N

Q

Ce qu

T

AVI

POU

ĽÉ.

DE P

Rev

Mais m

Che

# HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES,

## NOUVELLE COLLECTION

DE TOUTES LES RELATIONS DE VOYAGES

PAR MER ET PAR TERRE,

QUI ONT ÉTÉ PUBLIÉES JUSQU'À PRÉSENT DANS LES DIFFÉRENTES
L'ANGUES DE TOUTES LES NATIONS CONNUES:

#### CONTENANT .

Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, & de mieux avéré, dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré,

Touchant leur Situation, leur Etendue, leurs Limites, leurs Divisions, leur Climat, leur Terroir, leurs Productions, leurs Lacs, leurs Rivières, leurs Montagnes, leurs Mines, leurs Citez & leurs principales Villes, leurs Ports, leurs Rades, leurs Edifices, &c.

AVEC LES MOEURS ET LES USAGES DES HABITANS, LEUR RELIGION, LEUR GOUVERNEMENT, LEURS ARTS ET LEURS SCIENCES, LEUR COMMERCE ET LEURS MANUFACTURES;

POUR FORMER UN SYSTÈME COMPLET D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE MODERNE, QUI REPRESENTERA

L'ETAT ACTUEL DE TOUTES LES NATIONS: ENRICHIE DE CARTES GÉOGRAPHIQUES

Nouvellement composées sur les Observations les plus autentiques;

DE PLANS, ET DE PERSPECTIVES; DE FIGURES D'ANIMAUX, DE VÉGÉTAUX, HABITS, ANTIQUITEZ, &c.

## NOUVELLE ÉDITION,

Revue sur les Originaux des Voyageurs, & où l'on a non-seulement fait des Additions & des Corrections très-considérables;

Mais même ajoûté plusieurs nouvelles Cartes & Figures, qui ont été gravées par & sous la Direction de J. vander Schley, Elève distingué du célèbre Picart le Romain.

TOME TREIZIEME.

1 17 1 00

A L A H A T E,

Chez PIERRE DE HONDT,

M. DCC. LV.

Avec Privilège de Sa Majesté Impériale & de Nos Seigneurs les Etats de Hollande & de West-Frise.

ture
tre
Ouv
l'em
te &
fois
trer.
voir
fur l
ter.
fe re
feule
mais
hofp
Li
pren
qu'ils
s'arre
lieu o
qui r
voier
roit
une o
ment
par o
qu'en
une r



# AVERTISSEMENT

## MR. L'ABBÉ PREVOST.

UOIQUE ce Volume contienne l'exécution de mes dernières promesses, & qu'il ne demande pas d'autre Exorde que les Introductions ordinaires, qui en forment un pour chaque Article, il me paroît important d'y joindre quelques observations générales sur la nature & l'étendue de mon sujet. Si l'on se rappelle que dans un autre Avertissement, j'ai comparé les divisions & les variétés de cet Ouvrage, aux détours d'une immense Forêt, on sentira combien l'embarras doit croître, à mesure qu'on s'engage dans ce Labyrinte & que les routes s'y multiplient. L'obscurité s'y joint quelque. fois à l'incertitude, pour le tourment de ceux qui veulent y pénétrer. Avec un fil pour se reconnoître, il faut un flambeau pour voir clair autour de foi. Il faut aussi quelques lumières d'avance. fur les lieux où l'on peut trouver de l'utilité & du plaisir à s'arrêter. Enfin, dans un Recueil de Voyages, chaque Lecteur doit se regarder comme un Voyageur lui-même, qui a besoin, nonseulement de guides, pour marcher par des routes qu'il ignore, mais encore d'officieux avant-coureurs, pour lui préparer des hospices, des séjours & d'agréables délassemens.

Les Auteurs Anglois, qu'on a fait profession de suivre dans les premiers Tomes, n'avoient pas bien mesuré leur carrière. Soit qu'ils en ignorassent l'étendue, ou que leur dessein ne sût pas de s'arrêter aux bornes qu'ils s'étoient imposées, il est certain qu'au lieu d'un petit nombre de Volumes, à la vérité fort épais, mais qui n'en devoient faire que dix de la grosseur des miens, ils avoient pris un essor qui les auroit menés dix sois plus loin. Il auroit fallu se consoler du mécompte, & le regarder même comme une erreur utile, si tous les Voyageurs méritoient assez également d'être recueillis, pour ne pas saire regretter la longueur, ni par conséquent le prix du Recueil. Mais j'avouerai librement qu'entre les Relations des premiers Tomes, plusieurs occupent une place qui pouvoit être mieux remplie. La prévention nationa-

le paroît avoir emporté les Auteurs, jusqu'à leur faire oublier les

plus curieuses Navigations des Etrangers.

LORSQU'ABANDONNANT leur entreprise ils m'ont laissé le droit d'en juger sans intérêt, & de consulter mes propres idées pour la continuer, j'ai regretté d'abord de me trouver comme enchaîné à leur Plan, & j'y ai fait observer quelques défauts essentiels. Mais, après l'avoir suivi si long-tems (a), il étoit trop tard pour le réformer. Cependant je me suis fait un devoir de suppléer à leurs omissions, par quantité de Relations importantes. l'ai mis plus de rapport & de dépendance entre les Articles, pour Ies faire fervir mutuellement, comme dans un tableau bien ordonné, à se prêter du jour & des ombres. J'ai supprimé les détails inutiles, les ennuieuses répetitions, & tout ce que je n'ai pas jugé capable de plaire ou d'instruire. En un mot, je me suis efforcé, autant qu'il est possible dans un sujet fort inégal, & dans la nécellité de s'affujétir au Plan d'autrui, de donner à l'Ouvrage un air plus historique; c'est-à-dire, comme je l'ai déja fait remarquer, de le rendre plus digne de fon titre.

JE n'ai pas moins senti le danger d'une excessive longueur; & chaque jour me faisant découvrir quantité de Voyageurs ignorés des Anglois, auxquels il ne m'étoit pas permis néanmoins de sermer absolument l'entrée de ce Recueil, j'ai cherché quelque moyen de resserre leurs droits sans les violer. Un peu de réslexion m'en a fait trouver un, dont je m'applaudis: c'est de ne les saire paroître que dans le degré de distinction qui leur convient. Cette règle, qui auroit épargné, jusqu'à présent, beaucoup d'inutilités aux Lecteurs, ne demande que d'être expliquée pour être approuvée; & c'est le principal but que je me suis proposé dans

cet Avertissement.

On a dû reconnoître, par des exemples continuels, que tous les Voyageurs ne méritent pas la même estime. Mais cette disférence ne vient pas seulement de celle de l'esprit & de l'habileté. Il me semble même que par rapport à l'objet de cet Ouvrage, elle ne doit être prise que des occasions & des facilités qu'ils ont eues pour s'instruire. Celui qui n'a fait que traverser un Pays, ou qui ne s'y est pas arrêté long-tems, ne doit pas entrer en comparaison avec celui qui s'y est familiarisé par un long séjour. Le Mar-

fure qu'elles étoient imprimées à Londres, & que je les envoyois de même à la Presse, à mesure qu'elles sortoient de ma plume.

Cu s'ei je r pre c'ei mé con aut Pro un

la

celle

n'y

fero

fur l

M

co

toi

tio

Vol gle yage

Bruyr paffet Aufli cielle pour Voya No port a Tome tient

les R

Indes

la fui les \

Voya

<sup>(</sup>a) On sçait que feu M. le Chancelier m'ayant engagé à ce travail, je recevois, sous son enveloppe, les feuilles Angloises, à me-

ont laissé le ropres idées r comme enésauts essenoit trop tard voir de supimportantes. rticles, pour bien ordoné les détails n'ai pas jugé suis essoré, dans la néOuvrage un

ongueur; & eurs ignorés noins de ferquelque mole réflexion ne les faire vient. Cetpup d'inutipour être oposé dans

remarquer,

, que tous s cette dife l'habileté. ivrage, elqu'ils ont un Pays, rer en coméjour. Le

Mars à Londres, & à la Presse, à na plume. Marchand, qui ne s'est pas éloigné du Port où son Commerce l'a conduit, qui souvent n'est pas sorti de son Vaisseau, ou du Comptoir de sa Nation, & qui ne reçoit par conséquent ses informations que du témoignage d'autrui, n'a pas droit de s'égaler au Curieux qui s'est transporté dans les lieux qu'il décrit, & qui ne s'en est sié qu'à ses propres yeux. Sans pousser le détail plus loin, je me flatte que sur cette seule idée, on approuvera le parti que je prends de supprimer tout ce que je nomme Voyageurs subalternes; c'est-à-dire, ceux dont les observations se trouvent comme supprimées d'elles-mêmes, par d'autres observations plus exactes & plus complétes. On doit comprendre, du moins, qu'il est impossible autrement de réduire cet Ouvrage à de justes bornes.

CEPENDANT, pour n'être pas accusé de renoncer au premier Projet, qui embrasse toutes les Relations de Voyages, je trouve un autre moyen, aussi naturel, aussi simple, d'en supprimer une partie sans les exclure; c'est de les renvoyer, dans les Index, à la Table alphabétique que j'ai promise: avec cette dissérence, que celles qui auront paru avec honneur, dans le cours de l'Ouvrage, n'y seront indiquées que par leurs noms; au-lieu que les autres y seront accompagnées de quelques remarques sur leurs Auteurs, & sur le fond de leur sujet, pour ne laisser rien ignorer qui appartienne à l'Histoire des Voyages, & pour les sauver du moins de l'oubli dont elles sont menacées.

CET éclaircissement étoit d'autant plus nécessaire, à la tête du Volume que j'ossire au Public, que j'y ai déja mis ma nouvelle règle en usage. Je me suis borné, pour l'Indoustan (b), aux Vo-yageurs les mieux instruits, & à ceux qui ont fait une étude profonde de cette sameuse Région; &c.

(b) La Boulaie, Herbert, Hawkins, de Bruyn, & quantité d'autres, n'ont fait que passer légèrement dans les Etats du Mogol. Aussi leurs Remarques sont-elles fort superficielles. Herbert fera un plus grand rolle pour la Description de la Perse, dans les Voyages par Terre.

Nota. La fin de cet Avertissement a rapport à la partie qui nous reste à donner du Tome X de l'Edition de Paris. Elle contient, outre le Voyage de Kæmpfer au Japon, les Relations de ceux qui ont été faits aux Indes Orientales par le Sud-Ouest, & dont la suite se trouve dans le Tome XI., avec les Voyages aux Terres Australes, & les Voyages errans. Ce dernier Volume est ter-

miné par l'Hitte de Naturelle des Indes Orientales, & M. Prevost y déclare positivement, qu'il n'a plus à traiter, dans les Tomes suivans, que ce qui regarde l'Amérique & les Voyages au Nord; de sorte que malgré l'engagement que cet Auteur paroît prendre dans la Note précedente, & qu'il répete plus d'une sois dans le corps de son Ouvrage, on a le chagrin de voir ces Voyages par Terre entièrement oubliés; & ce ne sera apparemment pas dans les Index, que les Descriptions de la Perse, & de quelques autres Pays, seront inserées, d'autant moins que M. Prevost a promis un Recueil de Voyages par Terre (1). Lé Public est en droit de lui demander un éclair cissement sur cet important Article. R. d. E.

(1) Voyez entr'autres ci-deffous , pag. 220e



## AVERTISSEMENT

DES

## EDITEURS DE HOLLANDE.

E Public a paru faisfait de nos soins; Sans parler des témoignages particuliers que nous en avons reçus, les Auteurs des Journaux Littéraires ont fait l'éloge de nos deux derniers Volumes (a). On ne se promet pas un moindre succès de celui-ci, qui ajoûte onze Feuilles, une Carte, & onze Figures à l'Edition de Paris.

Ces Angmentations sont plus considérables par leur nature que par leur quantité, puisqu'elles consissent, pour la plûpart, en Notes d'un très-petit caractère, dont on compte au-de de trois cens cinquante, répandues dans tout le cours de l'Ouvrage. Quoique ca Remarques occupent peu de place, & qu'elles soyent extrêmement concises, il affit de les lire pour se convaincre de leur utilité généra-le. Souvent un mot set à rectifier tout un article: Mais la critique n'en est pas le seul objet; & maré son importance, le mérite des Corrections, sans celui des Additions, seroit to sours assez mince. Non contens de vérisier les faits dans les Originaux, nous alons encore pris la peine de consulter un grand nombre d'autres Mémoires, en de ses Langues, tant imprimés que manuscrits; & ces observations ont donné lieu à une infinité de nouvelles découvertes.

On cite, pour premier exemple, la Description de l'Indoustan; Morceau également curieux & intéressant, mais que nous avons trouvé rempli de fautes énormes, qui formoient comme un cahos de la Géographie & de l'Histoire de cette Contrée. Les Personnes, qui cultivent à fond ces deux Sciences, remarqueront avec plaisir, dans nôtre Edition, des changemens dont le résultat doit s'accorder avec leurs propres lumières. On a corrigé les Noms des lieux, suppléé plusieurs omissions, surtout dans les degrés de latitude & de longitude, & relevé quelques autres erreurs encore plus grossières (b). Les onze premières pages du second Paragraphe de cette Description, offrent une quarantaine de Notes, qui sont autant de preuves éclatantes de nôtre zèle. On supplie le Lecteur de les examiner avec quelque attention, parcequ'il seroit difficile d'en faire ici l'analyse. Le fruit que nous lui promettons, s'il daigne nous suivre dans ces Recherches, c'est de voir l'Histoire des Grands Mogols, qui fait une partie si considérable de celle de l'Asie, dégagée des épines dont elle se trouve embarrassée, dans les Ecrits des divers Auteurs qu'on cité.

(a) Voyez la Bibliotheque des Sciences, (b) Pag. 288. Notes (y) & (z). Pag. Tom. III. Part. I & II.

ele lan La cide des

de plus état fort du

bord

leur.

fere
a fa
tie d
fuivi
les I
le P
avec
oblig

devoi ce, Visit ment

d'aut
L
lation
mais
dit-il
nous
dans
tes,
nate,
que 1
quabl

Addin core,

te &

(6

## NT

DE.

es témoignages Journaux Lit-(a). On ne e onze Feuilaris.

nature que par s-petit caractètout le cours de lles foyent exutilité générane n'en est pas fans celui des faits dans les combre d'autres ces observations

; Morceau éautes énormes,
cette Contrée.
cavec plaifir,
rec leurs promissions, surautres erreurs
Paragraphe de
preuves éclaquelque attennous lui pro'Histoire des
dégagée des
urs qu'on cité.
Epo-

Epo-

Epoques confondues; Empereurs omis; Succession mal établie; tels sont les desfauts qu'on peut leur reprocher avec justice (c). On a inseré à la fin du même Article, une Liste Généalogique des Monarques de l'Indoustan, depuis Tamerlan jusqu'à nos jours. Elle servira de Guide pour l'intelligence de leur Histoire. La Figure du Sceau de ces Princes, accompagnée de quelques éclaircissemens, décide en faveur de nos principales remarques (d).

LA Description de la Côte de Malabar, augmentée de celle des Forteresses des Hollandois, dont nous donnons les Plans authentiques, est un autre Morceau de Géographie, qui satisfera pleinement la curiosité des Lecteurs. Il étoit d'autant plus nécessaire, que l'on n'avoit encore représenté ces Places que dans leur ancien état, & même asserbliez superficiellement; au-lieu qu'on en fait connoître aujourd'bui le

fort & le foible à tous égards (e).

Un troisième Morceau, qui peut aller de pair avec le premier, c'est l'Origine du Royaume de Golkonde, & sa dernière Révolution. On y découvre d'abord un Anachronisme considérable, que la plupart des Voyageurs ont adopté dans leurs Relations; & M. Prevost, en donnant, par mégarde, un même nom à différentes personnes, n'a pû qu'embrouiller encore davantage cette Histoire, comme il a fait celle des Empereurs Mogols, en quelques endroits. D'aideurs la seconde partie de son Article, remplissoit mal son titre, puisque la Révolution dont il parle, a été fuivie d'une seconde beaucoup plus remarquable. On verra dans nôtre Supplément, les Ministres du dernier Roi de Golkonde, sacrifiés à la fureur de la Populace, & le Prince lui-même, comme un autre Crœius, trahi par ses Généraux, tomber, avec son Etat, au pouvoir du Grand Mogol Aureng Zeb, ramper sous ses pieds, obligé de manger de la poussière, & condamné à une prison perpetuelle, où le poison devoit vraisemblablement terminer bien-tôt ses jours. On verra ce malheureux Prince, dans l'éclat de sa splendeur passée, faire aux Hollandois de Masulipatnam, deux Visites honorables, dont on rapporte les circonstances, avec des Anecdotes extrêmement curieuses; le tout traduit des propres Relations des Officiers de ce Comptoir, & d'autres Mémoires manuferits, qui nous ont été communiqués (f).

Le Carnate, autrefois Province de Golkonde, n'est guères connu que par les Relations des Missionnaires Jésuites. M. Prevost a donné l'extrait des premières; mais étant resté en dessaut pour les éclaircissemens ultérieurs, qu'il s'affligeoit, dit-il, de ne pas trouver, quoiqu'ils se présentassent comme d'eux-mêmes (g); nous avons crû de oir y suppléer; & cette attention nous a insensiblement engagés dans une plus grande entreprise. C'est d'extraire des dissérentes Lettres des Jésuites, tout ce qui peut servir à jetter du jour sur la Géographie & l'Histoire du Carnate, mêlée avec celle des Missions établies dans ce vaste Pays. On ose assure, que par rapport à ces deux objets, on n'a pas omis la moindre circonstance remarquable; de-sorte qu'on aura ici le précis sidèle de quantité de détails répandus de cô-

té & d'autre dans une vingtaine de Volumes (h).

OUTRE les quatre Articles qu'on prend ici séparément, & dont les nombreuses Additions ou Corrections forment comme autant de corps particuliers, on trouvera encore, dans plusieurs Notes du reste de l'Ouvrage, des éclaircissemens très-curieux, sur divers

(c) Pag. 305— à 315. (d) Pag. 330— à 333.

(e) Pag. 387- à 391.

(f) Pag. 423- à 438.

(b) Pag. 442. (b) Pag. 447— à 492 divers objets intéressans. Nous n'en citerons que trois. Deux de ces Remarques feront voir, a ec étonnement, quelles sont les forces & les richesses des Empereurs Mogols (i). L'autre donnera une juste idée des progrès du Christianisme aux Indes & des travaux de Mrs. les Missionnaires. Cette dernière Remarque ne doit pas être suspecte dans la bouche d'un témoin tel que Bernier, dont M. Prevost vante, avec raison, la bonne soi, la réligion & les lumières (k).

On a continué, sur le pied des Volumes précedens, à corriger dans le Texte, une infinité de Noms propres estropiés, & d'autres inexactitudes assez considérables, mais qu'on peut regarder comme des fautes d'impression, diss'érentes de celles qui ont été relevées dans des Notes. Ces dernières sont en petit nombre en comparaison des

premières.

Les Cartes & Figures empruntées de l'Edition de Paris, sont non-seulement mieux exécutées, mais encore beaucoup plus exactes. On a trouvé des fautes jusques dans les deux belles Cartes de l'Indoustan de M. Bellin, où le Fort de Karical, sur la Côte de Coromandel, paroissoit au Nord de Tranquebar, au lieu qu'il est au Sud de cette Ville. Une erreur aussi grossière, sur-tout lorsqu'il s'agit d'un Etablissement François, ne doit point être imputée, à ce célèbre Géographe, & ne peut être mise que sur le compte de l'Artiste (1). La Nouvelle Carte du Royaume de Bengale, sert d'un Supplément nécessaire à la partie Orientale de celle de l'Indoustan, qui est la moins détaillée. Les nouvelles Figures ont chacune leur mérite particulier. Elles sont distinguées par un Astérisque dans l'Avis au Relieur.

CE seroit faire preuve d'un très-mauvais gout, si après avoir critiqué M. Prevost, nous ne lui rendions pas la justice qui lui est dûe. Le fond de son Ouvrage ne pouvoit être micux traité qu'il l'est dans ce nouveau Volume, & nous nous persuadons que le Public en portera le jugement le plus favorable. L'ordre dans lequel cet Abbé met ses Relations est bon aussi; mais nous ne sommes pas toûjours les maîtres de le suivre. Quelquesois nous détachons des pièces pour les avancer ou pour les reculer, selon que la matière le demande. On a déja fait observer, qu'en général, nôtre objet est de rapprocher, autant qu'il est possible, tout ce qui regarde une même

Contrée.

Outre l'Indoustan, on a parcouru, dans ce Volume, la Côte Occidentale & la Partie Septentrionale de la Presqu'Isle de l'Inde. La Partie Méridionale & la Côte Orientale font l'ouverture du Volume suivant, qui est actuellement sous Presse. La Guerre, dont ce Pays a été le Théatre, depuis quelques années, intéresse doublement le Public, par la part que les Anglois & les François y ont prise comme Auxiliaires des Marattes & des Maures; Aussi apporterons-nous toute l'attention imaginable à lui procurer des lumières qui puissent satisfaire sa curiosité, pour la connoissance des lieux & celle des événemens.

(i) Pag. 337 & 344.

(k) Pag. 353.

(l) Quant aux Figures de l'Edition de Paris, il y en avoit neuf ou dix qui manquoient des renvois nécessaires pour leur intelligence. Voyez pag. 50. 56. 163. 333, &

tout l'Article des Monnoyes de l'Afie, dont nous avons été obligés de changer l'ordre, pour faire correspondre les Descriptions aux Figures, qui sont de plus numerotées, pièce par pièce, & expliquées dans plusieurs Notes.  $\mathbf{D}\mathbf{I}$ 

50

gine

NDE.

ces Remarques des Empereurs ianisme aux Inrque ne doit pas Prevost vante,

dans le Texte, considérables, e celles qui ont comparaison des

non - seulement fautes jusques Karical, fur u'il est au Sud 1 Etabliffement peut être mife ne de Bengae l'Indoustan, rite particulier.

iqué M. Pre- • e son Ouvrage s nous persuadans lequel cet s maîtres de le ur les reculer, ral, nôtre obde une même

Occidentale 🚱 idionale & la ent sous Presintereffe douprise comme ute l'attention sité, pour la

le l'Asie, dont anger l'ordre, escriptions aux nerotées, pièdans plusieurs

STOIRE



## HISTOIRE GÉNÉRALE DES VOYAGES,

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU XVme SIÈCLE.

TREIZIÈME PARTIE.

LIVRE TROISIEME.

VOYAGES DANS LA PRESQU'ISLE EN DEÇA DU GANGE.

Voyage de Dellon, aux Etablissemens François de la Côte de

ENTRONS, autant qu'il est possible, dans le seul ordre qui INTRODUC. convienne au plan de cet Ouvrage. Il consiste, comme je l'ai fait remarquer plusieurs sois, à lier du moins les Relations qui succedent, avec celles qui les ont précédées, par quelque explication, qui fasse remonter le Lecteur à la sour-ce des nouveaux événemens qu'on lui présente.

On l'invite ici à se rappeller l'Etablissement des François, à Surate, tel que plusieurs Voyageurs (a) l'ont déja représenté dans son origine. M. Caron, Directeur de la Compagnie Françoise, forma dans

(a) Voyez les Relations du Tome XI. sé en Perse & aux Indes, dans la négocia-Tavernier sait l'Hittoire de ce qui s'est pas-tion des Députés de France. Mais elle

INTRODUC. le même tems divers Comptoirs, que de la Haye, l'Estra & Carré, n'ont pû faire connoître que par leurs noms. Dellon, parti de France en 1668, sur un Vaisseau de la Compagnie, sans autre motif que la passion de s'instruire en voyageant, nous donne les seuls éclaircissemens que j'ave pû découvrir sur des entreprises qui méritent de ne pas demeurer cans l'oubli. Son Ouvrage n'a paru qu'en 1711 (b) (c). Il renferme aussi ses observations sur Madagascar, & sur d'autres lieux de son passage; mais comme elles n'ajoûtent rien à celles qu'on a déja recueillies sur les mêmes lieux, & que sa navigation n'eut rien de plus remarquable, c'est assez de lui faire occuper la scène pour quelques événemens dont la connoissance n'est due qu'à lui. Qu'on le suppose à Surate, résolu de partir avec la Force & la Marie, deux Vaisseaux François, qui devoient faire voile au Malabar.

1670. Voyage à

Mirzeou.

IL fortit de ce Port sur la Marie, le 6 de Janvier 1670, avec un vent favorable, qui l'accompagna jufqu'à la Rade de Rajapour. Le Vaisseau la Force, qui s'arrêta pour y prendre quelques marchandises, avoit ordre de rejoindre l'autre à Balliepatan (d). L'Auteur n'eut point alors l'occasion de connoître cette Ville; mais le séjour qu'il y fit dans la suite, lui donna le tems d'y faire quelques observations.

Rajapour & sa descrip-

RAJAPOUR est situé sur la Côte de Malabar (e), à quatre-vingt lieues de Surate, & vingt au Nord de Goa. Il appartenoit au Prince Sevagi, ce fameux Rebelle, qui avoit donné long-tems de l'occupation au Grand-Mogol & au Roi de Visapour son Maître (f). La Rivière qui l'arrose ne re-

n'appartient point à ce Recueil. Remarquez feulement qu'il s'est tromps lorsqu'il fait af-fassiner la Boulaie, dans l'yvresse, par des Soldats Petsans. Il ignoroit que ce Voyageur reparut ensuite à Rome & à Paris, comme on l'a vû ci-dessus dans la Relation du Père de Rhodes. Cette erreur, qui ne peut être excufée dans un Ouvrage publié feize ans après, joint à l'emportement avec lequel il traite les Députés, doit le faire lire avec défiance. Tavernier Tom. III. pag. 95. de fa Relation.

Nota. C'est M. Prevost qui se trompe. La Relation du Père de Rhodes, où l'on apprend que ce Missionnaire revit la Boulaie le Goulx à Rome & à Paris, fut imprimée en 1653. Or le sait, dont il est ici quettion, se rapporte seulement à l'année 1667. La Boulaie le Goulx, qui a publié, dans cet intervalle, une Relation de ses premiers Voyages, étoit retourné aux Indes (1), d'où il ne revint jamais. On ne sçait pas quel sut fon fort, & Tavernier n'en parle que par conjecture; Mais dans tout ce qu'il dit de la mauvaise conduite des Députés de France, il en appelle au témoignage des Capucins, & en particulier à celui de Thevenot, Garde de la Bibliothéque Royale; de-sorte que, malgré le sentiment de M. Prevost, qui ne prononce si sévèrement que sur une fausse supposition, c'est peut-être l'endroit des Mémoires de ce Voyageur qui mérite le plus de confiance. R. d. E.

un

de

&

COL

la

blif

ent

blic

con

fou

ven

ron

leur

mai

rati

tuo

n'et

Pay

pou

très

vag. toie cour

gue

il fo

com

des

fiècl

on ]

qu'e

Visa

pagi

par

dioc

fa g

affe

ceil

tile.

For

mais

leurs

(1

L

(b) A Cologne, chez Pierre Marteau; dédie à M. le Baron de Breteuil, Introducteur des Ambassadeurs. Il contient aussi une Relation de l'Inquifition de Goa, qui avoit déja vu le jour. Dellon fit, après ton retour, le Voyage de Hongrie avec Leurs Alteiles Sérenissimes M.M. les Princes de Conti, en qualité de leur Médecin. Il n'écrit pas mal, & son caractère paroît judicieux

(c) Il y en a une Edition faite en 1685, à Paris, chez Claude Barbin, L'Ouvrage est dédié à l'Evêque de Meaux. On n'y trouve point la Relation de l'Inquisition de Goa, dont il est fait mention dans la Note precedente; mais bien un Traite des Maladies particulières aux Pays Orientaux, & dans la route; & de leurs Remèdes. R. d. E.

(d) Bilipatan, ou plutôt Balipatnam. R. d. E.

(e) A dix-sept degrés de latitude. (f) Voyez les Relations de Carré & de l'Estra, au Tom. XI.

(1) Voyez le Tom. XI., pag. 189 & 310.

Carré, n'ont

ce en 1668,

flion de s'in-

j'aye pû dédans l'oubli.

fes observa-

mais comme némes lieux,

affez de lui

connoissance artir avec la ire voile au

vec un vent Vaisseau la

oit ordre de

rs l'occasion

e, lui donna

-vingt lieues e Sevagi, ce

Grand-Mo-

arrose ne re-

; de-forte que,

revost, qui ne

fur une fausse

endroit des Méérite le plus de

re Marteau; dé-

1, Introducteur

nt ausli une Re-, qui avoit dé-

rès ion retour,

Leurs Alteiles

s de Conti, en

'écrit pas mal,

faite en 1685

L'Ouvrage est

On n'y trouve tion de Goa.

a Note précé-

s Muladies par-

& dans la rou-

atnam. R. d. E.

le Carré & de

titude.

DELLON. 1670.

çoit pas de Navires au-dessus de cinq cens tonneaux. On y trouve d'abord un petit Village, qui n'est habité que par des Pêcheurs. A quatre lieues de la Mer, on rencontre la petite Ville, qui donne son nom à la Rivière & au Port. Les plus grandes Chaloupes y remontent facilement avec le secours de la marée: mais lorsque la Mer se retire, il reste si peu d'eau dans la Rivière, qu'on la traverse à gué. Les Anglois avoient autrefois un Etabliffement considérable à Rajapour, duquel ils furent chassés, pour avoir entrepris d'y établir un Fort (g). La Compagnie de France s'y étoit établie après eux; & ses Commis y avoient fait bâtir une belle maison, accompagnée d'un jardin sort agreable. Elle avoit, a peu de distance, une fource d'eau chaude, également falutaire pour une infinité de Malades qui venoient en boire ou s'y baigner. Les montagnes & les sorêts, qui environnent la Ville, font remplies de finges, d'une variété extraordinaire dans leur taille & dans leur couleur. Ils viennent familièrement jusques dans les maisons, parceque les Habitans portent le respect pour eux jusqu'à la vénération. Les François, à qui cette familiarité paroissoit incommode, en tuoient toûjours quelques-uns. Mais ils avoient besoin de précaution pour n'être pas apperçus. Ce crime auroit été capable de les faire chasser du Pays (b). On recueille quantité d'excellent poivre aux environs de Rajapour. Il s'y trouve aussi beaucoup de salpetre, & l'on y fabrique des toiles très-fines. Ces trois marchandises font le principal Commerce du Pays. Sevagi possédoit un grand nombre de Places fortes, dont quelques-unes étoient situées sur des montagnes inaccessibles. Leurs garnisons faisoient des courses continuelles sur les Peuples voisins, avec lesquels ce Prince étoit en guerre. La plûpart de ses Sujets étoient idolâtres comme lui: cependant il fouffroit, dans ses Etats, toutes sortes de Religions; & Dellon juge, comme tous les Voyageurs du même tems, qu'il étoit non feulement un des plus habiles Princes de l'Asie, mais un des plus grands Politiques de son

LA Marie arriva le 14 de Janvier à la vûe de Mirzeou, & le même jour on jetta l'ancre à l'embouchure de la Rivière. C'est à très peu de distance qu'est située la Ville de Mirzeou, une des plus importantes du Royaume de Visapour, éloignée de Goa d'environ dix-huit lieues vers le Sud. La Compagnie de France y avoit un Bureau, & faisoit acheter beaucoup de poivre par ses Commis (k). La Rivière ne reçoit que des Barques d'un port médiocre. A moins d'un quart de lieue de la Ville, qui est assez peuplée pour sa grandeur, on voit une Forteresse, qui se nomme aussi Mirzeou, Place assez forte & bien munie d'artillerie, où le Roi de Visapour entretient sans cesse une nombreuse garnison. Le Pays qui l'environne est agréable & fertile, sur-tout en riz, qu'on y recueille abondamment. Le Commandant du Fort étoit un Seigneur Persan, nommé Cojabdella, homme d'un mérite dis-

Jugement de Dellon fur

Il arrive à Mirzeou.

tingué,

mais M Prevoit l'aura peut-être appris d'ailleurs. R. d. E.

(i) Voyez Carré & l'Estra. (k) Voyez d'autres motifs, dans la Rela-

<sup>(</sup>g) L'Auteur n'en donne aucune raison; (b) Pag. 160.

#### VOYAGES DANS LA

Dellon.
1670.

Comment les François font reçus du Gouverneur. tingué, & fort estimé du Roi de Visapour, auquel il s'étoit attaché depuis quelques années.

Les François n'eurent pas plutôt touché le rivage, qu'ils envoyèrent un Exprès au Fort, pour donner avis au Gouverneur de leur arrivée. Il vint sur le champ rendre visite au Capitaine & aux autres Officiers du Vaisseau. Après leur avoir fait beaucoup de civilités, il les invita tous à souper pour le même jour; & on leur fournit, par son ordre, des palanquins & des chevaux qui les conduisirent au Château. Ils surent suivis, dans cette marche, par les hautbois, les trompettes & les gardes du Gouverneur. On les introduisit dans une grande salle, dont le plancher étoit couvert de riches tapis de Turquie & de beaux carreaux de brocard. Cojabdella n'avoit rien épargné pour rendre la sete agréable (1). A peine l'Interpréte des François eut commencé à témoigner combien ils étoient sensibles à ses possitesses, qu'ils virent entrer une troupe de danseuses & des joueurs d'instrumens.

Danseuses des Indes.

On trouve, dans toutes les Indes, des sociétés de semmes qui sont leur unique occupation de la danse. Elles admettent, parmi elles, les hommes dont elles ont besoin pour jouer du tambour, de la flute & du hautbois; & le partage de ce qu'elles gagnent, à cet exercice, se fait avec égalité. Ces sociétés étant établies sous l'autorité des Princes, elles sont protegées des Gouverneurs, qui en tirent même une sorte de tribut. Chacun peut les appeller chez soi & les employer, pour le prix dont on convient. Jamais il n'est permis de leur faire violence, & moins encore de les insulter. Leurs chansons & leurs danses sont sort agréables, mais un peu lascives. Les semmes employent une partie de leurs profits à se parer. On voit, sur quelques-unes, pour dix & vingt mille écus de pierreries. La plûpart sont jolies & bien faites, parce qu'elles n'en reçoivent point sans ces deux agrémens. Elles font une espèce de vœu de n'etre pas chastes; & ce que chacune reçoit en particulier, des amans qu'elle se procure, n'entre point dans la bourse commune (m).

Festin du Gouverneur. CE spectacle amula d'abord les François: mais ensuite il leur parut fatigant par sa longueur. On leur avoit servi quelques verres de vin & du cassé (n). Ce rasraschissement ne suffissoit pas à de jeunes gens pleins d'appétit, qui s'étoient moins attendus à voir danser pendant tout le jour, qu'à faire un bon repas. L'heure d'allumer les slambeaux étant venue, on les sit descendre dans la cour, où ils espéroient de trouver le souper prêt: mais ils surent surpris d'y voir paroître, au-lieu de table, les mêmes danseuses, qui recommencèrent leur exercice. On l'interrompoit quelquesois, pour leur donner le tems d'admirer les seux d'artifice, qui servoient comme d'intermèdes à la sête. Elle dura jusqu'à dix heures du soir, & la plûpart commençoient à douter si Cojabdella n'avoit pas résolu de les saire mourir de

(m) Pag. 166 & précédentes.

fair ouv à te ver via nap loie nois qui neu resp tout Apr ans gard mair aved fes l celle qui a taine

fans
D
de éi
quoid
l'Inde
eft ei
L:
ils m

toit
Fran
vée.
Côte
fortu
bouc
nano
viron

loger trans Fran com

fition R. d.

<sup>(1)</sup> On retranche ici quelques circonstances du cérémonial qui ne se trouvent point dans l'Original. R. d. E.

<sup>(</sup>n) Autre circonstance qu'on suppose, quoique le vin soit interdit aux Mahométans, R. d. E.

taché depuis

nvoyèrent un vée. Il vint du Vaisseau. fouper pour quins & des ns cette marerneur. On ouvert de riodella n'avoit iterpréte des les à ses pojoueurs d'in-

qui font leur les hommes du hautbois: avec égalité. nt protegées Chacun peut nvient. Jales infulter. peu lascives. On voit, fur plûpart font s deux agréce que chae point dans

ar parut fatile vin & du pleins d'aple jour, qu'à nue, on les r prét: mais s danseuses, efois, pour comme d'inlûpart come mourir de faim.

u'on suppose. aux Mahomé-

faim. Cependant, le bal ayant cessé, ils furent conduits dans un sallon ouvert de toutes parts, où suivant l'usage des Orientaux, le couvert étoit à terre. On les fit asseoir sur des carreaux, les jambes croisées. Le Gouverneur s'assit avec eux, & l'on servit une grande quantité de différentes viandes, que l'appétit leur fit trouver excellentes. On avoit mis, sur la nappe, plusieurs vases de porcelaine, pleins de limonade, où ceux qui vouloient boire avoient la liberté de puiser avec des cuillières de bois, qui tenoient environ la mesure d'un petit verre. On donnoit aussi du vin à ceux qui en demandoient: mais on n'en exposa point sur la table; & le Gouverneur, comme les autres Mahométans, affectèrent de n'en pas boire, par respect pour leur loi (0). Lorsqu'on eut desservi les viandes, on apporta toutes fortes de fruits & de confitures, avec une profusion extraordinaire. Après le festin, les danses recommencèrent, & furent poussées fort avant Lans la nuit. Ensuite le Gouverneur fit reconduire les Convives par ses gardes, au son des mêmes instrumens qui les avoient amenés. Le lendemain, ils l'envoyèrent prier de venir dîner dans leur Vaisseau. Il y vint avec une fuite nombreuse. On le reçut au bruit du canon, & ses politesfes lui furent rendues avec usure. Cependant il trouva l'art d'encherir sur celles des François, par quantité de présens qu'il fit distribuer à tous ceux qui avoient soupé chez lui: mais lorsqu'il parut pret à se retirer, le Capitaine du Vaisseau lui en fit aussi de fort riches, au nom de la Compagnie, sans oublier aucun Officier de sa suite (p).

Dellon fait observer que le Royaume de Visapour n'est pas d'une grande étendue: ce qui n'empeche pas que le Pays étant très-riche, le Roi, quoique tributaire du Grand-Mogol, ne soit un des plus puissans Princes de l'Inde. Il fait profession du Mahométisme; mais une partie de ses Sujets

est encore attachée à l'Idolâtrie (q). LES François partirent de Mirzeou le 19 de Janvier; & le matin du 22, Ils mouillèrent devant la Rivière de Balliepatan, où le Vaisseau la Force étoit arrivé depuis trois jours. Le poivre qu'ils devoient prendre pour la tion. France étant préparé depuis long-tems, leur charge fut bien-tôt achevée. Balliepatan est un gros Bourg du Royaume de Cananor, situé sur la Côte de Malabar (r), & peuplé de riches Mahométans qui doivent leur fortune au Commerce. Il borde la Rivière, à une bonne lieue de l'embouchure. On découvre, à peu de distance, le Palais où le Roi de Cananor fait sa résidence ordinaire, & plusieurs belles Pagodes dont il est environné.

La Maison que le Prince Onitri, Gouverneur du Royaume, avoit d'abord affignée aux François pour leur Commerce, ne suffisoit pas pour les loger commodément. D'ailleurs son éloignement de la Mer rendoit le ry, près de transport des marchandises fort difficile. Ausli-tôt que les deux Vaisseaux Cananos. François eurent mis à la voile, Dellon demanda instamment un lieu plus commode; & ses sollicitations lui firent obtenir cette faveur. Le Prince

1670.

Festin des

Etat du Royaume de

Voyage à Balliepatan, & sa descrip-

Etabliffeçois à Tilce-

1e

<sup>(</sup> o ) Ceci n'est qu'un correctif de la suppofition précédente, & l'Auteur n'en parle pas.

<sup>(</sup>p) Pag. 171. q) Ibidem.

<sup>(</sup>r) A onze degrés de latitude du Nord.

Dellow.

fe rendit lui-même, avec quelques François, dans une Terre de son appanage, qui se nomme Talichere, située sur le bord de la Mer, à quatre lieues au Midi de Balliepatan, & trois lieues de Cananor. Ce lieu leur paroissant plus convenable, ils l'achetèrent pour la Compagnie; & dans leurs mains, il prit le nom de Tilvery (s).

· Obfervations fur le Pays.

CANANOR, principale Place du Royaume qui en tire son nom, est accompagnée d'un Port assez commode pendant l'été, mais où les Vaisseaux ne sont pas en sureté pendant l'hyver. C'est un des premiers lieux où les Portugais s'arrétèrent, après avoir découvert les Indes. A peine furentils arrivés, qu'ils y eleverent une Tour, avec des pierres qu'ils avoient apportées de Portugal. Elle subsiste encore. Ils prirent soin de l'environner d'une forte muraille, fur laquelle ils placèrent plus de cent pièces de canon; & cette Forteresse les rendit redoutables à tous les Pays voisins, où l'artillerie n'étoit pas encore en usage. Ils bâtirent ensuite, près de leur Tour, une assez grande Ville, qu'ils conserverent long-tems: mais les Indiens, fatigués de leur tyrannie, appellèrent enfin les Hollandois à leur secours; & ces nouveaux Maîtres rasèrent les fortifications de Cananor, pour s'en épargner la garde. Cependant les Habitans du Pays ont tiré peu d'avantage de ce changement. Ils font plus durement traités par les Hollandois qu'ils ne l'avoient jamais été par les Portugais; & si l'on en croit l'Auteur, ils rappelleroient volontiers leurs anciens Tyrans (t).

A demie lieue du Fort de Cananor, en tirant vers le Midi, on trouve un gros Bourg, peuplé de Mahométans, & gouverné, fous l'autorité du Roi, par un Seigneur de la même fecte. Il se nommoit Aly-Raja. Ses vertus le faisoient aimer des siens & respecter de ses voisins. Il étoit riche, & Souverain même de quelques-unes des ssles Maldives. Ce Bourg avoit plusieurs Marchands, chez lesquels on trouvoit abondamment ce que les In-

des produisent de plus riche & de curieux.

Dans tout le Royaume de Cananor, comme dans tous les autres Etats du Malabar, on ne voit pas de grands chemins qui conduisent d'une Ville à l'autre: ce ne sont que des sentiers, ou des chemins fort étroits, parcequ'on n'y connoît pas d'autres voitures que des chevaux, des éléphans, & des palanquins. Le Pays produit une extreme abondance de cette espèce de cannes, que les Indiens nomment Bambous. Lorsqu'elles sont encore tendres, on choisit les meilleures, pour les couper par tranches, de l'épaisseur d'un écu, qui se confisent au vinaigre, & dont on fait une sorte de salade que les Orientaux nomment Achar, par excellence. Ils donnent le même nom à tous les fruits ou les légumes qui sont confits au vinaigre: mais on y joint leur nom propre, comme Achar de poivre, Achar de gingembre, d'ail, de choux, &c; au-lieu que le bambou est distingué absolument par celui d'Achar. Ces cannes, lorsqu'on les laisse croître, deviennent aussi grosses que la cuisse humaine, & longues de vingt à trente pieds. Elles fervent à divers usages, mais particulièrement à porter les palanquins. Dans leur jeunesse, on leur fait prendre toutes sortes de plis & de figures. Celles qu'on rétissit à courber en forme d'arc, de manière que les deux bouts

<sup>(</sup>s) Pag. 300.

<sup>(</sup>t) Pag. 301. C'est ce qu'on ne croira jamais. R. d. E.

re de fon appaà quatre lieues leur paroiffant ns leurs mains,

on nom, est ac
ù les Vaisseaux

ers lieux où les

A peine furent
i'ils avoient apde l'environner
ièces de canon;
sins, où l'artilde leur Tour,
les Indiens, faeur secours; &
, pour s'en épeu d'avantales Hollandois
croit l'Auteur,

idi, on trouve is l'autorité du aly-Raja. Ses Il étoit riche, le Bourg avoit t ce que les In-

es autres Etats nt d'une Ville troits, parceéléphans, & cette espèce nt encore tende l'épaisseur orte de falade nent le meme gre: mais on e gingembre, ofolument par viennent aussi pieds. Elles s palanquins. & de figures. es deux bouts de-

R. d. E.

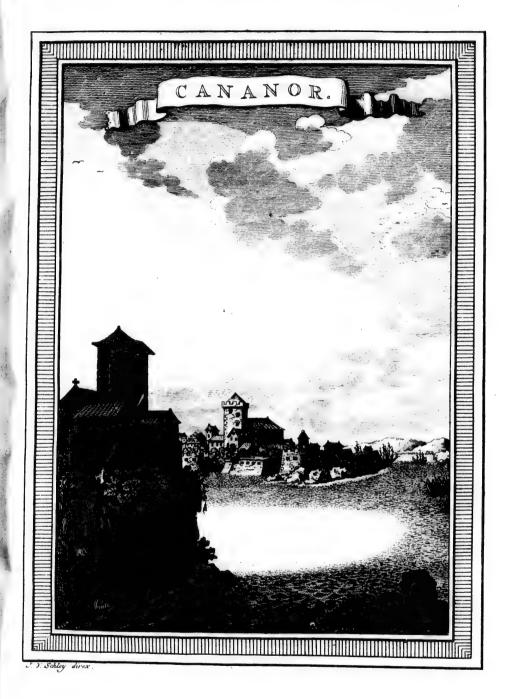

dem Seig A qui i bri i loin feule Com Chât une Tret fait deffi des l'ent A que étant la T Cort éleve L a & de aprè chan Indie le botre r feau la m terre la Vi arma quatt Barq L che envii bâtie plus

 $\det^{(v)}_{(x)}$ 

demeurent parfaitement égaux, sont recherchées pour les palanquins des

Seigneurs, & se vendent jusqu'à deux cens écus (v).

À la distance d'une lieue, au Midi de Cananor, on rencontre un Village qui se nomme Carla, & qui n'est habité que par des Tisserands. Il s'y iabri ue de très-belles toiles, qui portent le nom du lieu. Une lieue plus loin, on arrive au Bourg de Tremepatan (x), où le Mahométisme est la feule Religion reconnue. La plûpart des Habitans s'y enrichiffent par le Commerce. Affez près de ce Bourg, on découvre, fur une colline, un Château du Roi de Cananor, où ce Prince s'est fait une habitude de passer une partie de l'année. Une affez belle Rivière, qui arrose les murs de Tremepatan, va se jetter dans la Mer un quart de lieue plus loin. On v fait entrer des Barques, ou de petits Navires dont le port ne foit pas audessus de deux cens tonneaux; avec la précaution néanmoins de prendre des Pilotes du Pays, parcequ'à l'embouchure, & même affez loin dans la Mer, il fe trouve des rochers à fleur d'eau, qui en rendent l'approche & l'entrée fort dangereuses.

A l'extrémité de ces rochers, s'élève une petite Isle, qui n'est peuplée que de gibier. Elle est d'un secours extrême pour les petits Bâtimens, qui étant surpris en Mer par l'orage, viennent chercher un abri entre l'Isle & la Terre. L'unique disgrace qu'ils ayent à redouter, est la rencontre des Cortaires, qui s'en font une retraite, & qui montent sur les lieux les plus

élevés, pour découvrir les Barques fans en être apperçus (y).

LE Prince Onitri s'étant rendu par terre à Tilcery, avec deux Commis de la Compagnie de France, qu'il alloit mettre en possession de cette Terre çois de Bal-& de ses dépendances, Dellon partit le lendemain pour le suivre par Mer, transportent après avoir fait embarquer, dans plusieurs Barques, les meubles & les mar- à Tilcery. chandifes que les François avoient à Balliepatan. Il avoit pris quelques Indiens pour lui servir d'escorte. Cependant un Pare Corsaire, qu'il eut le bonheur de reconnoître, vers l'Isle de Tremepatan, ne lui laissa pas d'autre ressource que de faire entrer toutes ses Barques dans un assez grand ruisseau, qui tombe dans la Mer à peu de distance de la Rivière, & d'y laisser la meilleure partie de son escorte, tandis qu'il continua son chemin par terre. Il trouva heureusement à Tilcery, un Vaisseau François, nommé la Ville de Marseille, qui arrivoit de Surate, pour charger du poivre. On arma promptement une Chaloupe. Vingt hommes qu'on y mit, avec quatre pierriers, firent prendre la fuite aux Corsaires & dégagèrent les Barques (z).

La Terre de Tilcery (a) confistoit en deux grands enclos; l'un proche de la Mer, un peu elevé, & ceint d'une sorte de sossé. Il contenoit de ce Lieu. environ quatre cens cocotiers, avec une maison assez commode, quoique bâtie de bois & de terre. L'autre enclos étoit plus bas, plus grand & plus éloigné de la Mer. Outre les cocotiers, qui étoient en fort grand

DELLON. 1670. Diverses Places, voifines de Cana-

Isle de Tre-

Les Fran-

Description

(y) Pag. 305.

<sup>(</sup>v) Pag. 303 & précédentes. (x) Dans le Pays, ce Bourg porte le nom de Talmorte. R. d. E.

<sup>(2)</sup> Ibidem. (a) A onze degrés & demi de latitude du Nord.

8

Dellow.

Ouvrage

des François,

& jalousie de

leurs voifins.

nombre, on y voyoit plusieurs arbres fruitiers de différentes espèces. A demi quart de lieue de la maison, un Bourg de Mahométans présentoit une Mosquée assez mal construite. Du côté de la Mer, on trouvoit deux gros Villages de Pecheurs; & ces trois Habitations étoient de la dépendance du nouveau Comptoir. Aux environs, le Pays offroit plusieurs autres belles Terres, qui appartenoient à de riches Seigneurs. Le Prince, en vendant Tilcery aux François, leur en avoit cédé la propriété, avec le droit d'y bâtir : mais s'étant réservé le Domaine Seigneurial, il passa quelque-tems dans une autre Terre, qui n'en étoit pas éloignée. Après son départ, ils firent travailler avec tant de diligence, que dans l'espace de peu de mois, ils se trouvèrent établis dans une fort grande maison, avec des magasins capables de contenir toutes leurs marchandises. Ils l'environnèrent d'un profond fossé & de quelques bastions, pour se mettre à couvert, non-seulement des Pirates, qui ne cessoient pas de les menacer, mais de leurs voisins mêmes, que la jalousie avoit déja soûlevés contr'eux. Malgré ces précautions, ils furent obligés d'avoir recours à la protection du Prince Onitri, qui leur envoya un de ses principaux Officiers, avec une garde de cent cinquante hommes. Ce fut alors qu'ils s'applaudirent beaucoup de lui avoir laissé, dans la vente, un droit, qui l'obligeoit naturellement à les défendre. Ce Prince, confondant leurs intérêts avec les siens, revint lui-même au Comptoir. Il se déclara hautement leur Protecteur. Il sit châtier sévèrement quelques mutins qui avoient fait éclater leurs menaces, & sa fermeté dissipa tous les troubles (b).

Alliance qu'ils font avec le Sa-morin.

D'un autre côté le Samorin, mécontent des Hollandois, & se promettant de la France des secours qu'il n'espéroit plus du Portugal, envoya secrétement des Députés à Tilcery, pour faire des propositions fort avantageuses aux François. Flacour & Coche, principaux Commis du Comptoir, partirent ensemble pour Calecut & firent un traité, avec ce Prince, par lequel il cédoit à la Compagnie la Souveraineté d'un lieu nommé Alicote (c), avec toutes ses dépendances & le pouvoir d'y construire un Fort. Quelques Bâtimens François qui vinrent prendre, dans le même-tems, du poivre à Tilcery, & qui laisséent au Comptoir des armes & des munitions, achevèrent d'y établir la surgéé.

Voyage de Sirinpatan, ou Padenote. CARON, Directeur Général, y passa bien-tôt avec trois Vaisseaux, dans sa route pour Bantam, où il se proposoit de former un nouvel Etablissement. Il laissa ordre à Flacour, qui étoit revenu de la Cour du Samorin, d'en aller commencer un autre dans un lieu que les Portugais ont nommé Sirinpatan, quoique dans le Pays il porte le nom de Padenote. On se disposa aussitôt pour ce Voyage. L'hyver étoit commencé; car on appelle hyver, aux Indes, la faison des pluyes, qui est le tems néanmoins où le Soleil est le

moir

mo

fa

ma

que

au

leq

pat

des

por

puy

ber

fuiv

fait

lés.

vi d

de 1

mer

pré

& r

Ces

HICC

cuif

en :

de :

loge

di o

pris

dan

obt

par

mai

d'o

lut

Cep

à la

de

des de de

che

fitt

bit

1

(b) Pag. 312 & précédentes.
(c) Cette Place n'est pas éloignée de Cochin. C'est une Forteresse, & le Pays qui en dépend est fort étendu. Il y passe une Rivière, où des Vaisseaux de trois ou quatre cens tonneaux peuvent entrer facilement, ce qui rend ce lieu fort propre au Commerce.

Pag. 315. On a vu dans le Journal de la Haye, qu'en passant sur la Côte du Samorin, avec une Escadre Françoise, il sit un nouveau traité avec ce Prince, par lequel cette donation sut consirmée. Les François prirent alors possession d'Alicote. Voyez Tom. XI.

espèces. A deprésentoit une voit deux gros dépendance du s autres belles e, en vendant ec le droit d'y quelque-tems on départ, ils peu de mois. c des magasins ronnèrent d'un ert, non-seules de leurs voi-Malgré ces pré-Prince Onitri, garde de cent up de lui avoir t à les défen-

& fe prometl, envoya fes fort avantadu Comptoir, e Prince, par nommé Alicoruire un Fort. éme-tems, du es munitions,

vint lui-même

t châtier sévè-

, & sa ferme-

iffeaux, dans
Etabliffement.
orin, d'en almmé Sirinpadifpofa auffile hyver, aux
Soleil est le
moins

le Journal de la Côte du Samocoife, il fit un ce, par lequel e. Les Fran-Alicote. Voyez

(d) Pag. 320.

XIII. Part.

moins éloigné. Flacour sentit toutes les difficultés de l'entreprise. Mais craignant l'indignation du Directeur Général, qui s'étoit fait redouter par sa sévérité, il n'eut aucun égard aux dangers de l'inondation. Toutes les marchandises furent emballées. En vain Dellon representa vivement de quelle importance il étoit d'attendre la fin des pluyes, qui devoit arriver au mois d'Octobre. Il ne put faire changer de resolution à Flacour, avec lequel néanmoins il ne pouvoit se dispenser de partir. A la vérité, Sirinpatan n'étoit éloigné que de trente lieues (d).

ILS se mirent en chemin, le 16 de Juin 1671, sans autres habits que des chemises, des caleçons de toile, & des sandales aux pieds. Chacun portoit aussi son parapluye de feuilles de palmier, & un bâton, pour s'appuyer, dans des chemins si glissans qu'ils étoient sans cesse en danger de tomber. Dès le premier jour, ils trouvèrent toute la Campagne inondée. Ils suivoient leurs guides pas à pas, dans l'eau jusqu'à la ceinture. Après avoir fait deux lieues fort pénibles, ils arrivèrent le soir, également las & mouillés, dans un petit Bourg, où ils firent un mauvais repas, qui ne fut pas suivi d'une meilleure nuit. Ils en partirent de grand matin, dans l'espérance de profiter d'un intervalle de beau tems: mais il dura peu. La pluye recommença presqu'aussi-tôt, & les chemins se trouvèrent plus gâtés que le jour précédent. Ils étoient obligés de tenir continuellement leurs paraplayes, & ne pouvant s'appuyer sur leurs bâtons, ils tomboient souvent dans l'eau. Ces chutes les fatiguoient beaucoup. Cependant elles étoient encore moins incommodes que les sangsues, qui s'attachoient à leurs jambes & à leurs cuisses; il falloit les en arracher à tous momens, & leur sang couloit en abondance. Cette nouvelle peine les affoiblit jusqu'à les contraindre de finir leur journée à midi, fans avoir fait plus de deux lieues. logèrent dans la maison d'un Mahométan, d'où ils se rendirent après midi chez un puissant Naher (e), Seigneur du Bourg. Quoiqu'ils eussent pris des Passeports du Prince Onitri, ils avoient besoin de protection dans les lieux de leur passage, & quelques petits présens la leur faisoient obtenir.

Le lendemain ils trouvèrent les chemins beaucoup moins difficiles. Mais, par le plus fâcheux contre-tems, leurs guides se trompèrent. Après une marche de quatre heures, ils se trouvèrent précisément dans le même lieu d'où ils étoient partis le matin. La colère n'étant d'aucun secours, il fallut recommencer la même route, & se fier à ceux qui les avoient égares. Cependant la pluye tomboit avec plus de violence que jamais. On passoit, à la vérité, par des lieux secs, mais pierreux, & sans cesse entre-coupés de plusieurs torrens très-prosonds & très-rapides, qu'il falloit traverser sur des arbres & sur des planches, au risque continuel de tomber dans l'eau & de s'y noyer. Un Indien y périt, sans qu'il sût possible de le secourir, ni de sauver même le pacquet dont il étoit chargé. On fit néanmoins du chemin, au travers de ces dangers, & l'on arriva dans un assez gros Bourg, situé sur le bord d'une Rivière, qui descend à Cogniali. La civilité des Habitans, & l'abondance des vivres déterminèrent les François à s'y arrêter

(e) Ou Naire. C'est le nom qu'on donne à la Noblesse du Pays.

DELLON.

Peines & dangers du chemin.

L'Auteur en est rebuté. DELLON.

un jour: mais avec quel étonnement apprirent-ils que toutes les peines qu'ils avoient effuyées, n'approchoient pas de ce qui leur restoit à souffrir jusqu'à Sirinpatan? Dellon avotte qu'il sut effrayé de la peinture qu'on leur sit des chemins. Il renouvella ses efforts, pour engager Flacour à remettre leur Voyage à la fin de la saison. Le trouvant inflexible, & n'ayant pas les memes raisons de s'obstiner dans une entreprise à laquelle il n'étoit obligé par aucun engagement, il prit le parti de retourner à Tilcery (f).

Il quitte fes Compagnons pour retourner à Tilcery.

Après avoir témoigné son regret à Flacour, il se mit dans un Canot. avec deux hommes feulement, pour descendre la Rivière de Cogniali jusqu'à la Mer. Sa navigation fut d'abord affez tranquille. Son dessein étoit d'aller passer la nuit au Bourg de Bargara, chez un riche Mahométan qui en étoit le Seigneur (g), avec lequel il avoit même quelques affaires à règler. Il arriva fort heureusement à la vûe de Cota, un des plus gros Bourgs de toute la Côte, plus connu par le nom de Cogniali, fon Seigneur, fujet du Samorin & le plus redoutable Corfaire du Malabar (b). Les loix du Pays ne permettant point à ces Brigands d'exercer leurs pillages sur la terre, il fe flattoit d'être bien-tôt en sûreté à Bargara, qui n'est pas fort éloigné de Cogniali; lorsqu'il apperçut, dans une Barque, quelques hommes armés qui s'avançoient vers son Canot à force de rames. Les Corsaires, qui l'avoient découvert au passage, avoient pris la résolution de l'enlever. Comme il étoit instruit des usages, il se hâta d'aborder à la rive, dans la confiance de s'y trouver hors d'infulte. A peine y fut-il descendu, que les deux Indiens, qui le conduisoient, prirent la fuite dans son Canot. Ceux qui le poursuivoient, l'ayant trouvé seul à terre, lui appuyèrent une lance sur l'estomac, avec menace de l'en percer s'il n'entroit aussi-tôt dans leur Barque. Il reconnut trop tard l'imprudence qu'il avoit eûe, de ne pas se faire accompagner par quelques Nahers, ou de n'avoir pas pris du moins des armes à feu. La force l'obligeant de céder, il se vit exposé à la violence de deux Brigands, qui ne cesserent pas de l'insulter jusqu'à l'entrée de Co-Ils affectèrent même de lui faire traverser tout le Bourg, où les Habitans fortoient de leurs maisons pour voir passer le premier François qu'ils y eussent vû dans l'esclavage (i)

par des Corfaires de Cogniali.

Il est pris

Dello'n sut conduit chez le Seigneur, qui s'attendoit à tirer de lui une somme considérable. Mais ne lui ayant trouvé que quelques ducats, il lui stit diverses questions sur le Voyage que les François avoient entrepris à Sirinpatan. Il lui demanda particulièrement si Flacour avoit emporté de grosses sommes, & s'il devoit passer par Cogniali à son retour. Ensuite il se sit apporter des sers, pour les lui mettre aux pieds. Cependant il se contenta de les poser près de lui; en attendant qu'il eût décidé de sa destinée. Ensin, quelques réslexions qu'il sit, sur l'alliance que le Samorin venoit de sommer avec la France, sui firent craindre de s'attirer l'indignation de ce Prince. Le Corsaire s'approcha de lui. Les sers disparurent. On lui sit des civilités & des excuses, auxquelles il s'étoit moins attendu

qu'aux

nu

cra

de

qu' féc

me

du

Co

cet

ger

per

COL

die

que ils a

infi

Fra de

du 1

la n

ven

un :

Me

don

Und

mei du

n'y

da I

dan

fon

les

que

Bot

le S

Na

dro

ou

fuc

(f) Ibidem. (g) Il se nommoit Couteas-Marcal, (b) On l'a vû paroître dans plusieurs autres Relations, (i) Pag. 330 & précédentes

Comment il évite l'efclavage. utes les peines stoit à soussirir ture qu'on leur Flacour à reinflexible, & eprife à laqueli de retourner

ans un Canot. e Cogniali jufon deflein étoit ométan qui en faires à règler. ros Bourgs de neur, fujet du loix du Pays ur la terre, il ort éloigné de mes armés qui , qui l'avoient r. Comme il s la confiance

e les deux In-Ceux qui le une lance fur dans leur Barne pas se faidu moins des à la violence entrée de Co-Bourg, où les François qu'ils

tirer de lui lques ducats. ient entrepris t emporté de our. Ensuite pendant il fe de fa desti-Samorin veer l'indignadisparurent. oins attendu qu'aux

l'a vû parotire

qu'aux horreurs d'une longue prison. On le pressa même de passer la nuit dans le Bourg. Mais l'impatience de se voir en liberté, joint à la crainte de quelque changement dans une si favorable disposition, lui sit demander instamment d'être renvoyé le même soir à Bargara. Pendant qu'on lui préparoit une Barque, Cogniali lui présenta quelques confitures d'être empoifeches, qu'il ne put se dispenser de recevoir, mais qu'il prit le parti de mettre dans sa poche, de peur qu'elles ne sussent empoisonnées. L'usage du poison, quoique moins commun chez les Malabares que dans les autres Contrées de l'Orient, ne laisse pas d'y être connu; & Dellon croit que sur cet article on n'y fauroit apporter trop de circonspection (k). Son argent lui fut rendu. Ensuite, apprenant que la Chaloupe étoit prête, il ne perdit pas un moment pour s'y rendre, avec quatre hommes armés qui l'accompagnerent jusqu'à Bargara.

IL retrouva, dans ce Bourg, fon Canot & fes hardes. Les deux Inliens, qui l'avoient abandonné aux Corfaires, lui donnèrent pour excuse, que n'ayant pas douté qu'il ne fût renvoyé de Cogniali avec une escorte, ls avoient voulu prendre les devants. Mais sa joye lui sit oublier leur infidélité, en apprenant qu'il étoit arrivé depuis deux heures un autre François dans le Bourg. C'étoit de la Serine, un des Commis du Comptoir de Tilcery, qui revenoit de Calecut & de Tanor, où il étoit allé acheter du poivre pour les magasins de la Compagnie. Ils passèrent agréablement la nuit ensemble, & le lendemain ils arrivèrent au Comptoir avant midi.

LA Serine devant retourner dans les deux Villes (1), d'où il étoit revenu, pour y faire emballer le poivre qu'il y avoit acheté, Dellon se sit un amusement de l'accompagner. Ils prirent leur route sur le bord de la Après avoir fait une lieue, ils arrivèrent à Meali, double Village, dont l'un est habité par des Malabares & l'autre par des Mahométans. Une petite Rivière, qui passe par ces deux Habitations, reçoit les Bâti-mens médiocres. Ce Canton est un des plus agréables & des plus fertiles du Pays. C'est à deux lieues de Meali qu'est situé le Bourg de Bargara. Il n'y passe point d'autre Rivière qu'un petit bras de celle de Cogniali: mais da Mer y forme une très-belle Anse, qui sert de retraite aux Pares, pendant l'été. Aussi-tôt que l'hyver est venu, les Marchands & les Pirates font obligés d'y laisser à sec les Bàtimens qui ne sont point en Voyage. On les couvre de feuilles de palmier, jusqu'à la fin des pluyes. C'est à Bargara que le Royaume de Cananor finit du côté du Sud. Quoique ce grand Bourg ne soit habité que par des Mahométans, dont Couteas-Marcal étoit le Seigneur, les environs n'en dépendent pas moins d'un riche & puissant Naher (m), qui reçoit la dîme de toutes les prifes des Pirates, & des droits de Douane pour toutes les marchandises qui entrent dans le Bourg, ou qui en fortent.

A très-peu de distance de Bargara, on passa la Rivière, au-delà de la-

1671.

Il craint

Voyage de Tanor & de

<sup>(</sup>k) Pag. 333.
(1) L'Auteur rapporte ensuite quel sut le succès du Voyage de Flacour & de son nouvel Etablissement. Voyez ci-dessous.

<sup>(</sup>m) Il paroit que Couteas - Marcal étoit ce Naher même: du moins l'Auteur ne fait point cette disférence. R. d. E.

DELLON. 1671. quelle on trouve le Bourg de Cogniali, ou de Cota, que les avantages de sa situation rendent une des plus sortes Places du Malabar. C'est une Peninsule, dont l'accès est sort difficile, du côté même qui tient à la terre, à cause de la prodigieuse quantité de limon ou de vase, que la Mer y apporte dans les grandes marées. La Rivière, qui baigne ce Bourg, est large & prosonde. Elle donne entrée, jusqu'à la Place, aux Navires qui ne sont pas au-dessus de trois cens tonneaux. Mais on a fait observer que l'embouchure est couverte par une petite Isle qui n'est pas moins utile aux Corsaires que nuisible aux Marchands (n).

Forces de Cogniali, Seigneur de Cota.

Histoire de fon grand oncle.

Dellon a déja peint le Seigneur de Cota comme le plus fameux Corfaire du Pays. Le nombre de ses Galères monte jusqu'à douze, armées chacune de cinq à fix cens hommes; fans compter plusieurs petites Galiotes qui vont aussi en course, & quelques Vaisseaux qu'il envoye pour le Commerce dans les Royaumes voilins. A fon exemple, ses Sujets sont tout à la fois Marchands & Pirates: ce qui les rend presque tous riches, & siers iusqu'à l'insolence. Son grand oncle, s'étant révolté contre le Samorin, mit ce Prince dans la nécessité d'implorer le secours des Portugais pour le faire rentrer dans la foumission. Le Viceroi des Indes envoya aussi-tôt une puissante Flotte, qui attaqua les Corsaires du côté de la Mer, tandis que l'Armée du Samorin les tenoit affiégés par Terre. Mais il arriva des contre-tems, qui firent périr la meilleure partie des Troupes alliées. Les Corsaires, devenus plus insolens, commirent une infinité d'excès dans les terres de Calecut, & se vangèrent, par une mort cruelle, de tous les Portugais qui étoient tombés entre leurs mains. Cependant la belle faison ayant fuccédé aux pluyes, le Samorin & le Viceroi les attaquèrent avec de nouvelles forces. Le Siège de Cota fut recommencé par Mer & par Terre, & pressé si vivement, que dans l'espace d'un mois elle sut emportée d'affaut. Tous les Habitans furent passés au fil de l'épée (0), & leur Chef tomba vivant au pouvoir des Vainqueurs. Il sut conduit à Goa, où fon châtiment, pour tant de cruautés qu'il avoit exercées contre les Chrétiens, fut d'être livré, les mains liées derrière le dos, aux enfans de la Ville, qui l'assommèrent à coups de pierres. La Forteresse de Cota passoit autrefois, parmi les Indiens, pour une Place imprenable. Mais les Samorins n'ayant jamais voulu permettre qu'elle fût rétablie, il n'en reste aujourd'hui que les ruines (p).

Etat préfent de Calecut. DE-LÀ jusqu'à Calecut, on compte sept lieues; & cet espace n'osse que trois ou quatre Villages, qui meritent peu d'attention. Ce Royaume, autresois si petit, que, suivant l'expression de l'Auteur, on entendoit de toutes les frontières, le chant des coqs qui étoient nourris dans le Palais du Souverain, est aujourd'hui le plus grand du Malabar. Sa Capitale est située à onze lieues de Tilcery. C'étoit dans cette Ville que se faisoit anciennement presque tout le Commerce. Les Portugais y surent bien reçus dans leurs premiers Voyages. Ils obtinrent du Samorin la permission de

(n) Pag. 338 & précédentes.
(o) L'Auteur ne le dit pas, & l'on vient de voir que Cogniali, avoit fuccedé aux

brigandages & à l'autorité de fon oncle, après s'être fonmis au Roi. R. d. E. (p) Pag. 340. fitua cha y prod peu fe p du S fenfi loin la N paffa

L

terru

b'ét.

Septinée, fubricé de la que les Nimaro Mah

mor

un (

plus titre

de C

ties un a part une ui uuat

gné un l ne foie

s'éta-

L

DELLON. 1671.

es avantages de bar. C'est une qui tient à la e vase, que la aigne ce Bourg, , aux Navires a fait observer pas moins utile

us fameux Cordouze, armées petites Galioenvoye pour le Sujets font tout riches, & fiers e le Samorin. tugais pour le ya aufli-tôt une er, tandis que arriva des conalliées. Les excès dans les e tous les Porla belle faison aquèrent avec ar Mer & par lle fut emporée (0), & leur uit à Goa, où ntre les Chréfans de la Vile Cota passoit Tais les Samo-

ce n'offre que Royaume, auendoit de toule Palais du apitale est fife faisoit annt bien reçus permission de s'éta-

n'en reste au-

fon oncle, a-

d'établir dans ses Etats, avec tous les privilèges qui pouvoient assermir leur situation. Mais ayant bien-tôt pousse l'ingratitude jusqu'à l'insulter, il les chassa de tous les lieux de sa dépendance, sans leur avoir jamais permis de s'y rétablir. L'air de Calecut est fort sain, & le terroir si fertile, qu'il produit abondamment tout ce qui est nécessaire à la vie. La Terre, un peu plus basse que la Mer, est sujette à de fréquentes inondations. Il ne passe passe que l'année où l'eau ne couvre quelque petite portion de l'Etat du Samorin, dont elle demeure en possession; & ce dommage devient si sensible, que l'ancienne Forteresse des Portugais, qui étoit autresois assez loin du rivage, est aujourd'hui presque ensevelie à deux bonnes lieues dans la Mer. On n'en apperçoit plus que le sommet des tours, & les Barques la Mer. Con n'en apperçoit plus que le sommet des tours, & les Barques

passent facilement entre ces ruines & la terre (q). Les vents de Sud-Ouest, qui soussent avec violence & presque sans interruption sur la Côte de Malabar, depuis le mois de Mai jusqu'à la fin de Septembre, ne contribuent pas peu au progrès que la Mer fait chaque année, sur tout durant l'hyver. Dellon, pendant son séjour à Calecut, vit submerger la Maison des Anglois, qui n'étoit bâtie que depuis vingt ans & dans un lieu affez éloigné du rivage. Ces inondations annuelles ont ruiné plusieurs fois la Ville même, & mettent les Habitans dans la nécessité de la rebâtir plus loin, à mesure que l'eau s'avance. On ne peut douter que ce ne soit la principale raison qui en a banni, comme insensiblement, les Négocians & le Commerce. Cependant on y voit encore un très-grand marché, composé de plusieurs rues affez régulières, & peuplé de riches Mahométans. Un gros Village de Mancouas ou de Pêcheurs, & plufieurs autres Habitations qui touchent à la Place, lui donnent toûjours l'apparence d'une grande Ville. Elle étoit anciennement la demeure ordinaire du Samorin. Mais les ravages de la Mer l'ayant dégouté de ce féjour, il y laisse un Gouverneur qui est logé dans l'ancien Palais. Ce poste, qui est un des plus importans de l'Etat, enrichit ceux qui l'occupent. Il est honoré du titre de Rajador, qui tignifie Viceroi. Dellon vit, dans la Cour du Palais de Calecut, une groffe cloche & plusieurs pièces de canon de fonte, qui ont été tirées de l'ancienne Forteresse des Portugais (r).

Le fable de ce rivage est mélé, dans plusieurs endroits, de petites parties d'or très-fin. Comme il n'est désendu à personne de les chercher, un grand nombre d'Habitans ne subsistent que de ce travail. La plupart emportent le fable chez eux, en payant un droit au Rajador pour une certaine quantité de paniers. L'Auteur vit des morceaux de cet or, qui valoient environ quinze sous; quoique leur valeur ordinaire soit de quatre ou cinq (s).

Les Européens se rendent des civilités mutuelles dans ces Régions éloignées. La Serine & Dellon ne firent pas difficulté d'accepter, à Calecut, un logement chez les Anglois. Ils y surent retenus plus long-tems qu'ils ne se l'étoient proposé, par la crainte de quelques Pirates, qui paroisfoient disposés à les attaquer au passage. Mais ils s'armèrent enfin de résolution:

L'Auteur passe à la vûe des Corsaires.

<sup>(</sup>q) Pag. 345. (r) Pag. 345. B 3

Dellon.
1671.

folution; & passant, le mousqueton en main, entre ces Brigands & la Côte, avec une escorte de quelques Nahers, ils ne furent menacés que par quelques mouvemens, qui ne les empéchèrent point d'arriver le soir à Tanor.

Description de Tanor.

CETTE Capitale du petit Royaume, qui porte le même nom, n'est éloignée que de cinq lieues au Midi de Calecut. Tout l'Etat de Tanor est enclavé dans les terres du Samorin, dont il ne laisse pas d'être indépendant. La Mer y forme une Anse, où les Vaisseaux ne peuvent mouiller fans péril que pendant l'été. Ce qu'on nomme la Ville est un composé de plusieurs Villages de Mancouas, d'un fort grand marché, qui est peuplé de riches Mahométans, & d'un gros Village uniquement rempli de Chrétiens, auxquels le Roi permet l'exercice public de leur Religion. Ils ont une petite Eglife assez propre, devant laquelle on a souffert qu'ils avent élevé une Croix. Le Roi fait sa résidence ordinaire dans un Château plus éloigné de la Mer (t). Il laisse, à Tanor, un Gouverneur dont l'autorité ne s'étend point sur les Chrétiens; par une faveur spéciale, qui réserve le droit de leur administrer la Justice, au Directeur de leur Eglise. Les Jésuites de Goa, qui sont depuis long-tems en possession de cette espèce de Souveraineté, la font exercer par de sages Missionnaires, entre lesquels Dellon nomme, avec éloge, le Père Mathias Fernandez, homme Apostolique, qui écrivoit & parloit beaucoup mieux la langue Malabare que les plus habiles Prêtres de la Nation.

Quoique dans toutes ses dimensions le Royaume de Tanor n'ait pas plus de dix lieues d'étendue, le Roi n'est tributaire d'aucune autre Puisfance. Il a conservé une étroite liaison avec les Portugais, depuis qu'ils font établis dans les Indes, comme ils n'ont rien négligé pour l'entretien de son amitié. Au contraire, il a toûjours fait profession de haine pour les Hollandois; & Dellon ne dissimule pas que la guerre paroissant inévitable entre la France & la Hollande, c'étoit cette raison qui faisoit rechercher l'alliance de ce Prince à la Compagnie. Il ajoute que fon terroir est fain & fertile, que la chasse & la pêche y sont abondantes, & qu'on y recueille fur-tout une très-grande quantité de poivre. La nourriture ordinaire des Habitans est le riz, le poisson, & le cocos. Ils ne mangent point de volaille, parce qu'ils aiment mieux la vendre aux Etrangers. Après avoir règlé leurs affaires à Tanor, les deux François retournèrent par terre à Calecut. Une marche de deux lieues les fit rentrer dans les Etats du Samorin, à Chali, gros Bourg de Mahométans, où passe une petite Rivière, qui fert de retraite aux Corfaires plutôt qu'aux Marchands. En arrivant le lendemain à Calecut, ils trouvèrent les Anglois occupés à fauver ce qui restoit d'entier dans leur Maison, que la Mer avoit misérablement

renversée (v).

Succès de l'Etablissement de Sirinpatan. FLACOUR, qui avoit eu la constance d'aller jusqu'à Sirinpatan, revint à Tilcery vers la fin du mois de Novembre. Il avoit employé trente cinq jours à s'y rendre, c'est-à-dire, à faire un Voyage de trente lieues, dans le danger continuel de périr avec toute sa suite. Mais l'heureux succès

(t) A une lieue du rivage. (v) Pag. 350. & suivantes.

de interest qui mare toien fond

men curio feau verfo dre e dans C :

porta

de Ba

diocr

rées

home que de decou comm Canar de la pris de la tièrer la Holes Pl

merce Quant font Moge

les Fo

fes pa

fez fo

comn

de M. d'exéc y) ne fa

prendites di

Brigands & la nt menacés que d'arriver le foir

e nom, n'est éat de Tanor est d'être indépeneuvent mouiller est un composé é, qui est peunent rempli de r Religion. Ils a souffert qu'ils dans un Châouverneur dont ir spéciale, qui de leur Eglise. n de cette espèires, entre leslez, homme Ae Malabare que

Tanor n'ait pas une autre Puiss, depuis qu'ils pour l'entretien de haine pour roissant inévitafaifoit recherfon terroir est & qu'on y rerriture ordinaimangent point angers. Après nèrent par terns les Etats du e petite Riviènds. En arricupés à fauver miférablement

npatan, revint yé trente cinq e lieues, dans ieureux fuccès

de sa négociation lui avoit fait oublier toutes ses peines. Il avoit été bien reçu du Roi & des Grands du Pays. Les marchandises qu'on en pouvoit tirer pour la Compagnie, étoient de très-belles toiles, du bois de sandal, qui s'y trouve en abondance, & d'excellent salpêtre naturel, qui n'a besoin d'aucune préparation. Flacour avoit apporté des échantillons de toutes ces marchandises; sur-tout des toiles, plus belles de la moitié que celles qui étoient du même prix à Surate. Ainsi le Comptoir, dont il avoit jetté les fondemens, fit concevoir de grandes espérances.

Mais Dellon ignora les suites de ce nouvel Etablissement (x). Il commençoit à s'ennuyer du féjour de Tilcery; & ne voulant pas borner sa curiosité aux opérations d'un Comptoir, il profita de l'occasion d'un Vaisfeau François qui faisoit voile à Mirzeou. Son dessein étoit de visiter diverses Places, où ce Bâtiment devoit relâcher sur la route, & de se rendre ensuite à Goa. Il partit le 20 de Janvier 1672; & le 24, il mouilla dans la Rade de Mangalor.

CETTE Ville, qui appartient au Royaume de Canara (y), est la plus importante Place de ce petit Etat. Elle est située à dix-huit lieues au Nord de Balliepatan, sur le bord d'une Rivière où les Vaisseaux d'un port médiocre peuvent entrer dans la faison des pluyes, & dans les grandes mardes (2). Elle est assez grande, & ses Habitans sont un mélange de Mahométans & d'Idolatres. Entre la Mer & la Ville, qui n'en est éloignée que d'une demie lieue, on rencontre le Comptoir des Portugais, & l'on découvre fur une hauteur la Forteresse, qui leur appartenoit autresois, comme celles qu'on voit encore subsister dans tous ces Ports. Mais les Canarins, animés par l'exemple des autres Peuples de l'Inde, & fatigués de la hauteur avec laquelle ils étoient traités par cette Nation, avoient pris occasion de sa dernière guerre, avec les Hollandois, pour la chasser entièrement du Pays. Après la paix, qui se sit ensuite entre le Portugal & Hollande, les Vicerois de Goa mirent tout en usage pour rentrer dans les Places dont ils avoient été dépouillés. Leurs Flottes répandirent longtems la terreur sur cette Côte, & forcèrent enfin le Roi de leur remettre Forteresses de Mangalor & de Barcalor. Mais ils se trouvoient si épuiles par les guerres précédentes, que n'y pouvant mettre des garnifons affez fortes, ils se contentèrent d'y établir des Comptoirs, pour y recevoir, comme auparavant, la moitié des droits sur les marchandises que le Commerce y apporte ou qu'il en fait fortir.

Quolque les Canarins soyent peu éloignés des Malabares, leurs usages sont fort différens, & ressemblent plutôt à ceux des Sujets idolàtres du Mogol, dont ils font tributaires. Ils font bazanés. Ils portent les che-

(x) Les, mauvais succès de l'expédition de M. de la Haye, empêchèrent les François (y) M. Prevoit écrit Cananer; mais c'est

ne faute. R. d. E. (2) L'Auteur conseille néanmoins de prendre, dans toutes les saisons, des Pilotes du Pays. Sans cette précaution, un

d'exécuter ce projet. R. d E.

Vaisseau s'expose à toucher sur des bancs de fable, qui font en affez grand nombre à l'entrée de la Rivière. Il y a aussi, hors de la Barre, une bonne Rade, où l'on peut mouiller sans danger pendant l'été; tems auquel la Rivière est trop basse pour permettre aux Vaisseaux d'y remonter. Pag. 368.

DELLON. 167I.

Vovage à Mangalor.

1672.

DELLON. 1672.

veux longs, & leur habillement est le même que celui des Gentils de Surate. L'air du Pays est pur & sain. Le terroir est si fertile, que dans une étendue assez bornée, non-seulement il fournit du riz à plusieurs Etats voifins, mais qu'on en transporte aux Ports d'Achem, Bantam, Mocka, Mascate, Balfora, Mozambique, Monbaze, & dans quantité d'autres lieux.

for

il

gui

pri

que bre

A fo

Me

· I

déja

ferv

eu d

ferv

Cou

œux

dans

de lu

fux

Com

tone

gran

dois Mad

aupr

for le

pren

ble S moin

T I

rent

lets

mans voir

ger

ran de fo

parti

tien .

wit

les C

qui l

moin

les p

Euro

qui c un e Seign

LE Vaisseau François passa le lendemain à la vûe de Barcalor (a), où les Portugais reçoivent, comme à Mangalor, la moitié des droits du Commer-Le jour suivant, il mouilla dans la Rade de Mirzeou. La Flotte de M. de la Haye, composée de treize Vaisseaux de différentes grandeurs, passoit alors à la vûe de cette Côte, pour se rendre dans l'Isle de Cevlan (b).

L feroit inutile de suivre Dellon à Goa, & dans quelques autres lieux fur lesquels la curiosité du Lecteur est épuisée. Mais, je ne supprimerai point une avanture dont il fe trouve des traces dans d'autres Voyageurs; & que Dellon vérifia par ses propres yeux pendant qu'il étoit

à Daman.

faux Comte de Sarjedo.

Un Portugais, dont la fortune étoit fort dérangée, mais qui avoit beau-Histoire du coup d'esprit & de hardiesse, avant eû l'occasion de s'assurer qu'il ressembloit parfaitement au Comte de Sarjedo, un des plus grands Seigneurs de Portugal, concut le dessein d'une fort audacieuse entreprise. Le véritable Comte de Sarjedo, qui étoit alors à Lisbonne, étoit fils d'un ancien Viceroi des Indes Orientales, & qui s'y étoit fait aimer par la douceur de son Gouvernement. Il avoit laissé à Goa un fils naturel, qu'il avoit enrichi par ses bienfaits, & qui tenoit un rang distingué parmi les Portugais des Indes. Dellon fait observer qu'en Portugal les enfans naturels des Gentilshommes, ne sont pas moins nobles que les enfans légitimes, & que leur feul desavantage est de n'avoir aucune part à l'héritage, quoiqu'ils puissent

recevoir toutes fortes de legs ou de donations. C'ÉTOIT avec le fils légitime de ce Viceroi que l'Avanturier avoit une parfaite ressemblance. Louis de Mendoza Furtado gouvernoit alors les Indes. Mais son terme étant expiré, on attendoit de jour en jour, à Goa, qu'il lui vînt un Successeur de Lisbonne; & le bruit s'étoit déja répandu que Dom Pedre, Régent de Portugal, pensoit à nommer pour cet emploi. le jeune Comte de Sarjedo, dont le Père l'avoit rempli avec tant de fuccès & d'approbation. L'Avanturier Portugais, voulant profiter de cette circonstance, partit de Lisbonne, se rendit à Londres, y prit un équipage de peu d'éclat, & s'embarqua avec deux Valets de chambre, qui ne le connoisfoient pas, fur un Vaisseau de la Compagnie d'Angleterre, qui avoit ordre d'aborder à Madras. Il étoit convenu de prix avec le Capitaine pour son passage & pour celui de ses gens, & le payement avoit été fait d'avance. Il avoit fait provision des petites commodités qui sont nécessaires sur Mer, & qui servent à gagner l'affection des Matelots, telles que de l'eau-de-vie, du vin d'Espagne & du tabac. Pendant les premiers jours, il garda beaucoup de réserve; & l'air de gravité qu'il affecta dans ses manières & dans

(a) C'est Barcelor ou Barsaloor. R. d. E.

<sup>(</sup>b) Pag. 372. Voyez le Journal de la Haye, au Tome XI.

DFLLON. I 672.

Gentils de Su-, que dans une ieurs Etats vointam, Mocka, é d'autres lieux. alor (a), où les its du Commerou. La Flotte ifférentes granre dans l'Isse de

quelques autres ais, je ne sups dans d'autres ndant qu'il étoit

qui avoit beaurer qu'il ressemds Seigneurs de . Le véritable un ancien Vicedouceur de fon il avoit enrichi es Portugais des els des Gentilsies, & que leur oiqu'ils puissent

turier avoit une oit alors les Inn jour, à Goa, it déja répandu our cet emploi, tant de fuccès& de cette circonéquipage de peu ne le connoifqui avoit ordre itaine pour fon fait d'avance. Taires fur Mer, le l'eau-de-vie, , il garda beauanières & dans

son langage disposa tout le monde à le croire homme de qualité. Ensuite. il fit entendre aux Anglois, quoique par degrés, & dans des termes ambigus, qu'il étoit le Comte de Sarjedo: mais, en approchant de Madras, il prit ouvertement ce nom; & pour expliquer son déguisement, il ajouta que le Prince Régent de Portugal n'ayant pû équiper une Flotte affez nombreuse pour le conduire aux Indes avec la pompe & la majesté convenable à fon rang, lui avoit ordonné de partir incognito; parceque le terme de

Mendoza étoit tout-à-fait expiré.

Les Anglois ajoutèrent de nouveaux honneurs à ceux qu'ils lui avoient déja rendus, & le traitèrent avec les respects & les cérémonies qu'on obferve à l'égard des Vicerois. Ils s'applaudissoient du bonheur qu'ils avoient eu de le porter aux Indes, ne doutant point que sa reconnoissance pour les services qu'ils lui avoient rendus ne le disposat, pendant le tems de son Jouvernement, à rendre fervice à la Compagnie, & particulièrement à ceux qui l'avoient obligé. Mais pour l'exciter encore plus à les favoriser dans l'occasion, à peine fut-il descendu au rivage, que chacun s'empressa de lui offrir tout l'argent dont il avoit besoin, & c'étoit justement à quoi le faux Comte s'étoit attendu. Il en prit de toutes mains, des Caissiers de la Compagnie & de divers Particuliers, qui s'estimoient trop heureux & trop Monorés de la préférence qu'il leur accordoit, & qui se repaissoient déja des grandes espérances dont il avoit soin de les flatter. Non-seulement les Anlois lui ouvrirent leurs bourses; mais les Portugais, qui étoient établis à Madras, & ceux qui demeuroient dans les lieux voisins, vinrent en foule suprès de lui pour lui composer une espèce de Cour, sans pouvoir déguifer leur jalouse, de l'honneur que les Anglois avoient eu de le recevoir les premiers. Le Comte reçut ses nouveaux Sujets avec la gravité d'un véritable Souverain, & leur tint un langage qui prévint jusqu'à la naissance des moindres foupçons.

LES Portugais les plus riches lui offrirent aussi de l'argent, & le supplièrent de ne pas épargner leur bourse. A peine vouloient-ils recevoir les billets qu'il avoit la bonté de leur faire. D'autres lui présentèrent des diamans & des bijoux. Il ne refusoit rien: mais il avoit une manière de recewoir, si agréable & si spirituelle, qu'il ne sembloit prendre que pour obliger ceux qui lui faisoient des présens. Il se donna des gardes, avec un and nombre de domestiques, & son train répondit bien-tôt à la grandeur de fon rang. Après s'être arrêté l'espace de quinze jours à Madras, il en partit avec un équipage magnifique & une suite nombreuse, dont l'entreien lui coutoit peu, parceque dans tous les lieux de son passage, il n'y awit personne qui ne se crût fort honoré de le recevoir. En passant dans les Comptoirs François & Hollandois, il eut soin de ne rien refuser de ce qui lui étoit offert, dans la crainte de les offenser, disoit-il, s'il en usoit moins civilement avec eux qu'avec les Anglois. Les riches Marchands & les personnes de qualité, Mahométans ou Gentils, suivirent l'exemple des Européens. Chacun cherchoit à mériter les bontés d'un nouveau Viceroi, qui devoit jouir si-tôt du pouvoir de nuire ou d'obliger. Il tiroit d'ailleurs un extrême avantage de l'estime & de l'affection qu'on avoit eue pour le Seigneur dont il s'attribuoit le nom & la qualité. De tous les Vicerois des

XIII. Part.

DELLON.

Indes, c'étoit celui qui s'étoit fait le plus aimer. Il parcourut ainsi toute la Côte de Coromandel & celle de Malabar, sans cesser de recevoir de grosses sommes & des présens. Il avoit aussi l'adresse d'acheter les pierreries & les raretés qu'il trouvoit en chemin, remettant à les payer lorsqu'il seroit à Goa.

Enfin il approcha de cette Capitale de l'Empire Portugais, où le bruit de son arrivée aux Indes, s'étoit répandu depuis long-tems. Il y étoit attendu avec impatience. Mais il fe contenta d'y envoyer un de ses principaux domestiques, pour faire quelques civilités de sa part à celui qu'il honoroit du nom de son frère, & qui étoit le fils naturel du vieux Comte de Sarjedo. Ce Seigneur se trouva incommodé lorsqu'il reçut la lettre du faux Comte; & ne pouvant se rendre auprès de lui, il y envoya son Fils aîné, que Dellon avoit vîi à Goa, & dont il parle avec éloge. Le Comte lui fit un accueil fort civil, mais en gardant neanmoins toute la fierté que les Portugais observent avec leurs parens naturels. Comme il étoit fort bien instruit des affaires publiques & de celles de la Maison de Sarjedo, il ne laissoit rien échapper qui ne servît à confirmer l'opinion qu'on avoit de lui. Il fit entendre sans affectation à celui qu'il nommoit son Neveu, & à d'autres Seigneurs Portugais, qui étoient venus de Goa pour lui faire leur cour, qu'avant son entrée il étoit indispensablement obligé d'aller jusqu'à Surate, pour y traiter de quelques affaires secrétes avec les Ministres du Grand-Mogol, qui devoient s'y rendre dans la même vûe. Cet artifice lui fit éviter de passer à Goa, dont il n'approcha que de dix lieucs. Cependant son cortège & sa bourse grossissoient de jour en jour, parceque la Noblesse des Villes Portugaises, qui se trouvoient proche de son passage, se rendoit sans cesse auprès de lui, & que de tous côtés on lui apportoit des présens que sa civilité ne lui permettoit pas de refuser.

IL s'avança vers Daman, où Dellon étoit depuis quelques mois; mais ce ne fut qu'après avoir fait avertir le Gouverneur, du jour auquel il y devoit arriver. Il avoit ordonné aussi qu'on lui préparât un logement hors de la Ville, par la seule raison qu'il vouloit éviter les cérémonies, ou les remettre à son retour de Surate. On disposa, pour le recevoir, une maifon que les Jésuites ont à un quart de lieue de la Ville. Il y alla descendre de son palanquin. Le Gouverneur & toute la Noblesse du Pays s'y étoient transportés pour lui rendre leurs respects, & presque tous les Habitans s'y rasfemblèrent pour avoir l'honneur de le faluer. Un Jésuite du Collège de Daman, qui avoit étudié à Coîmbre avec le véritable Comte de Sarjedo, & qui croyoit le connoître parfaitement, ne manqua point de se trouver avec le Père Recteur, pour le recevoir dans la maison qui lui étoit destinée. Il le vit. Il lui parla. Il fut si convaincu que c'étoit le Comte de Sarjedo, qu'il n'en conçut aucun doute. Le lendemain de son arrivée, ce fourbe se trouva un peu incommodé d'une indigestion, qui lui avoit causé quelques douleurs d'entrailles. Il demanda s'il n'y avoit pas de Médecin dans la Ville. On fit appeller Dellon, qui eut à fon tour l'honneur de le voir, & de lui rendre ses services. Il parut satisfait de ses remèdes. Cependant Dellon observa que ses airs de grandeur étoient affectés. Il sut me-

me

me

pel

Etr

fe Me

ma

qu':

ou

la '

**B**el

ave

Dar

bril

ur t

Vill

gu'i Ma

qu'o

lept

pou

reve

(0

id

ajo ût

pand

qui a

ebre

ux

voi

Com Mine

lorfq

(a) lume

(b)

il en ei

at ainsi toute la evoir de grosses es pierreries & orsqu'il seroit à

is, où le bruit Il y étoit atn de ses princicelui qu'il horieux Comte de çut la lettre du envoya fon Fils oge. Le Comtoute la fierté Comme il étoit laison de Sarjel'opinion qu'on mmoit fon Neis de Goa pour blement obligé s fecrétes avec dans la même n'approcha que soient de jour trouvoient pro-& que de tous mettoit pas de

ies mois; mais auquel il y delogement hors monies, ou les voir, une maialla descendre Pays s'y étoient labitans s'y rafdu Collège de te de Sarjedo, de se trouver lui étoit destiit le Comte de on arrivée, ce lui avoit caufé as de Médecin honneur de le remèdes. Cetés. Il fut mè-

me surpris que ce fier Viceroi le reprît en public de quelques termes trop peu respectueux, dont il s'étoit servi en lui parlant; sans considérer qu'un Erranger ne pouvoit pas favoir toute la délicatesse de la langue Portugaise (c). Mais cette facilité à s'offenser ne l'empêcha point de marquer au Médecin François beaucoup d'estime & de consiance, & de lui faire de magnifiques promesses, qui portèrent ses amis à le féliciter de l'occasion qu'il avoit trouvée d'avancer sa fortune. Le Comte sut guéri en peu de fours, & ne pensa qu'à continuer son Voyage. Cependant il acheta, dans la Ville, quantité de choses précieuses, sans les payer. Il reçut de l'arpent de divers Portugais: mais il se dispensa d'en donner à personne, & Dellon ne reçut aucun salaire pour ses soins & ses remèdes. Il partit ensin, avec sa nombreuse suite. Elle sut même grossie du Fils du Gouverneur de Daman, qu'il eut la bonté d'y admettre à la prière de son Père. Avec ce brillant équipage, il se rendit à Surate, où son premier soin sut de convertir tout son argent en pierreries. Ensuite, laissant toute sa suite dans la Ville, il en partit avec un feul homme, fous le prétexte d'une conférence qu'il devoit avoir, à quelques lieues, avec un Ministre secret du Mogol. Mais fon Voyage fut beaucoup plus long qu'on ne se l'imaginoit, puisqu'on ne l'a pas revû depuis. Il eut néanmoins l'honnêteté de faire dire, lept ou huit jours après, à tous les honnêtes gens de son cortège, qu'ils pouvoient s'en retourner, parceque ses affaires ne lui permettoient pas de revenir fi-tôt (d).

(c) Pag. 474. (a) Pag. 476 & précédences. L'Auteur sjoute que le bruit de cette avanture se répandit dans toutes les Indes, & qu'il vit re-

passer, par Daman, toute la Noblesse qui avoit été pendant plusieurs mois honteusement dupée par un adroit Imposteur.

### 《森林华森》、《森林森林》、《森林·徐·洛·森林》、《森林森》、《森林华林》、《森林华林》

Voyages aux Mines de Diamans, de Golkonde, de Visapour & de Bengale.

E n'étoit pas le poivre de Visapour, comme on l'a fait observer dans INTRODUCla Relation précédente, ni les espérances ordinaires du Commerce, qui avoient donné naissance à l'Etablissement François de Mirzeou. Le cébre Tavernier, qui voyageoit alors dans l'Orient (a), avoit communiqué, aux Directeurs de Surate, ses observations sur les Mines de Diamans qu'il voit visitées; & la Compagnie Françoise espéroit de grands avantages d'un Comptoir qui n'en étoit pas éloigné. Ainsi le Voyage de Tavernier, aux Mines, doit suivre l'Histoire de cet Etablissement. Mais, il s'est trompé, lorsqu'il s'est cru le premier Européen (b), qui est visité les Mines de Gol-

(a) On a vû, dans la Préface de ce Vo-lume, son caractère & l'usage qu'on doit saire de ses Relations (1). (b) Il dit hardiment que " fi d'avanture

" quelque autre en a écrit ou parlé avant " lui, ce ne peut avoir été que sur le rap-" port qu'il en a fait ". Ubi infra. Pag. 291.

(1) Cette Priface, qui est à la tête du Tome XI. de notre Edition, ne dit pas le mot de Tavernier; mais il en est patié dans une Note au commencement de la Relation précédente, & & E.

DELLON.

INTRODUC- konde. Dès l'an 1622, un Anglois, dont Purchas a publié la Relation dans fon Recueil (c), avoit profité du voisinage de Masulipatan, pour se procurer les mêmes lumières. Sa Relation doit précéder par conféquent celle du Voyageur François; d'autant plus que s'expliquant avec assez d'obfcurité sur sa route & sur le terme, il laisse quelque raison de douter s'il parle effectivement des mêmes lieux & du meme travail (d).

> (c) Elle se trouve aussi dans celui de Thevenot. R. d. E.

> (d) Tavernier pouvoit bien avoir été le premier Européen qui eût visité les Mines de Coulour & de Raotkonda; éloignées l'une & l'autre de plusieurs journées de Golkonde; Car

celle dont parle Methold n'en étoit qu'à deux lieues; mais il ajoûte qu'elle fut fermée peu de tems après, & Tavernier même le confirme. Ce dernier dit simplement " qu'il est ,, le premier qui ait ouvert aux Européens " le chemin de ces Mines". R. d. E.

des

D'a

l'éte

Solu Vec

rec

Nen

vûe

mên

de f

loux

terre douz L

famb

Elle

lieu

pe,

COUL

le co

ont

nos I

nom

prom l'end

matin

L

Trib

mille

deffu

porti

fort .

cette

au

chaci

au

CE

Rivid

ne po

avec

mille

qu'or

(b)

Golko (c)

I.

METHOLD. 1622.

Voyage de Guillaume de Methold aux Mines de Diamans.

Motifs du Voyage.

ETHOLD ayant entendu parler avec admiration d'une Mine de Diamans, dont le Roi de Golkonde s'étoit mis en possession, & qui attiroit tous les Jouailliers des Pays voisins, ne put résister à la curiosité de la On attribuoit cette découverte au hazard. Un Berger gardant fon troupeau, dans un champ écarté, avoit donné du pied contre une pierre, qui lui avoit paru jetter quelque éclat. Il l'avoit ramassée; & l'ayant vendue, pour un peu de riz, a quelqu'un qui n'en connoissoit pas micux la valeur, elle étoit passée de mains en mains, sans rapporter beaucoup de profit à ses Maîtres, jusqu'à celles d'un Marchand plus éclairé, qui par de longues recherches étoit parvenu enfin à découvrir la Mine. Methold également curieux de voir le lieu d'où l'on tiroit une si riche production de la Nature, & de connoître l'ordre qui s'observoit dans le travail, entreprit ce Voyage avec Socore & Thomason, tous deux employés comme lui au service de la Compagnie Angloife dans le Comptoir de Masulipatan (a).

Route de Methold.

IL s employèrent quatre jours à traverser un Pays désert, stérile, & rempli de montagnes. Cet espace leur parut d'environ cent huit miles d'Angleterre. Leur premier étonnement fut de trouver les environs de la Mine fort peuplés, non-seulement par la multitude des Ouvriers que le Roi ne ceffoit pas d'y envoyer, mais encore par un grand nombre d'Etrangers, que l'avidité du gain attiroit de toutes les Contrées voisines. Les trois Ânglois fe logèrent dans une Hôtellerie affez commode; & pour fuivre l'ufage établi, ils rendirent une visite de civilité au Gouverneur, qui étoit un Bramine, nommé Raja-Ravio, établi par le Roi, pour recevoir les droits de la Couronne & pour conserver l'ordre entre quantité de Nations différentes. Cet Officier leur fit voir de fort beaux Diamans, dont le plus précieux étoit de trente carats, & pouvoit se tailler en pointe.

Le jour suivant, ils se rendirent à la Mine. Elle n'est qu'à deux lieues de la Ville de Golkonde. Le nombre des Ouvriers ne montoit pas à moins

Ses observations à la Mine.

(a) Methold étoit Président de ce Comptoir. R. d. E.

olié la Relation an, pour se proconséquent celvec affez d'obdouters'il parle

n'en étoit qu'à deux elle fut fermée peu er même le confirlement " qu'il est ert aux Européens es". R. d. E.

ians.

e Mine de Dia-Mon, & qui ata curiofité de la Berger gardant ontre une pierlée; & l'ayant soit pas mieux er beaucoup de iré, qui par de . Methold égaoduction de la vail, entreprit mme lui au fer-

atan (a). stérile, & remiit miles d'Anrons de la Miers que le Roi re d'Etrangers, es. Les trois our fuivre l'ueur, qui étoit evoir les droits Nations diffént le plus pré-

'à deux lieues oit pas à moins de trente mille. Les uns fouilloient la terre, les autres en remplissoient des tonneaux. D'autres puisoient l'eau qui s'amassoit dans les ouvertures. D'autres portoient la terre de la Mine dans un lieu fort uni, sur lequel ils l'étendoient à la hauteur de quatre ou cinq pouces; & la laissant fécher au Dleil, ils la broyoient, le jour suivant, avec des pierres. Ils ramassoient vec soin tous les cailloux qui s'y trouvoient. Ils les cassoient sans aucune précaution. Quelquefois ils y trouvoient des Diamans. Plus fouvent ils den trouvoient pas. Mais on assura Methold qu'ils connoissoient, à la vûe, les terres qui donnoient le plus d'espérance, & qu'ils les distinguoient même à l'odeur. Il ne put douter du moins qu'ils n'eussent quelque moyen de faire cette distinction, sans rompre les mottes de terre & les cailloux; car dans quelques endroits, ils ne faisoient qu'égratigner un peu la terre; &, dans d'autres, ils fouilloient jusqu'à la profondeur de dix ou douze braffes.

La terre de cette Mine est rouge, avec des veines d'une matière qui ressemble beaucoup à la chaux, quelquefois blanches & quelquefois jaunes. Elle est melée de cailloux, qui se lèvent attachés plusieurs ensemble. Au lieu d'y faire des allées & des chambres, comme dans les Mines de l'Europe, on creuse droit en bas, & l'on fait comme des puits quarrés. L'Aumr ne peut assurer si les Mineurs s'attachent à cette méthode pour suivre le cours de la veine, ou si c'est un simple effet de leur ignorance. Mais ils ont une manière de tirer l'eau des Mines, qui lui parut préférable à toutes nos machines: elle confifte à placer, les uns au-deflus des autres, un grand nombre d'hommes qui se donnent l'eau de main en main. Rien n'est plus prompt que ce travail; & la diligence y est d'autant plus nécessaire, que l'endroit où l'on a travaillé à sec, pendant toute la nuit, se trouveroit le matin presque rempli d'eau.

LA Mine étoit affermée à un riche Marchand, nommé Marcanda, de la Tribu des Orfèvres (b), qui en payoit annuellement la fomme de trois cens mille pagodes; sans compter que le Roi se réservoit tous les Diamans audessus de dix carats. Ce Fermier général avoit divisé le terrain en plusieurs tions quarrées, qu'il louoit à d'autres Marchands. Les punitions étoient rigoureuses pour ceux qui entreprenoient de frauder les droits: mais cette crainte n'empêchoit pas qu'on ne détournât sans cesse quantité de Laux Diamans. Methold en vit deux de cette espèce, qui approchoient Cacun de vingt carats, & plusieurs de dix & d'onze. Mais, malgré le pé-

**111** auquel on s'expose en les montrant, ils se vendent fort cher. CETTE Mine est située au pied d'une grande montagne, assez proche d'une Rivière, qui se nomme Christèna (c). Le Pays est naturellement si stérile, qu'il ne pouvoit passer que pour un désert avant cette découverte. On admiroit avec quelle promptitude il s'étoit peuplé, & l'on y comptoit alors plus de cent mille hommes, Ouvriers ou Marchands. Les vivres y étoient d'autant plus chers

qu'on étoit obligé de les y apporter de fort loin; & les maisons assez mal

(c) C'est Kisna. Mr. d'Anville, dans sa la première. R. d. E.

(b) Voyez ci-dessous la Description de Carte de 1737, donne le nom de Chrichna à la Rivière de Coulour, qui coule au Sud de

METHOLD. 1622.

Qualités de la terre.

Combien la Mine étoit af-

Sa situation.

METHOLD. bâties, parcequ'on se formoit des logemens proportionnés au peu de séjour qu'on y devoit faire. Peu de tems après, un ordre du Roi fit fermer la Mine & disparoître tous ses Habitans. On s'imagina que le dessein de ce Prince étoit d'augmenter le prix & la vente des Diamans; mais quelques Indiens mieux instruits, apprirent à Methold que cet ordre étoit venu à l'occasion d'une Ambassade du Mogol, qui demandoit au Roi de Golkonde trois livres pefant de fes plus beaux Diamans. Auffi-tôt que les deux Cours fe furent accordées, on recommença le travail; & la Mine étoit presqu'épuifée, lorsque l'Auteur quitta Masulipatan.

Autres pierres précieufes du même Pays.

CE Pays produit aussi beaucoup de crystal, & quantité d'autres pierres transparentes qui n'ont pas la même dureté, telles que des grenats, des amethistes, des topazes & des agathes. Il s'y trouve beaucoup de fer & d'acier, qui se transporte en divers endroits des Indes. On vend le fer. fur les lieux, environ trente sous le quintal; & quarante-cinq sous, le quintal d'acier. Mais les prix augmentent du double à Masulipatan, parcequ'il faut employer, pour le transport, des bœufs, qui mettent huit jours entiers à ce Voyage (d). On ne connoît, dans le Pays, aucune Mine d'or,

(d) Methold n'ayant pas fait la description de cette route, j'emprunterai ici celle de Tavernier, qui ne peut trouver de place plus convenante.

De Golkonde à Masulipatan, on compte, dit-il, cent cosses (1), en prenant le droit chemin. Mais quand on veut passer par la Mine de Diamans, qui se nomme Coulour en Persan, & Gani en langue Indienne, il y a cent douze cosses, & c'est la route que l'Au-

teur a tenue.

De Golkonde, on fait quatre cosses pour fe rendre à Tenara, lieu remarquable, où l'on voit quatre fort belles Maisons, accompagnées chacune d'un grand jardin. L'une des quatre, qui est à gauche le long du grand chemin, cit incomparablement plus belle que les trois autres. Elles font bâties de belles pierres de taille & à double étage, avec de grandes galeries, de belles salles & de belles chambres. Devant la face principale est une grande place. A chacune des trois autres faces, on voit un grand portail, & des deux côtés, une belle plate-forme relevée de terre, d'environ quatre ou cinq pieds, trèsbien voutée, où les Voyageurs de qualité prennent leur logement. Au-dessus de chaque portail, il y a une grande baiustrade, & une petite chambre qui est pour les Dames. Les personnes de considération, qui ne veufent pas se loger dans les édifices, peuvent faire dreifer leurs tentes dans les jardins. Mais on ne peut loger que dans trois de ces maifons. La plus belle & la plus grande

n'est que pour la Reine. On y entre néan-moins dans son absence, & l'on a la liberté de le promener dans les jardins, qui font ornés de quantité de belles eaux. Le tour de la place offre de petites chambres, detiinées pour les pauvres Voyageurs; & tous les jours, vers le soir, on leur fait une aumône de pain, de riz, ou de légumes cuits. Comme les Idolâtres ne mangent rien qui ait été préparé par d'autres, on leur donne de la farine pour faire du pain, & un peu de beurre, dont leur usage est de frotter leur pain, qui est fait en forme de galete.

de d

le a

tuer

ne

Dut

mai

m e

🏗 p

ques

moi

thole

bre

p p

men

Lac poin

mch

Entre

chemi

pérat

grane

Voy

nir c

Perle

Roi

e cl

de l'

fix N

mén

au n

e R

IL

De Tenara, on compte douze cosses à Jatenagar; douze de Jatenagar à Patengy; quatorze, de Patengy à Pengeul; douze de Pengeul à Nagelpar; onze de Nagelpar à Lakabarou; & onze de Lakabarou à Coulour

ou Gani, c'est à-dire, à la Mine.

La plus grande partie du chemin, de La-kabarou à Coulour, fur-tout en approchant de Coulour, est toute de roches. En deux ou trois endroits, l'Auteur fut obligé de faire démonter sa voiture; ce qui se fait promptement. Lorfqu'il se rencontre un peu de bonne terre entre ces roches, on y voit des arbres de casse, qui est la meilleure & la plus laxative de toutes les Indes. Il passe une grande Rivière le long du Bourg de Coulour, qui se rend dans le Golse de Bengale proche de Masulipatan.

Douze cosses de Coulour à Kabkaly. Six de Kabkaly à Bezouar, où l'on repasse la Rivière de Coulour. Quatre de Bezouar i

(1) On appelle Coffe une de nos lieues communes; & Got a environ quatre des mêmes lieues.

s au peu de féjour i fit fermer la Midesse de ce Prindesse quelques Indiens venu à l'occasion Folkonde trois lies deux Cours fe étoit presqu'épui-

é d'autres pierres s grenats, des aaucoup de fer & On vend le fer, inq fous, le quinpatan, parcequ'il nt huit jours encune Mine d'or,

On y entre néan-, & l'on a la liberté es jardins, qui font belles eaux. Le tour ites chambres, detil-Voyageurs; & tous on leur fait une auou de légumes cuits, mangent rien qui ait, , on leur donne de pain, & un peu de e est de frotter leur une de galete.

agar à Patengy; quaagar à Patengy; quaageul; douze de Pende Nagelpar à Laakabarou à Coulour
la Mine.

du chemin, de Latout en approchant e roches. En deux er fut obligé de faite; ce qui fe fait fe rencontre un peus roches, en y voit est la meilleure à sies Indes. Il pations de Bong de ns le Golfe de Benan.

ur à Kabkaly. Six pù l'on repasse la Riatre de Bezouar à Voumes lieues.

i de cuivre. Il se trouve, dans un seul endroit des montagnes, une grande quantité de bezoars, qu'on tire du ventre des chèvres. L'Auteur parle avec admiration de la multitude de ces animaux qu'on ne cesse pas de. mer, pour chercher ces précieuses pierres dans leurs entrailles. Quelquesbes en donnent trois ou quatre, les unes longues, d'autres rondes, mais outes fort petites. On a fait une expérience singulière sur ces chèvres. De matre, qui furent transportées à cent cinquante miles de leurs montagnes, en ouvrit deux ausli-tôt après, & l'on y trouva des bezoars. On laifpasser dix jours pour ouvrir la troisième, & l'on vit, à quelques marques, qu'elle en avoit eu. Dans la quatrieme, qui ne fut ouverte qu'un mois après, on ne trouva ni bezoar, ni la moindre marque de pierre. Methold en conclut que la Nature produit, dans ces montagnes, quelque arbre ou quelque plante, qui servant de nourriture aux chèvres, sert à la production du bezoar. Il ajoûte, à cette courte Relation, que la teinture, plutôt, dit-il, la peinture des toiles de ce Pays (car les plus fines se peiment au pinceau) est la meilleure & la plus belle de toutes celles de l'Orient. La couleur dure autant que l'étoffe. On la tire d'une plante qui ne croît point dans d'autres lieux, & que les Habitans nomment Chay.

METHOLD. 1622.

Expédien ce fingulière touchant le bezoar.

TAVERNIER.

1652.

Son départ

Entre Vouchir & Quatre de Vouchir à Nilimor.]
Entre Vouchir & Nilimor, vers la moitié du chemin, on passe une grande Rivière sur un

radeau. Six cosses de Nilimor à Milmol. Quatre de Milmol à Masulipatan. Tavernier, Tom. II. pag. 97 & suiv.

### g. 11.

### Voyages de Tavernier, aux Mines de Diamans.

E fameux Voyageur s'étoit rendu par diverses courses, qui appartiennent à l'Histoire des Voyages de terre, dans le sein Persique, où l'esperance du gain & le goût de sa profession (a) lui avoient sait acheter un trand nombre de belles Perles. Il y prit la résolution d'entreprendre le Voyage de Golkonde, pour visiter les Mines de Diamans, pour se sour de ce qu'il y trouveroit de plus riche, & pour vendre, au Roi, ses Perles, dont la moindre étoit de trente-quatre carats (b).

It s'embarqua l'onzième jour de May 1652, sur un grand Vaisseau du toi de Golkonde, qui vient en Perse tous les ans, chargé de toiles sines & chitses, ou de toiles peintes, dont les fleurs sont au pinceau; ce qui rend plus belles & plus chères que celles qui se sont au moule. La mpagnie Hollandoise s'étant accoutumée à donner, aux Vaisseaux des Rois de l'inde, un Pilote, un Sous-Pilote, & deux ou trois Canonniers, il y avoit six Matelots Hollandois dans l'équipage du Vaisseau. Les Marchands Arméniens & Persans, qui passoient aux Indes pour leur Commerce, y étoient au nombre de cent. On avoit aussi à bord cinquante-cinq chevaux, que le Roi de Perse envoyoit au Roi de Golkonde.

Après

(a) Il étoit Jouaillier.

<sup>(</sup>b) Voyages de Tavernier, Tom. II. de l'Edition de Paris, 1681. Pag. 146 & Juiv.

Tavernier.

1652.
Danger
dont on fe
délivre par
indutirie.

Etrange

effet du ton-

nerre.

Après quelques jours de navigation, il s'éleva un vent de traverse des plus impétueux. Le Bâtiment, qu'on avoit eu l'imprudence de laisser se-·cher pendant cinq mois au Port de Bander-Abassi, commença bien-tôt à faire eau de toutes parts; & par un autre malheur, les pompes ne valoient rien. On fut obligé de recourir à deux balles de cuirs de Russie qu'un Marchand portoit aux Indes, où ces belles peaux, qui font très-fraîches, fervent à couvrir les lits de repos. Quatre ou cinq Cordonniers, qui se trouvoient heureusement à bord, entreprirent d'en faire des seaux qui ne tenoient pas moins d'une pipe, & rendirent un fervice important dans un fi grand danger. A l'aide d'un gros cable, auquel on attacha autant de poulies qu'il y avoit de feaux, on vint à bout, dans l'espace d'une heure ou deux, de tirer toute l'eau du Vaisseau, par cinq grands trous qu'on fit en divers endroits du tillac. Mais il arriva le même jour un événement fort étrange. L'orage étant devenu furieux, on vit tomber trois fois le tonnerre sur différens endroits du Bâtiment. Le premier coup perça l'arbre de proue du haut en bas; & fortant du mât à fleur du tillac, il courut le long du bord, où il tua trois hommes. Le fecond tomba deux heures après, & tua deux hommes fur le tillac. Le troisième, qui fuivit d'assez près, fit un petit trou au bas ventre du Cuisinier, & lui brûla tout le poil du corps, fans lui caufer d'autre mal. Mais lorsque pour guérir sa playe on la vouloit oindre d'huile de cocos, il fentoit une douleur si vive qu'elle lui faisoit jetter de hauts cris (c).

L'Auteur arrive à Mafulipatan.

Le tems étant devenu plus doux, on arriva le 2 de Juillet, au Port de Masulipatan. Les Fasteurs Anglois & Hollandois y reçurent fort civilement Tavernier, & lui donnèrent plusieurs sêtes, dans un beau jardin que les Hollandois ont à une demie lieue de la Ville. Mais apprenant le dessein qu'il avoit de se rendre à Colkonde, ils l'avertirent que le Roi n'achetoit rien de raré ni de haut prix, sans avoir consulté Mirgimola, son premier Ministre & Général de ses Armées, qui saisoit alors le Siège de Gandicot, Ville de la Province de Carnatica (d) dans le Royaume de Visapour. Tavernier ne balança point à prendre cette route. Il acheta une sorte de voiture, qui se nomme Pallekis, avec trois chevaux & six bœus, pour le

porter, lui, ses valets & son bagage; & son départ ne sut disséré que jusqu'au 21 de Juillet.

Sa route.
Nilmol.
Vouchir.

Il est obli-

gé de se ren-

dre à Gandi-

IL fit trois lieues, le premier jour, pour aller passer la nuit dans un Village nommé Nilmol. Le 22, il fit six lieues jusqu'à Vouchir, autre Village, avant lequel on passe une Rivière sur un radeau. Le 23, après une marche de six heures, il-arriva dans un mauvais Village qui se nomme Patemet, où la rielence des pluves l'obliges de l'arrêter trois ieurs.

la violence des pluyes l'obligea de s'arrêter trois jours.

Patemet.
Bezouar.

Le 27, n'ayant pu faire qu'une lieue & demic, jusqu'à Bezouar, par des chemins que les grandes eaux avoient rompus, il s'y arrêta quatre autres jours. Une Rivière, qu'il avoit à passer, s'étoit changée en torrent si rapide, que la Barque ne pouvoit résister au courant; sans compter qu'il fallut du tems, pour laisser passer les chevaux du Roi de Perse. On les menoit à Mirgimola, par la même raison qui forçoit Tavernier de voir ce Ministre

.: (c) Ibidem. pag. 148.

(d) Ou Carnate.

cett Gou tans ran des qui ont tres des dest omr en fo port dont bas c les P of L haute ches un d zoua de qu ronn me, true porte fois, fonn voir Quel

Mir

Bez

vant vis-à fe fa

 $\boldsymbol{X}$ 

cre,

pièce

vive

doiv

ils s'

quel

gent

TAVERNIER. 1652. Pagodes.

Ministre avant que de se rendre à Golkonde. Pendant le séjour qu'il fit à Bezouar, il visita plusieurs Pagodes. Le nombre en est plus grand dans cette Contrée qu'en tout autre endroit des Indes, parcequ à l'exception des Gouverneurs & de quelques-uns de leurs Domestiques, qui sont Mahomésans, tous les Peuples y font Idolâtres. La Pagode de Bezouar est fort rande, & n'est pas fermée de murailles. On y voit cinquante-deux co-omnes, hautes d'environ vingt pieds, qui soûtiennent une voute de grandes pierres de taille (e). Elles sont ornées de diverses figures de relief, qui représentent d'affreux démons, & quantité d'animaux. Quelques-unes ont quatre cornes. D'autres ont plusieurs jambes & plusieurs queues. D'autres tirent la langue, ou tiennent des postures ridicules. L'entre-deux des colomnes offre les statues des dieux, élevées chacune sur son piédestal. La Pagode est au centre d'une grande cour, plus longue que larentourée d'une muraille, & chargée des mêmes figures que les commes du Temple. Une galerie, foûtenue de foixante-six piliers, règne en forme de cloître autour de ce mur. On entre dans la cour par un grand portail, au-dessus duquel s'élèvent l'une sur l'autre, deux grandes niches, dont la première est soûtenue de douze piliers, & la seconde de huit. Au bas des colomnes de la Pagode, on voit de vieux caractères Indiens, que

les Prêtres mêmes ont beaucoup. de peine à lire.

LA curiosité conduisit Tavernier dans une autre Pagode, bâtie sur une hauteur, où l'on monte par un escalier de cent quatre-vingt-treize marches, chacune d'un pied de hauteur. Sa forme est quarrée. Elle soûtient in dôme, & tous ses murs sont chargés de reliefs, comme ceux de Bezouar. On voit au centre, une Idole, assise les jambes croisées, haute de quatre pieds dans cette posture, & la tête couverte d'une triple couronne, d'où fortent quatre cornes. Son visage, qui est celui d'un homme, est tourné vers l'Orient. Les Pélerins, qui viennent adorer ces monstrueuses figures, joignent les mains, en entrant dans la Pagode, & les portent au front. Ensuite, s'approchant de l'Idole, ils répétent plusieurs fois, Ram, Ram, qui signifie Dieu, Dieu. Lorsqu'ils en sont proches, ils sonnent trois fois une cloche, qui est suspendue à l'Idole même, après avoir barbouillé de quelques peintures divers endroits de la face & du corps. Quelques-uns l'oignent d'huile, ou d'autres parfums. Ils lui offrent du fuere, de l'huile, & d'autres alimens. Les plus riches y joignent quelques pièces d'argent ou d'or. Cette Pagode est servie par soixante Prêtres, qui vivent des offrandes, avec leurs femmes & leurs enfans. Cependant ils doivent les laisser deux jours entiers devant l'Idole; & le troissème jour, 🕩 s'en saississent vers le soir. Un Pélerin, qui vient pour être guéri de quelque mal, doit apporter, suivant l'état de sa fortune, en or, en argent, ou en cuivre, la figure du membre dont il est incommodé. Le devant de la Pagode est couvert d'un tost plat, sostenu par seize piliers; & vis-a-vis, on en voit un autre, foûtenu seulement de quatre, sous lequel se fait la cuisine des Prêtres. Du côté du Midi, on a taillé, dans la montagne,

beau jardin que prenant le dese le Roi n'acheimola, fon pre-Siège de Ganne de Visapour. ta une sorte de pœufs, pour le disféré que jus-

t de traverse des

ce de laisser se-

iença bien-tôt à npes ne valoient

uffie qu'un Mar-

ès-fraîches, ferrs, qui se troueaux qui ne te-

ortant dans un

tacha autant de

ice d'une heure

s trous qu'on fit

un événement

er trois fois le up perça l'arbre ic, il courut le

deux heures a-

ui fuivit d'assez

ula tout le poil guérir sa playe

ir fi vive qu'elle

let, au Port de

ent fort civile-

it dans un Vilautre Village, rès une marche e Patemet, où

zouar, par des quatre autres n torrent fi racompter qu'il Perfe. On les nier de voir ce Ministre

(e) Ce n'est pas une voute, mais un toit tout plat. R. d. E. XIII. Part.

Tavernier. 1652. tagne, une grande plate-forme, où l'on est agréablement à l'ombre, sous quantité de beaux arbres, & près de laquelle on voit un fort beau puits. Il y vient des Pélerins de fort loin; & les pauvres y font nourris, par les Pretres, des aumônes qu'ils reçoivent des riches. Tavernier y vit une femme, qui étoit depuis trois jours dans le Temple, représentant sans cesse à l'Idole qu'elle avoit perdu son mari, & lui demandant ce qu'elle devoit faire pour nourrir & pour élever ses enfans. Il s'informa, d'un des Prêtres, li cette femme espéroit quelque réponse, & pourquoi elle étoit obligée de l'attendre si long-tems. On lui dit que les explications du dieu méritoient bien d'être attendues, & qu'elles dépendoient de sa volonté. Ce langage lui fit juger qu'il y avoit quelque fourberie dans la conduite des Pretres. Il attendit le tems de leur repas; & n'en voyant plus qu'un, qui étoit demeuré à faire la garde devant la porte, il le pria civilement de lui aller chercher de l'eau pour se rafraîchir, au puits, qui est éloigné de deux portées de mousquet. Pendant son absence, il entra dans le Temple; & cet édifice ne recevant du jour que par la porte, il s'avança comme à tâtons derrière la statue, où il découvrit un trou par lequel un homme pouvoit entrer, & qui servoit apparemment de niche aux Prêtres pour faire parler l'Idole par leur bouche. Il ne put être si prompt, que celui qui étoit allé lui chercher de l'eau ne le trouvât dans la Pagode. Mais après en avoir reçu quelques injures, avec un reproche d'avoir profané la fainteté du Temple, il n'eut pas de peine à l'appaiser, en lui mettant deux roupies dans la main (f).

IL partit de Bezouar, le 31; & passant la Rivière, qui étoit large alors d'une demie lieue, il arriva, trois lieues plus loin, devant une grande Pagode, bâtie fur une plate-forme où l'on monte par quinze ou vingt mar-On y voit la figure d'une vache, d'un marbre fort noir, & quantité d'autres Idoles fort différentes. Les plus hideuses sont celles qui recoivent le plus d'adorations & d'offrandes. Un quart de lieue au-delà, on traverse un gros Village. Le même jour, Tavernier fit encore trois lieues, pour arriver dans un Village nommé Kabkali, proche duquel on voit, dans une petite Pagode, cinq ou six Idoles de marbre assez bien faites. Le lendemain, après une marche de sept heures, il alla descendre à Condevir, grande Ville, avec un double fossé, revêtu de pierre de taille. On y arrive par un chemin qui est fermé, des deux côtés, d'une forte muraille, où, d'espace en espace, on voit quelques tours rondes, peu capables de défense. Cette Ville touche, au Levant, une montagne d'une lieue de tour, environnée, par le haut, d'un bon mur, avec une demie lune de cent cinquante en cent cinquante pas. Elle a, dans son enceinte, trois l'or-

teresses, dont on néglige l'entretien.

Copenour.
Adauquige.

Condevir,

forte.

Le 2, Tavernier & les Compagnons de son Voyage ne firent que six lieues, pour aller passer la nuit dans le Village de Copenour. Le 3, après avoir fait huit lieues, ils entrèrent dans Adauquige, Village assez considérable, qui est accompagné d'une sort grande Pagode, où l'on voit les rui-

(f) Ibidem. pag. 151 & précédentes.

à l'ombre, fous fort beau puits. nourris, par les rnier y vit une présentant sans idant ce qu'elle s'informa, d'un ourquoi elle éexplications du ent de sa volonie dans la conen voyant plus , il le pria civi-1 puits, qui est e, il entra dans a porte, il s'ain trou par lent de niche aux être si prompt, dans la Pagode. he d'avoir proer, en lui met-

toit large alors une grande Paou vingt marnoir, & quancelles qui recue au-delà, on ore trois lieues, quel on voit, ez bien faites. Cendre à Condede taille. On e forte murail, peu capables e d'une lieue de lemie lune de nte, trois For-

firent que six Le 3, après assez considéon voit les rui-



FORT HOLLANDOIS DE PALLIACATE, NOMMÉ GUELDRE. HOLLANDS FORT TE PALLIACATTE, GENAAMD GELDERLAND.

re av ge un n'c mi res fa Un fit une on Pon de voi min tien te d hon en est bon Port

mai eût fian mer dre foit de l L non le C

d'hu (& célèt Voir Tho Goa du R fes fe Voir

nes de quantité de chambres qui avoient été faites pour les Prêtres. Il reste encore, dans la Pagode, quelques Idoles mutilées, que ces Peuples aveugles ne laissent pas d'adorer. Le 4, on fit huit lieues, jusqu'au Villa- Nosdrepar, ge de Nosdrepar, avant lequel on trouve, à la distance d'une demie lieuc, une grande Rivière qui avoit alors peu d'eau, parceque le tems des pluyes n'étoit pas encore arrivé dans ce Canton. Le 5, après huit lieues de chemin, on passa la nuit au Village de Condecour. Le 6, on marcha sept heu- Condecour. res, pour arriver à Dakjie. Le 7, après avoir fait trois lieues, on traver- Dakije. sa une Ville qui se nomme Nelour, où les Pagodes sont en grand nombre. Nelour. Un quart de lieue plus loin, on passa une grande Rivière, après laquelle on fit encore six lieues, jusqu'au Village de Gandaron. Le 8, on arriva par Gandaron. une marche de huit heures, à Serepelé, qui n'est qu'un petit Village. Le 9, Serepelé. on fit neuf lieues, pour s'arrêter dans un fort bon Village, qui se nomme Ponters. Ponters. Le 10, on marcha onze heures, & l'on passa la nuit à Senepgond, Senepgond. autre Village considérable.

LE jour suivant, on arriva le soir à Paliacate, qui n'est qu'à quatre lieues Paliacate. de Senepgond: mais on en fit plus d'une dans la Mer, où les chevaux avoient, en plusieurs endroits, de l'eau jusqu'à la selle. Le véritable chemin est plus long de deux ou trois lieues. Paliacate est un Fort qui appartient aux Hollandois, & dans lequel ils tiennent leur Comptoir pour la Côte de Coromandel (g). Ils y entretiennent une garnison d'environ deux cens hommes, qui, joint à plusieurs Marchands & à quelques Naturels du Pays, en font une demeure assez peuplée. L'ancienne Ville du même nom n'en est féparée que par une grande place. Les bastions sont montés d'une fort bonne artillerie, & la Mer vient battre au pied. Mais c'est moins un Port qu'une simple Plage. Tavernier séjourna dans la Ville jusqu'au lendemain au soir; & le Gouverneur, qui se nommoit Pit, ne souffrit point qu'il est d'autre table que la sienne. Il lui sit faire trois sois, avec une confiance affectée, le tour du Fort sur les murailles, où l'on pouvoit se promener facilement. I . manière dont les Habitans de Paliacate vont prendre l'eau qu'ils boivent, est assez remarquable. Ils attendent que la Mer soit retirée, pour aller faire sur le rivage, des ouvertures, d'où ils tirent de l'eau douce qui est excellente.

LE 12, l'Auteur partit de Paliacate; & le lendemain, vers dix heures du Madras. matin, il entra dans Madraspatan, ou Madras, Fort Anglois, qui porte aussi le nom de Saint-Georges, & qui commençoit alors à se peupler. Il s'y logea dans le Couvent des Capucins, où le Père Ephraim de Nevers & le Père Zenon de Baugé jouissoient paisiblement de la protection du Gouverneur (b). Saint-

(g) Ibid. pag. 174. Nagapatnam est aujourd'hui leur principal Comptoir. R. d. E.

(b) Ces deux Capucins s'étoient rendus célèbres dans les Indes; le premier pour a-voir été enlevé par les Portugais de Saint-Thomé, qui l'avoient livré à l'Inquisition de Goa, d'où il n'étoit sorti que par la faveur du Roi de Golkonde, qui avoit armé toutes ses forces pour le délivrer: l'autre, pour avoir entrepris, pendant la prison de son

Confrère & de son Ami, de se faire l'instrument de sa liberté, en se saisssant du Gouverneur Portuguis de Saint-Thomé, qu'il retint quelque tems prisonnier au Couvent de Madras, après avoir fait déclarer à l'Inquisition, que ce Gouverneur recevroit le même traitement que le Père Ephraim. Tavernier raconte cette avanture, au Tom. II. pag. 126

TAVERNIER. 1652.

S. Thomé.

D 2

1652.

Thomé n'étant qu'à une demie lieue de Madras, Tavernier visita cette Vil. le, dont les Portugais étoient encore en possession (1). Mais leurs civilités ne purent l'empecher de retourner le foir parmi les Anglois, avec lesquels il trouvoit plus d'amusement. Ils l'arreterent jusqu'au 22, qu'étant Serravaron, parti le matin, il fit fix lieues pour aller passer la nuit dans un gros Villa-

Oudecot.

Haine & combats des Singes du Pays.

ge qui fe nomme Serravaron. LE 23, il la passa dans le Bourg d'Oudecot, après avoir traversé, pendant sept lieues, un Pays plat & sabloneux, où l'on ne voit de toutes parts que des forets de bambous, d'une hauteur égale à nos plus hautes futayes. Il s'en trouve de si épaisses, qu'elles sont inaccessibles aux hommes: mais elles sont peuplées d'une prodigieuse quantité de singes. On avoit raconté, à Tavernier, que les singes qui habitent un côté du chemin étoient si mortels ennemis de ceux qui occupent les forets du côté opposé, que si le hafard en fait passer un d'un côte à l'autre, il est étranglé sur le champ. Le Gouverneur de Paliacate lui avoit parlé du plaisir qu'il avoit eu à les voir combattre, & lui avoit appris comment on se procure ce spectacle. Ceux qui veulent être témoins d'un combat de finges, font mettre, dans le chemin, cinq ou fix corbeilles de riz, éloignées de quarante ou cinquante pas l'une de l'autre; &, près de chaque corbeille, cinq ou six bâtons de deux pieds de long & de la grosseur d'un pouce. On se retire ensuite un peu plus loin. Bien-tôt, on voit les singes descendre des deux côtés, du fommet des bambous, & fortir du bois pour s'approcher des corbeilles. Ils font d'abord près d'une demie heure à fe montrer les Tantôt ils avançent, tantôt ils reculent, comme s'ils appréhendoient d'en venir au choc. Enfin les femelles, qui sont plus hardies que les mâles, fur-tout celles qui ont des petits, qu'elles portent entre leurs bras comme une femme porte son enfant, s'approchent d'une proye qui les tente, & mettent la tête dans les corbeilles. Alors, les mâles du parti opposé fondent sur elles, & les mordent sans ménagement. Ceux de l'autre côté s'avancent aussi, pour soûtenir leurs femelles; & la mêlée devenant surieuse, ils prennent les bâtons qu'ils trouvent près des corbeilles, avec lesquels ils commencent un rude combat. Les plus foibles sont forcés de céder. Ils se retirent dans les bois, estropiés de quelque membre, ou la tete fendue; tandis que les vainqueurs, demeurant maîtres du champ de bataille, mangent avidement le riz. Cependant, lorsqu'ils font à demi rassasiés, ils souffrent que les femelles du parti contraire viennent manger avec eux. Dans tout ce Canton, le chemin est fermé, de lieue en lieue, par des portes & des barricades où l'on fait une garde continuelle, avec la précaution de demander aux Passans, où ils vont & d'où ils viennent; de-sorte qu'un Voyageur y peut marcher sans crainte & porter son or à la main. L'abondance n'y règne pas moins que la sureté; & l'on y trouve, à chaque pas, l'occasion d'acheter du riz.

Le 24, on fit neuf lieues, par un chemin tel que celui du jour précé-Naraveron. dent, & l'on arriva le foir à Naraveron. Le 25, après huit heures de marche, dans un Pays où les portes & les gardes ne se trouvent plus que de

pa Oles d'dro los fai maios sur

rac la t

Ra

29

pie Ce les les em po tra

mi

allu

gra

ve

<sup>(</sup>i) Ils en sont encore aujourd'hui en possession. R. d. E.

visita cette Vil. Mais leurs civiliiglois, avec lef-'au 22, qu'étant ns un gros Villa-

ir traverfé, penit de touces parts is hautes futaves. k hommes: mais n avoit raconté, n étoient si morsé, que si le hale champ. Le voit eu à les voir spectacle. Ceux mettre, dans le inte ou cinquanng ou six bâtons n se retire ensuiendre des deux s'approcher des fe montrer les e s'ils appréhenplus hardies que t entre leurs bras roye qui les tens du parti oppoux de l'autre côée devenant fueilles, avec lefnt forcés de cémbre, ou la tête champ de batailt à demi rassant manger avec n lieue, par des avec la précaunent; de-forte n or à la main. ouve, à chaque

du jour précéheures de marent plus que de deux deux en deux lieues, on passa la nuit à Gazel. Le 26, la journée sut de neuf lieues. Couron, où l'on arriva le foir, n'offre aucun soulagement pour les hommes, ni pour les animaux. C'est une Pagode assez celèbre, mais où la stérilité du Pays ne permet pas d'exercer l'hospitalité pour les étraners. L'Auteur y vit passer quelques Compagnies de gens de guerre, arnées de demi-picques & d'arquebuses, qui alloient joindre un des principaux Capitaines de l'Armée de Mirgimola, sur une éminence voisine où il voit fait dresser sa tente. Il se crut obligé à quelques civilités pour cet Officier; & s'étant rendu au Camp, où il le trouva sous sa tente avec d'un Officier les principaux Seigneurs du Pays, il lui fit présent, après l'avoir salué, la d'une paire de pistolets de poche, garnis d'argent, & de deux aunes de drap couleur de feu. Cette libéralité valut le foir, à Tavernier, une abondance de vivres, qui l'empêcherent de fentir les incommodités de fon gement. Le Capitaine Indien, ayant appris qu'il étoit en chemin pour Frendre au Camp du Général, lui donna une autre marque de confidération, en l'invitant, pour le lendemain, à la chasse des éléphans, dont il faisoit son exercice ordinaire, avec trois ou quatre mille Soldats qu'il commandoit dans la Province. Tavernier s'excufa sur ses affaires, qui le pressoient de partir. Mais à l'occasion de quelques éléphans qui étoient échapaux Chasseurs, il apprit une proprieté de ces animaux qui lui parut fort des elephans. Etrange, & qu'il regréta de n'avoit pû vérisser par ses yeux: c'est qu'en sorcant du piège, ils rentrent dans les bois avec une défiance qui leur fait arricher, avec leur trompe, une grosse branche d'arbre, dont ils sondent le terre avant que d'y mettre le pied, pour découvrir les fosses couvertes, où ils craignent de tomber une seconde fois (k).

Ragiapeta. Le 28, une marche de huit lieues le conduisit à Oudecour. Le 29, il employa neuf heures pour se rendre à Outemeda, gros Bourg, où l'on voit une des plus grandes Pagodes de toutes les Indes, bâtie de belles pierres de taille, avec trois tours qui sont chargées de figures difformes. Cet édifice est environné d'un grand nombre de petites chambres, pour le logement des Pretres. A cinq cens pas, on trouve un grand Etang, dont les bords offrent plusiers petites l'agodes, de huit ou dix pieds en quarré; & dans chacune, quelque Idole d'affreuse figure, avec un Bramine, qui empecne les étrangers d'une autre Religion que la sienne, de venir se laver ou puiser de l'eau dans l'Etang. Ces Pretres ne font pas difficulté de déclarer, que si ce malheur arrivoit, ils seroient obligés d'en faire écouler l'eau pour le purifier. Mais ils ne font pas les mêmes exceptions dans leurs aumônes; & tous les Passans, de quelque loi qu'ils fassent profession, sont traités dans la Pagode avec beaucoup de charité. On trouve, fur ces chemins, quantité de femmes, qui tiennent continuellement du feu pret, pour allumer le tabac aux Voyageurs, & qui en donnent meme à ceux qui en manquent. D'autres leur offrent du riz cuit, & du Queberi, qui est une graine affez semblable au chenevi. D'autres leur présentent de l'eau de fèves, parcequ'on prétend qu'elle ne peut causer de pleurésie à ceux que la

1652. Gaz.I. Courva.

TAVERNIER.

Propriété

Ragiapeta. Oudecour. Outemeda & fa Pagode.

Charités des Bramines.

mar-

(k) Ibid. pag. 158 & précédentes.

TAVERNIES

marche a trop échauffés. Ces femmes s'engagent, par vœu, à faire cette charité aux Passans, pendant plusieurs années, suivant l'état de leur fortune. On en voit d'autres, sur le chemin & dans les prairies, derrière les chevaux, les bœufs & les vaches, qui ont fait vœu de ne manger que ce qu'elles trouvent dans la fiente mal digérée de ces animaux. Comme le Pays elt fans orge & fans avoine, on donne pour nourriture aux bestiaux une forte de pois, gros & cornus, qu'on écrafe entre deux petites meules, & qu'on laisse ensuite tremper, parceque leur dureté en rend la digestion fort lente. On donne de ces pois aux chevaux tous les foirs; & le matin on leur fait avaller environ deux livres de gros fucre noir, pétri, avec autant de farine & une livre de beurre, en petites boules qu'on leur pousse dans le gozier; après quoi, on leur lave foigneusement la bouche, parcequ'ils ont de l'aversion pour cette nourriture. Pendant le jour, on ne leur donne que certaines herbes des champs, qu'on arrache avec les racines, & qu'on prend soin de laver aussi, afin qu'il n'y reste point de terre ou de sable (1).

tre vo

qu' Ho

teni la p

pre

ave

que

ún I

deif

a:II

la d

fent

man

عبياط

par:

PONE

bab.

le Pa

mes

IL av

brun

juge U ne

dre

guar

cuiv

fond

la P

que :

me:

non

le fe

Comment les chevaux font nourris dans cette Contrée.

> Goulupalé. Gogeron.

Gandicot & fin de fon Siège.

Situation de cette Pla-

Le 30, Tavernier fit huit lieues jusqu'à Goulupale; & neuf, le 31, jusqu'à Gogeron. Il n'en restoit que six jusqu'à Gandicot, où il arriva heureusement le 1 de Septembre.

IL n'y avoit pas plus de huit jours que le Nabab (m) s'étoit rendu maître de cette Ville, après un Siège de trois mois, dont il n'auroit pas vû sitôt la fin, fans le secours de quelques François, à qui divers sujets de mécontentement avoient fait quitter le fervice de la Compagnie de Hollande. Il avoit auffi quelques Canonniers, Anglois, Hollandois, & Italiens, qui avoient avancé le succès de cette expédition. Gandicot est une des plus fortes Places du Pays de Carnatica. Sa fituation est sur la pointe d'une haute montagne, où l'on ne peut arriver que par un chemin fort difficile, qui n'a, dans quelques endroits, que sept ou huit pieds de large. Il est pratiqué dans la montagne, & bordé, sur la droite, d'un effroyable précipice, aubas duquel passe une grande Rivière. Sur la montagne, on trouve, au Midi, une petite plaine, longue d'une demie lieue, fur un quart de large. Elle est arrosée de plusieurs petites sources, & semée de riz & de millet. Plus haut, c'est-à-dire, au sommet de la montagne, la Ville est bâtie sur une pointe, d'où l'on ne découvre sous ses pieds que des précipices. & deux Rivières qui coulent en bas. Ainsi, l'on n'y entre que par une seule porte, du côté de la petite plaine; & cette porte est fortifiée de trois murs de pierre de taille, avec des fossés à fond de cuve, revetus de la même pierre: de-sorte que les Assiégés n'avoient eu à défendre qu'un espace de quatre ou cinq cens pas. Toute leur artillerie consistoit en deux pièces de canon de fer, l'une de douze livres de balle, l'autre de fept; la première placée sur la porte; l'autre sur la pointe d'une espèce de bastion. Le Nabab avoit perdu beaucoup de monde par diverses sorties, & n'auroit pas surmonté les obstacles de la Nature, si ses Européens n'eussent trouvé l'art de faire monter du canon dans un lieu si escarpé. Il leur avoit promis quatre mois de paye, au-dessus de leurs appointemens ordinaires. Cette

(1) Ibid. pag. 162.

(m) Titre Indien de Mirgimola.

u, à faire cette at de leur fortues, derrière les e manger que ce Comme le Pays ux bestiaux une tites meules, & la digestion fort & le matin on tri, avec autant ur pousse dans le , parcequ'ils ont n ne leur donne acines, & qu'on

ieuf, le 31, jusil arriva heureu-

terre ou de sa-

étoit rendu maî-'auroit pas vû siers sujets de ménie de Hollande. t Italiens, qui aune des plus forinte d'une haute difficile, qui n'a, Il est pratiqué

e précipice, aui trouve, au Miquart de large. riz & de millet. ille est bâtie sur s précipices, & ue par une feule ée de trois murs tus de la meme qu'un espace de deux pièces de pt; la première astion. Le Na-& n'auroit pas flent trouvé l'art ur avoit promis Cette dinaires.

espé-

espérance les avoit excités si vivement, qu'après en avoir fait monter quatre pièces, ils avoient eu l'adresse de donner dans celle que les Assiéges avoient sur la porte & de la mettre hors d'état de servir; ce qui avoit ré-

duit auffi-tôt la Place à capituler (n).

TAVERNIER trouva toute l'Armée du Nabab campée au pied de la nontagne. Quelques Anglois, qui le virent arriver, l'ayant reconnu pour Européen, l'obligèrent civilement de passer la nuit avec eux. Mais il François. tut reçu le lendemain, dans la Ville, par un Canonnier François, nommé Claude Maillé, que le Nabab employoit à fondre quelques pièces de canon qu'il vouloit y laisser. Cet Artiste, qu'il avoit vu Jardinier au service des Hollandois, lui procura toutes fortes de commodités, & le conduisit aux tentes de Mirgimola, qui étoient dressées sur le haut de la montagne, dans la petite plaine où le chemin aboutit. Le motif de son Voyage, qu'il n'ouble pas d'expliquer, fut un compliment si agréable pour ce Général, qu'apris en avoir été reçu avec beaucoup de distinction, il fut invité à dîner le lendemain à sa table; & le soir même, étant à souper chez Maillé avec tous les Canonniers Européens, on lui apporta, de sa part, quelques bouteilles de vin d'Espagne & de Chiras; présent magnifique, dans un Pays où l'on ne connoît gueres d'autre liqueur que l'eau-de-vie de riz &

IL fit voir ses Perles, dont on admira la beauté. Le Nabab lui conseilla de se rendre promptement à Golkonde, où il écriroit à son fils de le préfeater au Roi. Mais s'étant fait apporter cinq petits facs, pleins de Diamans, il lui demanda si cette marchandise étoit estimée dans sa Patrie. Les plus grosses de ces pierres n'étoient pas au-dessus de deux carats; & la plûpart étoient noires d'eau. Tavernier répondit qu'on ne faisoit cas, en Europe, que des Diamans nets & blancs. A l'entrée de cette guerre, le Nabah ayant appris qu'on avoit découvert quelques Mines de Diamans dans le Pays dont il entreprenoit la conquête, y avoit envoyé douze mille hommes, qui n'en avoient pû tirer que ce qu'il conservoit dans les cinq sacs. Il avoit fort bien distingué lui-même que ce n'étoient que des pierres fort brunes d'eau, qui tiroient beaucoup plus sur le noir que sur le blanc; & jugeant qu'il perdoit la peine, il avoit ordonné de fermer les Mines. Il ne fut pas plus heureux, dans la fonderie qu'il avoit fait entreprendre à Maillé. Son dessein étoit de faire fondre vingt pièces; dix de quarante-huit livres de balle, & dix de vingt-quatre. Il avoit ramassé du cuivre de toutes parts, sans épargner les Idoles des Pagodes. Maillé en fondit une partie; mais il lui fut impossible de fondre six grandes Idoles de Pagode de Gandicot, quoique le Nabab, qui accufoit les Prétres de quelque sortilège, employat toutes sortes de menaces pour faire lever le charme: & du cuivre meme qu'il avoit fondu, il ne parvint point à faire un canon entier. L'un fortoit fendu, l'autre à demi formé. L'ouvrage fut abandonné après beaucoup de dépense; & Maillé, dans son chagrin, quitta le fervice de Golkonde (0).

TAVERNIER. 1652.

Tavernier trouve un Canonnier

Il est bien reçu du Na-

<sup>(</sup>n) Ibid. pag. 164. Bourges. Il s'étoit enrôlé, à Amsterdam (0) Cet Avanturier François étoit de pour les Indes. Le Général de Batavia lui

Tavernier.
1652.

Observations de l'Auteur dans la tente du Nabab.

TAVERNIER, se disposant à partir pour Golkonde, se rendit le 15, au matin, à la tente du Nabab. Sa curiofité n'y manqua pas d'exercice. Ce Général étoit affis, les jambes croifées & les pieds nuds, avec deux Sécretaires près de lui. Cette posture n'eut rien de surprenant pour l'Auteur, parcequ'elle est commune en Orient; non plus que la nudité des jambes & des pieds, parceque c'est l'usage des plus grands Seigneurs de Golkonde, surtout dans leurs appartemens, où l'on ne marche que sur de riches tapis, Mais il observa que le Nabab avoit tous les entre-deux des doigts des pieds, pleins de lettres, & qu'il en avoit aussi quantité entre les doigts de la main gauche. Il en tiroit, tantôt de sa main, tantôt de ses pieds, pour en dicter les réponses à ses deux Sécretaires. Lui-même, il en faisoit quelques-unes. Lorsque les Sécretaires avoient achevé d'écrire, il leur faisoit lire leur lettre. Ensuite, il y appliquoit son cachet de sa propre main; & c'étoit lui-même aussi, qui les donnoit aux Messagers qui devoient les por-Aux Indes, suivant la remarque de l'Auteur, toutes les lettres que les Rois, les Généraux d'Armée & les Gouverneurs de Province, envoyent par des gens de pied, arrivent beaucoup plus vîte que par d'autres voyes. On rencontre, de deux en deux lieues, de petites cabanes où demeurent constamment deux ou trois hommes gagés pour courir. Le Messager, qui arrive hors d'haleine, jette sa lettre à l'entrée (p). Un des autres la ramasse, & se met à courir aussi tôt. Ajoutez qu'aux Indes la plûpart des chemins sont comme des allées d'arbres, & que ceux qui sont sans arbres ont de cinq en cinq cens pas de petits monceaux de pierre, que les Habitans des Villages voisins sont obligés de blanchir, afin que dans les nuits obscures & pluvieuses, ces Couriers pui Tent distinguer leur route (q).

Couriers des Indes.

Prompte justice du Nabah. Pendant que Tavernier étoit dans la tente, on vint avertir le Nabab qu'on avoit amené quatre Criminels à sa porte. L'usage du Pays ne permet pas de les garder long-tems en prison. La sentence suit de près la conviction du crime. Mirgimola, sans rien répondre, continua d'écrire & de faire écrire ses Sécretaires. Ensuite, il ordonna tout d'un coup qu'on lui amenàt les Criminels. Après les avoir interrogés sévèrement, & leur avoir fait confesser de bouche le crime dont ils étoient accusés, il reprit ses occupations. Plusieurs Officiers de son Armée, qui entroient dans la tente, s'approchoient respectueusement pour lui faire leur cour. Il ne répondoit, à leur salutation, que par un signe de tête. Ensin, ce silence ayant duré

reconnoissant de l'adresse, le retint à son fervice particulier, pour faire quelques grottes & quelques iets d'eau dans son jardin. Maillé, peu content de cet emploi, rrouva le moyen de se mettre à la suite d'un Hollandois, nommé Steur, qui sut envoyé de Batavia, au Nabab, pendant le Siège de Gandicot. Steur ayant achevé se affaires, Maillé, qui le savoit prêt à partir, enleva l'étui & les onguens de son Chirurgien, & se cacha pour éviter les recherches. En vain

Steur demeura quelques jours de plus au Camp de Gandicot. Après fon départ, Maillé se mit au service du Nabab, en qualité de Chirurgien. Ensuite, s'étant vanté d'être bon Canonnier & bon Fondeur, il su employé à ces deux titres. Mais son principal talent étoit l'effronterie. Pag. 166.

(p) Ils tiennent pour mauvais augure de donner les lettres de main à main. R. d. E.

(q) Ibid, pag. 168.

prè des la n cou finit tte tre quel une ayan Cava d'un dans fe d EL' Euro **lien**e de la leur que l

roues
fés à
bride
fer da
l'autr
debou
mouv
rond
defce

· · † L F

mal.

narch

quins

ques

vers la qui coune I lours hommedes I devente

XI

rendit le 15, au d'exercice. Ce c deux Sécretail'Auteur, parces jambes & des Folkonde, furde riches tapis. oigts des pieds, oigts de la main pieds, pour en en faifoit quel-, il leur faifoit ropre main; & evoient les pors les lettres que ince, envoyent d'autres voyes. s où demeurent Messager, qui les autres la ras la plûpart des

vertir le Nabab u Pays ne pert de près la conua d'écrire & de coup qu'on lui t, & leur avoir il reprit ses ocdans la tente, l ne répondoit, nce ayant duré pres

ui font fans ar-

le pierre, que

chir, afin que distinguer leur

jours de plus au fon départ, Mailpab, en qualité de étant vanté d'être ndeur, il fut em-Mais fon principal Pag. 166.

nauvais augure de à main. R. d. E. près d'une heure, il leva brusquement la tête, pour prononcer la sentence des quatre Criminels. L'un étoit entré dans une maison, où il avoit tué la mère & ses trois enfans: son supplice fut d'avoir les pieds & les mains coupés, & d'être jetté dans un champ proche du grand chemin, pour y finir ses jours. Un autre avoit vole sur le grand chemin: il eut le venre ouvert. On coupa la tête aux deux autres; mais Tavernier ne put tre bien informé de leur crime (r). Pendant l'exécution, qui se sit à quelques pas de la tente, on apporta le dîner; & Mirgimola fit encore une fois l'honneur, à Tavernier, de le faire manger avec lui. Ensuite, ayant répeté ce qu'il lui avoit promis pour Golkonde, il commanda feize Cavaliers, pour le conduire à treize lieues de Gandicot, jusqu'au bord d'une Rivière que personne ne passoit sans une permission de sa main, dans la crainte que ses Troupes n'abusassent de la liberté du passage pour se débander.

L'AUTEUR partit le 16, avec son escorte & la plûpart des Canonniers Européens, qui le conduitirent jusqu'à Cotepali. Cette journée fut de sept lienes. Le 17, il n'en fit que six pour se rendre à Coteen, Village au-delà de la Rivière. Sa reconnoissance pour les seize Cavaliers lui fit offrir, à leur Chef, quelques roupies, qu'il eut la générosité de refuser. Il observe que les Bateaux, qui servent à passer cette Rivière, sont de grands mannequins d'ozier, couverts de peaux de bœuf, au fond desquels on jette quelques fascines, qu'on couvre d'un tapis, pour y placer le bagage & les marchandises. On fait passer les voitures, en les liant par le timon & par les roues entre deux de ces mannequins. Les chevaux passent à la nage, chasfés à coup de fouet, tandis qu'un homme du mannequin les tient par la bride. Les bœufs, qui sont les bétes de charge du Pays, se laissent pousfer dans la Rivière, après avoir été déchargés, & passent d'eux-mêmes à l'autre bord. Chaque mannequin est conduit par quatre hommes, qui sont debout, chacun dans un coin, & qui rament avec des pelles. Si leurs mouvemens ne sont pas justes, le mannequin fait trois ou quatre tours en rond, & ne manque point d'etre entraîné par le cours de l'eau, qui le fait descendre beaucoup plus bas qu'il ne devoit aborder (s).

- LE 18, après une marche de cinq heures, Tavernier passa la nuit à Morimal. Le 19, il fit neuf lieues pour se rendre à Santesela. La journée du 20, fut encore de neuf lieues, jusqu'à Goremeda. Le 21, six heures de marche le firent arriver à Kaman, Ville frontière du Royaume de Golkonde, avant que le Nabab eut conquis celui de Carnatica.

LE 22, il fit fept lieues jusqu'au Bourg d'Emelipata. Il avoit rencontré. vers la moitié du chemin, une procession d'environ quatre mille personnes, qui conduisoient une vingtaine de pallekis, sur chacun desquels on voyoit une Idole. Toutes ces voitures étoient ornées de brocard d'or, & de velours à franges d'or & d'argent. Quelques-unes étoient portées par quatre hommes; d'autres par huit, ou par douze, suivant la grandeur & le poids des Idoles. Des deux côtés de chaque pallekis, un homme, avec un grand eventail d'environ cinq pieds de diamètre, composé de plumes d'autruches

TAVERNIER. 1652.

Tavernier part pour Golkonde. Cotepali. Coteen.

> Morimal. Santefela. Goremeda.

Kaman, frontière de Golkonde.

Emelioata.

Procession folemnelle.

( r ) Ibid. XIII. Part.

(s) Ibid. pag. 174.

1052.

& de paons, dont le manche, long de cinq ou fix pieds, étoit couvert de placques d'argent, chassoit les mouches du visage de la divinité. Chacun s'empressoit de porter la main à l'éventail, pour se faire un mérite de ce fervice. D'autres foûtenoient un parafol, garni de fonnettes d'or & d'argent, & ne craignoient pas de s'expofer à l'ardeur du Soleil pour en garantir le pallekis. Cette malheureuse troupe d'Idolatres venoit de Brampour & des lieux voisins, pour aller rendre leurs adorations au grand Ram, c'est. à-dire, au plus célèbre des dieux du Pays, dans une Pagode qui étoit encore éloignée de quatorze ou quinze jours de marche, quoiqu'ils fussent en chemin depuis près d'un mois. Un Valet de Tavernier, qui étoit de Brampour, & de la Tribu de ces zèlés adorateurs, lui demanda la permission d'accompagner aussi ses dieux. Il se crut d'autant plus obligé de le satisfaire, qu'ayant plutieurs parens dans la troupe, un refus n'auroit pas été capable de l'arrêter. Après son pélerinage, ce même Indien eut la fidélité de fuivre les traces de fon Maître jusqu'à Surate; & Tavernier, qui en avoit toûjours été bien fervi, ne fit pas difficulté de le reprendre.

Fidelité d'un Indien.

> Doupar. Tripanté.

LE 23, la journée fut de huit lieues jusqu'à Doupar. Celle du lendemain fut de quatre lieues jusqu'à Tripanté, où l'Auteur visita une grande Pagode, fituée sur une colline, dont tout le tour forme un escalier revêtu de pierres de taille. La moindre de ces pierres est longue de dix pieds, & large de trois. Entre plusieurs figures, qui sont adorées dans la Pagode, on en distingue une qui représente une femme debout, avec plusieurs démons qui l'environnent dans des postures lascives. Cette espèce de Venus, & les démons, font d'une feule pierre de marbre, à laquelle il n'a manqué que

la main d'un Sculpteur plus habile.

Mamli. Macheli.

LE 25, huit lieues firent arriver l'Auteur à Mamli. Il en fit huit autres, le jour suivant, pour aller passer la nuit à Macheli. Le 27, il n'en fit que trois, parcequ'il eut une grande Rivière à passer dans des mannequins, & qu'il y employa la moitié du jour. Outre l'embarras du passage, on est arrêté par les épreuves que les Bateliers font de l'argent qu'on leur donne. Ils le jettent dans un grand feu. S'il se trouve quelque roupie qui devienne un peu noire, ils la rejettent; & le moindre scrupule les arrête. Aussi-tôt qu'ils font fatisfaits du payement, ils appellent leurs Compagnons, qui fe tiennent cachés exprès à quelque distance, avec les mannequins. Ils les chargent sur leurs épaules, jusqu'au bord de l'eau, & toutes ces formalités prennent beaucoup de tems. Le 28, Tavernier fit cinq lieues jufqu'à Dabirpinta. La marche du 29 fut de douze heures, pour arriver au Bourg d'Holcora; celle du 30, de huit lieues jusqu'à Peridera; celle du Lundi, premier jour d'Octobre, de dix jusqu'à Atenara; enfin, celle du 2, de quatre lieues jufqu'à Golkonde.

Dabirpinta. Holcora. Peridera. Atenara.

Adresse d'un jeune Chirurgien Hollan-

TAVERNIER alla descendre chez un jeune Hollandois, Chirurgien du Roi, que ce Prince avoit demandé instamment à Steur, Envoyé de Batavia. Il se nommoit Pieter de Lange. Le Roi de Golkonde se plaignoit depuis long-tems d'un mal de tête, & ses Médecins l'exhortoient à se faire tirer du fang, en quatre endroits de la langue. Les Chirurgiens du Pays n'osoient entreprendre cette opération. De Lange, dont on espéroit un si grand service, fut attaché à la Cour avec huit cens pagodes de gage. Quelques

jour

fait

étoi

le R

Prin

Mi

deve

lami

lais

dre

fum

dre

ellès

fut c

heur

qu'er

once

de l'

trois

& la

ne s

fortu

AVDIT

toit,

fes n

cham

le R

gnéu le bra

pas e

pièc

veur

-SIL

I'Aut

comi

einq

phis

de c

neur

te,

du (

(t oue o 1656 Natio

gien , de la

TAVERNIER. 1652.

étoit couvert de ivinité. Chacun un mérite de ce tes d'or & d'ar. il pour en garanoit de Brampour rand Ram, c'estde qui étoit eniqu'ils fussent en ui étoit de Bramda la permission gé de le fatisfairoit pas été caeut la fidélité de er, qui en avoit

lle du lendemain grande Pagode, evêtu de pierres eds, & large de ode, on en difurs démons qui Venus, & les n'a manqué que

n fit huit autres, , il n'en fit que mannequins, & lage, on est arleur donne. Ils qui devienne un rête. Aussi-tôt agnons, qui se equins. Ils les s ces formalités lieues jufqu'à river au Bourg du Lundi, prelu 2, de quatre

Chirurgien du Envoyé de Bafe plaignoit de ent à se faire tins du Pays n'o• roit un sigrand Quelques jours

jours après le départ de l'Envoyé, cet adroit jeune homme, qui avoit déja fait prendre une haute opinion de son habileté, en publiant que la saignée étoit le moins difficile de tous les exercices de la Chirurgie, fut averti que Roi étoit résolu de le mettre à l'épreuve. Mais on lui déclara que ce Prince vouloit absolument que, suivant l'ordonnance des Médecins, il ne hi tirât que huit onces de fang, & qu'avec un Maître si redoutable il ne devoit rien donner au hazard. De Lange, plein de consiance à ses propres lumières, ne balança point à se laisser conduire dans une chambre du Palais par deux ou trois Eunuques. Quatre vieilles femmes l'y vinrent prendre pour le mener au bain, où l'ayant deshabillé & bien lavé, elles lui parfumerent tout le corps, particulièrement les mains. Elles lui firent prendre une robbe à la mode du Pays. Ensuite, l'ayant mené devant le Roi, elles apporterent quatre petits plats d'or, que les Médecins firent pefer. Il fut encore averti qu'il devoit se garder, sur sa tête, de passer les bornes de leur ordonnance. Il faigna le Roi, avec tant de bonheur ou d'adresse, qu'en pesant le sang avec les plats, on trouva qu'il n'en avoit tiré que huit onces. Cette justesse & la légéreté de sa main passèrent pour des prodiges de l'art. Le Monarque en fut si satisfait qu'il lui fit donner sur le champ trois cens pagodes, c'est-à-dire, environ sept cens écus. La jeune Reine 🎎 la Reine mère voulurent aussi qu'il leur tirât du sang. 🛮 Tavernier, qui ne s'arrête à ce recit que pour faire connoître à nos Chirurgiens, quelle fortune ils peuvent espérer aux Indes, s'imagine que la cyriosité de le voir avoit plus de part à cet empressement que le besoin de se faire saigner. C'étoit, dit-il, un jeune homme des mieux faits, & jamais ces deux Princesses n'avoient vû un Etranger de si près. De Lange sut conduit dans une chambre magnifique, où les mêmes femmes qui l'avoient préparé à faigner le Roi, lui lavèrent encore les bras & les mains, & le parfumèrent foignéusement. Ensuite elles tirèrent un rideau, & la jeune Reine allongea le bras par un trou. Il la saigna fort habilement. La Reine mère n'ayant pas été moins fatisfaite, il reçut encore une grosse somme, avec quelques pièces de brocard d'or; & ces trois opérations le mirent dans une haute faweur à la Cour (t).

-IL paroît que ce fut sous la protection de cet heureux Chirurgien, que Muteur entreprit de visiter les Mines de Diamans. On lui conseilla de commencer par la plus célèbre, qui se nomme Raolkonda. Elle est située à einq journées de Golkonde, & huit ou neuf de Visapour. Il n'y avoit pas Raolkonda. plus de deux cens ans qu'elle avoit été découverte. Comme les Souverains de ces deux Royaumes étoient autrefois Sujets de l'Indoustan, & Gouverneurs des mêmes Provinces, qu'ils érigèrent en Royaumes après leur révolte, on a cru long-tems, en Europe, que les Diamans venoient des Terres du Grand-Mogol (v).

Tavernier fe rend à la

(t) Ibid. pag. 174. Valentyn remarque que ce Chirurgien resta à la Cour jusqu'en 1656, & qu'il y rendit de bons services à sa Nation. Il sut remplacé par un autre Chirurgien, qu'on chargea aussi du soin des affaires cet article, & l'on j de la Compagnie. Après sa mort, en 1660, tent au même sujet,

les Hollandois jugèrent à propos d'établir un

Comptoir à Golkonde. R. d. E.
(v) Ibid. pag. 267. On passe ici sur d'autres événemens qui n'appartiennent point à cet article, & l'on joint ceux qui se rapporTAVERNIER.

En arrivant à Raolkonda (x), Tavernier alla faluer le Gouverneur de la Mine, qui commande aussi dans la Province. C'étoit un Mahométan, qui lui fit un accueil fort civil, & qui lui promit toutes sortes de suretés pour son Commerce, mais qui lui recommanda beaucoup de ne pas frauder les droits du Souverain, qui sont de deux pour cent.

Qualité de la terre & méthode du travail.

Aux environs du lieu, d'où l'on tire les Diamans, la terre est fabloneufe, & pleine de roches & de taillis. Ces rochers ont plusieurs veines, larges, tantôt d'un demi doigt, tantôt d'un doigt entier; & les Mineurs sont armés de petits fers crochus par le bout, qu'ils fourrent dans ces veines pour en tirer le fable ou la terre. C'est dans cette terre qu'ils trouvent les Diamans. Mais co:nme les veines ne vont pas toûjours droit, & que tantôt elles baissent ou elles haussent, ils sont contraints de casser ces roches, pour ne pas perdre leur trace. Après les avoir ouvertes, ils ramassent la terre, ou le fable, qu'ils lavent deux ou trois fois, pour en féparer les Diamans. C'est dans cette Mine que se trouvent les pierres les plus nettes & de la plus belle eau: mais il arrive souvent que pour tirer le sable des roches, ils donnent de si grands coups d'un gros levier de fer, qu'ils étonnent le Diamant & qu'ils y mettent des glaces. Lorsque la glace est un peu grande, ils clivent la pierre; c'est-à-dire, qu'ils la fendent, & plus habilement que nous. Ce font les pièces qu'on nomme foibles en Europe, & qui ne laissent pas d'être de grande montre. Si la pierre est nette, ils ne font que la passer sur la roue, sans s'amuser à lui donner une sorme, dans la crainte de lui ôter quelque chose de son poids. S'il y a quelque petite glace, ou quelques points, ou quelque petit fable noir ou rouge, ils couvrent toute la pierre de facettes, pour cacher ses défauts. Une glace fort petite fe couvre de l'arrête d'une des facettes. Mais les Marchands, aimant mieux un point noir dans une pierre qu'un point rouge, on brûle la pierre qui est tachée d'un point rouge, & ce point devient noir.

On trouve auprès de cette Mîne, quantité de Lapidaires, qui n'ont que des roues d'acier, à-peu-près de la grandeur de nos affiettes de table. Ils ne mettent qu'une pierre fur chaque roue, qu'ils arrosent incessamment avec de l'eau, jusqu'à-ce qu'ils ayent trouvé le chemin de la pierre. Alors ils prennent de l'huile, & n'épargnent pas la poudre de Diamant, qui est tosijours à grand marché. Ils chargent aussi la pierre beaucoup plus que nous. L'Auteur vit mettre, sur une pierre, cent cinquante livres de plomb. C'étoit à la vérité une grande pierre, qui demeura à cent trois carats après avoir été taillée; & la grande roue du moulin, qui étoit à nôtre manière, étoit tournée par quatre Négres. Les Indiens ne croyent pas que la charge donne des glaces aux pierres (y).

(x) Sa route est ci-dessous, dans une Note.

(y) L'Auteur ajoute qu'ils ne peuvent donner aux pierres un poliment aussi vif que nous le donnons en Europe. & que celà vient, à son avis, de ce que leur roue ne court pas si plat que les nôtres. Etant d'accier, il la faut ôter de l'arbre pour la frotter sur l'émeril, comme il est besoin, toutes les vingt-quatre heures; & la difficulté de la remettre sait qu'elle ne court pas aussi plat

qu'il le faudroit.

Quoiqu'un Diamant soit dur de nature, c'est-à-dire, qu'il ait une espèce de nœud, comme on voit dans le bois, les Diamantaires Indiens ne laissent pas de tailler la pierre; ce que ceux de l'Europe sont grande dissiculté de faire, & ce que le plus souvent ils ne veulent pas entreprendre. Mais ausi, on donne aux Indiens quelque chose de plus pour leur saçon. Ibid. pag. 269.

per che r le p

em

ten

cha

yeu le 'n

un, Mei

déc

ou !

plut

doiv

heu

pou

mar

res,

roif

les :

le n

fom

pou

211-0

pou

des

Vai

C

enfa

bre

un p

tach

atte

ou c

tre !

II le

Gouverneur de un Mahométan. ortes de furetés le ne pas frauder

erre est sabloneueurs veines, larles Mineurs sont dans ces veines a'ils trouvent les oit, & que tanisser ces roches, ils ramassent la n féparer les Diaes plus nettes & le fable des ro-, qu'ils étonnent glace est un peu , & plus habileen Europe, & est nette, ils ne ine forme, dans a quelque petite

rouge, ils cou-Une glace fort rchands, aimant i brûle la pierre

s, qui n'ont que es de table. Ils cessamment avec ierre. Alors ils ant, qui est toûp plus que nous. de plomb. C'érois carats après nôtre manière, as que la charge

oit dur de nature, espèce de nœud, ois, les Diamantai. de tailler la pierope font grande dif-le plus fouvent ils ndre. Mais aussi, lque chose de plus ag. 269.

Le négoce se fait, à la Mine, avec autant de liberté que de bonne-soi. Outre ses deux pour cent, le Roi tire un droit des Marchands, pour la permittion de faire travailler à la Mine. Ces Marchands, après avoir cherché un endroit favorable avec les Mineurs, prennent une portion de prain, a laquelle ils employent un nombre convenable d'Ouvriers. Depuis be premier moment du travail jusqu'au dernier, ils payent chaque jour au Roi deux pagodes pour cinquante hommes; & quatre pagodes, s'ils en

employent cent.

Les plus malheureux font les Mineurs mêmes, dont les gages ne montent par an qu'à trois pagodes. Aussi ne font-ils pas scrupule, en cherchant dans le fable, de détourner une pierre qu'ils peuvent dérober aux yeux; & comme ils font nuds, à la réserve d'un petit linge qui leur couvre le milieu du corps, ils tâchent adroitement de l'avaller. L'Auteur en vit un, qui avoit caché, dans le coin de fon œil, une pierre du poids d'un Mengelin, c'est-à-dire, d'environ deux de nos carats, & dont le larcin sut découvert. Celui qui trouve une pierre, dont le poids est au-dessus de sept ou huit mengelins, reçoit une récompense; mais proportionnée à sa misère

plutôt qu'à l'importance du fervice.

Les Marchands qui se rendent à la Mine, pour ce riche négoce, ne doivent pas fortir de leur logement: mais, chaque jour, à dix ou onze se fait le néheures du matin, les Maîtres Mineurs leur apportent des montres de Dia-mans. Si les parties sont considérables, ils les consent aux Marchandes, ne, mans. Si les parties sont considérables, ils les confient aux Marchands, pour leur donner le tems de les confidérer à loifir. Il faut ensuite que le marché foit promptement conclu; fans quoi les Maîtres reprennent leurs pierres, les lient dans un coin de leur ceinture ou de leur chemise, & disparoissent, pour ne revenir jamais avec les mêmes pierres; ou du moins, s'ils les rapportent, elles font mêlées avec d'autres, qui changent absolument le marché. Si l'on convient de prix, l'Acheteur leur donne un billet de la somme, pour l'aller recevoir du Cheraf, c'est-à-dire, d'un Officier nommé pour donner & recevoir les Lettres de change. Le moindre retardement, au-delà du terme, oblige de payer un intérêt, sur le pied d'un & demi pour cent par mois. Mais lorsque l'Acheteur est connu, ils aiment mieux des Lettres de change, pour Agra, pour Golkonde, ou pour Visapour, & fur-tout pour Surate, d'où ils font venir diverses marchandises par les Vaisseaux étrangers (2).

C'est un spectacle agréable de voir paroître tous les jours au matin les enfans des Maîtres Mineurs & d'autres gens du Pays, depuis l'âge de dix us jusqu'à l'âge de quinze ou seize, qui viennent s'asseoir sous un gros arbre dans la place du Bourg. Chacun d'eux a fon poids de Diamans, dans un petit sac pendu d'un côté de sa ceinture; & de l'autre, une bourse attachée, qui contient quelquefois jusqu'à cinq ou six cens pagodes d'or. Ils attendent qu'on leur vienne vendre quelques Diamans, soit du lieu même ou de quelque autre Mine. Quand on leur en présente un, on le met entre les mains du plus âgé de ces enfans, qui est comme le chef des autres. Il le considère soigneusement, & le fait passer à son voisin, qui l'examine

TAVERNIUR. 1652.

Comment

Enfans, qui font le commerce des

TAVERNIER.

à fon tour. Ainsi la pierre circule de main en main, dans un grand silence, jusqu'à-ce qu'elle revienne au premier. Il en demande alors le prix, pour en faire le marché; & s'il l'achéte trop cher, c'est pour son compte. Le soir, tous ces ensans sont la somme de ce qu'ils ont acheté. Ils regardent leurs pierres, & les mettent à part, suivant leur eau, leur poids & leur netteté. Ils mettent le prix sur chacune, à-peu-près comme elles se pourroient vendre aux Etrangers. Ensuite ils les portent aux Maîtres, qui ont toûjours quantité de parties à assortir, & tout le prosit se partage entre ces jeunes Marchands, avec cette seule dissérence, que le chef, ou le plus âgé, prend un quart pour cent de plus que les autres. Ils connoissent si parfaitement le prix de toutes sortes de pierres, que si l'un d'eux, après en avoir acheté une, veut perdre demi pour cent, un autre est prêt à lui rendre aussi-tôt son argent.

Heureuse avanture de l'Auteur.

Un jour, fur le soir, l'Auteur reçut la visite d'un Indien fort mal vêtu. Il n'avoit qu'une ceinture autour du corps, & un méchant mouchoir sur la tête. Après quelques civilités, il fit demander à Tavernier, par son Interpréte, s'il vouloit acheter quelques rubis; & tirant de sa ceinture quantité de petits linges, il en fit fortir une vingtaine de petites pierres. nier en acheta quelques-unes, & ne fit pas difficulté de les payer un peu au-delà de leur prix, parcequ'il jugea qu'on ne l'étoit pas venu trouver fans avoir quelque chose de plus précieux à lui offrir. En effet, l'Indien l'ayant prié d'écarter les gens, ne se vit pas plutôt seul avec l'Interpréte & lui, qu'il ôta le mouchoir fous lequel ses cheveux étoient liés. Il en tira un petit linge, qui contenoit un Diamant de quarante-huit carats & demi, de la plus belle eau du monde, & les trois quarts fort nets. ,, Gardez-le jusqu'à ,, demain, dit-il, à l'Auteur, pour l'examiner à loisir. S'il est de vôtre goût, , vous me trouverez hors du Bourg, à telle heure, & vous m'apporterez telle " fomme". Tavernier ne manqua pas de lui porter la fomme qu'il avoit demandée. A fon retour, à Surate, il trouva un profit confidérable fur cet-

te pierre. Quelques jours après, ayant reçu avis qu'un François, nommé Boete, qu'il avoit laissé à Golkonde pour recevoir & garder son argent, étoit attaqué d'une maladie dangereuse, il ne pensa qu'à retourner dans le Pays. Le Gouverneur de la Mine, furpris de le voir partir si-tôt, lui demanda s'il avoit employé tout fon argent. Il lui reftoit vingt mille pagodes, dont il regrettoit effectivement de n'avoir pas fait l'emploi. Mais, se croyant pressé par l'avis qu'il avoit reçu, il fit voir au Gouverneur tout ce qu'il avoit acheté, qui se trouva conforme au rôle du Receveur des droits; il paya les deux pour cent; &, ne déguisant pas même qu'il avoit acheté en secret un Diamant de quarante-huit carats & demi, il satissit avec la même sidélité pour cette pierre, quoique personne ne sût informé de son marché dans le Bourg. Le Gouverneur admirant sa bonne-foi, lui confessa naturellement qu'aucun Marchand du Pays n'auroit eu cette délicatesse; & dans le mouvement de son estime, il sit venir les plus riches Marchands de la Mine, avec ordre d'apporter leurs plus belles pierres. Dans l'espace d'une heure ou deux, Tavernier employa fort avantageusement ses vingt mille pagodes. Après le marché, ce généreux Gouverneur dit aux Marchands

ıu'ils

rec

pre

one

des

teur

fe fa

ne f

le V

tant

rout

doig

doig

doig

un r

fept.

elle

dans

toûj

parti

vent

tir d

nes e

une

qu'il

inve

ze.p

quin

ques

parc Bate

meu

perfe

E

ctoil

**fce**a

Cha-

de J

T

1

un grand filenalors le prix, ur fon compte, eté. Ils regarleur poids & comme elles fe x Maîtres, qui e partage entre chef, ou le plus nnoissent fi parl'eux, après en

prêt à lui ren-

ı fort mal vêtu. nouchoir fur la , par fon Interinture quantité Tavererres. s payer un peu nu trouver fans l'Indien l'ayant terpréte & lui, ll en tira un pe-& demi, de la ardez-le jusqu'à de vôtre goût, apporterez telle e qu'il avoit dε• dérable fur cet•

, nommé Boete, ent, étoit attans le Pays. Le demanda s'il agodes, dont il s, se croyant out ce qu'il ades droits; il voit acheté en t avec la même de fon marché confessa natuatesse; & dans archands de la l'espace d'une ringt mille pax Marchands qu'ils

qu'ils devoient distinguer un si galant homme par quelques témoignages de reconnoissance & d'amitie. Ils consentirent de fort bonne grace à lui saire

présent d'un Diamant de quelque prix (a).

La manière de traiter, entre ces Marchands, mérite particulièrement one observation. Tout se passe dans le plus profond silence. Le Vendeur & l'Acheteur sont assis l'un devant l'autre, comme deux Tailleurs. L'un des deux ouvrant sa ceinture, le Vendeur prend la main droite de l'Acheteur & la couvre avec la fienne de cette ceinture, sous laquelle le marché le fait secrétement, quoiqu'en présence de plusieurs autres Marchands qui peuvent se trouver dans la meme falle; c'est-à-dire, que les deux Intéresses ne se parlent ni de la bouche ni des yeux, mais seulement de la main. le Vendeur prend toute la main de l'Acheteur, ce signe exprime mille. Autent de fois qu'il la lui presse, ce sont autant de mille pagodes ou de mille roupies, suivant les espèces dont il est question. S'il ne prend que les cinq doigts, il n'exprime que cinq cens. Un doigt signifie cent. La moitié du doigt, jusqu'à la jointure du milieu, signifie cinquante; & le petit bout du doigt, jusqu'à la première jointure, signifie dix. Il arrive souvent que dans un même lieu, & devant quantité de témoins, une même partie se vende sept ou huit fois, sans qu'aucun autre que les Intéressés sache à quel prix elle est vendue. A l'égard du poids des pierres, on n'y peut être trompé que dans les marchés clandestins. Lorsqu'elles s'achétent publiquement, c'est tohjours aux yeux d'un Officier du Roi, qui, sans tirer aucun bénefice des particuliers, est chargé de peser les Diamans; & tous les Marchands doivent s'en rapporter à fon témoignage (b).

TAVER NIER obtint du Gouverneur une escorte de six Cavaliers pour sortir des terres de son Gouvernement, qui s'étend jusqu'aux limites communes des Royaumes de Visapour & de Golkonde. Elles sont marquées par une Rivière, large & prosonde, dont le passage est d'autant plus difficile, qu'il ne s'y trouve ni pont ni batteau. On se fert, pour la traverser, d'une invention assez commune aux Indes. C'est un vaisseau rond, de dix à douze pieds de diamétre, composé de branches d'ozier, comme nos mannequins, & couvert de cuir de bœus. On pourroit entretenir de bonnes Barques, ou faire un pont sur cette Rivière: mais les deux Rois s'y opposent, parcequ'elle fait la séparation de leurs Etats. Chaque jour au soir, tous les stateliers des deux rives sont obligés de rapporter à deux Officiers, qui demeurent, de part & d'autre, à un quart de lieue du passage, un état exact des

personnes & des marchandises qui ont passé l'eau pendant le jour.

En arrivant à Golkonde, l'Auteur apprit, avec chagrin, que son Agent toit mort, & que la chambre, où il l'avoit laissé, avoit été scellée de deux sceaux; l'un du Cadi, qui est comme le Chef de la Justice; & l'autre du Cha-Bander (c), qu'il compare à nos Prevôts des Marchands. Un Officier de Justice gardoit la porte, nuit & jour, avec deux Valets qui avoient servi l'Agent jusqu'à sa mort. Après avoir demandé, à Tavernier, si l'argent

(a) Pag. 275. (b) Ibidem.

(c) C'est ce qu'on a nommé Subander dans les Relations d'Achein & de Bantam.

TAVERNIER.

Manière de traiter entre les Marchands.

Retour de l'Auteur à Golkonde,

Fidélité admirable des Indiens. 1652.

qui se trouvoit dans la chambre étoit à lui, on en exigea des preuves, qui furent le témoignage des Cherafs mêmes, qui l'avoient compté par son ordre. On lui fit signer un papier, par lequel il déclaroit qu'on n'en avoit rien détourné; & les fraix des procédures lui parurent si legers, qu'il admira également la fidélité & le défintéressement de la Justice Indienne (d).

Voyage à la Mine de Coulour, ou Gani.

IL entreprit bien-tôt de visiter une autre Mine de Diamans, qui est dans le Royaume de Golkonde, à sept journées de la Capitale (e). Elle est proche d'un gros Bourg, où passe la meme Rivière qu'il avoit traversée en revenant de Raolkonda. De hautes montagnes forment une forte de croiffant à une lieue & demie du Bourg; & c'est dans l'espace qui est entre le Bourg & les montagnes qu'on trouve le Diamant. Plus on cherche, en s'approchant des montagnes, plus on découvre de grandes pierres; mais si l'on remonte trop haut, on ne rencontre plus rien.

Origine de cette Mine.

Il fut furpris de trouver, aux environs de cette Mine, jusqu'à foixante mille personnes qu'on y employoit continuellement au travail. On lui raconta qu'elle avoit été découverte, depuis environ cent ans, par un pauvre homme, qui béchant un petit terrain pour y semer du millet, avoit trouvé une pointe naïve, du poids d'environ vingt-cinq carats. La forme & l'éclat de cette pierre la lui avoient fait porter à Golkonde, où les Négocians avoient reçu avec admiration un Diamant de ce poids, parceque les plus gros, qui fussent connus auparavant, n'étoient que de dix à douze carats. Le bruit de cette découverte n'ayant pas tardé à se répandre, plufieurs personnes riches avoient commencé aussi - tôt à faire ouvrir la terre; Qualité des & l'on n'avoit pas cessé d'y trouver quantité de grandes pierres. Il s'en trouvoit, en abondance, depuis dix jusqu'à quarante carats; & quelquefois de beaucoup plus grandes, puisque, suivant le témoignage de l'Auteur, Mirgimola, ce même Capitaine Indien dont on a parlé, fit présent au Grand-Mogol Aureng-Zeb, d'un Diamant de cette Mine, qui pesoit neuf cens carats avant que d'être taillé. Mais la plûpart de ces grandes pierres ne font pas nettes, & leurs eaux tiennent ordin ment de la qualité du terroir. S'il est humide & marécageux, la pierre de sur le noir. S'il est rougeâtre, elle tire sur le rouge; &, suivant les autres endroits, tan-

pierres.

(d) On joint ici la route qu'il a tenue de Golkonde à Raolkonda. Les distances se comptent ici par Gos, dont chacun fait quatre lieues de France.

Un gos, de Golkonde à Canapour. Deux gos & demi, de Canapour à Parkel. Un, de Parkel à Cakenol. Trois, de Cakenol à Ca-nol Candanor. Un, de Canol Candanor à Setapour. Deux, de Setapour à la Rivière qui sépare les Etats de Golkonde & de Vifapour. Trois quarts, de la Rivière à Alpour. Un quart d'Alpour à Canal. Deux gos & demi, de Canal à Raolkonda. En tout dix-sept gos, qui font soixante-huit

lieues de France.

(e) L'Auteur compte, dans sa route, trois gos & demi, de Golkonde à Almaspinde; deux gos, d'Almaspinde à Kaper; deux gos & demi, de Kaper à Montecour; deux, de Montecour à Naglepar; un gos & demi, de Naglepar à Eligada; un, d'Eligada à Sarvaron; un, de Sarvaron à Mellaserou; un & demi, de Mellaserou à Pononcour. De Pononcour à Coulour, où est la Mine, il ne reste que la Rivière à passer. Ce Voyage, suivant le calcul de l'Auteur, revient à cinquante-cinq lieues.

ce ch ch ch ce rei

tou

Ma

bier ver C bler

veu mên

Au de l' Alor

Maî

DOTE

laque

com

huit

de l'

pour

au c

la tei

muis la ter qui d

te ter

nes p qu'ell

tout a

ont d

ce fal

chève

ceinte

de rat

fur ce

le bas

an'ils XI

Λ

es preuves, qui compté par son roit qu'on n'en parurent si leent de la Justi-

ns, qui est dans
Elle est proche
eversée en reveorte de croiffant
t entre le Bourg
che, en s'appromais si l'on re-

jusqu'à soixante vail. On lui ras, par un pauu millet, avoit rats. La forme de, où les Népoids, parceque e dix à douze carépandre, pluouvrir la terre; pierres. Il s'en ats; & quelqueignage de l'Auarlé, fit présent qui pefoit neuf s grandes pierlent de la qualité fur le noir. S'il s endroits, tan-

, dans fa route, lkonde à Almafpinnde à Kaper; deux, 
; un gos & demi, 
n, d'Eligada à SarMellaferou; un & 
Pononcour. De Poit la Mine, il ne 
iffer. Ce Voyage, 
eur, revient à cin-

tôt sur le verd, ou tantôt sur le jaune. Il paroît toûjours, sur leur surface, une sorte de graisse, qui oblige de porter sans cesse la main au mou-

choir pour l'essuyer.

A l'égard de leur eau, l'Auteur observe qu'au-lieu qu'en Europe nous nous servons du jour pour examiner les pierres orutes, les Indiens se servent de la nuit. Ils mettent, dans un trou qu'ils sont à quelque mur, de grandeur d'un pied quarré, une lampe avec une grosse méche, à la clarte de laquelle ils jugent de l'eau & de la netteté de la pierre, qu'ils tiennent entre leurs doigts. L'eau, que l'on nomme céleste, est la pire de toutes. Il est impossible de la reconnoître, tandis que la pierre est brute. Mais pour peu qu'elle soit découverte sur le moulin, le secret insaillible pour bien juger de son eau est de la porter sous un arbre toussur. L'ombre de la verdure sait découvrir facilement si elle est bleue.

On cherche les pierres, dans cette Mine, par des méthodes qui ressemblent peu à celles de Raolkonda. Après avoir reconnu la place où l'on veut travailler, les Mineurs applanissent une autre place, à-peu-près de la même étendue, qu'ils environnent d'un mur d'environ deux pieds de haut. Au pied de ce petit mur, ils font de petites ouvertures pour l'écoulement de l'eau, & les tiennent fermées jusqu'au moment où l'eau doit s'écouler. Mostre qui les employe, accompagné de se parens & de se amis. Il apporte avec lui quelque Idole, qu'on met debout sur la terre, & devant laquelle chacun se prosterne trois sois. Un Prêtre qui fait la prière pendant cette cérémonie, leur fait à tous une marque sur le front, avec une composition de sassense, leur fait à tous une marque sur le front, avec une composition de fassens de gomme; espèce de colle, qui retient sept ou huit grains de riz qu'il applique dessus. Ensuite, s'étant lavé le corps, avec de l'eau que chacun apporte dans un vase; ils se rangent en sort bon ordre, pour manger ce qui leur est présenté, dans un festin que le Maître leur fait au commencement du travail.

APRès ce repas, chacun commence à travailler. Les hommes fouillent la terre. Les femmes & les enfans la portent dans l'enceinte qui se trouve parée. On fouille jusqu'à dix, douze, & quatorze pieds de profondeur; mais aussi-tôt qu'on rencontre l'eau, il ne reste plus d'espérance. Toute le terre étant portée dans l'enceinte, on prend, avec des cruches, l'eau qui demeure dans les trous qu'on a faits en fouillant. On la jette sur cette terre, pour la détremper: après quoi, les trous font ouverts pour donner passage à l'eau; & l'on continue d'en jetter d'autre par-dessus, afin qu'elle entraîne le limon, & qu'il ne reste que le fable. On laisse sécher tout au Soleil; ce qui tarde peu dans un climat si chaud. Tous les Mineurs ont des paniers, à-peu-près de la forme d'un van, dans lesquels ils mettent ce sable, pour le secouer, comme nous secouons le bled. La poussière achève de se dissiper, & le gros est remis sur le fond qui demeure dans l'enceinte. Après avoir vanné tout le sable, ils l'étendent, avec une manière de rateau, qui le rend fort uni. C'est alors que se mettant tous ensemble for ce fond de sable, avec un gros pilon de bois, large d'un demi pied par le bas, ils le battent, d'un bout à l'autre, de deux ou trois grands coups qu'ils donnent à chaque endroit. Ils le remettent ensuite dans les paniers; XIII. Part.

Taverwier.

Methode du travail. TAVERNIER.
1652.

ils le vannent encore; ils recommencent à l'étendre; & ne se servant plus que de leurs mains, ils cherchent les Diamans, en pressant cette poudre, dans laquelle ils ne manquent point de les sentir. Anciennement, au-lieu d'un pilon de bois pour battre la terre, ils la battoient avec des cailloux, & de-là venoient tant de glaces dans les pierres.

Depuis trente ou quarante ans, on avoit découvert une autre Mine, entre Coulour & Raolkonda. On y trouvoit des pierres, qui avoient l'écorce verte, belle, transparente, & qui paroissoient même plus belles que les autres; mais elles se mettoient en morceaux lorsqu'on commençoit à les égriser; ou du moins elles ne pouvoient résister sur la roue. Le Roi de

Golkonde fit fermer la Mine (f).

Pendant que Fremelin & Breton présidoient au Comptoir Anglois de Surate, un Juif, nommé Edouard Ferdinand, Marchand libre, c'est-à-dire, fans dépendance d'aucune Compagnie, chercha l'occasion de s'associer avec eux pour acheter une belle pierre de cette Mine. Elle étoit nette, & ne pesoit pas moins de quarante-deux carats. Le Juif devant passer en Europe, les deux Anglois la mirent entre ses mains, pour la vendre & leur en tenir compte. Quelques Juiss lui en offrirent, à Livourne, jusqu'à vingteinq mille piastres. Il en vouloit trente mille. Mais ayant porté la pierre à Venise, pour la faire tailler, elle se rompit en neus morceaux sur la roue, quoiqu'elle est été égrisée sans aucune altération. L'Auteur même sut trompé à une de ces pierres; mais elle ne pesoit heureusement que deux carats (g).

Gell'de se fei fid tre con de cei vidire con tou

les

ma

pla a I

l'er Mi

cen

Voyage à la Mine de Diamans de Bengale.

Halabas. Banarous. Saferon.

Rodas,

IL lui restoit à visiter la Mine de Bengale, qui est la plus ancienne de toutes les Mines de Diamans. Ce Voyage doit trouver sa place ici, quoiqu'il ait été fait dans un autre tems. On donne indifféremment à cette Mine, le nom de Soumelpour, qui est un gros Bourg proche duquel on trouve des Diamans; ou celui de Gouel, Rivière sabloneuse dans laquelle on les découvre. Les terres que cette Rivière arrose dépendent d'un Raja, qui étoit anciennement tributaire du Grand-Mogol, mais qui avoit pris occa. fion des guerres pour seçouer le joug. Tavernier, partant d'Agra, fit cent trente cosses jusqu'à la Ville d'Halabas, trente-trois d'Halabas à Banarous, & quatre de Banarous à Saseron. Depuis Agra jusqu'à Saseron, il n'avoit pas cessé de marcher au Levant; mais, de Saseron jusqu'à la Mine, on tourne au Midi, & l'on fait vingt-un cosses pour arriver dans un gros Bourg qui appartient au Raja dont on a parlé. De ce Bourg, on en fait quatre. pour se rendre à Rodas, une des plus fortes Places de l'Asie. Elle est située fur une montagne, & revêtue de six grands bastions, avec trois sossés pleins d'eau. La montagne n'est accessible que par trois endroits; & par toutes fes faces elle est environnée de précipices, la plûpart couverts de bois Au fommet, on trouve une plaine d'une demie lieue, dans laquelle on se me du bled & du riz, & qui est arrosée de plus de vingt sources. Les Rajas faifoient leur féjour ordinaire dans cette Forteresse, avec une garnifon de fept ou huit cens hommes: mais elle appartient préfentement au

<sup>(</sup>f) Ce fut apparemment à cette occasion que vint l'ordre dont Methold a parlé, & qu'il explique tout autrement; du moins s'il (g) Pag. 281 & précédentes.

<sup>(1)</sup> C'étoit encore une autre Mine. Celle dont Tavemier parle ici, étoit dans la Province de Carnafea. R.d.L.

ne se servant plus lant cette poudre. ennement, au-lieu avec des cailloux,

une autre Mine. , qui avoient l'é. me plus belles que i commençoit à les roue. Le Roi de

nptoir Anglois de libre, c'est-à-dire, de s'affocier avec étoit nette, & ne ant passer en Eula vendre & leur rne, jusqu'à vingtant porté la pierre rceaux fur la roue. r même fut trompé e deux carats (g). plus ancienne de place ici, quoiqu'il ent à cette Mine, uel on trouve des aquelle on les dént d'un Raja, qui ii avoit pris occait d'Agra, fit cent alabas à Banarous, aferon, il n'avoit u'à la Mine, on ans un gros Bourg on en fait quatre, ie. Elle est située trois fossés pleins s; & par toutes couverts de bois uns laquelle on fèngt fources. Les avec une garniprésentement au

Mine (1). cédentes.

nce de Carnatica. R. d. L

Grand-

Grand-Mogol, qui n'a dû cette importante Conquête qu'à l'adresse d'un TAVERNIER. de ses Généraux (b). Tous les Rois des Indes, successeurs de Tamerlan, 1652. Pavoient attaquée sans succès; & deux de ces Princes étoient morts, pendent le Siège, dans la Ville de Saseron.

DE Rodas, on compte trente cosses jusqu'à Soumelpour, où l'on com- Soumelpour. ence à chercher le Diamant. C'est un gros Bourg, dont les maisons ne ant composées que de terre, & couvertes de branches de cocos. La rouest dangereuse depuis Rodas. Elle n'offre que des bois, ordinairement remplis de voleurs, qui favent que les Etrangers ne vont pas à la Mine sans argent, & qui les attendent pour les égorger. Le Raja fait sa résidence à deux cosses du Bourg, sur une belle colline, où il n'a point d'autre logement que ses tentes. La Rivière de Gouel, qui passe au pied de cette colline, vient de hautes montagnes qui font éloignées d'environ cin-

C'EST en remontant, que les recherches commencent. Lorsque le tems des grandes pluyes est passé, ce qui arrive ordinairement au mois de Décembre, on attend encore, pendant tout le mois de Janvier, que la Ridans la Rivière foit éclaircie, parcequ'alors elle n'a pas plus de deux pieds d'eau en vière. divers endroits, & qu'elle laisse toûjours quantité de sable à découvert. Wers le commencement de Février, on voit sortir de Soumelpour, & d'un untre Bourg, qui est vingt cosses plus haut, sur la même Rivière, sans compter plusieurs petits Villages de la plaine, huit ou dix mille personnes de tous les âges, qui ne respirent que le travail. Les plus experts qu'on emconnoissent, à la qualité du fable, s'il s'y trouve des Diamans. On en-ploye. toure ces lieux, de pieux, de fascines & de terre, pour en tirer l'eau & les mettre tout-à-fait à sec. Le sable qu'on y trouve, sans le chercher jamais plus loin qu'à deux pieds de profondeur, est porté sur une grande place qu'on a préparée au bord de la Rivière, & qui est entourée, comme Raolkonda, d'un petit mur, haut d'environ deux pieds. On y jette de l'eau, pour le purifier; & tout le reste de l'opération ressemble à celle des Mineurs de Golkonde.

C'est de cette Rivière que viennent toutes les belles pierres qu'on apelle Pointes naives. Elles ont beaucoup de ressemblance avec celles qu'on naives & leur mme Pierres de tonnerre. Mais il est rare qu'on en trouve de grandes. Bendant plusieurs années, on avoit cessé de voir de ces pierres en Europe; qui faisoit croire que la Mine s'étoit appauvrie. Les guerres seules a-

voient interrompu le travail (i).

(b) C'étoit le fameux Mirgimola. R. d. E. (1) L'Auteur joint, au récit de ces deux Voyages, une règle qu'il appelle importante, d qu'il croit peu connue en Europe, pour connoître au juste le prix & la valeur d'un Diamant. Il ne parle point, dit-il, des Diamans au-dessous de trois carats, dont le prix est assez connu. Mais de ce point jusqu'à cent & au-delà, il faut premièrement savoir combien pese le Diamant, & voir ensuite

s'il est parfait; c'est-à-dire, si c'est une pier-re épaisse, bien quarrée, & qui ait tous ses coins, si elle est d'une belle eau, blanche & vive, fans points & fans glaces. Si c'est une pierre taillée à facettes, ce que d'ordi-naire on appelle une rose, il faut prendre garde si la forme est bien ronde ou ovale, si la pierre est de belle étendue, & si elle n'est pas de ces pierres ramassées. Une pierre de cette nature, pesant un carat,

Tavernier 1652. Tavernier ne peut vendre fes peries à Golkonde.

Après avoir visité les Mines de Golkonde, Tavernier n'ayant pas trouvé, dans le fils du Nabab, toute la protection que son père lui avoit fait espérer, parceque ce jeune Seigneur n'étoit occupé que de ses plaisirs. eut recours à l'amitié de De Lange, qui lui offrit de parler en sa faveur au premier Médecin du Roi. Ce Chef de la médecine & de la chirurgie du Royaume étoit du Conseil d'Etat, & jouissoit d'une grande distinction. Aussi-tôt qu'il sut informé des affaires de l'Auteur, il le sit prier de se rendre chez lui, & de lui faire voir ses perles. Il les admira beaucoup; & les ayant fait remettre dans leurs petits facs, il pria Tavernier d'y appliquer son cachet, avec promesse de les montrer au Roi, qui prendroit la peine, après les avoir vûes, d'y mettre aussi le sien. C'étoit, lui dit-il, une fage méthode de ce Prince, pour éviter toute occasion de fraude. Mais tous ces soins produisirent peu d'effet. Les perles surent agréables au Roi, qui les rendit soigneusement cachetées. On s'empressa d'en demander le prix à Tavernier. Il le mit fort haut. Un Eunuque, qui se trouvoit près de lui, & qui écrivoit les demandes & les réponfes, lui dit affez brusquement " qu'il prenoit sans doute tous les Officiers de la Cour de Golkonde , pour des gens sans jugement & sans connoissance, & qu'ils voyoient tous , les jours mille choses précieuses qu'on présentoit au Roi. Tavernier ", reprocha, du même ton, à cet incivil Eunuque, d'entendre mieux le , prix d'une jeune esclave que celui d'un joyau; & faisant resserrer ses per-

Réponse qu'il fait à un Eunuque.

vaut cent cinquante livres ou plus. Il est question de savoir combien vaut celle qui pese douze carats. Multipliez douze par douze; vous aurez cent quarante-quatre. Ensuite multipliez encore cent quarante-quatre par cent cinquante, qui est le prix de la pierre d'un carat, vous aurez vingt
&un mille six cens livres. C'est le prix du Diamant de douze carats.

Mais ce n'est pas assez de savoir le prix des Diamans parsaits. Il faut savoir aussi le prix de ceux qui ne le sont pas; ce qui se fait par la même règle, en parsant du prix de la pierre d'un carat. L'Auteur suppose un Diamant de quinze carats, qui n'est pas parsait, dont l'eau n'est pas-bonne, & dont

parfait, dont l'eau n'est pas-bonne, & dont la pierre est de mauvaise forme, ou pleine de points & de glaces. Un tel Diamant, qui ne seroit que d'un carat, ne pourroit valoir que soixante livres, ou quatre-vingt, ou cent au plus, suivant le degré de sa beauté. Il faut multiplier le poids du Diamant de quinze carats par quinze; puis multiplier encore le produit, par la valeur de la pierre d'un carat; & le produit fera le

prix du Diamant imparfait de quinze carats. Sur le pied de cette règle, Tavernier donne le prix des deux plus grandes pierres taillées qui fussent connues de son tems; l'une dans l'Asie, qui appartenoit au Grand-Mogol; l'autre en Europe, qui étoit au Grand Duc de Toscane. Le Diamant du Grand-Mogol pese, dit-il, 279 carats, 12. Il est parfait, de bonne eau, de bonne forme, & n'a qu'une petite glace, qui est dans l'arrête du tranchant d'en bas du tour de la pierre. Sans cette petite glace, il faudroit mettre le premier carat à 160 livres: mais on ne le met, par cette raison, qu'à 150. Il revient par consequent à la somme de 11723278 livres, 14 sous & 3 liards; c'est-à-dire, onze millions sept cens vingt - trois mille deux cens foixante - dixhuit livres, quatorze fous & trois liards. S'il ne pesoit que 279 carats juste, il ne vaudroit que 11676150 livres. Ainfi, les g produisent 47128 livres, 14 sous & 3 liards, Le Diamant de Toscane pese 139 carats 1. Il est net & de belle forme, taillé de tous les côtés à facettes. Mais comme l'eau tire un peu sur la couleur du citron, il ne faut mettre le premier carat qu'à 135 livres; & sur ce pied, le Diamant doit valoir 2608335, c'est-à-dire, deux millions six cens huit mille trois cens trente-cinq livres.

d'Intr

Tome

En langage de Mineurs, le Diamant se nomme Iri. En Turc, en Persan, & en Arabe, on l'appelle Almas. Dans toutes les langues de l'Europe, il n'a point d'autre nom que Diamant. Pag. 291 & précédentes. ier n'ayant pas n père lui avoit e de ses plaisirs, en fa faveur au la chirurgie du nde distinction. e fit prier de se mira beaucoup; avernier d'y apqui prendroit la étoit, lui dit-il, de fraude. Mais gréables au Roi, en demander le fe trouvoit près lit affez brufqueur de Golkonde ls voyoient tous Roi. Tavernier endre mieux le esserrer ses per-

. Le Diamant du il, 279 carats, 2. ne eau, de bonne tite glace, qui est nt d'en bas du tour te petite glace, il nier carat à 160 li-, par cette raison, r conséquent à la res, 14 fous & 3 millions fept cens cens soixante - dix-& trois liards. S'il juite, il ne vaues. Ainfi, les 🦂 4 fous & 3 liards, pefe 139 carats I. ne, taillé de tous s comme l'eau tidu citron, il ne carat qu'à 135 liiamant doit valoir deux millions six trente-cinq livres. , le Diamant se n Persan, & en Dans toutes les point d'autre nom précédentes.

les, il se retira fort picque". Des le lendemain, il partit de Golkonde, avec un Jouaillier François, nommé du Jardin, qui l'avoit accompagné dans toutes ses courses, & qui étoit associé à son Commerce. Ils prirent le demin de Surate. Le Roi, qui n'avoit appris leur départ que deux jours rès, envoya cinq ou fix Cavaliers sur leurs traces, pour les presser de renir à la Cour. Mais ils étoient déja au cinquième jour de leur marche, fur les terres du Grand-Mogol. Un de ces Cavaliers leur ayant exqué l'ordre du Roi, & le desir qu'il avoit d'acheter leurs perles, Taenier, qui craignoit de nouvelles difficultés, s'excusa sur ses affaires, déclara nettement qu'elles ne lui permettoient pas de changer de résolution (k).

TAVERNIER. 1652.

Golkonde pour se rendre à Surate.

Pag 176 & précédentes. On ne lan & dans celle de Java, ne contiennent que des affaires personnelles, dont il n'y a rien de remarquable, & ses observations commerce n'appartiennent point à lieur recueillir pour la connoissance des lieurs rec est article. Ses Voyages dans l'Isle de Cey-

## Voyage de Nicolas de Graaf, sur le Gange.

DE GRAAF.

E plusieurs courses, dont ce Voyageur Hollandois a publié différens INTRODUC-Journaux (a), on a déja détaché ses observations sur Batavia, qui n font l'article le plus utile & le plus curieux (b). Son troisième Voyage mérite pas moins le rang qu'il va prendre dans ce Recueil. Mais tous autres ne contiennent que des noms & des événemens mille fois répéavec si peu d'ordre, & dans un style si sec, qu'ils n'offrent pas plus d'agrément que d'utilité. Cependant le premier commence par un détail alles instructif fur la discipline des Vaisseaux Hollandois, qui peut servir ici

AVANT le départ, on fait une revûe générale des équipages, & chacun recoit d'avance deux mois de ses gages, quoiqu'ils ne commencent à courir que du jour où l'on a passé les Balises (c), c'est à-dire, lorsqu'on a fait une lieue en Mer. De ce jour, la Compagnie est obligée de satissaire à l'agagement, & de laisser aux engagés les deux mois de gages, soit que Vaisseaux la avigation foit continuée ou qu'elle foit suspendue. Il arrive souvent Hollandois. qu'on est force de rentrer dans le Port & de s'y arrêter long-tems, par l'onftination des vents, qui ne cessent point d'être contraires, par l'arrivée de l'hyver, qui amène les glaces, ou par d'autres accidens. On congédie quefois une partie des équipages, pour éviter les fraix; mais les gaqu'ils ont reçu pour deux mois, ne peuvent leur être ôtés.

Ordre qui

DEUX ou trois jours après le départ, la Compagnie fait distribuer, par tête, cinq fromages de Hollande. Tout l'équipage d'un Vaisseau, à l'exception des Passagers & de ceux qui sont exempts du service, doit se ren-

(a) Imprimes à Amsterdam, chez Frede-Bernard, 1719, in-12. (b) Dans la Description de Batavia, au

Tomé X. de ce Recueil.

(c) Ce sont des tonneaux qui flottent fur l'eau, pour marquer les sables à la sortie du Texel.

De GRAAF. Introduction. dre sur le tillac, pour être divisé en deux quartiers, qui se nommoient, du tems de de Graaf, le Quartier du Prince, & celui du Comte Maurice. On leur assigne leur département & leurs fonctions. Les noms, écrits en deux colomnes, sont assichés au mât d'artimon ou de poupe, avec l'ordre des emplois, le quartier de chacun, & l'heure de la garde, qui se nomme le quart. Le quartier du Prince a le premier quart. Le second appartient à celui du Comte. C'est le Prevôt du Vaisseau, qui appelle à cette fonction. Elle dure quatre heures. On appelle au quart, près du grand mât, & le châtiment est rigoureux pour ceux qui s'y présentent dans l'yvresse. Les sables sont d'une demie heure, & toûjours exposés à la vûe de l'équipage. Lorsque le premier est écoulé, on donne un coup de cloche; deux coups, après l'écoulement du second; & de suite en augmentant, jusqu'au huitième, qui achève les quatre heures. Alors, le second quartier vient relever l'autre.

men

une

on f

groi ex le

dats

prem ens d féren

voye & s'i de fo

qui f

ju'on

Les Soldats qui vont aux Indes sont exempts du quart sur le grand mât. Au retour, ils y sont obligés comme les Matelots, s'ils ne se rachètent de cette fatigue en payant quinze ou vingt risdales. Lorsque les malades sont en grand nombre sur un bord, on distribue les plus sains, & le tour du quart revient plus souvent. La négligence, dans cette importante sonction, est punie de cent coups de corde. Celui qui manque de se rendre soir & matin à la prière, perd sa ration d'eau-de-vie ou de vin. La prière es suivie du chant d'un Pseaume; & la Compagnie sait présent, pour ce pieux exercice, à chaque personne de l'équipage, d'un livre de Pseaumes en lan-

gue Hollandoife (d).

IL est désendu, sous peine d'un châtiment exemplaire, de sumer la nuit; parceque dans l'obscurité le seu peut prendre aisément au branle d'un Matelot. Pendant le jour, on entretient, sur le tillac, autour d'un poteau, dix ou douze brasses de méche, dont les équipages se servent pour allume

leur pipe.

On fait, chaque jour, trois repas; le premier, après la prière du matin & l'on y distribue, à chaque Matelot, une petite mesure d'eau-de-vie, de la grandeur d'un verre commun. Le Samedi, chacun reçoit cinq livres de biscuit, une petite mesure d'huile d'olive, deux petites mesures de vinaigre, & demie livre de beurre. C'est l'unique provision qu'on accorde d'un Samedi à l'autre: mais, dans cet espace, on donne, à trois repas, de la viande & du lard. Cette viande, qui le plus souvent est fort salée, n'est pas un nourriture délicate, & diminue d'un tiers en cuisant. Pendant qu'on es sur les Côtes de Hollande, on boit de la biére; ou plutôt, on en boit aus long-tems qu'elle dure. Ensuite, on reçoit, chaque jour, un pot d'eau qui suffit ordinairement pour un homme. Mais lorsqu'on approche des la des, ou lorsqu'on est commandé pour quelque Etablissement éloigné, cet te portion diminue par degrés; & souvent l'eau devient si rare & si né cessaire, qu'un Matelot perdroit plus volontiers cent florins que sa ration (e).

Introduction.

La Justice des Hollandeis est d'une extrême rigueur en Mer. Comme Le couteau est l'arme favorite de cette Nation, un Matelot, qui s'en est fevi contr'un autre, est condamné à tenir la main contre le mât, auquel l'attache en le perçant d'un couteau dans la chair des doigts; ou meme ns la paume, si le crime est considérable. Ensuite, on lui laisse le soin rracher lui-même sa main du mât. Celui qui frappe un Officier reçoit is fois la calle, si l'on est en Mer, & perd la main, si le crime s'est comà Terre. La calle expose beaucoup la vie d'un criminel, lorsqu'il touche de la tête à la quille du Vaisseau, ou lorsqu'il rencontre quelque ferrement. On attache quelques pierres pesantes à ses pieds. On lui lie au bras une éponge imbibée d'huile, qui fert à conferver sa respiration. Comme on sait à combien de pieds le Vaisseau nâge, on le plonge, trois fois de suite, un peu au-delà de cette profondeur; &, par le jeu des cordes, on le

remonter autant de fois de l'autre côté (f)

Le jeu est sévèrement désendu, à la réserve de celui des dames. on permet pendant le jour: mais il n'y a point d'indulgence pour les dez de les cartes. En faifant voile aux Indes, on exerce régulièrement les Soldate au maniment des armes. Les Flottes Hollandoises partent trois fois le cours de l'année, & c'est vers le tems de leur départ que se sont les ollemens. Un Soldat, qui arrive à Batavia, est libre de renoncer à son mier engagement, pour en former un nouveau, qui consiste à servir dix ant dans les autres Colonies Hollandoises. Mais cette condition est peu dif-férente de l'autre; car celui qui l'embrasse n'a pas la liberté d'exercer le Commerce, ni de choisir le lieu qui convient à son inclination. Il est envoyé aux Moluques, ou dans quelque Fort, dont l'air n'est pas plus fain: & 🛍 en sort sans congé, le moindre châtiment qui le menace, est la perte de son bien. L'engagement au service de la Compagnie dure cinq ans. Ceux qui sont obligés de servir en Mer ont plus de peine & moins de considération; mais ils y trouvent d'ailleurs plus d'avantage. Il arrive rarement qu'on s'élève à quelque poste (g), sans un talent extraordinaire, tel que d'écrire parsaitement, ou d'exceller dans quelque partie du Commerce, ou est vrai, comme de Graaf le fait observer, qu'il se présente aux Hollan-, pour les Indes, trois fois plus de Soldats qu'ils n'en ont besoin, & qu'is se réduisent souvent au choix de ceux qui apportent les meilleures re-que mandations. Avec quelques bonnes qualités qu'on entre à leur servion n'a point d'autre parti à se promettre que celui de Soldat, à quatre parti ales par mois & la nourriture, qui est également mauvaise à bord & dans le carnisons. Elle consiste en trente livres de sin autre livres de sin autr arnisons. Elle consiste en trente livres de riz crud, qui tiennent lieu de pain de munition, avec douze fous & demi en argent. La moitié des gages est payée deux fois l'année, non en espèces courantes, mais en har-des ou en marchandises, qu'on passe assez haut. L'autre moitié court, & se se paye qu'à la fin du service, c'est-à-dire, après le retour en Hollan-

de fumer la nuit; u branle d'un Ma our d'un poteau, vent pour allume

i se nommoient.

mte Maurice. On

s, écrits en deux

avec l'ordre des

qui se nomme le

cond appartient a cette fonction.

grand mât, & le

is l'yvresse. Les

vûe de l'équipage.

che; deux coups,

t, jusqu'au huitiè

artier vient rele

: fur le grand mât,

e se rachètent de

e les malades font

ns, & le tour du

portante fonction,

fe rendre foir &

n. La prière el

ent, pour ce pieu

e Pseaumes en lan-

a prière du matin; d'eau-de-vie, de oit cinq livres de fures de vinaigre, accorde d'un Sa epas, de la viande ée, n'est pas une Pendant qu'on el , on en boit aus r, un pot d'eau approche des Inent éloigné, cet fi rare & si no dorins que sa ra

part de la Hollande; car aux Indes il arri- confidérables. R. d. E.

(g) Delà s'entend, suivant l'Auteur, au ve assez de la Hellende.

ve assez de la Hellende.

ve assez de la Hellende.

DE GRAAT. Introduction. de (b). Les Forts, où la Compagnie entretient des Troupes, sont si mal fains, à l'exception de la Côre de Coromandel, Batavia, & quelques autres lieux, que l'ennui d'un si triste séjour, joint au chagrin de se voir négligés,

jette quelquefois les meilleurs Sujets dans un affreux desespoir.

De Graaf ne représente tous ces maux que pour les plaindre; car la qualité de Chirurgien est un mérite si recherché sur les Vaisseaux & dans tous les Etablissemens des Indes, qu'en attirant des caresses & des distinctions, elle conduit souvent à la fortune ceux qui joignent un peu de conduite à beaucoup d'habileté. L'Auteur fait souvent remarquer qu'il jouissoit heureusement de ces deux avantages. Il s'engagea, pour la troisième fois, au service de la Compagnie de Hollande en 1668, sur le Jeune Prince, Vaisseau qui appartenoit à la Chambre de Hoorn, & qui partit du Texel le 14 de Décembre. Sa navigation, jusqu'à Batavia, n'eut rien de plus remarquable que la mort de son fils, que tous ses soins ne purent guérir d'une fièvre chaude, & qui ne reçut pas d'autre sépulture que celle qui est en usa ge sur Mer; spectacle assez triste pour un Père, quoiqu'avec un peu de réflexion il doive lui paroître égal, que fon fils ferve de pâture aux vers ou

aux poissons (i).

1669.

1668.

l'Auteur, &

son arrivée à

Batavia.

Départ de

Revûe générale à Batavia.

L'Auteur passe au Bengale,

Accès de piété du Grand-Mogol.

En arrivant à Batavia, il fut témoin d'une cérémonie, qui fait honneur au bon ordre que la Compagnie entretient dans ses Etablissemens. Toute la Bourgeoisse de Batavia, les Officiers & les Troupes, les Capitaines, Pilotes, Ecrivains, Consolateurs & Chirurgiens des Vaisseaux qui étoient à la Rade, enfin tous les Européens de la Colonie Hollandoise, passèrent en revûe sur l'esplanade du Château, devant le Général & les Conseillers des Indes. De Graaf n'ajoûte point à quoi montoit ce dénombrement. Il fut bientôt nommé entre ceux qui devoient faire le Voyage de Bengale. Dans cette route, il visita quelques Ports Hollandois de l'Îse de Ceylan, & le Fort de Paliacate, sur la Côte de Coromandel, d'où s'étant rendu près d'Isle de Gale (k), à l'embouchure du Gange, & remontant ce fameux Fleuve, quoique le courant y foit très-rapide, il mouilla heureusement, le 9 d'Octobre, devant le Comptoir Hollandois d'Ougly (1).

PENDANT quelques mois qu'il y employa dans l'exercice de sa profession, un accès de zèle pour le Mahométisme porta le Grand-Mogol à faire publier, dans toute cette Contrée, des ordres sévères contre l'idolatrie. Les Pagodes furent murées. On diminua les taxes des Mahométans, & celles des Payens furent augmentées. En même-tems ce Prince envoya de grosses aumônes à la Mecque, & dépêcha d'autres ordres pour abolir tous les lieux publics de débauche. Mais de Graaf observe que menant lui-même une vie fort dérèglée dans son Palais, son exemple eut plus de force pour soûtenir le règne du vice, que ses Edits pour établir ce-

lui de la vertu.

Les environs d'Ougly offrent un Pays fort agréable, qui peut être comparé aux meilleurs Cantons de l'Asie, pour la fertilité. De Graaf en partit

Comptoir d'Ougly, d'où de Graaf se rend à Caffambafar.

(b) Premier Voyage de de Graaf, pag. 7 & précédentes.

(i) Troisième Voyage, pag. 40.

(k) C'est Ilba da Galinba, ou l'Isle de la Poule. R. d. E.

(1) Pag. 43 & précédentes.

oupes, font si mal & quelques autres e se voir négligés, poir.

plaindre; car la Vaisseaux & dans les & des distinct un peu de controllème qu'il jouis pour la troisseme Prince, i partit du Texel ut rien de plus restrent guérir d'une elle qui est en usavec un peu de réture aux vers ou trien du vers ou ture aux vers ou le le vers de la vers ou peu de réture aux vers ou vers de la ve

qui fait honneur issements. Toute s Capitaines, Piaux qui étoient à sife, passerent en es Conseillers des abrement. Il sur le Bengale. Dans de Ceylan, & le rendu près d'Isse fameux Fleuve, ent, le 9 d'Octo-

ice de sa proses d'Mogol à faire d'Mogol à faire contre l'idolatrie. sa l'ahométans, & e Prince envoya dres pour abolirerve que menant temple eut plus pour établir ce-

i peut être come Graaf en partit

*inba*, ou l'*Ifte de l*a dentes.

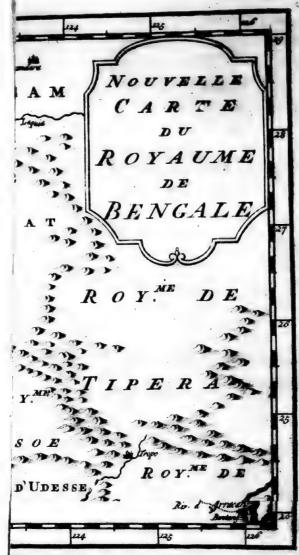

ENGALE.



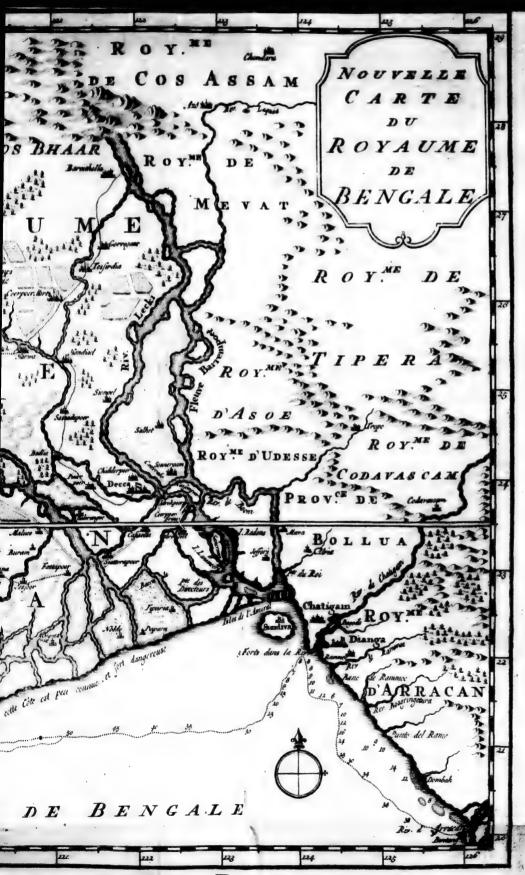

ONINKRYK BENGALE.

le 9

fanti
le bet eauffur fâch le quell na de criva qui ce prem ges.
le affirmais tenue beaut Gang bien toute la lais de la lais d

.

11

,

...

(m)
tobjour
(n)
(0)
(p)

(1) C (2) C XII

e 9 de Juin, par l'ordre du Directeur, pour se rendre au Comptoir de Cas-Jambasar (m). En remontant le Gange, il passa devant plusieurs Bourgs, els que Nau, Trippina, Amboa, Nedia, Lallamatti & Sedebat. Le 14, éunt arrivé à Cassambasar, il sut obligé, par un nouvel ordre, de remonter aíqu'à Patna, pour travailler à la guérifon du Directeur Jacob Sanderus, qui toit depuis long-tems accablé de maladies. Mais, comme ses talens ne le bornoient point à la Chirurgie, on le chargea de lever les plans des Châeaux, des Villes & des Palais les plus confidérables qui fe préfenteroient for sa route. Le Directeur de Cassambasar, pour favoriser cette entreprise en le traitant avec distinction, lui fit équiper une Barque légère, dans laquelle on dreffa, pour fon logement, une tente fort commode. On lui donna douze Rameurs, deux Valets, un Cuisinier, un Interpréte; & pour Ecrivain, un jeune homme de dix-huit ans, nommé Corneille Van Oosterhof,

qui devoit demeurer à Patna (n). CES préparatifs retardèrent son départ jusqu'au 17 de Septembre. Les premiers jours de sa navigation ne lui offrirent que de méchans Villa- Moxedabat. ges. Mais ses yeux surent plus satisfaits en arrivant à Moxedabat (0), Ville assez grande, que le Commerce a fort embellie. Elle est sans murailles; mais on y voit une belle place, qui fert de Marché, avec des arcades foûtenues par des colomnes. La maison du Gouverneur est distinguée par la beauté de ses édifices, & par un jardin fort agréable, au bord du petit Gange, qui est une branche du grand. Moxedabat est d'ailleurs une Ville bien peuplée, dont les Habitans font un grand Commerce de foye & de

toutes fortes d'étoffes (p).

Les bords du Gange continuèrent d'offrir, à de Graaf, quelques Bourgs & plusieurs Villages, jusqu'à Ragi-Mobol (q), Ville également considérable par sa grandeur & par l'abondance de ses marchandises. En descendant fur la rive, il fut conduit à la Cour de Kappado Moselem, qui avoit toûjours marqué beaucoup d'affection pour les Hollandois, & qui ne fit pas difficulté de lui accorder la permission qu'il demanda de dessiner la Ville, & le Pa-

lais du Prince Cha-Soufa.

RAGI-MOHOL & ses fortifications s'étendent sur le bord du Gange (r), qui est fort large dans ce lieu, & qui se partageant en plusieurs bras, forme autant de petites Rivières. La Ville a plusieurs Edifices remarquables, tels que des Mosquées pour les Mahométans, des Pagodes pour les Idolatres, un grand Marche fort bien bâti; & du côté du Gange, un beau Palais avec un corps de logis pour les femmes. A l'extrémité de la Ville, vers la montagne, on voit les mazures de l'ancien Château, & les débris

DE GRAAF. 1669.

Commission qu'il reçoit fur le Gange.

Description

(m) Ou Cassimabasar. Mr. Prevost écrit

(n) De Graaf, pag. 46. (o) Ou Moxudabath. R. d. E.

(p) Ibidem.

(q) Les meilleures Relations Hollandoises nomment cette Ville Ragiamabol. R. d. E. (r) L'Auteur ne marque pas sur quelle rive (1). On doit regréter aussi que dans un Voyage si intéressant il n'ait pas observé les

(1) C'est sur la rive occidentale, R. d. E. (2) On y peut supplées au moyen de la Caste particulière que nous avons fait graves pour le Bengale. R. d. E. XIII. Part.

dittances (2).

DE GRAAF. 1669. De Graaf dessine le Palais de Cha-

Soufa, frère du Grand-Mogol.

Tardins du même Palais. de l'ancienne Ville. C'est à Ragi-Mohol qu'on rafine l'argent de Bengale, & qu'on frappe les roupies. Les Hollandois ont obtenu la liberté d'y établir un Comptoir, mais peu considérable, derrière lequel sont situés le Pa. lais & les Jardins du Prince Cha-Soufa, frère d'Aureng-Zeb, qui occupoit a. lors le Trône de l'Indoustan; & plusieurs autres Edifices dont la plûpart ont été ruinés par les guerres. De Graaf dessina le Palais du Prince dans toute fon étendue, c'est-à-dire, avec ses Bàtimens & ses Jardins. On en donne la figure d'après lui (s).

La forme générale du Jardin est presqu'un quarré parfait. Deux des côtés donnent sur la Rivière, & les autres sur la Campagne. La longueur de chaque côté est d'environ cinq cens pas. Tout l'espace est entouré d'un grand mur, orné de plusieurs petites tours, d'une architecture agréable, Il est divisé en cinq grandes parcies, par des murailles fort hautes & fort épaisses. Chaque partie a ses Bâtimens, qui renferment diverses chambres, avec des voutes & des arcades d'un affez beau travail, les unes peintes & dorées, les autres chargées de sculpture, toutes soûtenues par de grosses colomnes rondes ou octogones, dont les unes sont de bois, & les autres de pierre ou de cuivre. Chaque Jardin particulier a ses fontaines. où l'eau coule par divers tuyaux, qui se croisent avec beaucoup d'art. les sont de marbre & d'albâtre, ou de pierre bleue & blanche, & la plûpart ornées de figures d'animaux en marbre ou en bronze. En un mot, ce Jardin est une des merveilles du Pays, & seroit admiré dans tout autre lieu (t).

Pointe de Borregangel.

Après avoir employé huit jours à visiter la Ville & le Palais, de Grass rentra dans sa Barque, qui le conduisit à la Pointe de Borregangel, ainsi nommée, parce qu'elle est la première Pointe d'une montagne qui s'avance dans le grand Gange. Elle est couverte d'arbres, au-dessous desquels on trouve un petit Village, avec un Caravanseras pour les Voyageurs.

Gingiparlaat.

Au-Dessus de Borregangel, l'Auteur passa devant plusieurs Villages, entre lesquels on lui fit distinguer Gingiparsaat, renommé par la multitude de ses Forgerons & de ses Charpentiers. On y construit plusieurs sortes de

(s) On place ici l'explication des renvois, qui chargeroient trop la figure.

A. Batiment au mur de derrière, où sont les pompes & le réservoir, d'où l'eau coule pour les jets d'eau.

B. Tour octogone, fur laquelle le Prince monte lorsqu'il fait combattre les éléphans.

C. Bain à trois tours, qui ne sert qu'à l'ufage du Prince.

D. Grandes salles avec leurs fontaines, joignant le mur du milieu.

E. Salle du Sallam, c'est-à-dire, grande pièce où le Prince donne audience le matin. F. Appartement des femmes, qui est du

côté de la Ville & du Comptoir Hollan-

G. Grands espaces plantés d'arbres, &

ornés de cabinets répandus dans les intervalles.

H. Grand vivier, où l'on descend par quatre degrés de pierre.

I. Réservoirs d'où partent des tuyaux qui se croisent, & portent l'eau dans toutes les parties du Jardin.

K. Jardin du milieu, qui est plus haut de dix pieds que les autres, vouté par-dessous, & plein de tuyaux.

Nota. Aucun de ces renvois n'a été matqué sur la figure de l'Edition de Paris; Dans l'Original la lettre P est mise pour la lettre F; mais c'est une faute visible du Giaveur, que nous avons eû foin de corrigen R. d. E.

(t) Ibidem. pag. 49.

t de Bengale, berté d'y état fitués le Paqui occupoit ala plûpart ont nce dans toute On en donne

Deux des côla longueur de entouré d'un ture agréable, hautes & fort liverses chamles unes peintenues par de e bois, & les fes fontaines, up d'art. Elle, & la plû-En un mot, dans tout au-

dais, de Graaf regangel, ains e qui s'avance as desquels on ageurs.

eurs Villages, ir la multitude fieurs fortes de Bâ

dans les interval-

l'on descend pu

t des tuyaux qui , dans toutes les

est plus haut de outé par-dessous,

ois n'a été mardirion de Paris; est mise pour la te visible du Grasoin de corriges.



PLAN de la VILLE de MONGHER.
GRONDTEKENING der STAD MONGHEER.

Bâtin les que près qui s vre, Maho ques tama à de nomr En quelque Point du foi vé l'a A pet tres o Graaf grand tères e tité de toient de ces rofoit & de dont i Prate poi ge d'e diamé Rivièr dedans gne do à foixamente pélerir le countravert min à mes d'une se d'en per de de l'au puelque pe l'au puelque pe l'au puelquelque pe l'au puelque pe l'au pue

(v)

Bâtimens pour la navigation. Il eut ensuite la vûe de diverses Places, telles que Rampour, Thiena, Jagarnatpour, Siabatpour, Katjoka, & Goëiassi, après lesquelles il arriva devant la seconde Pointe, qui se nomme Panthi, & qui s'allonge, comme la première, jusqu'au bord du Gange. On décou-Gre, sur la Pointe de Panthi & sur le haut de la montagne, un tombeau Mahométan, entouré d'un mur, & un petit Village accompagné de quelques Jardins. Au pied, sur le bord même de la Rivière, on voit un grand tamarin, qu'on a pris soin d'environner d'un ouvrage de maçonnerie, & qui a de loin l'apparence d'un bastion. L'autre côté du Gange offre un Village

nommé Laigola, & les ruines d'un ancien Jardin.

En continuant de remonter, de Graaf vit encore, sur les deux rives, quelques Bourgs & quelques Villages, jusqu'à Patrigatti, qui est la troisième Pointe de la montagne. Cette Pointe n'est qu'un roc escarpé, qui descend du sommet de la montagne jusques dans la Rivière. Sur le bas, on a trouve l'art de bâtir une Mosquée, qui est environnée d'une muraille blanche. A peu de distance, on voit quelques arbres, au-dessous desquels les Idolâtres ont construit une Pagode, qui sert de retraite à quelques Fakkirs. De Fakkirs. Graaf ne put résister à la curiosité de visiter plusieurs rochers de différentes grandeurs, fur lesquels il fut surpris de voir diverses figures, & des caractères qu'il lui fut impossible de lire. Il observa, dans la montagne, quantité de cavernes, ou de fouterrains, qui la traversent. Quelques-unes étoient habitées par des Fakkirs. Il en vit un qui demeuroit seul, dans un de ces antres, où il prioit dévotement, en offrant quelques fleurs qu'il arrosoit d'eau & murmurant quelques paroles. Tous les efforts de de Graaf & de ses gens ne purent troubler sa prière, ni lui faire rompre le silence dont il faisoit peut-être un point de sa religion (v).

Prus loin, mais avec aussi peu d'attention à marquer les distances, l'Auteur parvint à la quatrième Pointe, qui se nomme Jangira, ou Gehanguir, & qui a beaucoup de ressemblance avec les précédentes. Elle a vers le bas, quelques Habitations, avec des Jardins; & presqu'au sommet une Mosquée. De l'autre côté, on apperçoit quelques pauvres cabanes. Mais ce que cette Pointe a de plus remarquable, c'est un grand rocher, éloigné du rivage d'environ quatre cens pas, qui forme un demi cercle, de six cens pas de diamétre par le bas, & de deux mille par le haut. Du côté qui regarde la Rivière, il est tout-à-fait escarpé, & véritablement inaccessible; mais en dedans, au contraire, il est assez uni. L'Auteur le compare à la montagne de Gibraltar, qu'il avoit vûe dans fa jeunesse. Sur ce rocher, on voit à foixante pas de hauteur, une Pagode entourée d'un mur, à laquelle on monte par quelques degrés. Le sommet contient quelques habitations de Pélerins. Entre la Pointe de Jangira & le rocher, passe un ruisseau dont le cours est si rapide, sur-tout lorsqu'il est ensié par les pluyes, qu'on ne le traverse pas sans danger. De ce lieu, de Graaf prit plaisir à faire le chemin à pied jusqu'à Gorgate. C'est une promenade agréable. Il visita les rui- ancien Palais nes d'un ancien Palais de Gehanguir, bisayeul (x) d'Aureng-Zeb, dont la de Gehan-

DE GRAAF. 1669. Pointe de Panthi.

Pointe de

Ouatrième Pointe du

(v) Ibidem. pag. 50. d'Aureng-Zeb. R. d. E.

(x) L'Auteur se trompe. Gehanguir n'étoit que l'ayeul

DE GRAAF. 1669.

quatrième Pointe du Gange a tiré son nom. Cet édifice, quoiqu'à demi détruit par les guerres civiles, conserve encore dans ses murs, dans ses arcades & ses colomnes, un reste de grandeur qui excite de l'admiration. Gorgate est un affez grand Village, à deux lieues de Jangira. On y passe un pont de pierre de huit arches, défendu aux deux bouts par une tour oc. togone. Ce pont, qui n'a pas moins de trois cens pas de long, passe pour l'ouvrage du fameux Tamerlan, & porte en effet de grandes marques d'antiquité. De Graaf étant retourné à sa Barque, passa devant les Villages de Katta, Golla, Killonpar, Haalpour, Manci, Hernimora, & découvrit ensuite une grande Ville, qui se nomme Mongher.

De Graaf arrive à Mongher & veut obierver cette Ville.

En approchant de cette Place, la beauté de ses murs qui sont de pierre blanche, ses Châteaux, ses Mosquées, & les autres Edifices qu'on apperçoit de la Rivière, lui en firent prendre une si haute idée, qu'il entreprit de la visiter. Il descendit avec l'Ecrivain, son Compagnon; & ses deux Valets, pour faire le tour des fosses. Mongher a presque la forme d'un arc, dont le Gange paroît la corde. De Graaf compta ses pas, en faisant le tour de la Ville, depuis une pointe de l'arc jusqu'à l'autre. Il en trouva douze mille cinq cens. La fidélité qu'il devoit aux ordres du Directeur de Caffambafar lui fit écrire cette observation sur un papier. Il y joignit le nombre des portes & des petites tours, qu'il avoit comptées avec le même foin, leur distance entr'elles, & tout ce qui lui avoit paru mériter de l'attention. Mais quelque précaution qu'il eût observée, il n'avoit pu se dérober à la vûe des Gardes d'une grande porte qui regarde les terres. Ils le fuivirent. Ils l'arrêtèrent. Sa Barque, qui étoit à quelque distance de la Ville, fut arrêtée aussi par quelques Soldats.

Il est arrê. té & conduit au Gouverneur.

IL fut mené au Gouverneur, dont le Palais n'étoit pas éloigné de la même porte, & donnoit sur une pièce d'eau assez spacieuse, proche de la gran-Cet Edifice avoit quinze tours. Le Gouverneur nommé de Mosquée. Mirsa-Mahomet, More de haute taille & d'un air imposant, étoit au milieu de ses Conseillers, vêtu magnifiquement, assis sous un fort beau dais & sur des tapis très-riches. Il avoit près de lui deux boëtes, l'une pour le tabaç, & l'autre pour le bétel. Après avoir regardé les deux Hollandois d'un air sévère, il leur ordonna de s'asseoir au-delà des tapis. Il continua de les regarder affez long-tems. Enfin il leur demanda d'un ton fort rude, de quelle Nation ils étoient, d'où ils venoient, & dans quelle vûe ils s'é toient approchés de la Ville. Ils répondirent qu'ils étoient Hollandois; que leurs Maîtres les envoyoient à Patna, & qu'ils avoient quitté leur Barque pour acheter quelques provisions dans Mongher. " Mais pourquoi , vous a-t'on vûs faire le tour de nos murs, reprit le fier Indien, & por-, ter si soigneusement les yeux sur nos bastions & sur nos portes? Que , est votre dessein? Qu'avez-vous écrit sur un papier?" En memetems, il leur donna ordre de lui remettre ce qu'ils avoient écrit. Mais, avec autant d'adresse que de prudence, de Graaf cacha dans son sein le papier qui contenoit ses remarques, & présenta au Gouverneur un écrit dont il n'avoit rien à redouter. On ne laissa pas de le fouiller, & de tirer de ses poches, un compas & un quart de cercle. Cependant, après avoir confidéré fort attentivément ces deux pièces, ils les lui rendirent, sans comprendre

Comment Il est interrogé.

pren mand à Pat qu'ils ayant punn trouv châtii

LI condi Holla au Pr lande Villa: grand voit fils de " Pro " déf qui ét revint ceque le jeur chot o & l'au tourn point tôt, i fort p n'avoi trois j des ba forme deux d'arcs fion d **fubfift** trous de la tres q

Qu comp: leurs e

d'écri

veur :

, quoiqu'à demi nurs, dans fes ar. de l'admiration. gira. On y passe par une tour oc. long, passe pour les marques d'anvant les Villages , & découvrit

ui font de pierre ces qu'on appere, qu'il entreprit ; & fes deux Va. i forme d'un are, as, en faifant le e. Il en trouva du Directeur de

Il y joignit le ées avec le même a mériter de l'atr'avoit pu fe dées terres. Ils le e distance de la

éloigné de la mê. roche de la granverneur nommé , étoit au milieu beau dais & fur ne pour le tabac, Hollandois d'un is. Il continua ton fort rude, ielle vûe ils s'éent Hollandois; ient quitté leur Mais pourquoi Indien, & porportes? Quel En même écrit. Mais, s fon fein le paur un écrit dont z de tirer de ses ès avoir confient, fans comprendre

prendre ce que c'étoit, ni quel pouvoit être leur usage. Alors, il leur demanda la permition de retourner a sa Barque, & de continuer son Voyage à Patna. Mais on lui répondit qu'il falloit passer la nuit à Mongher, & qu'ils la passeroient en lieu de sûreté, eux & leur Barque. La fin du jour ayant fait séparer le Conseil, ils furent jettés tous deux dans une prison fort puante, où ils n'eurent pas d'autre lumière que celle d'une lampe. Ils s'y dans une aftrouverent confondus avec des voleurs & des affassins, qui attendoient le freuse prison.

châtiment de leurs crimes (y).

LE lendemain, vers midi, quelques Soldats vinrent les prendre, & les conduisirent au Conseil. Le Gouverneur leur demanda quel Pays étoit la Hollande? qui la gouvernoit? quelle étoit leur Religion? & s'ils croyoient au Prophête Mahomet? Ils répondirent, par leur Interpréte, que la Hollande étoit un Pays riche & puissant, rempli de grandes Villes & de beaux Villages, où le Commerce florissoit, & d'où l'on envoyoit sans cesse un grand nombre de Vaisseaux dans toutes les parties du Monde; qu'on y vivoit sous le Gouvernement des Etats, & qu'on y croyoit à Jesus-Christ, fils de Dieu, & Rédempteur des hommes. ,, Vous ne croyez donc pas au " Prophete Mahomet, reprit ardemment le Gouverneur? Je m'en étois " defié. Vous êtes donc pires que ces chiens "; en montrant ses Gardes, qui étoient des Idolâtres du Pays. Après quelques autres discours, de Graaf revint à le supplier de leur rendre la liberte de partir dans leur Barque, parceque les affaires qui l'appelloient à Patna étoient pressantes, & parceque le jeune homme, qui l'accompagnoit, se trouvoit fort mal du misérable cachot où il avoit passé la nuit. On lui répondit que s'ils y mouroient l'un & l'autre, on prendroit soin de les jetter dans le Gange, pour les faire retourner au Bengale, d'où ils se disoient venus; mais qu'ils ne partiroient point avant qu'on eût écrit au Mogol, & qu'on eût reçu ses ordres. Aussitôt, ils furent enfermés dans une autre prison, vis-à-vis de la première, fort pres du cimetière de la Mosquée. C'étoit une Chapelle quarrée, qui n'avoit guères plus de quatre pas d'étendue. L'épaisseur des murs étoit de trois pieds, & l'entrée en avoit deux de large. Deux trous, défendus par des barreaux, servoient de senêtres; & le toît, qui étoit rond, avoit la forme d'une cloche. Ce petit Edifice étoit environné de tombeaux. Les deux Hollandois y furent gardés nuit & jour par quelques Soldats, armés d'arcs, d'épées & de boucliers. Leurs Valets eurent néanmoins la permisfion de les visiter, & celle de leur acheter tout ce qui étoit nécessaire à leur subsistance. Une infinité d'Habitans venoient les observer, par les deux trous qui leur servoient à respirer l'air. Quelques-uns leur témoignoient de la compassion. D'autres les traitoient de chiens, d'espions, & de traîtres qui menaçoient la sûreté du Pays. De Graaf eut d'abord la liberté d'écrire à Ragi-Mohol, à Cassambasar & à Patna; mais ensuite, cette saveur fut supprimée.

QUELQUES jours après, on le sit reparoître au Conseil, sans être accompagné de l'Ecrivain, qui étoit fort mal, & que sa jeunesse faisoit d'ailleurs excuser. Toutes les accusations tomboient sur de Graaf, parcequ'on

DE GRAAF. 1669.

Il est confondu avec

interroga-

Sa prison est changée.

DE GRAAF. 1669.

l'avoit vû fort attentif à considérer la Ville, & qu'il avoit écrit ses observa. tions. On lui demanda ,, d'où lui étoit venu la hardiesse de venir à Mon. " gher, d'en faire le tour & d'observer les murs? s'il ne savoit pas que c'é. toit une Ville frontière, sur laquelle il n'étoit pas permis à des Etrangers de jetter les yeux? que c'étoit l'ordre du Mogol; que par conféquent ils étoient tombés dans la difgrace, & devenus dignes d'un châtiment si rigoureux; que pour le meme crime, un Nabab avoit fait attacher depuis , peu un Timidear fur une planche & l'avoit fait scier par le milieu du corps". Il ajouta: "Vous vous dites Hollandois; nous ne connoissons point vôtre Nation. Vous êtes de rusés Portugais, des coquins, que le Rebelle Sevagi employe pour nous observer, dans le dessein de venir sur-" prendre la Ville (z)". En vain de Graaf prit le Ciel à témoin de ses intentions. On le menaça du gibet, ou de l'attacher au tronc d'un arbre, & de le tuer à coups de fléches. Il fut reconduit à sa prison, où la rigueur de ses Gardes & les outrages de la Populace ne firent que redoubler. Cependant il ne pouvoit croire qu'on attentât à fa vie, fans avoir reçu des éclaircissemens sur son Voyage, & des ordres du Grand-Mogol. L'Ecrivain se croyoit menacé de la mort, & cette crainte l'affoiblissoit encore plus que sa maladie. De Graaf l'exhortoit à la constance & le soûtenoit par

les raisonnemens (a).

Dans l'excès de leurs peines, ils reçurent beaucoup de confolation d'une lettre; qui leur fut remise par leurs Valets. Elle étoit de Jacob Verburg, Directeur d'Ougly. Il leur marquoit qu'on avoit appris, au Comptoir, la nouvelle de leur infortune; qu'ils ne devoient pas manquer de courage; qu'on avoit écrit, en leur faveur, au Nabab de Patna; & qu'on étoit résolu de ne rien épargner pour leur délivrance. Une autre lettre qu'ils reçurent, le jour suivant, du Directeur de Soëpra, leur faisoit les mêmes promesses. Quatre jours après, le Gouverneur de Mongher reçut lui-meme un ordre du grand Nabab de Patna, qui le pressoit de lui envoyer les deux Hollandois qu'il retenoit dans fes prifons. Ils fe crurent libres. Cependant le Gouverneur différa d'obeir, sous prétexte qu'ayant écrit à la Cour d'A. gra, il devoit attendre la réponse du Mogol. Mais il n'eut pas la hardiesse de les maltraiter plus long-tems. Il leur laissa même la liberté de se promener dans la Ville, fans autre condition que d'être accompagnés de quelques Soldats, & de revenir coucher le foir dans leur prison. Un de leurs Valets ayant publié que de Graaf étoit un Chirurgien fort habile, cette qualité, qui est fort estimée des Indiens, lui attira bien-tôt plus de considération qu'il n'avoit essuyé d'insultes. Le Gouverneur même se hâta de le faire appeller, & lui fit des excuses de sa rigueur. ,, Quoi? vous êtes Chirur-, gien? lui dit-il. Eh! pourquoi ne m'en avertiffiez-vous pas?" Il le fupplia de voir son Neveu, qui étoit incommodé depuis long-tems de la poitrine. Il lui promit de grandes récompenses. De Graaf saisst l'occasion de fe faire respecter. Sans refuser ses conseils, il répondit qu'il n'avoit avec lui, ni ses instrumens, ni ses remèdes; & voyant en effet le Malade,

La qualité de Chirurgien fait respecter l'Auteur,

Comment il est vangé du Gouverneur,

II déc pour preno diftrib ours

dre d nacé d le. I 1 fa fic PE dans la caufé Gange le est tous le celle q vis, ap ré & c cette P éléphai l'Ouest grande vation donne fieurs 1 octogo Toutes tera. vieux d'une i dehors tes de de la g res de Magist Tout l cens he une lan ploye l

(b) I que c'est

pas d'a

meme

(r) Or Bulmens

<sup>(2)</sup> Pag. 56. Voyez l'Histoire de Sevagi, dans la Relation de l'Estra, au Tom. XI. (a) Ibid. pag. 57.

rit ses observa. venir à Mon. oit pas que c'é. des Etrangers conséquent ils hâtiment fi riittacher depuis · le milieu du ne connoissons oquins, que le n de venir fur. témoin de ses ic d'un arbre. , où la rigueur doubler. Ceavoir reçu des ogol. L'Ecriblissoit encore

e foûtenoit par

nsolation d'une acob Verburg, Comptoir, la r de courage; 'on étoit résore qu'ils reçus mêmes procut lui-meme voyer les deux s. Cependant la Cour d'A. as la hardiesse é de se promeés de quelques le leurs Valets cette qualité, confidération de le faire aps êtes Chirurpas?" Il le g-tems de la aifit l'occation qu'il n'avoit et le Malade,

ra, au Tom. Xl.

il déclara que sa langueur venoit d'un ulcère au poumon, mal incurable, pour lequel l'Oncle & le Neveu devoient prendre patience, comme il la prenoit lui-même à l'égard de sa prison. Quelques secours heureux, qu'il distribua dans la Ville, achevèrent d'autant mieux sa vengeance, que deux jenrs après, un second Courier du Nabab apporta, au Gouverneur, l'orte de faire partir sur le champ ses deux Prisonniers; sans quoi il étoit mencé d'être conduit lui-même à Patna, pour y être puni comme un Rebelle. Il ne lui resta que le parti de la soumission, qui parut couter beaucoup à sa fierté.

PENDANT quelques jours, que de Graaf avoit employés à se promener dans la Ville, il avoit ajouté de nouvelles observations à celles qui avoient causé sa disgrace. Il répéte que cette Place est d'une beauté singulière. Le Gange baigne d'une côté le pied de ses murs. Du côté de la campagne, elle est presque ronde. Ses fosses sont larges & profonds, mais secs dans tous les tems où la Rivière n'est pas fort haute. Elle a quatre Portes, dont celle qui regarde l'Orient est la principale. On y entre par deux ponts-levis, après lesquels on passe un guichet, qui est suivi d'un grand espace quarré & ceint de murs, d'où l'on fort par une autre Porte. Les deux côtés de cette Porte offrent deux grandes figures de pierre, qui représentent deux éléphans, chacun monté d'un homme armé. Les Portes du Sud & de l'Ouest ressemblent beaucoup à la première: mais celle du Nord est moins grande & moins ornée. Près de cette Porte, on voit, sur une petite élévation quelques arbres, une Pagode, & divers tombeaux, d'où la vûe donne sur un grand vivier. Le centre de la Ville, dans l'endroit où plusieurs rues se croisent, est occupé par un très-beau Kettera (b), de forme octogone, environné de plusieurs belles maisons qui ont de petites tours. Toutes les rues de la Ville vont d'une Porte à l'autre, & se croisent au Kettera. Le côté de la Rivière présente un beau Château, avec le Palais du vieux Roi, le logement de ses semmes, & plusieurs autres Bâtimens d'une magnifique apparence. Devant la Porte Orientale, c'est-à-dire, audehors, on a formé un grand Marché, où l'on vend fans cesse toutes sortes de viandes, de volaille, de poisson, & de fruits. C'est aussi le poste de la grande Garde. Cette Ville ayant été fort mal traitée dans les guerres de 1657 & 1658, on s'occupoit encore à relever ses Bâtimens. Les Magistrats & les principaux Habitans sont profession du Mahométisme. Tout le reste est livré à l'Idolâtrie. La garnison étoit composée de cinq cens hommes de pied, & de mille chevaux. Quoiqu'on parle, à Mongher, une langue propre au Pays, que de Graaf nomme le Haut More, on y employe les caractères Persans pour l'écriture. La plûpart des Habitans n'ont pas d'autre occupation que le Commerce. Hors de la Ville, & sur le bord meme des fosses, on voit un grand nombre d'Edifices, qui servent de de-

DE GRAAF. 1669.

Description de Mongher,

<sup>(</sup>b) L'Auteur n'explique point ce que c'est qu'un Kettera; mais il paroit ailleurs que c'est la Bourse des Marchands (1).

<sup>(1)</sup> On ne trouve point ce nom dans Valentyn, mais bien celui de Caravanserat, qui est un Corps de

De GRAAF.

Route de de Graaf depuis Mongher jufqu'à Patna.

Palais de Seitakan. meure & d'atteliers à quantité d'Ouvriers & d'Artistes. On y fabrique toutes fortes d'ouvrages & de marchandises. C'est une espèce de Fauxbourg, fans aucune apparence de régularité (c).

DE Graaf reçut, dans sa Barque, six Soldats qui devoient lui servir d'escorte jusqu'à Patna: mais la crainte d'estre punis, par le Nabab, de la mauvaise conduite de leur Gouverneur, en fit déserter quatre avant la fin du Voyage. Le troisième jour de leur navigation, les deux Hollandois rencontrerent une petite Flotte, qui portoit les équipages & les vivres d'un corps de Troupes qui suivoit les bords du Gange. Elles consistoient en douze cens Cavaliers fort bien équipés, quarante chameaux, fix éléphans, quantité de bœufs, & quelques bataillons d'Infanterie. Cette petite Armée, qui appartenoit à Mir-Amarting, Prince Idolâtre, venoit de la montagne d'Affang, avec ordre de se rendre aux environs de Delli & d'Agra, pour marcher contre le Rebelle Sevagi, avec l'Armée du Grand-Mogol. La Barque de de Graaf ne pouvant avancer beaucoup plus vîte, il eut l'occasion, dit-il, de faire, pendant quelques jours, des remarques affez curieuses; mais il négligea de les écrire. Enfin, perdant de vûe ces Troupes, il passa par les Villages de Deriapour, Mokava, Monareck, Noada, Baar, Bander-Bana, Fatoha, & par d'autres lieux, dont Baar & Bander-Bana font les plus confidérables. Il y vit quantité de Pagodes & de belles Mosquées. De Fatoha, il se rendit à pied par un chemin sort agréable, en suivant le bord du Gange, au Palais de Sestakan, Nabab de Patna, où l'on ne fit pas difficulté de lui laisser visiter à loisir les Edifices & les Jardins (d).

DE-LÀ continuant sa marche, par un chemin bordé de Jardins trèsagréables, il arriva au Fauxbourg de Patna. La perspective de cette Ville lui parut charmante. A son arrivée, il sut conduit au Comptoir Hollandois par un Baniane, qui l'occupoit alors pour la Compagnie de Hollande. Aussitàt que le Conseil de Patna en sut averti, il envoya au Comptoir un Sécretaire & quatre Députés, avec ordre de saluer les deux Hollandois, & de recevoir, de leur bouche, d'exactes informations sur le traitement qu'ils avoient essuy à Mongher. De Graaf n'eut pas besoin de consulter son reserve.

sentiment, pour faire un récit peu favorable au Gouverneur.

PEN.

(c) Voici l'explication des renvois du Plan de la Ville de Mongher;

A. La grande Mosquée. B. La Maison du Gouverneur.

C. La Prison où de Graaf fut renfermé.

D. Le Lieu où se tient le Conseil.

E. Le Kettera octogone.

F. Le Vivier.

G. Petite Colline avec sa Pagode, H. Le Pont de la Porte Orientale,

I. Place dans la Ville, joignant cette Porte.

K. La Porte Occidentale avec sa Place in-

L. La Porte du Sud & fa Place.

M. La Porte du Nord, &c.

N. Palais & Jardin du Prince Cha-Sou-

O. Le Château du côté du Gange.

P. La Tour octogone sur le Fleuve.

Q. Grand Boulevard à côté du Port. R. Les Remparts & les Fossés.

Nota Cette explication ne se trouve per dans l'Edition de Paris, & l'on a oublié de même les renvois sur la figure. En y suppléant ici, nous corrigeons une autre saute de l'Original, où la lettre H avoit été omise. R d. E.

(d) Ibid. pag. 62 & précédentes.

noît re, d'éc prét L dité Chât des ] Sa fit ge. endre d'un ner p grand difes unes haute tres-b s'affer tes le AP **Palais** les for beauc de qui tiemn

nomm voit de ces da dans le réputa trouva

Molqu

remor

julqu'

de me

zné ď

C'E de toî jaunes la mêm entoure

XII

y fabrique toude Fauxbourg,

oient lui fervir Nabab, de la tre avant la fin eux Hollandois es & les vivres les consistoient neaux, fix éléie. Cette petitre, venoit de ons de Delli & mée du Grandoup plus vîte, des remarques dant de vûe ces Monareck, Noa. nt Baar & Banagodes & de belmin fort agréa-Nabab de Pat-

de Jardins très. ve de cette Ville ptoir Hollandois Hollande. Auf. Comptoir un Sé-Hollandois, & traitement qu'ils confulter fon refur.

r les Edifices &

PEN.

du Prince Cha-Sou-

é du Gange. fur le Fleuve. à côté du Port. es Fosfés. ne fe trouve pas & l'on a oublié de figure. En y supons une autre faute ttre H avoit été o

précédentes.

PENDANT quelques jours de repos qu'il prit à Patna, la curiofité de connoître une Ville si célèbre par son Commerce, lui fit acheter un habit More, fous lequel il entreprit de la visiter dans toutes ses parties, avec le soin d'écrire fidelement ses observations. Il se fit accompagner de son Inter-

préte & d'un seul Valet (e). LA Ville de Patna est située fort près du Gange, comme un grand nome d'autres Places, dont les Habitans ont voulu se procurer cette commodité, pour leurs bains & leurs purifications. Elle est défendue par un grand Château, revêtu de boulevards & de tours. On y voit de belles Maisons, des Mosquées, des Jardins, des Pagodes & d'autres Bàtimens somptueux. Sa situation est sur une hauteur, pour éviter les grandes inondations du Gan-On monte, du rivage à la Ville, vingt, trente, &, dans quelques endroits, quarante degrés de pierre. Du côté de la terre, elle est flanquée d'un grand nombre de redoutes & de tours, qui servent néanmoins à l'orner plus qu'à la défendre. D'une extrêmité de la Ville à l'autre, règne une grande rue, l'ordée de boutiques, où l'on trouve toutes fortes de marchandises & d'Ouvriers. Cette rue est traversée de plusieurs autres, dont les unes aboutissent à la Campagne, & les autres vers le Gange. Dans la plus haute partie de la Ville, on voit une grande place, qui sert de Marché, un tres beau Palais, où le Nabab fait sa demeure, & un grand Kettera, où l'affemblent les Marchands de diverses Nations, avec des montres de toutes leurs marchandifes (f).

Après avoir satisfait sa curiosité dans la Ville, de Graaf retourna au Palais du Nabab Sestakan, pour en admirer encore une fois les jardins & les fontaines; mais il s'en épargne la description, parcequ'il leur trouva beaucoup de ressemblance avec ceux de Ragi-Mohol. De Graaf sut pressé de quitter ce beau lieu, par une Lettre de Sanderus, qui l'attendoit impatiemment à Soëpra, dernier Comptoir de la Compagnie sur le Gange (g). Etant remonté sur cette Rivière, il ne cessa plus de voir un Pays fort peuplé, jusqu'à la fameuse Mosquée de Monera, dont on lui avoit raconté beaucoup de merveilles. Monera n'est en lui-même qu'un misérable Village, éloigné d'une demie lieue du Gange, & ses Habitans ne sont que de pauvres Laboureurs. Ce Canton étoit autrefois defert. Mais un célèbre Fakkir, nommé Iha-Monera, remarquant la fertilité naturelle du terroir, qui ne fervoit de retraite qu'aux tigres, aux loups & aux chiens fauvages, maudit ces dangereux animaux, les chassa par la force de ses prières, & bâtit, dans le même lieu, une petite Chapelle, où il fit quantité de miracles. La réputation de fa fainteté lui ayant attiré beaucoup d'aumônes, fon valet trouva de si grosses sommes après sa mort, qu'il fit bâtir à sa mémoire une Mosquée magnifique, qui sert de retraite à quantité de Fakkirs.

C'EST un Bâtiment quarré, qui est environné d'arcades & de colomnes. Le toît en est rond, & couvert, avec beaucoup d'art, de petites pierres de cette Mosjaunes & bleues. Chaque angle offre une petite tour, dont le toît est de la même forme & de la même couleur que le grand. Tout cet édifice est entouré d'un mur haut de dix pieds, & long de cent quarante pas sur cha-

(e) Ibidem. (g) Ou Chiopera. R. d. E. (f) Pag. 63. XIII. Part.

DE GRAAF. 1669. Description de Patna.

De Graaf part pour

Fameufe Mosquée de Monera & son origine.

Description

DE GRAAF.

que face. La principale entrée est une très-belle porte de pierre, devant laquelle on a placé une pièce de canon, forgée de plusieurs barres de fer qui tire huit livres de balle. De l'autre côté de la Mosquée, on voit un grand vivier bordé d'arbres, où l'on descend par sept ou huit marches. & dont les rives font couvertes d'un grand nombre de tombes. On y a bâti une autre Mosquée, plus petite que la première, près de laquelle on admire un éléphant de pierre, qui tient un aigle avec fa trompe, & dont on vante la vertu contre le tonnerre, les éclairs & les mauvais tems. On tronve fans cesse autour de ce lieu, une infinité de l'akkirs, qui débitent leur fables aux Pélerins, & qui en tirent de l'argent par diverses fortes d'impostures. Les uns font leur résidence habituelle dans la Mosquée. Les autres courent le Pays en troupes, armés de batons, avec des enseignes & des banières. Ils sont quelquesois nuds, quelquesois vetus bizarrement, & souvent couverts de cendres, pour se donner un air de pénitence qui les rend effroyables. Dans tous les Villages & dans les Villes mêmes de leur paffige, les Habitans sont obligés de leur sournir des vivres, pour se garantir de leurs brigandages (b).

L'ARRIVÉE de de Graaf à Soëpra, la guérison du Directeur Sanderus, & quelques petits événemens de Guerre & de Commerce, enrichissent peu le reste de cette Relation. Le Comptoir de Soëpra n'a pour objet que l'opium & le salpêtre, qui sont en abondance dans ce Canton. Le Bâtiment des Hollandois répond, par sa grandeur, à l'importance de ce négoca C'est un quarré long, qui s'étend sur le bord du Gange, avec une tour à chaque coin. Il est divisé en trois corps, dont l'un est accompagné d'un très-beau jardin. Celui du milieu contient le magasin, & de sort beaux appartemens pour les Chess. Le troisième est le lieu du travail, où l'on cui & l'on purisie le salpêtre. Au-delà du chemin, les Directeurs ont sait bà

tir des écuries d'une affez grande étendue, qui portent, en langage du Pays. le nom de *Place du bois* (i).

1671.

Comptoir

de Soëpra,

pour l'opium & le sulpêtre.

Apr ès avoir employé près de deux ans dans les Comptoirs de sa Nation, de Graaf quitta celui d'Ougly, le 20 Novembre 1671, sur un Valls seau destiné pour la Perse. Mais, en passant sous la Côte de Ceylan, le Bâtiment sut jetté, par un orage, dans le Port Hollandois de Colombo (le L'Amiral de la Haie, dont on a lu l'Expédition au Tome XI. de ce Recueil, donnoit alors la loi sur ces Mers, avec une Escadre de douze Vals seaux François (1). De Graaf ayant abandonné le dessein du Voyage de Perse (m), eut l'occasion, avant son retour en Hollande, qui sut disser jusqu'à l'année suivante, d'apprendre les révolutions qui venoient d'arrive à Goa, & les premières avantures du célèbre Dom Pedre de Castro. Mas comme il ne devoit ses informations qu'à la renommée, on verra plus vo

(b) Ibid. pag. 65.

(1) Cet Amiral étoit alors fort tranquille devant Surate. R. d. E.

le me

des qui

les c

qui :

tes,

Sold:

que voie

oubli

à s'a

nouv

leur :

amai

te op

voien

qui é

venoi

faifan

fion d

bien o

gal de déper

qu'ils

pation

**E** N **mê**me **na**ufr

L

<sup>(</sup>i) Ibid. pag. 75. (k) L'Auteur dit que leur Bâtiment faillit à échouer fur un rocher avant que d'arriver à Point de-Gale, où ils reçurent ordre de se rendre à Colombo, R. d. E.

<sup>(</sup>m) Ce Voyage n'eût pas lieu, à caus de l'Armement que les Hollandois furent bligés de faire pour aller à la rencontre de l'Escadre Françoise. R. d. E.

pierre, devant is barres de fer, ie, on voit un ait marches, & is. On y a bâti aquelle on admipe, & dont on tems. On trouui débitent leurs s fortes d'impofuée. Les autres enseignes & des rrement, & soumee qui les rend mes de leur passi-

ecteur Sanderus, enrichissent peu our objet que l'on. Le Batiment e de ce négoca avec une tour la accompagné d'un de fort beaux apvail, où l'on cui teurs ont fait ballangage du Pays.

pour se garantir

ptoirs de fa Na 71, fur un Vais te de Ceylan, le 8 de Colombo (k) ne XI. de ce Re e de douze Vais In du Voyage de 1, qui fut differe venoient d'arriver e de Castro. Mais on verra plus vo

alors fort tranquille

c. t pas lieu, à caus Hollandois furent s ller à la rencontre d d E. iontiers les mêmes événemens dans le récit d'un Voyageur François, que le hazard rendit témoin d'une partie de ce qu'il raconte, & qui n'a pas le même intéret qu'un Hollandois à décrier la conduite des Portugais dans les Indes. J'ai pris foin de renvoyer ici cette partie (n) du Voyage de Carpour fuppléer aux omissions de de Graaf, par quelques observations isforiques, qui conviennent à la fin de cet Article (e).

(n) Voyage de Carré, Tom. II. pag. 86.

(o) Nous ne favons où Mr. Prevoft a

des révolutions de Goa, ni des avantures

de Dom Pedre de Castro. R. d. E.

g. I

Esat des Portugais aux Indes Orientales, en 1670, & l'Histoire de Dom Pedre de Castro.

ES Guerres, entre l'Espagne & le Portugal, avoient épuisé d'hommes deux Etats qui se trouvoient déja fort dépeuplés, par les grandes Colonies que l'un & l'autre avoient envoyées dans les deux Indes. Ce qui leur restoit d'Habitans suffissoit à peine, pour la culture des Terres & pour l'entretien du Commerce intérieur. Ainsi l'on étoit fort éloigné, dans les deux Nations, de pouvoir envoyer du secours aux Colonies mêmes, qui se trouvant presses par d'autres ennemis, attendoient en vain les Flottes, dont elles étoient accoutumées à recevoir, tous les ans, un renfort de Soldats & de munitions.

Les Portugais des Indes Orientales s'imaginèrent qu'il étoit arrivé quelque fatal accident qu'ils ne pouvoient pénétrer; ou que les Flottes qu'ils avoient fait partir pour Lisbonne ayant péri dans le Voyage, on les avoit oubliés fans faire déformais aucun fond sur un Commerce qui commençoit à s'affoiblir, & dont le prosit ne remplaçoit pas les dépenses qu'il falloit renouveller chaque année, pour équiper un grand nombre de Vaisseaux, & leur faire passer avec mille dangers, des Mers immenses, qui ne pouvoient imais être assez connues. Le Commerce ne dépérissoit pas moins par cette opinion, que par les efforts des Hollandois & des Anglois, qui enlevoient chaque jour quelque Place importante aux Colonies Portugaises, & qui établissoient des Comptoirs redoutables dans tous les lieux dont ils devenoient les maîtres. Les Princes voisins contribuoient aussi à ruiner les affires du Portugal, & prenoient ce tems pour abbattre une Puissance, qui faisant valoir trop long-tems des droits chimériques, s'étoit mise en posses sient d'une infinité de biens qui ne lui appartenoient pas.

ENFIN les Portugais étoient réduits si bas dans les Indes, qu'entre euxmêmes, chacun pentant pour son propre intérêt à fauver quelque chose du naufrage, ils cessèrent bien-tôt d'employer leurs soins & leurs forces au bien commun de leur Nation. Les Seigneurs, qui tenoient pour le Portugal des Places fortes & des Pays considérables, secouèrent le joug de la dépendance. Ils se traitèrent d'abord avec une défiance mutuelle, parcequ'ils craignoient de trouver, l'un dans l'autre, des obstacles à leurs usurpations. Cependant ayant reconnu que cette division ne pouvoit servir qu'à

H 2

DE GRAAF. 1671.

ETAT DES
PORTUGAES
AUXINDES.
1670.

Sources de l'affoibliffement des Portugais.

Leurs inquiètudes à Goa.

Divifion des Seigneurs. PORTUGAIS AUX INDES.

I 670. Traité par lequel ils fe réuniffent. leur ruine, ils formèrent une espèce de société: surquoi l'Auteur observe que rien ne peut subsister sans quelque apparence de justice (a).

Its convinrent de partager les terres & l'argent qui appartenoient à la Couronne, de ne se causer aucune inquiétude entr'eux, & de se rassembler contre l'ennemi commun, s'ils trouvoient de l'opposition à leur entreprise. Douze des principaux se liguèrent particulièrement contre le Viceroi, qui paroissoit conserver la fidélité qu'il devoit à la Cour. Il avoit combattu le désordre, aussi-tôt qu'il s'en étoit apperçu; & dans la suite, il n'oublia rien pour en arreter le cours. Il publioit des nouvelles du Portugal. Il faisoit répandre adroitement que le Roi, vainqueur de tous ses ennemis, envoyoit des secours d'hommes & de munitions dans les Colonies, & qu'incessamment on verroit arriver une puissante Flotte à Goa. Pendant qu'il soutenoit les esprits par cet artifice, il dépéchoit souvent des Caravelles en Europe, pour représenter sa situation. Tous ces soins ne lui faisojent recevoir aucune réponse de la Cour, qui ne pouvant seconder le zèle de son Ministre, craignoit d'avouer sa soiblesse, & prenoit le parti de laisser croire que ces informations n'alloient pas jusqu'à Lisbonne (b).

Fermeté du Viceroi pour les tenir en bride.

Comment ils fe défont de lui.

LE Viceroi n'en fut pas moins ferme, & préfera, suivant les termes de l'Auteur, la fatisfaction d'être homme de bien dans l'infortune, à celle de devenir riche & puissant par une perfidie. Quoique les Rebelles eussent plus de forces pour l'attaquer qu'il ne lui en restoit pour se désendre, il continua de foûtenir, par toutes fortes de voyes, l'intérêt de la Couron-On tenta de l'engager du moins au filence. Sa vertu demeura inflexible, & ne fit que se roidir contre les difficultés. Enfin les Conjurés pensèrent à fe défaire de lui. Les plus violens proposoient de se faisir ouvertement de sa personne, & de lui ôter la vie. D'autres, pour conserver quelque apparence d'ordre & de modération, vouloient qu'on cherchât, dans sa conduite même, des prétextes pour l'arrêter & pour le faire périr dans une prison. L'opinion des plus adroits, & celle qui l'emporta, fut de s'assurer à la vérité de sa personne, mais pour le mettre dans un Vaisseau & le renvoyer en Portugal, chargé d'accufations, qui leur donnassent le tems d'exécuter tous leurs desseins, & de s'affermir dans les Domaines dont ils avoient fait le partage. Cette réfolution fut suivie avec tant de bonheur ou d'habileté, qu'ayant enlevé le malheureux Viceroi dans une promenade, ils le confièrent à la garde d'un Capitaine de Vaisseau qui retournoit à Lisbonne, & le renvoyèrent pour porter au Roi la nouvelle de sa perte & de leur révolte. Après cet étrange attentat, ils exercèrent, dans la Ville, toutes fortes d'injustices & de cruautés. La famille du Viceroi fut dépouillée de ses biens; & ceux qui osèrent lever la voix, en sa faveur, perdirent la vie dans les supplices (c).

(a) Carré, pag. 90.

(b) Ibid. pag. 92.

(c) Pag. 95.



ces. fair

Il av

que aife

obli

tre f

des

paffe deux un f

Cour

Porti

une

Il av

bonh

fes .

dont

fion

Dam

toien

des a

Pedr

cutio

Vice

nêtes

foit g

espri

maux

Pedr au pr

mani & pa

#### II.

### Histoire de Dom Pedre de Castro.

HISTOIRE DE DOM PEDER DE CASTRO. 10 1.

Caractère de Do: Pedre

OM Pedre de Castro, qui tenoit un rang distingué parmi les Conjurés, fut celui qui garda le moins de ménagement dans ses violences. C'étoit un très-méchant homme; ingénieux à trouver les moyens de faire reuffir toutes les vûes, qui n'étoient ordinairement que des crimes. Il avoit acquis d'immenses richesses, autant par des concussions ouvertes, que par les ressorts secrets d'une trop heureuse politique, qui lui rendoit aifé tout ce qui flattoit ses passions (a). Le rôle qu'il joue dans ce récit oblige l'Auteur de rappeller un événement, qui achevera de faire connoître fon caractère.

VERS le tems de la décadence des Portugais, & lorsque la soumission des Seigneurs commençoit à diminuer, un jeune Prince de Visapour alla passer quelque-tems à Bisholain, petite Ville éloignée de Goa d'environ deux lieues. Les promenades & les bois dont elle est environnée en font un féjour fort agréable, où le Prince vouloit se délasser du tumulte de la Cour, sans renoncer tout-à-fait aux plaisirs. Le voisinage de la Capitale Portugaife attiroit continuellement chez lui quantité de Seigneurs, qui contribuoient à son amusement. Cette vie lui parut si douce, qu'il s'en sit une habitude. Le commerce des Dames Portugaifes l'attachoit encore plus. Il avoit pris pour elles une si vive inclination, qu'il ne connoissoit plus de bonheur dans un autre lieu. Cependant ses affaires le rappelloient à sa Cour. Il auroit fouhaité de pouvoir emmener quelqu'une de ces Portugaises, dont la beauté l'avoit touché. Il s'ouvrit à Dom Pedre de Castro. dont il avoit reconnu le caractère & l'habileté.

DOM Pedre envisagea, dans le dessein du Prince Mahométan, une occafion de satisfaire la haine qu'il portoit au Viceroi. Il y avoit, à Goa, deux Dames d'une rare beauté, mais d'une grande reputation de vertu, qui étoient de la Maison du Viceroi, ses proches parentes & qui descendoient metan. des anciens Seigneurs à qui le Portugal devoit la conquête des Indes. Dom Pedre résolut de les vendre au Prince; & si le projet paroît détestable, l'exécution ne le fut pas moins. Il feignit de se réconcilier avec la famille du Viceroi, qu'il faisoit profession de hair depuis long-tems. Tous les honnêtes gens furent d'autant plus charmés de cette réconciliation, qu'elle faisoit gemir le public, & qu'elle nuisoit même au cours des affaires. Les esprits pénétrans, qui connoissoient Dom Pedre, soupçonnèrent quelque mauvaise vûe dans une résolution si subite. Ils ne se trompoient pas. Dom Pedre poussoit infensiblement son entreprise, & conduisoit les deux victimes au précipice.

Elles avoient des terres confidérables, où elles vivoient fouvent d'une manière convenable à leur naiffance. Respecté comme il étoit par son rang apar ses richesses, elles ne pouvoient resuser ses visites. Il les accoutu-

Il livre deux tiennes à un

(a) Pag. 96.

g. II.

'Auteur observe

partenoient à la

de fe rassembler leur entreprife.

le Viceroi, qui

oit combattu le

. il n'oublia rien

tugal. Il faifoit ennemis, envo-

ies, & qu'inces-

endant qu'il foues Caravelles en

lui faisoient re-

r le zèle de fon

ti de laisser croi-

ant les termes de tune, à celle de

Rebelles eussent r se défendre, il

et de la Courondemeura inflexi-

oniurés penfèrent isir ouvertement

onferver quelque

erchât, dans fa

re périr dans une

a, fut de s'assu-n Vaisseau & le

nnassent le tems

omaines dont ils

tant de bonheur

une promenade,

etournoit à Lis-

le fa perte & de

dans la Ville, eroi fut dépouil-

faveur, perdi-

(11).

DOM PEDRE DE CASTRO. 1671.

Histoire de ma si naturellement à les recevoir, que n'ayant aucune défiance de ses in. tentions, elles confentirent un jour à prendre l'amusement de la promenade avec lui. Il avoit fait préparer un palanquin. Le Prince, averti de l'occa. sion, envoya sur leur passage quelques gens armés qui les enlevèrent. On ne douta point, à Goa, que cette trahiton ne fût un nouveau crime de Dom Pedre. Plufieurs Portugais, qui avoient rencontré le palanquin, accompagné d'une nombreuse escorte, rendirent témoignage qu'ils en avoient en tendu fortir les gémissemens de deux femmes, & qu'entre leurs plaintes el. les avoient prononcé fon nom avec horreur. On le connoissoit assez dé. pravé, pour trahir indifféremment sa Patrie & sa Religion. Personne n'ignoroit qu'en arrivant aux Indes, il avoit livré aux Infidèles une de ses propres parentes; & ceux qui l'avoient connu en Portugal lui attribuoient une infinité d'autres crimes (b).

viga cha:

fut

cs I

Cou

Age

tant

cour

de l

nir

veu

de f

OCCL

il re

qu'il

S

reto

nage Vill

Goa

tan.

obte des.

le c

tout

quel

voit D

tend

tre,

Serr

Nati

décr

fee |

tent

qu'il

frey

& q

proc

ou s

nage

doie

calic

Anarchie qui produit de grands defordres à Goa.

La plûpart de ses complices n'étant pas plus règlés dans leurs mœurs & dans leurs principes, il s'éleva bien-tôt entr'eux, des querelles qui donné. rent à Goa les fcènes les plus fanglantes. La guerre n'a rien d'affreux, dont on ne vît l'image, entre des Citoyens qui avoient le même intérêt à vivre dans l'union. Si cette anarchie eût duré plus long-tems, ses Auteurs auroient trouvé leur punition, dans une fureur qu'ils commençoient à tourner contr'eux mêmes. Mais le Vaisseau, qui portoit le Viceroi en Portugal, arriva heureusement au Port de Lisbonne. La colère du Roi sut fi vive en apprenant la fédition, qu'il fit équiper auffi-tôt deux grands Vaisseaux de guerre, sur lesquels il sit embarquer un nouveau Viceroi, de la meme Maison que le précédent, homme sévère & résolu, qui, en suivant les ordres de son Maître, devoit travailler à la vengeance de sa sa mille. Quantité de Seigneurs partirent avec lui, pour foûtenir l'autorité du Roi dans la sienne, & pour commander sous lui quelques Troupes d'élite qui composoient son cortège. Il avoit ordre de faire arrêter tous les Rebelles, en arrivant à Goa, & de les renvoyer, chargés de fers, à la Cour de Portugal.

Arrivée d'un nouveau Viceroi.

Il fait arrêter Dom Pedre de Castro.

Avec quelque diligence que le nouveau Viceroi pût passer les Mers, n'arriva point affez tot pour exercer, fur les féditieux, toute la rigueur des châtimens qu'il leur destinoit. La plûpart s'étoient entre-détruits; & ceux qui survivoient prirent le parti de se retirer dans leurs Gouverne mens, ou chez les Princes voisins. Dom Pedre s'étant flatté que la ruine des uns & la fuite des autres, joint à l'ancienne confidération dont il jouissoit dans Goa, feroient oublier ses excès, ou le mettroient à couvert de la vengeance, ne put se déterminer à quitter une Ville où toutes fes richesses étoient rassemblées. Il fut trompé dans cette espérance. Le Viceroi, inftruit de sa fécurité par quelques Emissaires, dont il s'étoit sait précéder, le fit arrêter en descendant au rivage, & le mit, sous une bonne garde, dans le premier Vaisseau qui devoit retourner en Europe. Aussi tôt l'autorité du Roi fut rétablie dans la Ville, & les foins du nouveau gouvernement se tournèrent au-dehors.

Dom Pedre est mené Prifonnier à Lisbonne.

CEUX qui se trouvoient chargés de la garde de Dom Pedre, ont ra-

(b) Ibidem. pag. 106 & précédentes.

DOM PEDRE DE CASTRO. 1071.

Faveur qu'il

Il retourne aux Indes.

Vie qu'il y

Il est arrête

conté que jugeant sa perte infaillible, il avoit passé tout le tems de la na- HISTOIRE DE vigation dans une sombre tristesse, comme un criminel qu'on traîne à l'échaffaut. Mais ses idées changèrent & sa consiance se ranima, lorsqu'il fut entré dans la Rivière de Lisbonne. La Cour avoit pris une autre fa-😋 par la mort du Roi Dom Jean. Outre que ces changemens font toûours favorables aux criminels d'Etat, Dom Alphonse, qui succédoit à la Couronne, avoit toûjours aimé Dom Pedre, qui étoit à-peu-près du meme age, & qui avoit été le Compagnon de fon enfance. Il le reçut avec autant d'affection, que Dom Jean lui préparoit de rigueur. Cet heureux coupable auroit pû vivre avec honneur & dans un rang distingué à la Cour de Portugal. Il se vit tout-d'un-coup au nombre des favoris; & le souvenir de son humiliation ne l'empêchoit point de soutenir sa nouvelle sa- y trouve. veur, avec toute la fierté d'un méchant homme. Mais il forma le dessein de le vanger, & cette idée le rappelloit à Goa. L'ancien Viceroi, qui occupoit un poste considérable à la Cour, étant au-dessus de ses atteintes, il resolut de faire tomber sur son parent & son successeur tout le ressentiment

qu'il croyoit devoir à cette odieuse famille. SES instances lui firent obtenir du Roi, non-seulement la permission de retourner aux Indes, mais encore des terres considérables, dans le voisinage de Goa, & le commandement d'un Château qui dépend de cette Ville. Il avoit été frappé de l'excommunication, à Lisbonne comme à Goa, pour avoir vendu les deux Dames Chrétiennes à un Prince Mahométan. Avant fon départ, il fit demander fon absolution à Rome; & l'ayant obtenue, il s'embarqua fur un Vaisseau particulier, qui partoit pour les Indes L'indulgence de la Cour avoit paru surprenante en Portugal; mais elle causa beaucoup plus d'admiration à tous les Portugais de l'Orient, surtout au Viceroi, qui jugea par l'air de hauteur & d'indépendance avec lequel il vit arriver un ennemi si redoutable, à quels nouveaux démêlés il de-

voit s'attendre avec lui.

Doм Pedre avoit, à Goa, sa femme & sa fille, qui méritoient toute la tendresse d'un mari & d'un pere vertueux. Il resusa de voir l'une & l'au- mène, tre, pour se replonger dans l'excès de la débauche. Sa maison devint un Serrail, où il rassembla quantité de belles esclaves, achetées de diverses Nations. Ses amis & ses confidens étoient tout ce qu'il y avoit de gens décriés par leur caractère. Au milieu de cette mollesse, il n'oublioit point fes projets de vengeance. Mais le Viceroi, qui ne doutoit pas de fes intentions, se crut obligé de le prévenir en se déclarant son ennemi, avant qu'il eût rien tenté contre son autorité. La protection de la Cour n'effraya point un homme ferme, qui étoit autorise par les ordres du Roi Jean, & qui favoit d'ailleurs qu'Alfonse, avec la même foiblesse qui lui faisoit prodiguer ses faveurs à des Sujets indignes, oublioit ses propres biensaits, ou s'embarrassoit peu de les soutenir (c). Il garda d'autant moins de ménagemens, qu'il se voyoit appuyé de tous les gens d'honneur, qui regardoient Dom Pedre comme la honte de leur Nation. A la première oceasson où ce méprisable ennemi lui manqua de respect, il le sit arrê-

atté que la ruine dération dont il lettroient à cou-Ville où toutes e espérance. La **ont il s'étoi**t fait

iance de ses in.

de la promenade

averti de l'occa.

enlevèrent. On

au crime de Dom lanquin, accom.

ls en avoient en.

leurs plaintes elioissoit assez dé.

gion. Perfonne

fèles une de ses

l lui attribuoient

leurs mœurs &

relles qui donnè.

rien d'affreux, même intérêt à

g-tems, fes Au-

s commençoient

it le Viceroi en olère du Roi fut ôt deux grands

reau Viceroi, de

olu, qui, en fui-

geance de fa fa

oûtenir l'autorité

ues Troupes d'é-

e arrêter tous les és de fers, à la

affer les Mers, il

toute la rigueur

ntre-détruits; &

leurs Gouverne

, fous une bon-Europe. Auffoins du nouveau

Pedre, ont ra-

conte

(c) Pag. 123.

DOM PEDRE DE CASTRO.

1671. Il obtient la permission de fervire

HISTOIRE DE ter; & sans écouter ses plaintes, il le tint rensermé dans une étroire prifon (d).

VERS le même-tems, les Portugais se virent forcés de faire la guera fur Mer. Dom Pedre, humilié par sa situation, demanda instamment liberté de combattre sur la Flotte. Il l'obtint: Le Viceroi, qui le con noissoit brave, jugea non-seulement qu'il étoit capable de rendre service l'Etat, mais que c'étoit une occasion de s'en désaire; & cette conduite si autant d'honneur à fon défintéressement qu'à sa prudence. Dom Pedre se trouva dans trois actions fort fanglantes, où fa valeur lui attira de l'admiration, & dont il eut le bonheur de fortir fans blessures. A fon retour, k Viceroi informé qu'il se prévaloit déja de cet avantage, le fit conduire en prison à la descente du Vaisseau (e).

Mais soit qu'il eût corrompu ses Gardes, ou que pour se délivrer de lui,

Sa fuite d'une troissème prifon.

Son defef-

poir le con-

duit chez les

Mahométans.

1672.

le Viceroi même lui facilitât les moyens de se sauver, il sortit bien-tôt & de sa prison & de la Ville, d'où il se retira dans une des Bourgades maritimes, qui font habitées par des Mahométans & des Idolatres. Rien ne prouve mieux la faveur qu'il avoit trouvée dans sa fuite, que la permission qu'il obtint de vendre sa Commission & les Terres qu'il avoit obtenues du Roi. I passa deux ans dans l'oubli, errant aux environs de Goa, sans avoir l'audace d'y rentrer. On ignore s'il tenta, dans cet intervalle, de former quel

la réfolution de se retirer à la Cour de quelque Prince Mahométan. Il choisit celle de Visapour; & pour y paroître dans tout l'éclat qui convenoit à son nom & à ses desseins, il se sit un équipage magnifique, avec le quel il se mit en chemin à la fin de l'année 1672. Quoiqu'extrême dans tout ce qu'il entreprenoit, jamais il ne le fut tant que dans la pompe de fa marche. On l'eut pris pour quelque Ambaffadeur extraordinaire du Roi de Portugal, qui, par l'ordre de son Maître, étalloit cette magnificence aux yeux de l'Orient, dans la vûe de s'attirer l'admiration & le respect; deux sentimens, ajoûte l'Auteur, qui conduisent naturellement à la sou- $\mathbf{m}$ iffion (f).

que parti contre le Viceroi, & fi le bon ordre qui règnoit dans le gouverne

ment lui en ôta l'espérance: mais, se livrant ensin à son desespoir, il prit

Sa retraite fit beaucoup de bruit parmi les Portugais. Quelques-uns se plaignoient hautement du Gouverneur. Comme on le soupçonnoit d'avoir fermé volontairement les yeux fur fon évafion, les plus fages prétendoient, qu'après avoir fait arrêter un homme si dangereux, la prudence ne devoit

jamais permettre de lui ouvrir les portes de fa prison (g).

CE fut dans ces circonstances que le Voyageur François fut envoyé a Pays de Visapour. En arrivant à Rhebac, Ville considérable de cet Etat. il apprit que Dom Pedre s'y étoit arrêté, dans sa marche, & qu'il y faisoit prendre quelques jours de repos à fon équipage. Mais avant que d'expliquer les relations qu'il eut avec lui, il donne une courte peinture de l'état un Royaume de Vifapour, telle qu'il la reçut du Gouverneur de Rhebac, qui avoit beaucoup d'affection pour les François (b).

L'ANCIEN

le I mei fi fi Roi

tes:

gran le I insp

dit l avoi

fa fe

loig Un

bles

tant

toit

& ca vern

ces d Peup

il noi

auffi

" d'i

" un

,, Pè

"tei

" ne

Perfo

vérita

figit d

événd

me.

qu'il

plus o

D'aut

plus s

troub

d'eml

dans

ayant

s'étoi

XI

CI

ve au Vifapour dans le même tems que Dom Pedie.

Carre arri-

(d) Ibidem. (e) Pag. 125. (f) Pag. 127. (g) Pag. 128. (b) Ividem, dans une étroite

de faire la guera ida instamment 🛭 ceroi, qui le conle rendre fervice à cette conduite fit . Dom Pedre fe ii attira de l'admi

A fon retour, k le fit conduire en

fe délivrer de lui, ortit bien-tôt & de irgades maritimes, Rien ne prouve

ermission qu'il obtenues du Roi. 🛛 fans avoir l'auda , de former queldans le gouverne desespoir, il prit Mahométan. I l'éclat qui convegnifique, avec le oiqu'extrême dans lans la pompe de raordinaire du Roi ette magnificence tion & le respect; ellement à la fou-

Quelques-uns fe upçonnoit d'avoir ges prétendoient, idence ne devoit

is fut envoyé au able de cet Etat, & qu'il y faisoit vant que d'expliinture de l'état di de Rhebac, qui

LANCIEN

(b) Ioidem.

L'ANCIEN Roi étoit mort depuis peu. Un usurpateur étoit monté sur Histoire pe le Trône, par le crime de la Reine, qui avoit empoisonné son Mari, pour mettre la Couronne sur la tête de son Amant. Cet attentat n'avoit pas été si secret, qu'il eût échappé à la pénétration du Peuple; mais le nouveau Roi avoit trouvé l'art d'appaiser les esprits, & d'entretenir la paix dans tou-Royaume. les parties de l'Etat, en faisant briller toutes les vertus qui font les plus grands Monarques. Jamais on n'avoit vû plus de grace & de majesté sur le Trône. Jamais la puissance n'avoit été plus heureusement employée pour inspirer l'amour. Il parut digne de la place qu'il occupoit; & l'on jugea, dit l'Auteur, que c'étoit pour corriger l'injustice de la fortune, que le Ciel avoit mis le sceptre entre ses mains. En un mot, il sit oublier le crime de sa femme, & sa propre naissance, qui, sans être méprisable, étoit fort éloignée de l'élevation royale. Son bonheur acheva l'ouvrage de fon mérite. Un des plus grands Seigneurs du Royaume, qui avoit des droits incontestablet à la Couronne, donna le premier exemple de la foumission, en lui prêtant de bonne grace le ferment de fidélité. Il se nommoit Caveskan. C'étoit lui-même un homme au-dessus du commun par les qualités de son esprit. & capable également d'occuper la première place ou la feconde. Il gouvernoit après le Roi, ou plutôt le Roi ne gouvernoit que par ses conseils; & ces deux Chefs de l'Etat fembloient avoir attaché leur bonheur à celui des Peuples (i).

📭 Roi tomba dans une maladie dangereuse; & sentant approcher sa sin, il nomma Caveskan pour son Successeur. Ce généreux Ministre répondit, aussi tranquillement que s'il y eût été préparé, ,, qu'il n'avoit jamais fait "d'injustice, & qu'il ne vouloit pas commencer; que le Roi laissant " un Fils, on devoit espérer que ce jeune Prince ressembleroit à son " Père, & feroit le bonheur de la Nation; que la Couronne lui appar-" tenoit; & que l'unique soin du Roi devoit être de nommer un Gouver-

" neur à fon Fils".

CE Fils du Roi n'avoit que six ans. Il étoit né d'une semme légitime. Personne ne pouvoit lui contester ce que la modestie & la générolité du véritable héritier lui cedoient. Le Roi répondit à Caveskan, qu'il lui confioit & fon Fils & fon Royaume. Il mourut après cette déclaration. Un événement si singulier ne laissa pas de former plusieurs partis dans le Royaume. Quelques Seigneurs vouloient forcer le Ministre de prendre un rang qu'il lui étoit glorieux d'avoir refusé, mais dont ce refus même le rendoit plus digne encore, & leur faisoit souhaiter d'être les Sujets d'un tel Maître. D'autres se déclarèrent pour un Prince du même sang, c'est-à-dire, pour le plus proche héritier de la Couronne après lui. Cette division causa des troubles. Les Gouverneurs des Provinces & des Villes, fous prétexte d'embraffer l'un des trois partis, exercèrent toutes fortes de concullions dans les lieux foumis à leur autorité. Le Gouverneur même de Rhebac, ayant demandé à sa Ville une très-grosse somme d'argent que les Habitans s'étoient obitinés à lui refuser, avoit fait mettre le scellé à tous les Comp-

DOM PEDRE DE CASTRO. 1672. Etat de ce

ve.tueux d'un Seigneur Ma• hométan.

(i) Ibid. pag. 132. XIII. Part.

DE CASTRO.

1672. Usage singulier, pour juger du bonheur d'un 1è= gne.

HISTOIRE DE toirs & chez tous les Marchands, avec défense, sous peine de la vie, de le lever fans fon ordre (k).

lui

fai d'a gas des cor cor dit

ten

que

cho

que d'es

voi

d'in

lui

lui-

pare

prê

fion

infa

van

de r

mes

de l

mên

gran

de l

long

ce,

fes p

jout

du 1

mau

par c

en a

Don

VOVE

fervi

circo

Quel

dans

qu'or JE

avan

CEPENDANT le parti du jeune Prince étant devenu le plus nombreux. Caveskan ne se dementit point. Il fit couronner solemnellement son élève. Dans cette cérémonie, qui fervit beaucoup à réunir tous les esprits, il sur déclaré Régent du Royaume & Tuteur du Roi. Entre plusieurs événemens qu'on prend pour le présage d'un heureux règne, l'Auteur rapporte qu'a. près le couronnement, on place, suivant l'usage du Pays, dans cinq différens endroits d'une falle, autant de monceaux d'or & d'argent, d'étoffes. d'armes, & de riz; & dans un autre endroit, un monceau de cendre. Cette distribution est abandonnée aux mains des Prêtres; & tous les affistans demeurent dans un respect qui ne leur permet pas de toucher aux mon-On conduit le Monarque au milieu de la falle, les yeux bandés d'un riche turban, qu'on garde ensuite, avec une espèce d'adoration. On l'abandonne dans ce lieu, pour observer de quel côté le hazard lui sera tourner ses pas, & pour en tirer un augure. S'il tombe sur le monceau d'or & d'argent, on juge qu'il fera passionné pour les richesses, & que ses Peuples fouffriront de son avarice. Si c'est aux étosses qu'il s'adresse, on est persuadé que sa Cour sera magnifique, & qu'il sera règner le Commerce dans ses Etats. Les armes marquent la valeur & la victoire. Les grains annoncent l'abondance. Mais de tous les fignes, la cendre est le plus malheureux, parce qu'étant stérile d'elle-même, & le reste des choses consumées par le feu, elle est regardée comme un présage sûr de misère & de sa mine, de pertes & d'infortunes.

Le jeune Monarque tomba sur le monceau d'armes & sur le monceau de

grains, qui passent pour les plus heureux des cinq présages (1).

Telle étoit la fituation du Royaume de Visapour, à l'arrivée du Voyageur François. Après avoir falué le Gouverneur, qui se porta de lui-même à lui faire ce récit, il lui fit des plaintes, au nom de la Compagnie des Indes, pour le Facteur qu'elle avoit dans la Ville, qui avoit été compris dans l'ordre de fermer tous les Comptoirs. Il obtint sur le champ une exception, en faveur des marchandises qui appartenoient à France.

Mais la fuite de cette narration ne peut avoir de grace que dans la

bouche de l'Auteur.

Récit qu'il fait de ses liaisons avec Dom Pedre.

I 673.

ve à Rhebac.

Carré arri-

CE fut, dit-il, dans cette Ville, que je vis, pour la première fois, Dom Pedre de Castro. Il n'y avoit que sa personne qui me sût inconnue. La renommée m'avoit instruit de ses avantures; & comme il est rare qu'elle diminue le mal, j'avois conçu de lui les plus odieuses idées. Il faisoit k fujet de toutes les conversations, & son nom étoit devenu fameux dans l'Orient. C'étoit un monstre pour les gens de bien. C'étoit, pour les le diens, un sujet de tout appréhender de la part des Portugais, auxquels is n'attribuoient pas des mœurs moins corrompues, & des principes moins tyranniques. C'étoit, pour les personnes capables de réflexion, une preuve de la foiblesse du Portugal & de l'altération de son Gouvernement.

(k) Ibid. pag. 336.

(1) Ibidem. pag. 143.

e de la vie, de le

plus nombreux. ement son élève. les esprits, il fut fieurs événemens ur rapporte qu'a. dans cinq différgent, d'étoffes, i de cendre. Cettous les affiftans oucher aux monles yeux bandés d'adoration. On e hazard lui fera e fur le monceau nesses, & que ses u'il s'adresse, on gner le Commertoire. Les grains e est le plus maldes choses consule mifère & de fa-

ur le monceau de es ( *l* ).

'arrivée du Voyaporta de lui-même a Compagnie des i avoit été comint fur le champ partenoient à la

trace que dans la

emière fois, Dom ût inconnue. Li il est rare qu'elle lées. Il faifoit le renu fameux dans toit, pour les In gais, auxquels ils s principes moins exion, une preuvernement.

SI Dom Pedre m'étoit connu, je n'étois pas tout-à-fait étranger pour Histoire pe Il avoit entendu mon nom, dans plusieurs Voyages que j'avois fait aux environs de Goa. Autil la curiofité, si l'on ne veut pas supposer d'autre motif, l'amena-t'elle le premier chez moi. Sa visite sut très-lon-Peut-être ne cherchoit-il que l'occasion de parler de lui-meme, & visite à Rheprojets de vengeance qu'il avoit formés contre le Viceroi. Il me ra- bac. conta mille choses que je savois, mais avec un tour avantageux pour lui, & propre à faire tomber l'injustice sur tous les objets de sa haine. Il me dit que ses malheurs avoient commencé de plus loin; & que dans tous les tems de fa vie, il avoit inspiré une jalousie, qui ne l'avoit pas laissé manquer de chagrins & d'embarras. Je remarquai, dans son récit, qu'il cherchoit moins ma compassion que mes louanges. S'il avouoit qu'il eût quelquefois succombé sous les traits de ses ennemis, il s'élevoit si fort au-dessus d'eux, qu'il paroiffoit dédommagé de leur aversion, par l'opinion qu'il a-

voit de lui-meme.

Je pénétrai son caractère, & je reconnus que le Public ne lui faisoit pas d'injustice en le peignant des plus noires couleurs. Cependant je parvins à son carattère, lui faire confesser que tout le tort n'étoit pas du côté de ses ennemis. Je lui dis d'un ton affez ferme, que le desespoir où il alloit se plonger, me paroissoit un effet de la colère du Ciel, qui se lassant de ses excès, étoit prêt sans doute à l'abandonner. Je lui demandai quelles étoient ses prétenfions à la Cour d'un Prince Mahométan, où sa première démarche seroit infailliblement de renoncer au Christianisme; désertion aussi honteuse devant Dieu que devant les hommes. Après son apostasse même, je le priai de me dire s'il se flattoit de trouver, dans une Cour infidèle, d'autres hommes que les Portugais, c'est-à-dire, s'il faisoit l'honneur aux Mahométans de leur croire plus de vertu & de probité qu'à des Chrétiens? Devoit-il même espérer que le sacrifice dont il alloit se rendre la victime, sût d'un grand prix aux yeux des Mahométans? La plûpart faisoient-ils plus de cas de leur religion, qu'il n'en faisoit de la sienne? Je les connoissois, par une longue expérience des Cours de l'Orient, où loin du centre de leur créance, ils n'en adoptoient que les principes qui justifioient leurs plus honteufes passions; peu différens, dans tout le reste, des véritables Athées. J'ajourai, que je ne comprenois pas d'ailleurs quelle vengeance il croyoit tirer du Viceroi des Indes, en justifiant par une conduite si criminelle tous les mauvais traitemens qu'il en avoit reçus. C'étoit le délivrer d'un ennemi, par des voyes qu'il auroit choifies lui-même dans le feu de sa colère, s'il en avoit eu le choix. Quel triomphe pour lui, d'écrire en Portugal que ce Dom Pedre, qui après avoir obtenu son absolution à Rome, avoit été renvoyé dans l'Orient avec des honneurs extraordinaires, venoit de quitter le fervice de son Roi; & qu'un Chevalier de l'Ordre de Christ, s'étoit fait circoncire à la Cour de Visapour! Quel opprobre pour toute sa maison! Quelle affliction pour sa femme & pour sa fille, qu'il avoit laissées à Goa dans une fituation indigne de leur naissance, accablées de tous les chagrins qu'on peut ressentir avec de l'honneur & de la piété!

JE fis valoir quantité d'autres motifs; & comme j'étois pénétré d'une avanture si honteuse au Christianisme, la même ardeur qui donnoit du poids

1673.

Il pénétre Leur enDOM PEDRE DE CASTRO.

1673.

a mon discours, semblant forcer son attention, je me sentis comme inspiré de lever les yeux, & d'adresser au Ciel une prière fervente pour son falut.

Mais lorsque je le croyois touché de mes expressions, & que j'en jugeois par le trouble de ses yeux, c'étoit l'idée de sa vengeance qui lui revenoit fans cesse, & qui lui permettoit à peine de m'entendre. Il ne me répondit que par une nouvelle peinture des outrages qu'il avoit essuyés. Quelle espérance lui restoit-il, soit à Goa, soit du côté du Portugal? Sa valeur, ou plutôt fon desespoir, dans trois actions sanglantes où il avoit exposé sa vie comme un Soldat, n'avoit fait qu'irriter son ennemi. Jusqu'alors, le Viceroi l'avoit haï par des raifons affectées, par de prétendus motifs de zèle & de fidélité pour l'Etat: mais il le haïssoit actuellement par un motif personnel; il haissoit sa bravoure, & l'éclat que cette qualité brillante avoit ajouté à fon nom. N'étoit-il pas prêt à bien vivre avec lui, dans le moment que par ses ordres, il s'étoit vû conduire en prison comme le

dernier des miférables?

IL ne voyoit aucune reffource à la Cour de Lisbonne. Il en connoiffoit la foiblesse; & c'étoit assez d'y avoir une fois trouvé quelque accès, pour n'y retrouver, pendant le reste de sa vie, que des difficultés insurmontables. Il étoit las de fouffrir des hauteurs & des rebuts. D'ailleurs, ne voyoit-il pas qu'en attendant des réponfes de Lisbonne, il auroit le tems de languir dans les prifons de Goa? Il fentoit depuis long-tems la néceflité de s'ouvrir un champ libre, où toutes ses qualités pûssent s'exercer. Il étoit fûr de le trouver dans un Royaume tel que celui de Vifapour, qui fans cesse agité par des guerres étrangères ou domestiques avoit besoin d'hommes de tête & de réfolution. Un homme tel que lui se soûtenoit par luimême, dans quelque lieu qu'il fût placé par la fortune. Il ne faifoit aucune différence d'un Chrétien de l'humeur du Viceroi, à un Mahométan; excepté qu'il donnoit au dernier l'avantage des mœurs & de la probité. D'ailleurs, il avoit remarqué que tous les hommes se conduisoient peu par les maximes de Religion, dans les affaires où leur intérêt se trouvoit engagé; & que Mahométans ou Chrétiens, c'étoit cet intérêt qui les gouvernoit uniquement. A l'égard de sa femme & de sa fille, il se proposoit de prendre foin de l'une & de l'autre; & le pouvoir de les fecourir ne pouvoit jamais lui manquer.

Un peu de réflexion, qu'il fit apparemment sur cet air de confiance, le fit changer de discours. Ensuite, paroissant craindre de s'être trop ouvert, il revint au même fujet, pour me dire que fon dessein n'étoit pas d'abandonner la Religion; qu'il feroit Chrétien autant qu'on peut l'être au milieu des Infidèles; & que si sa conduite ne laissoit pas d'etre un sujet de scandale pour les Chrétiens, il falloit s'en prendre à ceux qui le forçoient de chercher, parmi les Mahométans, un azyle contre la cruauté de ceux qui pre-

noient le nom de Chrétiens.

Confeil que Carré donne à Dom Pedre.

Quoique sa résolution me parût ferme, & que j'espérasse peu de fruit de mes instances, il me rendit l'occasion de lui proposer une idée, que j'avois regreté qu'il eût interrompue. Ce n'étoit pas de retourner à Goa, où l'on m'avoit dit néanmoins que les fentimens du Viceroi étoient changés, &

qu'il

dava

ours

Vifa

lui o

rens

expo

Chrif

pahai

les gr

féque

& ses

pour

tion:

me di

des n

voit o

qu'il 1

moi,

s'il ne

lui av

E

a par

que j

rable.

il por

cieux

viand

tugais

ment

prend gens

Dom

MA

premi

lente

fa dan

fort m

fes cal

mento

de leu

Rheba

Mais !

malade

la lang

CE

ave

is comme inente pour son

k que j'en jue qui lui reve-Il ne me réesfuyés. Quelugal? Sa vaoù il avoit exemi. Lufqu'aprétendus mollement par un qualité brillanavec lui, dans fon comme le

en connoiffoit e accès, pour és infurmonta-D'ailleurs, ne auroit le tems ems la nécessité exercer. Il éapour, qui fans befoin d'homûtenoit par luine faisoit aucuahométan ; exprobité. D'ailent peu par les ouvoit engagé; gouvernoit unioit de prendre pouvoit jamais

e confiance, le re trop ouvert, toit pas d'abanl'etre au milieu fujet de scandagoient de chere ceux qui pre-

sse peu de fruit idée, que j'arner à Goa, où ent changes, &

qu'il ne trouveroit plus de Perfécuteur. J'aurois appréhendé de l'aigrir Histoire de davantage, & de m'attirer un refus qui m'eût fermé la bouche pour toûours. Mais je lui fis remarquer qu'il pouvoit quitter Goa sans se retirer à. Visapour, où la Religion Chrétienne étoit en horreur; que d'autres Pays lui offroient un azyle plus honorable pour lui-même, & plus fûr pour les ens de sa suite; qu'ayant un grand nombre d'esclaves Chrétiens, il alloit les exposer au danger d'etre pervertis par la crainte ou par l'espérance; qu'il avoit quantité de Villes, & des plus belles de l'Orient, où l'exercice du Christianisme étoit aussi libre qu'à Lisbonne. Je lui nommai Surate & Hispahan, où, parmi d'autres commodités, il trouveroit celle de faire valoir les grandes fommes d'argent qu'il emportoit avec lui, & le moyen par conféquent de fe foûtenir avec distinction; au-lieu de fe ruiner par ses présens & ses dépenses, comme il y seroit obligé dans le lieu dont il faisoit choix. pour se procurer une considération fort incertaine.

CE conseil étoit sage, & méritoit du moins quelque nouvelle délibération; mais il n'écouta rien, & ne pensant qu'à se rendre à Visapour, il me dit brusquement que j'étois le maître de partir avec lui; qu'il avoit pris des mesures pour la sureté de sa route; qu'un passeport très-ample qu'il avoit obtenu pour lui & fon équipage, l'exemptoit des droits d'entrée, & qu'il me conseilloit de faisir l'occasion; qu'il avoit pris de l'affection pour moi, dans nôtre entretien; que je pouvois compter sur ses services; & que s'il ne se rendoit point à mes conseils, il ne me remercioit pas moins de les

lui avoir donnés.

Il refusai honnêtement ses offres, en lui disant que s'il est été disposé à partir le lendemain, je me serois fait honneur de l'accompagner; mais que J'étois chargé d'affaires pressantes, & qu'avec un équipage si considérable, sa marche ne pouvoit être aussi prompte que la mienne. En effet, il portoit des Magafins entiers de riches marchandifes & de meubles précieux. Il avoit des mulets chargés de vins exquis, de fromages, de viandes salées, de confitures, & de toutes les délicatesses dont les Portugais ne se laissent pas manquer dans les Indes. Je lui promis seulement de le voir à Visapour. Le Gouverneur de Rheback, dont j'allai prendre congé, me fit expédier un passeport, & me donna deux de ses gens pour guides; je partis le jour suivant, après avoir rendu sa visite à Dom Pedre.

Ma fanté, qui étoit excellente, à mon départ, se soûtint pendant les premiers jours de la route: mais je sus saisi tout-d'un-coup d'une sièvre violente qui dura deux jours entiers. Elle me quitta le troisième, & me laissa dans un abbatement qui ne me permettoit pas de me soûtenir. J'étois fort mal logé. De Rheback à Visapour, on ne rencontre que de mauvaifes cabanes, & des Habitans groffiers. La différence de ma Religion augmentoit encore leur brutalité. Mon passeport servit à me mettre à couvert de leurs infultes, en leur apprenant que j'étois connu du Gouverneur de Rheback, & que leurs mauvais traitemens ne demeureroient pas impunis. Mais les deux guides, qu'il m'avoit donnés, se lasserent d'accompagner un malade; & je me trouvai fans secours, dans un Pays dont j'entendois peu la langue.

DE CASTRO. 1673.

rend à Visa.

Il tombe chemin.

HISTOIRE DE DOM PEDRE DE CASTRO. 1673.

Heureuse rencontre qu'il fait à Visapour.

CEPENDANT j'arrivai à Visapour: mais à peine fus-je entré dans la Ville, que la fièvre me reprit avec une nouvelle violence. Je me logeal chez un honnête Perfan, de qui j'appris auffi-tôt que le Gouverneur de la Ville étoit de sa Nation. Comme il y avoit beaucoup d'apparence que ma dernière heure n'étoit pas éloignée, & que l'affoiblissement de mes forces me confirmoit à chaque moment dans cette idée, je pris le parti d'envoyer un de mes gens chez le Gouverneur, avec ordre de lui dire, qu'un François, chargé des affaires de sa Nation, étoit dans la Ville depuis quelques jours, & que se trouvant fort mal, il lui demandoit en grace de venir recevoir de sa main des lettres importantes, qui ne pouvoient être remises a vec plus de sûreté que dans la sienne. Il vint austi-tôt. Ma surprise & ma joye ne peuvent être représentées, lorsque me reconnoissant le premier a près deux mots d'entretien, il s'écria, dans sa langue, que j'entendois parfaitement; , Quel bonheur de retrouver ici le meilleur de mes amis! Quoi, " mon frère, c'est vous "! Je ne le reconnoissois pas: & quoique son visage me rappellat quelques idées vagues, la maladie avoit causé tant de defordre dans les traces de mon cerveau, que je ne me le remis tout-à-fait

qu'après avoir entendu fon nom (m). CE Persan se nommoit Coja-Abdela. C'étoit un homme de considération, qui avoit toûjours aime la Nation Françoife. Il avoit été long-tems Gouverneur de Mirzeou (n), & je l'avois connu familièrement à la Côte de Malabar. Nous avions lié meme une amitié fort étroite; & je lui avois trouvé des mœurs si douces, avec tant de droiture & de probité, que j'aurois fouhaité alors de ne le quitter jamais. Après avoir remercié le Ciel de cette heureuse rencontre, je commençai à mieux augurer de ma situation, lorsque je retrouvois des secours & des confolations assurées dans les soins de l'amitié. Cependant, l'ardeur de ma sièvre ne faisant que redoubler, je priai Coja-Abdela, qui m'offroit affectueusement ses services, de penser d'abord à me procurer un logement plus commode, & dans quelque endroit où je fusse eloigné du bruit. " Je prétends, me dit-il, que , vous n'ayiez pas d'autre maison que la mienne; ou si vous ne la trouvez , point encore affez tranquille, je vous procurerai un appartemant qui le " fera beaucoup plus, & qui touche néanmoins à ma maison. Il me quit ta pour aller donner ses ordres. J'envoyai avec lui un de mes gens, qui revint me rendre compte de l'appartement qu'il me destinoit. C'étoient trois chambres fort commodes, mais qui n'étoient pas moins exposées au

bruit que le logement que je voulois quitter.

Dom Pedre y arrive & lui donne un logement. DANS cet intervalle je reçus la visite de Dom Pedre, qui avoit employé ses premiers soins, en arrivant dans la Ville, à s'informer du lieu où j'étois logé. Il me pressa d'accepter un appartement chez lui. Sa maiton étoit dans le meilleur air de Visapour, & dégagée de tout ce qui peut incommoder un malade. Il joignit tant de politesse à ses offres, que dans

(n) Ibidem. pag. 174. (n) L'Auteur ne parle pas de ce Perfan, dans le Journal de ses Voyages: mais on a vû, dans celui de Dellon, qu'il étoit encore Gouverneur de Mirzeou, en 1670, & qu'il faisoit beaucoup de caresses aux Francois.

le t

en

les

con

TUT!

54 L

rė,

qui

moi

n'y

je p

des

van

bau

-116

prof

pou

Don

dans

il fe

les i

té,

ligni

fon

Mat

doni

fauv

étoi

un r

prio

qui 1

force

qui c tuga prec

ne n

meir

fich

ma i

conn

te d'

Pedr

Porti

'coup

L

entré dans la Je me logeai uverneur de la parence que ma de mes forces parti d'envoyer re, qu'un Frandepuis quelques ce de venir reêtre remises aa furprise & ma

j'entendois parnes amis! Quoi, quoique son visacausé tant de deremis tout-à-fait

nt le premier a

de confidération, long-tems Gouent à la Côte de e; & je lui avois robité, que j'auremercié le Ciel urer de ma fitua. affurées dans les iifant que redoufes fervices, de & dans quelque , me dit-il , que ous ne la trouvez partemant qui le on ". Il me quite mes gens, qui inoit. C'étoient oins exposées au

ui avoit employe rmer du lieu où ez lui. Sa maitout ce qui peut offres, que dans

rzeou, en 1670, & e careffes aux Franle triste état où j'étois, je ne pus les refuser. Abdela m'avoit déja déclaré, Historne ne en gemissant, qu'il n'y avoit point, dans la Ville, d'autres Medecins que Dom Pedre les l'rétres Indiens, dont je ne connoissois que trop l'ignorance. Je le fis confentir me voir logé chez Dom Pedre, qui avoit, a fes gages, un Chi-

rurgien Portugais.

LES fecours que j'en reçus n'avancèrent pas ma guérison. Au contraina fievre devint continue, & dura trente-cinq jours, avec une ardeur qui ne me laissoit pas plus de repos la nuit que le jour. L'approche de ma mort, que je crus certaine, me fit demander si dans toute la Ville il n'y avoit pas un Prêtre, ou du moins un Chrétien, entre les bras duquel je pusse expirer tranquillement. On n'eut pas de peine à me trouver des Chrétiens; mais c'étoient autant de Renégats, qui avoient abjuré l'Evangile pour embrasser l'Alcoran, & qui vivoient dans la plus infame débauche.

\*\*CEPENDANT mon mal ne faifant qu'augmenter, je tombai dans une profonde lethargie. On me crut mort. Le Chirurgien me voyant fans pour mort. poulx & fans respiration, déclara que je venois d'expirer. Croira-t'on que Dom Pedre se souvint alors qu'il étoit Chrétien? Il sit allumer des cierges dans ma chambre; & faisant l'office de Prêtre, avec ses Valets & les miens, il se mit à réciter, près de moi, les prières que l'Eglise ordonne pour les Morts. Je suis porté à croire qu'il le faisoit par un motif de piété & par quelque sentiment d'amitié pour moi. Mais comme la malignité humaine empoisonne les meilleures actions, on a prétendu que son unique vûe avoit été de faire connoître qu'il n'avoit pas embrassé le

Mahométisme.

LE lendemain, il recommença les mêmes prières, & les ordres furent donnés pour ma fépulture. Une heureuse négligence à les exécuter, me sauva la vie. Les Domestiques ayant remis cet office au jour suivant, qui étoit le troisième jour de ma léthargie, un Portugais se sentit porté, par un mouvement de Religion, à passer la nuit près de moi. Pendant qu'il prioit à genoux, il fe fit dans mon tempéramment une révolution subite, qui me rendit le fentiment & la connoissance. Mais ne retrouvant pas la force de parler, je tournai les yeux dans toutes les parties de la chambre, qui étoit fort éclairée de la lumière d'un grand nombre de bougies. Le Portugais fut saisi d'une si vive frayeur, qu'étant sorti de ma chambre avec precipitation, il alla publier que l'esprit du François étoit revenu; & personne n'ayant jugé de la vérité, parcequ'on ne pouvoit s'imaginer qu'un homme mort depuis deux jours fût revenu à la vie; son récit passa pour une illufien de la crainte, & ne fit pas naître la penfée de me fecourir. Cependant, ma mémoire s'étant un peu fortifiée, l'appareil qui m'environnoit me fit connoître l'erreur où l'on étoit sur ma situation. Je m'efforçai de me faire entendre: mais je sus mal obéi de ma langue & de mes bras. Ainsi, faute d'affistance, je retombai dans le danger de mourir réëllement. Cette cruelle folitude dura jusqu'au matin. Coja-Abdela étant venu chez Dom Pedre, on lui raconta mon apparition prétendue. Moins crédule que les Portugais, il ne se fit pas répéter une avanture dont il comprit tout-d'uncoup le fond; & l'amitié le conduisit promptement à ma chambre. Il me

1673.

DOM PEDRE DE CASTRO. 1673.

HISTOTHE DE TROUVA les yeux ouverts, avec quelques apparences de mouvement, mais trop foible encore pour l'entendre. Il me réveilla bien-tôt, par la force de quelques liqueurs qu'il me fit avaller; & d'autres remèdes acheverent de m'arracher à la mort (0).

Dans ma convalescence, les soins de Dom Pedre se relâchèrent beau. coup. Il n'étoit occupé que de ses plaisirs. D'ailleurs l'extrémité où je m'étois vû réduit m'avoit porté à lui confier plusieurs choses précieuses. qui lui feroient demeurées par ma mort. Ses espérances étoient trompées: & comme je lui avois remis ce dépôt à la vûe de plusieurs personnes. fur-tout à celle du Gouverneur Perfan, il comprenoit qu'il ne feroit pas aisément dispensé de me le restituer. Le regret d'abandonner une proye, qu'il avoit crûe certaine, lui fit prendre un parti qui étoit capable effectivement de lui en affurer la possession. Ce sut de m'empoifonner (p).

Dom Pedre tente de l'empoisonner.

l'Ators encore si foible, que la moindre agitation me causoit un évanouissement. Il vint un jour, dans ma chambre, environné d'une douzaine de Courtifanes & de plusieurs instrumens. Ayant sçû, me dit-il, que l'étois beaucoup mieux, il vouloit contribuer à ma guérison par l'amuse ment de la danse & de la symphonie. En vain lui représental-je que ce spectacle me convenoit peu. Il fit étendre de riches tapis, sur lesquels s'e tant affis à l'Indienne, avec toute fa suite, il commença la fête par un concert d'instrumens, qu'il sit ensuite accompagner de la voix des semmes. Après la mufique, il donna fes ordres pour la danfe. Je l'appellai plufieur fois, pour le supplier de m'épargner ce tourment. Il feignit de ne me na entendre. Ce fut alors que le bruit & la chaleur faillirent de me couter la vie. Je me fentois prèt à m'évanouir, & je demandai quelque chofe 👊 pût foûtenir mes forces. Dom Pedre attendoit cette occasion. Un Esch ve, qu'il avoit chargé de ses ordres, me présenta, dans un gobelet, un liqueur dans laquelle il avoit jetté une poudre dont on ne prend pas dem fois. Il ne s'étoit pas même caché pour composer ce breuvage; & de toute l'affemblée, je fus le feul qui ne pus le remarquer. Un de mes Vales comprit de quoi j'étois menacé. Il s'avança brusquement; & prenant gobelet des mains de l'Esclave, comme s'il n'eût pensé qu'à disputer la droits de son office, il sit exprès un faux pas qui lui sit renverser la liquem Dom Pedre, irrité jusqu'à la fureur, maltraita de plusieurs coups & mo Valet & l'Esclave. Il se retira dans le même transport, & je reçus aus tôt l'explication de cette avanture (q).

Ses nouvelles tentatives furent prévenues par des foins si peu déguises. qu'il n'approcha plus de ma chambre fans trouver deux de mes gens qu s'attachoient à lui, comme des ombres, & qui ne perdoient pas ses mais de vûe. Ma fante s'étant tout-à-fait rétablie, je lui redemandai le dép que je lui avois confié. Il fit naître mille difficultés, que j'eus beaucoupe peine à vaincre. Cependant je le forçai enfin de me le rendre, à l'exemp tion de vingt ou trente piftoles, qu'il avoit prifes dans mes habits, sur lo早む 品 中海 田

TO

ef

d'l

év gio

fes

TOI

L'

exc

Vii

l'oc

de o

die.

étoi

ie d

peut

que

voir

étoie

fe tr

me d

Cont

turba

fans

plus

pour.

J E jouer

moi.

reme

chez

ver d

faire

te la étoies

I

uvement, mais ot, par la force. s acheverent de

elâchèrent beauextrémité où je oses précieuses, coient trompees; eurs personnes, qu'il ne seroit 'abandonner une rti qui étoit cafut de m'empoi-

e causoit un évamé d'une douzai-, me dit-il, que rison par l'amuse ésentai-je que ce s, fur lesquels s'e a fête par un convoix des femmes. l'appellai plufieur gnit de ne me pa t de me couter quelque chose qu calion. Un Escla s un gobelet, um ne prend pas deu euvage; & de tou Un de mes Vale ent; & prenant: é qu'à disputer le nverser la liqueu. eurs coups & mo

is si peu déguiss. de mes gens qu ient pas ses main lemandai le dépij'eus beaucoup endre, à l'excepnes habits, fur lo-

& je reçus aul

(q) Ibid. pag. 189.

pinion de ma mort, & d'une montre, dont il me dit qu'il avoit fait présent Histoine pa la plus belle des femmes qu'il m'avoit amenées. Je m'applaudis de n'avoir pas fait une plus groffe perte. Mes affaires ne m'ayant pas arfêté longtems à Visapour, je ne partis point sans prendre congé de lui: mais je ne balançai point à lui reprocher son malheureux dessein, & je lui déclarai que le mien étoit d'apprendre à tout l'Univers, que ce Dom Pedre, qui faisoit tant de bruit dans le Monde, étoit un Apoltat, un empoisonneur, un homme dont le Christianisme devoit se féliciter d'être délivré, & qui seroit l'opprobre de la Religion de Mahomet. Tels furent nos adieux. En effet, s'il n'avoit pas embrassé le Mahométisme, c'étoit moins par un reste d'honneur, qui ne s'éteint pas dans les ames les plus corrompues, que pour éviter toutes fortes d'affujettissemens, & pour vivre sans aucune Reli-

L'AUTEUR ajoûte que Dom Pedre de Castro, après avoir vieilli dans ses crimes, fut poignardé par un Seigneur de Visapour, dont il avoit cor- de Dom Perompu la femme, & dans le tems qu'il faisoit ses efforts pour violer sa fille. L'Orient, dit-il, offre des Renégats, de tous Pays de l'Europe, sans en excepter la France. Deux François de cette espèce lui rendirent visite à François, qui Visapour, & ne feignirent de lui marquer du respect, que pour chercher PAuteur. l'occasion de le voler. On croit devoir conserver ici les principaux traits de cette avanture.

DEUX de ces malheureux, dit-il, vinrent chez moi pendant ma maladie. Ils y revinrent, lorsque je commençois à me porter mieux. Je n'y toire. étois pas; mais étant averti de leur visite, je déliberai assez long-tems si ie devois les voir. Je m'y déterminai enfin, dans la pensée que je serois peut-être affez heureux pour faire quelque impression sur leurs esprits, & que quand tous mes Voyages ne m'apporteroient pas d'autre fruit que d'avoir rendu un Chrétien à l'Eglife, je me trouverois bien payé. Lorsqu'ils étoient venus, ils s'étoient simplement annoncés comme des François qui fe trouvoient à Visapour, & qui vouloient offrir leurs services à un homme de la même Nation, chargé des ordres du Roi de France pour cette Ils m'avoient fait dire aussi, que s'ils avoient la veste & le turban, ce n'étoit pas qu'ils eussent changé de Religion; mais qu'étant fans cesse avec les Turcs, ils s'étoient vêtus comme eux, pour trouver plus de facilité dans une forte de Commerce qu'ils exerçoient à Visa-

le favois déja le contraire : mais je feignis de paroître abusé, pour jouer mieux mon rôle. Ils se présentèrent donc une troisième sois chez moi, d'un air aussi familier que s'ils eussent déja fait connoissance. Je les remerciai de leur honnêteté. Mais leur premier but avoit été de me voler chez moi; & n'en ayant pas trouvé l'occasion, ils espéroient de la retrouver d'autant plus facilement, dans le Voyage qu'ils me croyoient résolu de faire à Saint-Thomé, que le Siège étoit devant cette Ville, & que toute la Campagne étoit infestée par les deux partis. Ils me dirent qu'ils en étoient arrivés depuis peu; qu'ils étoient venus de France sur les Vais-

(r) Pag. 191.

XIII. Part.

K

DE CASTRO. 1673. Leurs adieux.





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIL SIL GENERAL STREET



DOM PEDRE DE CASTRO. 1673.

HISTOIRE DE seaux du Roi, commandés par M. de la Haie (s), & qu'ayant été obligés de le quitter, ils avoient trouvé d'honnêtes Officiers Mores qui les avoient pris avec eux, & qui leur faisoient des avantages considérables pour leur fortune.

leu

gre

en

ľui

tir

ner

rev

jois

ces

fap

bea

des **q**u'i

**&** 0 rév

leur ven

avo

, r due

Ped

fapo

, P

" q

me **é**vé:

l'av

JE suis bien aise, leur dis-je, que vôtre fortune soit meilleure; mais il me semble que vôtre bonne mine en a diminué; & vous semblez tout empruntés dans ces habits. Voyez ce que c'est que d'etre déguisés. Vous n'avez ni l'air François ni l'air More. Il me semble que vous auriez aussibien fait de garder vôtre juste-au-corps & vôtre chapeau; car je ne puis croire que vous ayez changé de Religion comme d'habit. Quoique fort impudens, leur trouble parut sur leur visage. Le plus hardi des deux me répondit que le Seigneur, avec lequel ils étoient, avoit souhaité qu'ils sufsent vêtus comme les autres personnes de sa maison, & qu'il seroit blessé d'y voir une différence d'habit. Mais ne l'est-il pas, leur dis-je, de la différence de vôtre Religion & de la sienne? Il est vrai, me dirent-ils, qu'il n'a pas tenu à lui que nous n'ayions embrassé le Mahométisme; mais nous avons rélisté à ses instances, & nous avons essuyé d'assez mauvais traitemens, pour conserver nôtre sainte Religion, dans laquelle nous voulons mourir. C'est-à-dire, Messieurs, repliquai-je, que j'ai devant les yeux des Martyrs du Christianisme. Je prendrai soin de publier que j'ai vû deux jeunes François, qui conservant toute la pureté de leur soi sous le turban, ne se servoient du changement d'habit que pour convertir les Mores, & qui se feroient donner la circoncisson même, pour se mettre plus en état de faire des Chrétiens. J'admire vôtre zèle, Meisseurs, & l'art que vous avez de faire tourner de si mauvais moyens à de bonnes sins.

Ces deux méchans hommes me parurent dans un fort grand embarras. Comme j'étois instruit du dessein qu'ils avoient de me voler sur le chemin de Saint-Thomé, j'employai l'adresse pour m'en garantir. Je leur demandai combien ils avoient mis de tems à venir de cette Ville jusqu'à Visapour. Ils me répondirent qu'ils avoient marché l'espace de quarante-cinq jours. Il faut, leur dis-je, que vous vous soyiez arrétés en chemin. Non, me dirent-ils: & là-dessus ils me promirent qu'au tems de mon départ ils me donneroient de bons avis sur la route, & même quelques-uns de leurs amis pour me servir de guides & d'escorte. Nous ne nous entendons pas; interrompis-je. Il y a aujourd'hui trente-cinq jours que j'ai dépêché un Courier à Saint-Thomé, pour y porter des pacquets dont j'étois chargé; & je souhaiterois de favoir dans quel tems à-peu-près j'en puis avoir des nouvelles. J'en ai même de l'inquiétude; parceque les chemins sont remplis de Soldats, & le passage très-dangereux. Je n'attends que cet éclaircissement pour retourner à Surate, où est le Comptoir général de nôtre Compagnie; & ma fanté commençant à revenir, je fonge à partir au premier jour.

CE discours déconcerta mes deux scélérats. Ils parurent troublés, & me dirent avec empressement; eh! quoi, Monsieur, vous n'allez donc pas à Saint-Thomé? Non assurément, leur dis-je. Je n'ai pas dessein d'aller m'exposer sans raison, & je ne crois pas que vous sussiez d'un autre avis,

<sup>(</sup>s) Voyez son Journal, au Tome XI. de ce Recueil.

si je vous consultois. Ils ne laisserent pas de me proposer divers chemins, qu'ils connoissoient, me dirent-ils, & par lesquels je n'aurois rien à craindre. C'étoient justement ceux que je redoutois. Je les remerciai, & je

les vis partir fort mécontens d'avoir manqué leur coup (t).

CARRÉ continue de raconter que les ayant revus, avec deux autres de leurs Compagnons, il tira d'eux l'aveu de leur apoltafie, & de tous les degrés par lesquels ils y étoient tombés. Il ne les nomme point, dit-il, pour en épargner l'affront à quantité de gens de bien & d'honneur. Mais de quelque défiance qu'il fût armé avec eux, il ne put éviter d'être dupé par l'un des quatre, qui tira de lui quelque argent, sous prétexte de se faire vêtir à la Françoise, pour retourner dans un Pays Chrétien sans faire soupçonner sa fuite aux Mahométans. Après avoir donné dans ce piège, il ne le revit plus.

Mais il manqueroit quelque chose à sa principale narration, si je n'y joignois, d'après lui-meme, l'histoire des deux Dames Portugaises, Nièces du Gouverneur de Goa, que Dom Pedre avoit livrées au Prince de Vifapour. On lui avoit parle si avantageusement de leur mérite & de leur par Dom Pebeauté, qu'après ion rétablissement, il trouva le moyen de se lier avec un dre. des Officiers du Prince, dans l'unique vûe de se procurer l'éclaircissement

qu'il desiroit.

été obli-

es qui les

bles pour

; mais il

tout em-

s. Vous

riez austi-

ne puis

e fort im-

ux me ré-

qu'ils fuf-

oit blef**fé** 

de la dif-

-ils, qu'il

nais nous

is traite-

s voulons

les yeux

i vû deux

turban, ores, &

en état d**e** 

vous avez

embarras.

e chemin

îr deman-

Visapour.

jours. Il

, me di-

me don-

mis pour

nterrom-

ourier à

k je sou-

ouvelles.

de Sol-

issement

ipagnie;

one pas

n d'aller

re avis,

ur. lés, &

Un jour, dit-il (v), que nous avions traité le chapitre des Religions, & que je l'avois entretenu du nombre des grands hommes que les Chrétiens révèrent, pour avoir préferé la mort aux honneurs par lesquels on tentoit leur constance; je suis bien curieux, ajoûtai je, de savoir ce que sont devenues deux Portugaifes, dont le Prince Mahométan, que vous fervez, avoit été assez amoureux pour les enlever. ,, Vous voulez parler, inter-,, rompit-il, des Dames que Dom Pedre lui a vendues.". Comment vendues? lui dis-je, en dissimulant ce que je n'ignorois pas. C'est un Dom Pedre, qui les lui a livrées? & ce Dom Pedre est celui qui s'est retiré à Visapour?, Lui-même, reprit-il: & je puis vous le certifier d'autant plus parfaitement, que j'ai eu part moi-même à cette avanture. C'étoit moi " qui donnois des ordres sur la route, & qui faisois préparer à ces deux "Dames toutes les commodités qu'elles pouvoient desirer ". Alors, il me raconta une longue histoire, dont on a déja lû l'origine & les premiers événemens. Je la reprendrai à l'enlévement même, où je me souviens de l'avoir interrompue.

" Dans tous les lieux où nous fîmes passer les deux Portugaises, on " n'entendoit fortir, du palankin, que des cris & des hurlemens." Lors-, qu'elles furent arrivées au Serrail du Prince, elles parurent fort différen-" tes de ce que je les avois vûes. La douleur & les larmes les avoient dé-" figurées, jusqu'à n'être plus reconnoissables. Le Prince, qui les aimoit .. beau-

(t) Ibid. pag. 209 & précédentes. (v) Ibidem. pag. 373 & suiv. On crain-droit que cette avanture ne parût romanes que, si l'Auteur n'en parloit comme témoin.

C'est par cette raison qu'on s'attache à conferver jusqu'à la forme de son récit, quoiqu'on alt corrigé l'expression.

DE CASTRO. 1673.

Histoire

DE CASTRO. 1673.

" beaucoup, en ressentit une vive affliction. Il fe figura qu'elles haïffoient ", également sa Religion & sa personne. Mais la tristesse de l'une avoit " une autre cause. Elle aimoit un jeune Portugais de Goa, qui avoit les " mêmes fentimens pour elle, & qui étoit depuis long-tems dans l'espérance de l'épouser. Tous les foins du Prince ne purent affoiblir cette pafsion. Elle ne lui répondoit que par des larmes, qu'il attribuoit à sa vertu, & qui le rendoient si timide, qu'à peine osoit-il se présenter devant elle. Il employa toute l'éloquence de nos Prêtres pour lui faire abandonner le Christianisme, dans l'espoir que ce changement feroit tourner son cœur aux plaisirs approuvés par l'Alcoran, & qu'une Religion voluptueufe lui feroit aimer la volupté. Elle triompha de tout; parcequ'elle s'imaginoit apparemment, que son attachement pour nôtre loi ne pouvoit

s'accorder avec fon amour pour un Chrétien. "LE Prince la fit confentir par degrés à se promener quelquefois avec lui dans un riche palankin; mais l'événement a fait connoître d'où venoit cette complaifance. Elle fe flattoit, fans doute, que fon Amant ne demeureroit pas tranquille à Goa; & son espérance étoit de le rencontrer dans sa marche. En effet, ce jeune téméraire, qui se nommoit Dom Alvarez Corrado, comme on l'a sçû depuis, étoit venu dans cette Ville, à la première nouvelle de l'enlévement, c'est-à-dire, presqu'aussitôt qu'elle. Il y passoit pour un Marchand, & ses occupations paroisfoient bornées au Commerce: mais s'étant logé dans le quartier du Prince, il ne s'éloignoit guères de l'enceinte de fon Palais, dont il ne ceffoit pas d'observer la situation, avec l'audacieux dessein d'y pénétrer. Il ne put manquer de voir sa Maîtresse, chaque fois qu'elle sortit avec le Prince. On n'a pas douté qu'elle ne l'eut reconnu; & nous n'avons pû donner d'autre explication à l'empressement qu'elle marqua bien-tôt pour se promener avec le Prince, tandis qu'elle conservoit pour lui la même rigueur, & que sa tristesse ne paroissoit pas se relàcher. Enfin le jeune Portugais, encouragé peut-être par quelque figne ou par quelque billet, eut l'imprudence de s'adresser à un homme de sa Nation, qui avoit embrasse la Loi des vrais croyans, & qui étoit au service du Prince. Il lui découvrit son amour, après s'être flatté de l'avoir engagé dans ses intérêts par une groffe fomme d'argent, qui devoit être fuivie de beaucoup d'autres libéralités. Ils convinrent des moyens qu'il falloit employer, pour entrer impunément dans l'appartement des femmes. Le jeune homme résolut de prendre l'habit d'une de ces Marchandes qui fournissent les Serrails de fruits & de liqueurs, & qui font reçues fans défiance. Ses mefures, qu'il ne déguisa point à celui qui devoit les seconder, furent prises avec tant d'adresse & de conduite, qu'elles auroient pû réussir; & l'enlévement qu'il méditoit n'auroit pas eu moins de succès que le nôtre. Mais fon confident ne paroissoit le servir, que pour garder la fidélité qu'il devoit à fon Maître. Aussi-tôt qu'il eut tiré le secret de toutes ses vûes, il en avertit le Prince. La vengeance ne fut pas éloignée. n'ignorai pas les ordres qui furent donnés dès le même jour: mais le confident demeura chargé de l'exécution; & cette préférence, pour un cruel ,, LE office, ne me causa point de jalousse.

fur le & fur de fa les R gers s fuccès

ne fe

fent f

99

tu

m

m

l'a

tio

ma

nu

jet

s haïssoient l'une avoit i avoit les s l'efpérancette paft à fa veriter devant e abandontourner fon voluptueuequ'elle s'i-

ne pouvoit uefois avec e d'où vefon Amant de le rene nommoit dans cette orefqu'auffions paroifer du Prinil ne cessoit trer. Il ne vec le Prinns pû dontôt pour se a même riin le jeune que billet, avoit emnce. Il lui ns fes intébeaucoup employer. eune homrnissent les e. Ses mefurent priréussir; & e le nôtre. la fidélité toutes fes gnée. Je ais le conır un cruel

, LE

, LE Prince, dont le tems n'avoit fait qu'irriter la passion, comprit HISTOIRE DE tout-d'un-coup ce qui rendoit la Portugaise si difficile. Il ne chercha plus d'autre explication pour sa tristesse & pour ses larmes. On lui dit que c'étoit un homme qu'il avoit vû plusieurs fois à la promenade. Il se ressouvint de l'avoir remarqué autour de son palankin; & sa mémoire ne lui rappella pas moins diverses marques de trouble, que sa Compagne n'avoit pas eu le pouvoir de cacher. Dans sa fureur, il pensa d'abord à poignarder fon Rival de sa propre main: mais on lui représenta qu'une vengeance si facile n'étoit pas digne de lui. Le Portugais devoit venir seul. en habit de femme, & par conféquent sans armes. Le soin de punir son crime appartenoit à celui qui l'avoit révelé. On lui donna deux Efclaves, qu'il mit dans un lieu obscur, par lequel Alvarez devoit passer. Lorsque ce jeune téméraire y sut arrivé, il se sentit frapper; & les coups qui le firent tomber sans vie, surent portés avec tant de vitesse, qu'il n'eut pas le tems de pousser un soupir.

"J'ETOIS avec le Prince, lorsqu'on lui vint apprendre que ses ordres étoient exécutés. Il entra, d'un air furieux, dans la chambre de la Por-", tugaife. Vôtre Amant, lui dit-il, vient d'expirer. Vous le préferiez à moi. Il ne vit plus. Il a trouvé la mort qu'il méritoit. Quoi! Dom Alvare? s'écria-t'elle. Dom Alvare est mort! Oui, il est mort, & c'est

moi qui l'ai fait poignarder.

" Je n'ai pas conçu quel plaisir le Prince put prendre à lui annoncer de sa bouche cette suneste nouvelle; & moins encore, pourquoi il se déclara l'auteur d'une violence qu'il pouvoit desavouer. Mais, à cette déclaration, la Portugaise tomba évanouie, avec de si étranges accidens, que malgré tous les foins qu'on apporta pour la fecourir, elle expira quelques heures après.

" Sa Compagne, qui paroît sans engagement du côté de l'amour, & qui ", n'a pas d'autre raison que sa captivité pour s'affliger, se consume d'en-", nui; & loin d'écouter les propositions du Prince, elle s'obstine à les re-" jetter, avec des emportemens de douleur qui ne lui promettent pas une

, longue vie (x)".

(x) Carré, ubi supra, pag. 402 & précédentes.

# Voyage de Luillier, au Golfe de Bengale.

N Lecteur François, qui s'est vû conduit successivément dans les principales parties du Golfe de Bengale, & qui est tombé mille fois sur les noms de divers Etablissemens Européens, à l'embouchure du Gange & sur la Côte de Coromandel, peut se demander avec étonnement si ceux. de sa Nation lui sont échappés, ou pourquoi il ne les a pas vûs figurer dans les Relations étrangères & dans les nôtres? On lui répond que si les étrangers s'occupent quelquefois de nos affaires, ce n'est pas pour en relever le succès ou l'éclat; & que par une négligence, assez surprenante en effet, il ne se trouve aucun de nos propres Voyageurs, qui ast publié jusqu'à présent ses observations sur nos Colonies Orientales. Luillier est le seul qui aît parlé,

DOM PEDRE DE CASTRO. 1673.

LUILLIER. 1702.

INTRODUC-

parlé, avec un peu d'étendue, de Pondichery & de Chandernagor. Aussi cette raison lui fera-t'elle obtenir, dans ce Recueil, un rang qu'il mérite peu à tout autre titre. Il nous apprend que son Voyage (a) n'eut pas d'autre motif que sa politesse & sa gasanterie. On lui proposa de conduire, aux rives du Gange, deux jeunes Demoiselles qui étoient promises à deux jeunes Officiers du Comptoir François. Il accepta cette commission comme

LUILLIER s'étant embarqué à l'Orient, le 4 de Mars 1702, sur un Vaisfeau de la Compagnie des Indes, une navigation douce, dont il attribue le fuccès à la protection de l'amour, ne lui fit trouver que du plaisir sur Mer, & de l'amusement dans tous les lieux de son passage, jusqu'au 12 de Juillet, qu'il mouilla dans la Rade de Pondichery. Cependant, depuis le 24 de Juin, après avoir passé à la hauteur de l'Isle de Ceylan, ,, où les Hol-", landois, dit-il, ont à present la politique de ne recevoir aucun Navire , étranger, dans la crainte de communiquer la connoiffance du Commerce ", de cette Isle, & d'inspirer le desir de la partager (b) ", quarante hommes de son bord tombèrent malades, & vingt-un moururent dans l'interval-

Ses observations fur les maladies de fon Vailfeau.

le qui restoit jusqu'au Port. L fait quelques observations sur cet accident, pour l'utilité de ceux qui passeront, comme lui, par Anjouan, une des Isles Comorres. ,, A nôtre " arrivée, dit-il, les uns attribuèrent les maladies de l'équipage à quelque cli-" mat pestiferé, par lequel il falloit que nous eussions patié, & d'autres à ", nôtre féjour dans l'Isle d'Anjouan. Pour moi, j'en accuse la dernière de " ces deux causes, quoiqu'il ne soit pas impossible que l'un & l'autre y ayent contribué: car en pleine Mer, on se sent quelquesois abbatu jusqu'à perdre le pouvoir d'agir; & si-tôt qu'on entre sous un autre climat, on s'apperçoit qu'infensiblement les forces reviennent. Les plus dangereuses de ces alternatives sont dans la Zone torride de l'hemisphère du Sud, par les six à douze degrés, sous le Tropique du Capricorne, & lorsqu'on a le Soleil à plomb. Mais la raison qui me fait attribuer nos maladies au séjour d'Anjouan, c'est que tous les scorbutiques, qui étoient descendus à terre, se sont très-bien portés; & qu'au contraire, de tous ceux qui se portoient bien & qui couchèrent dans l'Isle, il n'y en eut que trois qui ne tombèrent pas malades. Une partie mourut, & l'autre eut beaucoup de peine à se rétablir. On étoit campé au pied d'une haute montagne, depuis dix heures du matin, jusqu'à cinq heures du soir. La reverbération du Soleil y rendoit la chaleur si excessive, qu'à peine y pouvoit-on respirer. Pendant la nuit, il s'élève de la Mer un air froid, qui humecte la vallée; & cette fraîcheur, melée avec les vapeurs de la Terre, y produit un air grossier qui ne peut être que nuisible à la santé. On peut objecter que les malades auroient plutôt dû fouffrir de ce mauvais air, parce qu'étant fort affoiblis, ils devoient moins rélister à sa ma-

(a) Publié en 1726, à Rotterdam, chez Hofbout, in-12, sous le titre de Nouveau Voyage aux grandes Indes, avec une Instruction pour le Commerce des Indes Orientales, &

un Traité des maladies particulières aux Pays Orientaux, & de leurs remèdes (1). Le Voyage même ne contient que 128 pages. (b) Voyage de Luillier, pag. 25.

(1) Ce dernier Traité eft de Dellen, R. d. E

quelque

99 il

,,

D

nère çoife

ce la

fain.

d'her

de l'o de la

pas l

quelq

des m

tres,

de la

ches, à traîi

nôtres

befoin

me un

toutes

déja ti

la don

dans fo

de laqu

comme

tems e

Outre

vant l'

gnies o

donne

nière d

fes, l'u cins, c

Roi, p

clat.

Po:

(c)

, fur un Vaist il attribue le aisir sur Mer, au 12 de Juil-, depuis le 24 " où les Holaucun Navire du Commerce quarante homdans l'interval-

té de ceux qui s. " A nôtre e à quelque cli-, & d'autres à la dernière de ın & l'autre y ois abbatu jusautre climat, es plus dange. hemisphère du apricorne, & t attribuer nos es, qui étoient raire, de tous n'y en eut que & l'autre eut ed d'une haute es du soir. La qu'à peine y un air froid, vapeurs de la ble à la fanté. rir de ce mauélister à sa maligni-

culières aux Pays s (I). Le Voyage pages. pag. 25.

" lignité. Mais outre que le scorbut est une maladie qui demande la Ter- Luillier. ", re, ceux qui se portent bien sont ordinairement prodigues de leur santé: & comme ils n'ont pas eu depuis long-tems le plaisir de la promenade, " ils s'en font un très grand de sentir cette fraîcheur pendant la nuit: ils , s'y endorment par l'assoupissement de ces vapeurs épaisses; & de-la vient la maladie. Au contraire, les malades se menagent; & c'est par cette raison qu'ils y recouvrent la fanté, pendant que les autres la perdent (c)".

DIX jours, que le Vaisseau passa dans la Rade de Pondichery, ne donnèrent point le tems, à Luillier, de connoître cette fameuse Colonie Fran-

çoise aussi parfaitement qu'à son retour.

CEPENDANT il ne nous dérobe point ses premières remarques. Il place la Ville au douzième degré du Nord. L'air y est très-chaud, mais sort fain. Le Pays, qui est fort sabloneux, ne produit que du riz, & très-peu d'herbes potagères. On y trouve néanmoins une espèce de grosses raves, de l'oseille, des épinars, de petites citrouilles, qui se nomment Giromons, de la chicorée, des choux blancs, des concombres; mais ces légumes n'ont pas le même goût que les nôtres. On y trouve des citrons en abondance, quelques oranges, des bananes, des gouiaves, des grenades, des patates, des melons d'eau, une autre espèce de melons qui approche un peu des nôtres, des mangues, des pamplemousses, des ananas, des jacs & des papées; de la volaille & du gibier de toute espèce, quelques bœufs & quelques vaches, mais quantité de busses, qu'on employe indisféremment à porter & à traîner; des cabris à grandes oreilles abbatues & tout-à-fait différens des nôtres. Les cocotiers y font en très-grand nombre, & fournissent, aux besoins des Habitans, cette multitude de secours qui les sont regarder comme un des plus utiles présens de la Nature.

PONDICHERY étant devenu le premier Comptoir de la Compagnie dans toutes les Indes, on commençoit à ne rien épargner pour lui donner de l'éclat. L'Auteur croit son circuit d'environ quatre lieues, & la représente déja très-peuplée, sur-tout de Gentils, qui aiment beaucoup mieux, dit-il, la domination Françoise que celle des Maures. Chaque état est resserré dans fon quartier. On y construisoit alors une nouvelle Forteresse, près de laquelle quelques Officiers François avoient fait bâtir des maisons: mais comme le Pays a peu de bois pour les édifices, & que d'ailleurs il s'y élève de tems en tems des vents fort impétueux, les maisons ne sont que d'un étage. Outre ce nouveau Fort, on en comptoit neufs petits, qui faisoient auparavant l'unique défense des murs. La garde étoit composée de trois Compagnies d'Infanterie Françoise, & d'environ trois cens Topases; nom qu'on donne à des Habitans naturels du Pays, qu'on fait élever & vêtir à la manière de France (d). Il y avoit, à Pondichery, trois Maisons Religieuses, l'une de Jesuites; la seconde, de Carmes; & la troisième, de Capucins, qui se disoient Curés de toute la Ville & de l'Eglise Malabare. Le Roi, pour donner du lustre à ce bel Etablissement, y avoit établi depuis quelques années un Conseil Souverain. La Compagnie y entretenoit un

1702.

Description de Pondichery, au paliage de l'Auteur.

(e) Ibid. pag. 28 & précédentes.

(d) Ibid. pag. 33 & précédentes.

1702.

Luillier. Gouverneur, qui étoit alors M. le Chevalier Martin (c), un Commandant

Militaire, & un Major.

On ne s'est attaché à cette courte description, que pour faire comparer. dans la fuite, l'état de Pondichery, tel qu'il étoit alors, avec ce qu'il est devenu dans l'espace de peu d'années. L'Auteur ne donne pas d'ailleurs une idée fort avantageuse de l'agrément qu'il y vit règner dans la société des François, lorsqu'il fait observer que la beauté, la propreté & le bon air y étoient rares. Il ajoute que les deux Demoifelles du Vaisseau y firent admirer leurs charmes; ,, que l'amour fut plus fort que la raison, dans la " plûpart des Officiers de la Ville, quoiqu'ils n'ignoraffent point que ces ", deux belles Personnes n'alloient au Bengale que pour s'y marier; & que si leur séjour eût duré plus long-tems, le bruit des passions qu'elles firent

naître auroit pû retentir jusqu'en Europe (f)".

L'Auteur fe rend au Bengale.

LE Vaisseau ayant remis à la voile le 22 de Juillet, on n'eut qu'un vent favorable jusqu'à la Rade de Balassor (g), où l'on arriva le 29. Cette Rade est foraine, & très-éloignée de la Terre. Aussi-tôt qu'on y eut mouillé, on tira trois coups de canon, & l'artimon fut bordé suivant l'usage, pour avertir les Pilotes Côtiers de la Compagnie. Un gros vent contraire, qui empêchoit de fortir de la Rivière, les retarda pendant cinq jours. Comme le bruit de la guerre commençoit à se répandre dans les Indes, ce retardement causa de l'inquiètude au Capitaine, qui appréhendoit de rencontrer quelques Vaisseaux d'Angleterre ou de Hollande. Enfin, les Pilotes arrivèrent à bord le 4 d'Août, & furent suivis, quelques heures après, du Facteur que la Compagnie entretient à Balassor; mais le vent ne cessa pas d'être contraire jusqu'au 7. L'entrée du Gange a trois bancs de fable, qu'on ne passe point sans précaution. Aussi-tôt qu'on sait, à Balassor, l'arrivée de quelque Vaisseau François, le Facteur en donne avis au Directeur du Comptoir d'Ougly, par un Patemard, c'est-à-dire, un Exprès; & le Directeur se hâte de dépêcher quelques Officiers, avec des Basaras, qui sont une espèce de grands Bateaux assez propres, dont le milieu forme une petite chambre (h).

Son arrivée à Balassor.

BALASSOR est un lieu célèbre par le Commerce des belles toiles blarches qui se nomment Sanas, & de ces étoffes qui passent en France pour écorce d'arbre, quoiqu'elles foyent composées d'une soye fauvage qui se trouve dans les bois (i). L'Auteur ne nous apprend point combien cette Place est éloignée de l'embouchure du Gange (k). Les Basaras du Directeur étant venus au-devant des Dames, on passa le lendemain devant le Comptoir des Anglois de l'ancienne Compagnie, qui se nomme Golgothe (1), où l'on faisoit bâtir alors de très-beaux Magasins. Il est situé sur le bord du Gange, à huit lieues du Comptoir de France. Comme divers particuliers

Comptoir Anglois de Golgothe.

> (e) C'étoit lui qui avoit défendu Pondichery, contre les Hollandois, dans les dernières guerres; & malgré la perte de cette Place, sa bonne conduite lui avoit sait mériter la qualité de Gouverneur de l'Ordre du Mont-Carmel.

(f) Pag. 26.

(g) Ou Bellezoor; Mr. Prevost écrit toûjours Ballaford. R. d. E.

(b) Ibid. pag. 38.

(i) Ibid. pag. 39. (k) Elle en est à dix ou onze miles. R. d. E.

(1) Ou plutot Collecatte. R. d. E.

time de to fe ( Les leur o la m ce R que a

ont

 $\mathbf{V}$ ill

O

nus r deux ne fur Luillie pour ses civ femen de cha & ce

L A Maifo deux a vienne vant; Provin C<sub>H</sub>

justes,

Ville, Comp beauté & l'au une Ci cieux, font le gasins. LA

(m) (n)que les a (0) F (p) I

fambar (q) pas dans je ne fu

(1) C'0 Voyez nô

XII

ont fait bâtir des maisons, à Golgothe, on le prendroit de soin pour une Luillier.

Ville (m)

Commandant

e comparer,

ce qu'il est

oas d'ailleurs

ns la fociété eté & le bon

seau y firent

ison, dans la

oint que ces

arier; & que

qu'elles firent

it qu'un vent

y eut mouill'usage, pour

ontraire, qui

ours. Comme , ce retarde-

le rencontrer

s Pilotes arri-

es après, du ne cessa pas

ncs de fable, alaffor, l'arri-

au Directeur

rès; & le Di-

ras, qui sont

orme une pe-

s toiles blan-

France pour

uvage qui fe

ombien cette

ras du Direc·

in devant le Golgothe (1),

ur le bord du s particuliers

evost écrit toù-

e miles. R. d. E. R. d. E.

Cette Ra-

On passa de même devant le Comptoir des Danois, qui saluèrent le Bâtiment François de treize coups de canon. C'est un honneur qu'il reçut de tous les Vaisseaux Européens, qu'il rencontra jusqu'à la Loge Françoise (n). Elle n'est éloignée que d'un quart de lieue de celle des Danois. Les Dames étoient attendues au bord de la Rivière par des Palanquins; & des Amans. leur débarquement fut célébré par une décharge générale du canon & de Quoique la fête de leur mariage n'appartienne point à la mousquéterie. ce Recueil, l'occasion permet d'observer un incident qui dût avoir quelque agrément pour les Spectateurs. Entre les François qui étoient venus recevoir les deux Dames, on s'imagine que leurs Amans, c'est-à-dire, deux jeunes Officiers du Comptoir, à qui leurs parens les avoient destinées, ne furent pas les plus lents. Ils ne s'étoient jamais vûs. Une méprife, dont Luillier n'éclaircit pas la source, mais qui n'étoit pas d'un heureux augure pour leur union, fit prendre le change aux deux Amans. Chacun adressa ses civilités à la Dame qui n'étoit pas pour lui (0). Les premiers embrassemens furent donnés dans une fausse supposition, qui dût laisser beaucoup de chagrin des deux côtés, si le goût avoit eu quelque part à cette erreur; & ce ne fut qu'après des éclaircissemens, qu'on revint à des caresses plus justes, mais peut-être moins tendres, & par conséquent moins sincères.

LA Loge Françoise porte le nom de Chandernagor. C'est une très-belle Maison, qui est située sur le bord d'un des bras du Gange. deux autres Loges dans sa dépendance; celle de Cassambazar (p), d'où nagor. viennent toutes les soyes, dont il se fait un si grand Commerce au Levant; & celle de Balassor. Le Pays, qui porte le nom d'Ougly, est une

Province du Royaume de Bengale.

CHANDERNAGOR n'est éloigné que d'une lieue, de Chinchurat, grande Ville, ou les Hollandois, & les Anglois de la nouvelle Compagnie, ont des Chinchurat. Comptoirs. Celui des Hollandois l'emporte beaucoup sur l'autre, par la beauté des Edifices. Les Portugais y ont deux Eglises; l'une aux Jésuites, & l'autre aux Augustins (q). La Ville de Chinchurat est défendue par une Citadelle, qui sert de logement au Caverneur. Le Port est si spacieux, qu'il peut contenir trois cens Vaisseaux à l'ancre. Les Banians, qui font les principaux Marchands du Pays, y ont leurs demeures & leurs magasins.

La Loge Françoise est accompagnée d'une fort belle Maison de Jésui-

la Capitale Portugaise des Indes, lorsqu'il arrive un Vaisseau de l'Europe, celui de l'E-

quipage qui veut se rendre Religieux n'a

qu'à se présenter. Quelque ignorant qu'il soit, il est reçu, sans examiner s'il a l'esprit de Religion ou non. Ainsi, je ne m'é-

tonne point qu'il s'y commette tant d'abus.

(m) Ibid. pag. 40.
(n) Nos Marchands nomment Loge ce que les autres Nations appellent Comptoir.

(0) Pag. 42. (p) De Graaf nomme le même lieu Caf-

fambar ( I ).

(q) Ces derniers, dit l'Auteur, ne vivent pas dans toute la régularité possible, de quoi je ne suis point suroris; car à Goa, qui est

(1) C'est Mr Provost lui même qui a fait cette faute, & qui la met à tost sur le compte de de Grant, Voyez nôtre Note et dessus, pag 49 R. d. E.

Luillier, pag. 48.

XIII. Part.

1702.

Comptoir Danois.

Plaifante

Comptoir François de

LUILLIER. 1702.

tes, où l'on ne comptoit alors que deux Pretres, dont l'un faisoit les sonctions de Curé. L'Auteur loue beaucoup leur conduite & leur zèle. Il y a, dans la Loge même, une Chapelle, où la Messe est célébrée trois sois tous les jours. Les environs offrent plusieurs maisons, bâties par des François & par des Portugais. Le Comptoir Danois, qui n'en est pas à plus d'un quart de lieue, forme auffi un Edifice affez régulier. Les maifons ne font pas plus hautes au Bengale qu'à Pondichery. Elles font de brique, parceque le Pays est sans pierres. La chaux se vire de Balassor, & n'est composée que d'écailles d'huitres qu'on fait brûler. Ces huitres pésent quelque fois quatre livres, & ne peuvent etre ouvertes qu'avec des marteaux.

Province d'Ougly, où le Comptoir François est fitué.

La Province d'Ougly est par le vingt-troisième degré, sous le Tropique du Cancer (r). L'air y est fort grossier, & le climat moins fain qu'à Pondichery. Cependant la terre y est beaucoup meilleure. Elle produit toutes fortes de légumes & d'herbes potagères, du from nt, du riz en abondance, du miel, de la cire, & toutes les espèces de fruits qui croissent aux Indes. Auffi le Bengale en est-il comme le Magasin. On y recueille quantité de coton, d'une plante dont la feuille ressemble à celle de l'érable, & qui s'élève d'environ trois pieds. Le bouton, qui le renferme, fleurit à

peu-près comme celui de nos gros chardons (s).

Commerce de la Compagnie des Indes au Ben gale.

LA Compagnie tire de fon Comptoir d'Ougly diverses fortes de Mallesmolles; des Casses, que nous nommons Mousselines doubles; des Dureas, qui font les Mousselines rayées; des Tanjebs, ou des Mousselines serrées; des Amans, qui font de très-belles toiles de coton, quoique moins fines que les Sanas de Balassor; des pièces de mouchoirs de soye, de coton, de mallesmolles, & d'autres toiles de coton. La grande Ville de Daca, qui est éloignée de la Loge, d'environ cent lieues, fournit les meilleures & les plus belles broderies des Indes, en or & en argent comme en foye. Dela viennent les Stinkerques, & les belles Mousselines brodées qu'on apporte en France. C'est de Patna que la Compagnie tire du falpêtre, & tout l'Orient de l'opium (t). Les Jamavars, les Armoisins & les Cottonis, qui sont des étoffes melées de coton & de soye, viennent de Cassambazar. En général, suivant la remarque de l'Auteur, les plus belles mousselines des Indes viennent de Bengale, les meilleures toiles de coton viennent de Pon-

(r) Elle n'est par conséquent moins éloignée que nous de l'Equateur, que de vingtcinq degrés en latitude; " Si bien, dit Luil-" lier, que sans le Cap de Bonne - Espéran-" ce, ou plutôt fans une grande langue de " terre, qui nous empêche de chercher en " droiture les Mers Indiennes, on ne seroit " éloigné du Bengale que de cinq cens lieues " en latitude, & d'environ mille lieues en longitude; au · lieu que pour y arriver, il " faut faire cinq mille cinq cens lieues; fa-", voir, foixante onze degrés dans la par-,, tie du Nord, & foixante-quatorze dans " la partie du Sud, qui font cent trente-cinq

", degrés, valant en latitude deux mille sept " cens lieues, & deux mille huit cens lieues " en longitude: fans compter que souvent les vents contraires obligent de louvoyer".

Ibid. pag 50.
(s) Pag. 51. Voyez ci - desfous la de-

fcription de Bengale (1). (1) Pag. 58. L'Opium, dit l'Auteur, est un timple qui approche beaucoup du pavot. La manière de faire celui qu'on nous apporte est de couper la tige, d'où il dittille un petit lait, semblable à celui du pavot, qu'en laisse cuire au Soleil, & qu'on amasse ensuite pour le vendre. Ibidem.

(1) Cette description. à laquelle Mr, Prevost renvoye ici le Ledeur, ne contient que huit lignes dans l'Edition de Paris, K. d. E.

dich de Si par le qua d

for, tient cette teaux kirs d Pagod lerins.

par d gné d va l'a fortit LE

nemen le Cap font tr caille 1 des au que le jetter . un de tier, EΝ

connut

gnent **queme** mes de tifs qui appris des éve ges de défenfe lumièr claircif on rem plus ju

> (v) I (x) [ (y) I (z) I (a) I (b) I Nota.

dichery, & les plus belles étoffes de foye à fleurs d'or & d'argent viennent Luillien.

de Surate (v). APRÈS avoir passé cinq mois entiers à Chandernagor, Luillier rappellé par le Capitaine de son Vaisseau, qui se disposoit à lever l'ancre, s'embarqua dans un Bafaras, avec cinq Officiers qui le conduisirent jusqu'à Balaffor, où il se mit sur une des trois petites Barques que la Compagnie entretient pour faciliter à ses Vaisseaux l'entrée & la sortie du Gange. Dans cette route, il rencontra plus de cinq cens Bouries, qui sont de grands Bâteaux Indiens de fort mauvaise construction. Ils étoient charges de Fackirs & d'autres Gentils, qui revenoient de Sagore, Isle fameuse par une Pagode fort respectée, dont le culte y conduit un très-grand nombre de Pélerins. Il passa le lendemain devant l'Isle de Gale, qui n'est habitée que par des tigres & d'autres animaux féroces. Son Vaisseau n'étant pas éloigné de cette Isle, il y arriva le 15 de Janvier avant midi. Le 17. on leva l'ancre, & l'on passa les bancs, le 18, avec un vent si favorable, qu'on fortit du Gange le 19 au matin (x).

Le retour à Pondichery n'offrit rien de plus remarquable, que les événemens ordinaires de la navigation. L'Equipage prit un gros requin, & de Luillier. le Capitaine une tortue: sur quoi l'Auteur observe, que les tortues de Mer sont très-différentes de celles de Terre. Celles de Mer ont, dit-il, une écaille plus claire, un bec d'aigle, & la chair n'en est pas si bonne que celle des autres (y). A l'occasion des requins, il rapporte, dans un autre lieu, que le Serrurier du Vaisseau étant mort, & l'usage de la Mer l'ayant fait fetter dans les flots, enséveli dans une toile de voile, on prit le lendemain un de ces monstres, dans le ventre duquel le cadavre fut retrouvé tout entier, avec fon enveloppe (z).

En arrivant, le 30 de Janvier, à la Rade de Pondichery, Luillier reconnut qu'il est dangereux d'aborder le soir au rivage. Les brisans, qui règnent sur toute la Côte de Coromandel, l'obligèrent de remettre son débar- Pondichery. quement au lendemain (a). Il trouva le Chevalier Martin dans les allarmes de la guerre. Quoiqu'elle ne fût point encore déclarée, les préparatifs qui se faisoient dans toute l'Europe sembloient l'annoncer. On avoit appris d'ailleurs que les Hollandois armoient à Batavia. Dans l'incertitude des événemens, ce sage Gouverneur avoit pris le parti de presser les ouvrages de la Ville, & d'y faire des chemins couverts, qui avoient manqué à sa désense dans le premier siège. L'entreprise étoit poussée avec toutes les lumières qu'il devoit à l'expérience (b). Mais comme il n'y a que des éclaircissemens superficiels à tirer du Voyageur dont on a donné l'extrait, on remet à une autre occasion, de puiser dans une meilleure source des idées plus justes de l'Etablissement François de Pondichery.

(v) Pag. 195. (x) Pag. 92.

(y) Pag. 93.

(2) Pag. 11. (a) Pag. 95. (b) Pag. 98.

Nota. Une faute d'impression, qu'on trou-

ve dans Luillier, a fait prendre le change à Mr. Prevost, qui là-dessus a daté ce Voyage de 1722. Cette année & la précédente, la Compagnie de France, ruinée par le sistè-me, ne fit partir aucun Vaisseau pour les Indes. R. d. E.

1703.

Retour de Pondichery.

Isle de Sa. gore & fon Pélérinage. Isle de Gale.

Observations

Préparatifs

on amaffe enfuihuit lignes dans l'E-

isoit les sonc-

zèle. Il y a,

trois fois tous

des François

as à plus d'un

aifons ne font

orique, parce-

& n'est com-

esent quelque

is le Tropique

fain qu'à Pon-

e produit tou-

a riz en abon-

i croissent aux

recueille quan-

de l'érable, &

me, fleurit à-

tes de Malles-

; des Dureas,

felines ferrées;

noins fines que

de coton, de

de Daca, qui

s meilleures &

e en foye. De-

qu'on apporte

, & tout l'O-

tonis, qui sont

bazar. En gé-

Telines des In-

nnent de Pon-

de deux mille sept

le huit cens lieues pter que souvent

ent de louvoyer".

i - dessous la de-

dit l'Auteur, ca aucoup du pavot u'on nous appor-

où il distille un

du pavot, qu'on

narteaux.

## ~(0000D)~(0000D)~(00:0:0:0)~(0000D)~(0000D)

### Voyages dans l'Indoustan.

INTRODUC-TION. Si c'étoit l'Histoire des Indes Orientales qu'on cût entrepris de traiter dans cet Ouvrage, les Mogols ne se présenteroient pas si loin des Tartares, dont ils tirent leur origine; & la liaison qu'un Historien doit observer, entre les événemens qui dépendent les uns des autres, auroit fait placer l'Article de l'Indoustan parmi les exploits du grand Timur (a), qui joignit dans le cours du quatorzième siècle, cette belle partie de l'Inde à ses conquêtes. Cet ordre auroit été d'autant plus naturel, qu'elle avoit été peu connue jusqu'alors, & qu'elle n'a dû qu'à ses Conquérans sa puissance & sa splendeur. Mais ne nous lassons pas de répeter que l'objet de ce Recueil est tout-à-fait différent; & pour Introduction générale à la nouvelle carrière qui va s'ouvrir, rappellons une ancienne remarque (b), sans laquelle on ne jugera jamais bien de l'entreprise dont je donne la continuation.

" Les Auteurs Anglois, ai-je dit dans le premier Tome, promettent avec raison, un Système complet d'Histoire & de Géographie moderne. Cependant ils ne font pas assez remarquer que leur objet n'est pas l'Histoire des Pays où les Voyageurs ont pénétré, mais seulement l'Histoire de leurs Voyages & de leurs Observations; de-sorte que s'il en résulte esfectivement de grandes lumières pour la Géographie & l'Histoire en général, c'est par accident, si j'ose employer ce terme, & parcequ'en vifitant divers Pays, ils n'ont pû manquer de recueillir ce qui s'est attiré leur attention. La plûpart s'en sont fait une étude, suivant les occafions & leur propre capacité; mais, par ces deux raisons mêmes, avec un succès fort inégal. Ainsi tout ce qui se trouve ici d'utile à l'Histoire & à la Géographie, n'est au fond que le résultat du principal objet, qui est de représenter le Voyageur tel qu'il est en lui-même. Ensuite, on tire de tous ceux qui ont voyagé dans les mêmes Pays, ce qui appartient à l'Histoire & à la Géographie des mêmes lieux, pour en composer un Corps que les Anglois ont nommé Réduction, auquel chaque Voyageur contribue suivant ses lumières".

QUAND l'Ouvrage devroit être encore aussi long qu'il est proche de sa fin, je n'ai pas d'autre réponse à faire aux objections, ni d'autre dessense contre la critique, dans une entreprise dont je répete que je n'ai pas formé le Plan. Qui me condamnera même, si j'ose m'attribuer quelque droit à la reconnoissance du Public, pour les petites réparations que j'explique dans mon Avertissement? Je m'arrête à cette statteuse idée. Elle soutiendra

mon courage jusqu'au terme (c).

(s) Ou Tamerlan. Voyez ci-deffus fon Article au Tom. IX.

(c) C'est ici le commencement du Tome X. de l'Edition de Paris. R. d. E.

(b) Avertissement du premier Tome,

(00000)

pris de traiter li loin des Taren doit obserauroit fait platimur (a), qui tie de l'Inde à qu'elle avoit rans sa puissanque l'objet de générale à la emarque (b), t je donne la

e, promettent ohie moderne. It pas l'Histoil'Histoire de en résulte es. listoire en géparcequ'en viqui s'est attiré ant les occamêmes, avec le à l'Histoire pal objet, qui insuite, on tiqui appartient composer un ue Voyageur

proche de fa utre deffense 'ai pas formé elque droit à explique dans e soutiendra

ement du Tome d. E.

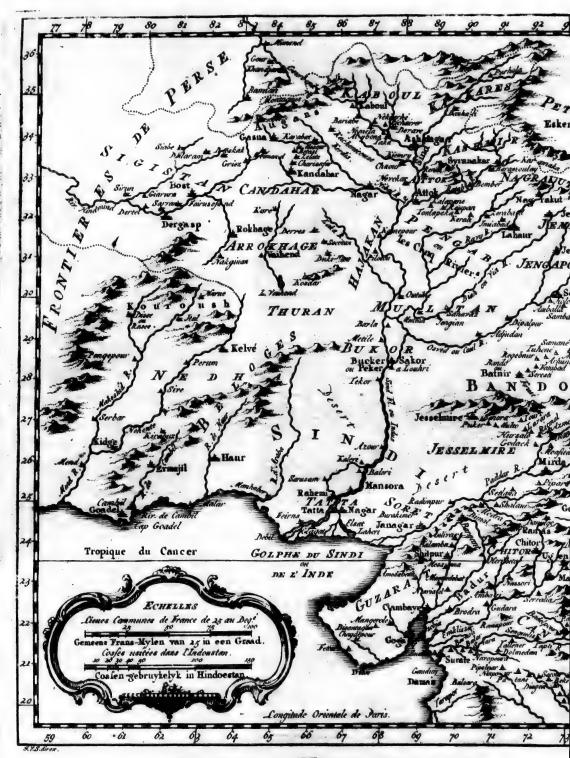

KAART VAN HINDOESTAN, volgens d

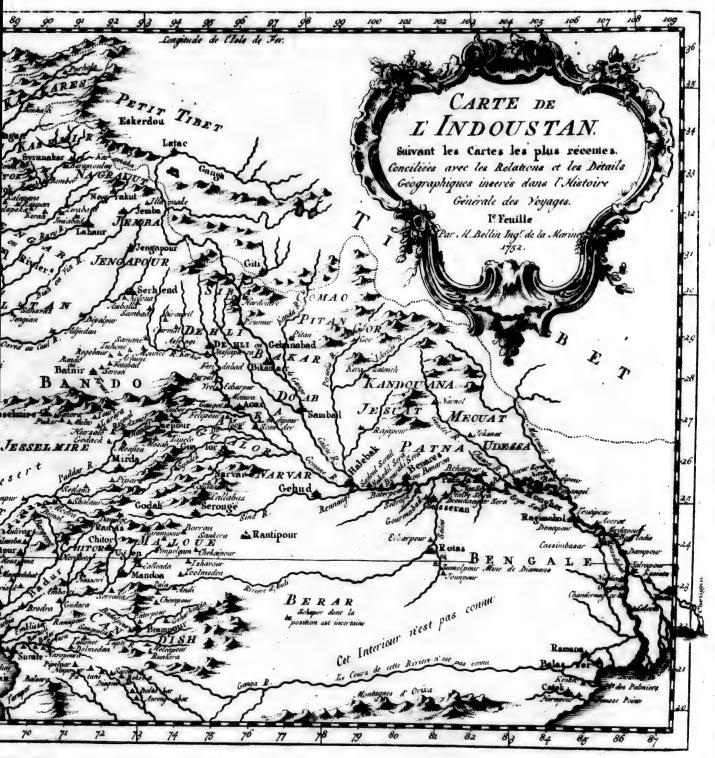

TAN, volgens de nieuwste Kaarten, I. Blad, Door den H. Bellin.



KAART In.

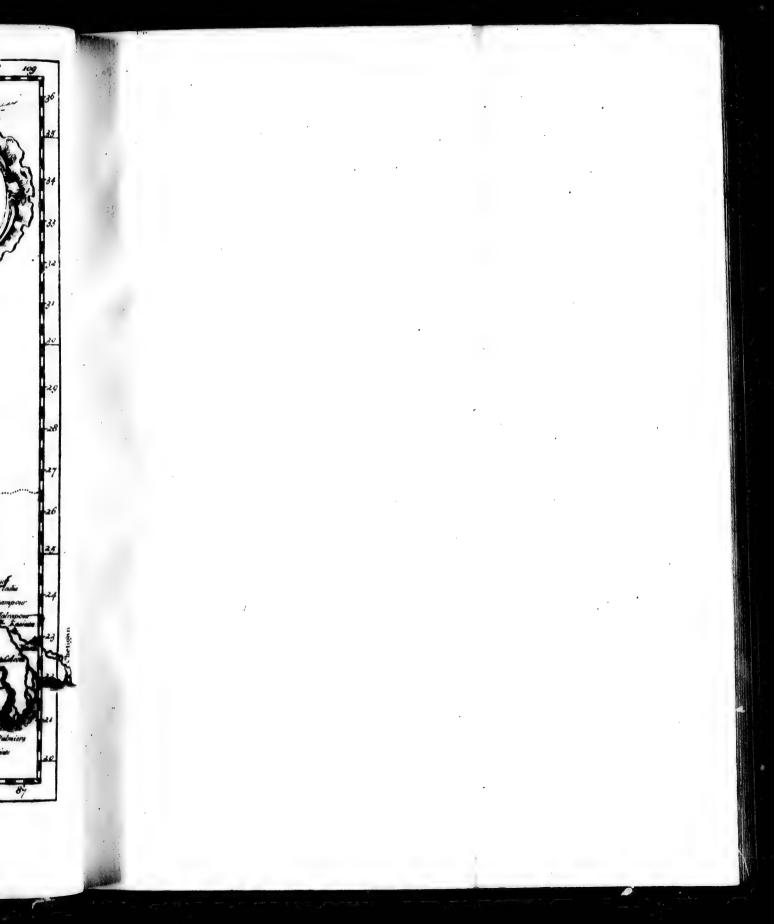



VERVOLG VAN DE KAART VAN HINDOEST



IN HINDOESTAN, IIde Blad, vervattende 't HALF-EILAND VAN INDIEN.

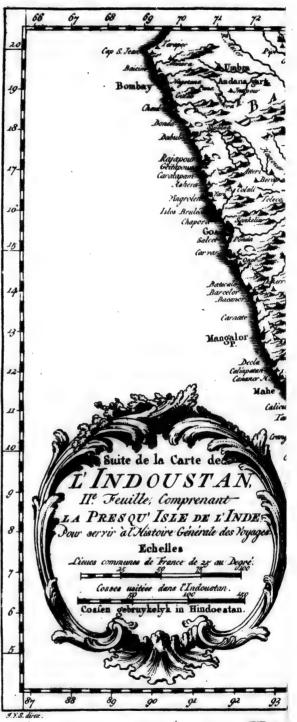

Figure 1 Page 1

VERVOLG VAN DE KAART VAN HIN

RHOE. 1615.

## Voyage de Thomas Rhoe dans l'Indoustan.

NET habile & judicieux Voyageur fut envoyé au Mogol en 1615, avec la qualité d'Ambassadeur du Roi d'Angleterre, mais aux fraix de la Comagnie des Indes Orientales, dont le Commerce étoit déja florissant. Come son Voyage n'avoit pas d'autre objet que les intérêts de la Compagnie, Relation étoit remplie de discussions importantes, que Purchas, qui l'a publiée dans fon Recueil (a), nomme les mystères de ce Commerce. Elles an ont été retranchées, par la même politique qui porte la Compagnie de Hollande à garder un grand secret sur l'état de ses affaires dans les Indes. Mais cette mutilation n'empêche pas que le Journal de Rhoe ne soit également estimable, & par le caractère judicieux de son Auteur, & par mille

détails intéressans qui font connoître l'ancienne Cour du Mogol (b). La Flotte Angloise qui portoit Rhoe, ayant jetté l'ancre au Port de Surate le 26 de Septembre, il ne s'arrêta dans la Ville que pour donner le Rhoe à Sutems au Capitaine Harris, qui fut nomme pour l'escorter, de rassembler cent Mousquetaires, dont l'escorte devoit être composée. On se mit en marche. L'Auteur fit peu d'observations dans une route de deux cens jusqu'à Bramvingt-trois miles, qu'il compte à l'Est de Surate jusqu'à Brampour (c). Le pour. Pays, dit-il, est pauvre & peu habité. Ses Villes & ses Villages sont bâde terre. Mais, à deux miles de Brampour, il arriva dans un Village nommé Baterpore, qui exerça plus agréablement sa curiosité. C'est l'Arsenal du Mogol. Il y vit des pièces de fonte de divers calibres, quoique généralement trop courtes & trop minces.

Le Kutual, ou le Magistrat de la Police (d), vint au-devant de lui dans ce lieu, avec une suite nombreuse, & précedé de seize drapeaux. Il le conduisit jusqu'à Serralia, où l'on avoit marqué son logement. Mais à Pentrée de cette Ville; Rhoe fut surpris de voir disparoître tous les Mo- de Rhoe à gols qui l'avoient conduit, & de ne pas trouver d'autre logement que quatre petites chambres, ou plutôt quatre fours, dont la voute étoit si basse qu'elle permettoit à peine d'y être debout. Cette demeure lui parut si choquante, qu'ayant recours à ses propres équipages, il donna ordre que ses tentes fussent dressées dans la plaine; & parmi les plaintes qu'il envoya faire au Kutual, il lui fit déclarer qu'il vouloit partir à l'instant. Cet Officier vint le supplier, avec beaucoup d'excuses, de prendre patience jusqu'au lendemain. Sultan Perwis, second Fils (e) de l'Empereur Jehan Guir, résidoit dans cette Ville, avec la qualité de Lieutenant général de son Père. Sa Cour occupoit les principaux logemens: sans compter que Chan-Canna,

(a) Thevenot l'a donnée dans le sien. b) Thevenot, Discours sur les Mémoires

Thomas Rooe. R. d. E. (c) On verra dans les Relations suivan-, & dans la Description, toutes ces routes

(d) Thevenot remarque que cette charge a plus de rapport à celle de grand Prevolt.

(e) Suivant Mr. Prevost c'étoit le troisseme, mais il se trompe. R. d. E.

Motifs du

Arrivée de

Sa route

Baterpore. Arfenal du

R. HOE. 1615.

Général des Armées du Mogol, & le plus puissant Sujet de l'Empire gouvernant sous lui avec une pleine autorité, avoit toûjours quatre mille Cavaliers à fa fuite.

Il s'y préfente au fecond fils du Mogol.

LE 18 de Novembre, Rhoe se fit conduire au Palais du Prince, non-seu. lement pour observer les usages de cette Cour, mais dans la vûe d'obtenir à la faveur de quelques présens, la liberté d'y établir un Comptoir. Il avoir reconnu. par sa propre expérience, que les lames d'épée se vendoient bien dans l'Armée Mogole. En arrivant à l'audience, il trouva cent Cavaliers, qui attendoient le Prince, & qui formoient une have des deux côtés de l'entrée du Palais. Le Prince étoit dans la seconde cour, sous un dais, a vec un riche tapis fous ses pieds; dans un équipage magnifique, mais bar-Rhoe, qui s'avançoit vers lui, au travers du Peuple, fut arrété par

un Officier, qui l'avertit de baisser la tête jusqu'à terre. Il répondit que

fa condition le dispensoit de cet hommage servile; & continuant de mar-

cher jusqu'à la balustrade, il s'y arrêta pour faire une profonde révérence.

que le Prince lui rendit par une inclination de corps. Ensuite, il ne fit

pas difficulté d'entrer dans la balustrade, où il trouva les principaux Sei-

gneurs de la Ville, prosternés comme autant d'Esclaves. Son embarras é-

toit sur la place qu'il y devoit prendre; & dans cette incertitude, il se

Hardieffe

de l'Ambasfadeur Anglois.

Comment elle lui réüffit. présenta droit devant le Trône. Un Sécretaire, qui étoit assis sur les degrés de la seconde estrade, lui demanda ce qu'il desiroit. " Je lui exposai, , dit Rhoe, que le Roi d'Angleterre m'envoyant pour Ambassadeur au-" près de l'Empereur son Père, & me trouvant dans une Ville où le Prince tenoit sa Cour, je m'étois cru obligé de lui faire la révérence. Alors le Prince, s'adressant lui-même à moi, me dit qu'il étoit fort satisfait de me voir. Il me fit diverses questions sur le Roi mon Maître, & mes réponses surent écoutées avec plaisir. Mais comme j'étois toûjours au bas des degrés, je demandai la permission de monter, pour entretenir le Prince de plus près. Il me répondit lui-même, que le Roi de Perse & le grand Turc n'obtiendroient pas ce que je desirois. Je répliquai que ma demande méritoit quelque excuse, parceque je m'étois figure que pour de si grands Monarques il auroit pris la peine d'aller jusqu'à la porte; & qu'enfin je ne prétendois pas d'autre traitement que ceux qu'il feroit à leurs Ambassadeurs. Il m'assura que j'étois traité sur le même pied, & que je le serois dans toutes les occasions. Je demandai du moins une chaise. On me répondit que jamais personne ne s'étoit assis dans ce lieu; & l'on m'offrit, comme une grace particulière, la liberte de m'appuyer contre une colomne couverte de placques d'argent, qui foûtenoit le dais. Je demandai la permission d'établir un Magasin dans la Ville, & d'y laisser des Facteurs. Elle me fut accordée; & le Prince

Entre plusieurs présens, Rhoe lui avoit offert une caisse remplie de bouteilles de vin. A peine les eut-il reçûes qu'il en fit ouvrir plusieurs; & le goût qu'il prit à les boire ayant été jusqu'à s'enyvrer, l'Ambassadeur, qui s'étoit retiré pour attendre l'expédition des Patentes, reçut bien-tôt des excuses, par lesquelles on le prioit de remettre la conclusion de cette af-

donna ordre que les Patentes fussent dressées sur le champ"

Le Prince s'enyvre du vin des Anglois.

A rees; qui n .ft fic

Quit 1

faire faitit

ante Ferry n au hire lui fit grand

fup

nne Habit puil für le cui est s de bie

toit

de lui i

Logo Ligae d Rhoe de Por ded la C ruir. dre, a

denfe it ce r M E S por, o

defcend

per ale TIM le jour

(g) V eveno tie ne co œurs & ens la D

faitit & l'arreta plus de fix femaines.

de l'Empire.

quatre mille

nce, non-feu.

ae d'obtenir.

oir. Il avoir endoient bien

ent Cavaliers. leux côtés de

s un dais, aue, mais bar-

fut arrété par

répondit que

nuant de marle révérence,

fuite, il ne fit

incipaux Sei-

on embarras éertitude, il se

Mis sur les de-

Je lui expofai,

nbassadeur au-

ille où le Prin-

vérence. Alors

ort satisfait de

laître, & mes

is toûjours au

our entretenir

Roi de Perse Je répliquai m'étois figure

d'aller jusqu'à

ment que ceux raité sur le mê-

demandai du

ne s'étoit assis

ère la liberté

d'argent, qui Magasin dans e; & le Prince

se remplie de

ir plusieurs; &

bassadeur, qui

it bien-tôt des

n de cette af

APRES s'etre un peu rétabli, il obtint les faveurs qui avoient été différées; & quittant Serralia, il palla la nuit du 6 de Décembre dans un bois qui n'est pas fort éloigné du fameux Château de Mandoa. Cette Forteresse Châtea A située sur une montagne fort escarpee, & ceinte d'un mur dont le ciruit n'a pas moins de sept lieues. Elle est belle, & d'une grandeur étonante (f). Le 22, Rhoe fut agréablement surpris de rencontrer Edouard Forry, Facteur de sa Nation (g) (b), qui venoit au-devant de lui avec n autre Anglois, nommé Coriat, célèbre par le courage qu'il avoit eu de hire à pied le Voyage d'Angleterre aux Indes. Cinq cosses plus loin, on if if observer, fur une montagne, l'ancienne Ville de Chitor, dont la ruines de fuperbes Temples, de plutieurs belles Tours, d'un grand nombre de comnes, & d'une multitude infinie de maisons, sans qu'il s'y trouve un seul Pabitant. Rhoe fut étonné de ne découvrir qu'un endroit par lequel on puisse monter; encore n'est-ce qu'un précipice. On passe quatre portes fur le panchant de la montagne, avant que d'arriver à celle de la Ville, i est magnifique. Le sommet de la montagne n'a pas moins de huit coss de circuit; & vers le Sud-Ouest, on y découvre un vieux Château, afbien conservé. Cette Ville est dans les Etats du Prince Ranna, qui Mtoit soûmis depuis peu au Mogol, ou plutôt, qui avoit reçu de l'argent lui pour prendre la qualité de son Tributaire. C'étoit Ekbar, Père de Mogol règnant, qui avoit fait cette conquête (i). Ranna descendoit, en time directe, du fameux Porus qui fut vaincu par Alexandre le Grand. Rhoe est persuadé que la Ville de Chitor étoit anciennement la résidence de Porus; quoique Debly, qui est beaucoup plus avancée vers le Nord, ast ett la Capitale de ses Etats. Dehly même n'est maintenant fameuse que par ruines. On voit, proche de la Ville, une colomne dressée par Alexandre, avec une longue inscription. Le Mogol règnant, & ses Ancêtres, descendus de Tamerlan, avoient ruiné toutes les Villes anciennes, avec Menfe de les rebâtir; dans la vûe, apparemment, d'abolir la mémoire de ut ce qu'il y avoit eu de plus grand & de plus ancien que la puissance de Maison (k).

LE 23, Rhoe arriva heureusement à Asmere, où l'on compte, de Bramder, deux cens neuf cosses, qui font quatre cens dix-huit miles d'Angle erre; & le 10 de Janvier, il entra dans les murs de cette Ville Im-

Prale (1).

Rhoe arrier de la Compagnie le fit aller dès ve à la Cour d'où la Morol donnoit fes du Mogol. le jour suivant, au Durbal, c'est-à-dire, au lieu d'où le Mogol donnoit ses du Mogol.

(f) Ibid. pag. 9.
(g) Voyageur Anglois, dont Purchas & pevenot ont publié auffi la Relation: mais alle ne conrient que des observations sur les meurs & les usages, qui trouveront place ans la Description de l'Indoustan.

(b) Edouard Terry étoit un Prédicateur Anglois. R. d. E.

(i) Pag. 9.

k) Ibidem. (1) C'est-à-dire Agra. R. d. E. RHOZ. 1615.

Château de

Anciennes.

Dehly.

Asmere.

1616.

etoi

fern

de r

cond

ans

eut pect

és c

e pa

T.

fuccè

d'An

dans

enfin

i ver

oit q

confe

n'avo

COUX (

RH

yoit e

vint a

n'avoi

Guide

s'être

quelqu de fair

voient

retour

e mé

fign il p

tou

er,

farver

ce, qu

d'Asme vert de le voir.

> (0) Pa (p) M (q) Pa

XIII

E

ereui mpor

R n o r.
I o I o.
Ufages qu'il
y trouve établis.

audiences & ses ordres pour le gouvernement de l'Etat. L'entrée des an. partemens du Palais n'étoit ouverte qu'aux Eunuques; & sa Garde intérieu. re étoit composée de femmes, chargées de toutes sortes d'armes. Chaque jour au matin, ce Monarque se présentoit à une fenêtre tournée vers l'O. rient, qui se nommoit le Farneo, & dont la vûe donnoit sur une grande place. C'étoit-là que tout le Peuple s'affembloit pour le voir. Il v retour. noit vers le midi; & quelquefois il y étoit retenu assez long-tems, par le spectacle des combats d'éléphans & de diverses bêtes sauvages. Les Sei. gneurs de sa Cour étoient au-dessous de lui, sur un échaffaut. Après cet amusement, il se retiroit dans l'appartement de ses semmes; mais c'étoit pour retourner encore au Durbal ou au Jarneo, fur les huit heures du foir Il foupoit ensuite. En fortant de table, il descendoit au Gouzalkan (m) grande cour, au milieu de laquelle il s'étoit fait élever un Trône de pier re de taille, sur lequel il se plaçoit, lorsqu'il n'aimoit pas mieux s'asseoir fur une simple chaife, qui étoit à côté du Trône. On ne recevoit dans cette Cour que les premiers Seigneurs de l'Empire, qui ne devoient par même s'y présenter sans être appellés. On n'y parloit point d'affaires d'E tat, parcequ'elles ne se traitoient qu'au Durbal ou au Jarneo. Les résolutions les plus importantes se prenoient en public, & s'enregistroient de mi me. Pour un teston, chacun avoit la liberté de voir le registre. Ainsi le Peuple étoit aussi-bien informé des affaires que les Ministres, & jouissoit du droit d'en porter son jugement. Cet ordre & cette méthode s'exécutoient si régulièrement, que l'Empereur ne manquoit pas de se trouver, au memes heures, dans les lieux où il devoit paroltre; à moins qu'il ne su yvre ou malade: & dans cette supposition, il s'étoit assujetti à le faire sça voir au Public. Ses Sujets étoient ses Esclaves; mais il s'étoit imposé folemnellement toutes ces loix, que s'il avoit manqué un jour à se faire voir, fans rendre raison de ce changement, le Peuple se seroit soulevé (n). L'Au teur a crû ces éclaircissemens nécessaires, pour l'intelligence du détail qui doit les fuivre.

Première audience qu'il reçoit du Mogol. IL fut conduit au Durbal. A l'entrée de la première balustrade, deu Officiers vinrent au-devant de lui, pour le recevoir. Il avoit demande qu'il lui sût permis de rendre ses premières soumissions à la manière de sou Pays, & cette saveur lui avoit été promise. En entrant dans la première balustrade, il sit une révérence. Il en sit une autre, dans la seconde; à une troisième, lorsqu'il se trouva dans le lieu qui étoit au-dessous de l'Empereur. Ce Prince étoit assis dans une espèce de petite galerie, ou de bacon, élevée au-dessus du rez-de-chaussée de la cour. Les Ambassadeum les Grands du Pays, & les Etrangers de quelque distinction, étoient admi dans l'enceinte d'une balustrade qui étoit au-dessous de lui, & dont le pla

(m) Le Durbal, le Jarneo, & le Gouzalkan, ne sont pas les noms qu'on lira dans Bernier (1). Chaque Nation représente les mêmes choses sous des noms différens.

(n) Pag. 10. Cette étiquette étoit poussée

si loin, que dans le cas d'une maladie ou de quelque autre nécessité, le Mogol devoit si re ouvrir les portes du Palais & se montrei quelques uns de ses Sujets, pour satissair les autres. Ibidem.

<sup>(1)</sup> Beinier nomme pourtant le Gefel - Kanay, R. d. E.

toit un peu plus haut que le rez-de-chaussée. Tout l'espace qu'elle renfermoit étoit tendu de grandes pièces de velours, & le plancher couvert de riches tapis. Les personnes de condition médiocre étoient dans la seconde balustrade. Jamais le Peuple n'entre dans cette cour. Il s'arrête ans une cour plus basse, mais disposée de manière que tout le monde eut voir l'Empereur. Ce lieu a beaucoup de ressemblance avec la perpective générale d'un théâtre, où les principaux Seigneurs seroient plarés comme les Acteurs, sur la scène, & le Peuple plus bas, comme dans parterre (o).

L'EMPEREUR prévint l'Interpréte des Anglois. Il félicita Rhoe du fuccès de son Voyage; & dans toute la suite du discours, il traita le Roi d'Angleterre de frere & d'allié. Rhoe lui présenta ses lettres, traduites dans la langue du Pays; sa commission, qui fut examinée soigneusement; enfin ses présens, dont le Monarque parut fort satisfait. Ce Prince lui sit verses questions. Il lui témoigna de l'inquiètude pour sa santé, qui n'ébit qu'imparfaitement rétablie. Il lui offrit même ses Médecins, en lui confeillant de ne pas prendre l'air jusqu'au retour de ses forces. Jamais il mavoit traité d'Ambassadeur avec tant de marques d'affection, sans exceptor

ceux de la Perse & de la Turquie.

entrée des an.

arde intérieu.

mes. Chaque

rnée vers l'O.

ur une grande

g-tems, par le

ges. Les Sei.

it. Après cet

s; mais c'étoit

heures du foir.

Souzalkan (m).

Trône de pier-

nieux s'affeoir

recevoit dans e devoient par

t d'affaires d'E.

o. Les résolu istroient de mi

giftre. Ainfi k

es, & jouissoit

éthode s'exécu

fe trouver, au

ins qu'il ne fût

ti à le faire sça-

étoit imposé s

à se faire voir,

levé(n). L'Au

e du détail qui

alustrade, deur

avoit demand

manière de so

lans la premièr

la seconde; &

lessous de l'Em

lerie, ou de ba

Ambastadeurs,

, étoient admi

& dont le pla

'une maladie ou de e Mogol devoit fil alais & se montrer

ets, pour fatisfairt

Il v retour.

RHOE apprenant que le Prince Sultan Coronne, troisième Fils (p) de l'Emreur, étoit Viceroi de Surate, & que fon amitié par conféquent étoit fort portante aux Anglois, lui fit demander audience, quoiqu'on publiât qu'il toit ennemi des Chrétiens. On lui fit attendre l'honneur de le voir, jusqu'au 22. Mais lorsqu'il s'approcha de son Palais, un Officier considérable vint au-devant lui, & le conduisit dans un appartement intérieur, qu'on n'avoit jamais ouvert aux Etrangers. Tandis qu'il s'y entretenoit avec son Guide, le Prince se fit un plaisir de le surprendre, en se présentant sans ltre fait annoncer. Il ne lui témoigna que de l'inclination à l'obliger; & quelques présens augmenterent si vivement cette disposition, qu'il promit de faire justice aux Anglois, sur tous les sujets de mécontentement qu'ils avoient reçûs dans fon Domaine de Surate (q). Peu de jours après, Rhoe étant retourné au Durbal ne reçut pas des promesses moins flateuses, de la boume même de l'Empereur. Ce Monarque, l'ayant découvert de loin, lui figne de la main qu'il n'avoit pas besoin de faire demander audience, & il pouvoit s'approcher librement. Il lui fit donner une place au-dessus tous les Seigneurs qui se trouvoient dans la balustrade; honneur si siner, que dans la fuite il crut devoir employer tous fes foins à s'en conferrer la possession.

Le premier de Février, on lui proposa de visiter une Maison de plaisance, qu' Asaph-Kan avoit donnée à l'Empereur. Elle est située à deux miles d'Afmere, entre deux roches fort hautes, qui la mettent tellement à couvert du Soleil, qu'à - peine y trouve-t'on un seul endroit d'où l'on puisse le voir. Le roc, taillé en quelques endroits, sert de fondement & de muRHOE. 1616.

Le Prince Coronne, troifième Fils du Mogol.

Maison de campagne du

(0) Pag. 10. (p) Mr. Prevost dit le second. R. d. E.

(q) Pag. 11. Les Facteurs Anglois avoient

été fort maltraités dans plusieurs Villes, telles que Surate, Amadabath, &c.

R по г. 1616. raille. Le reste est de pierre vive; avec un petit Jardin, qui a cinq sont taines, & deux grands Etangs, dont l'un est de trente marches plus eleve que l'autre. Le chemin qui conduit à cette Maison est si étroit, que deux personnes n'y peuvent passer de front. Il est roide & pierreux. En un mot, ce Château est une solitude très-agréable & très- sûre, où l'on ne trouve pas d'autre compagnie que celle des paons sauvages, des tourterelles, & d'autres oiseaux, mais sur-tout des singes, qui se montrent de tous côtés sur les pointes des rochers (r).

Fête du Nouroux.

Richesse des ornemens.

Le 2 de Mars, on commença, des le foir, la fête qui se nomme Nouroux (s), par laquelle les Mogols, comme les Persans, solemnisent le commencement de leur nouvelle année. Elle se célèbre ordinairement à la première Lune. On avoit élevé un Trône, quatre pieds plus haut que la cour du Durbal. L'espace, entre ce Trône & le lieu par lequel l'Empereur de voit entrer, étoit une estrade de cinquante-fix pieds de long, & large de quarante-trois, fermée de balustrades, & couverte d'étoffes d'or & de soye, qui étoient foûtenues par de groffes cannes revêtues du même drap. Au bout de cet espace, on avoit placé les portraits du Roi d'Angleterre, de la Reine, de Madame Elifabeth, des Comtesses de Sommerset & de Salisbury, & celui de la femme d'un Bourgeois de Londres. Au-dessous, on vovoit celui de Thomas Smith, Gouverneur de la Compagnie des Indes Orientales. Sur l'estrade, on avoit étendu des tapis de Perse d'une grande largeur. Cette place étoit pour les personnes de qualité, à la réserve d'un petit nombre qui avoient un autre poste, enfermé aussi d'une balustrade. vis-à-vis le Trône, pour recevoir de plus près les ordres du Monarque; & dans cette feconde balustrade on avoit place, entre plusieurs curiosités précieuses, une maison d'argent. Le côté gauche de la même cour offroit le pavillon du Prince Sultan Chosroe (t), dont les piliers étoient revêtus d'argent comme ceux du Trône Impérial. La forme de ce Trône étoit quarrée. Les quatre piliers portoient un dais de drap d'or, dont la frange ou la crépine étoit enfilée de perles fines: & d'espace en espace, il y avoit des grenades, des poires, des pommes, & d'autres fruits d'or massif. L'Em pereur étoit assis sur des coussins, couverts de perles & de pierres précieu-Les principaux Seigneurs avoient leurs tentes dressées le long de la cour du Durbal; les unes de taffetas, d'autres de damas, & d'autres de dra d'or, mais en petit nombre. Ils étallent ordinairement toutes leurs richelfes dans ces tentes; & l'Empereur y entroit autrefois, pour y prendre tout ce qui flattoit son goût: mais il avoit changé cet usage, & chacun lui por toit sur son Trône les présens ou les étrennes.

Rwat

(r) Pag. 12.
(s) Rhoe se trompe, avec quantité d'autres Auteurs, lorsqu'il prétend que Nouroux signisée neuf jours, qui sont la durée de la Fète. Thevenot rapporte l'origine de ce nom, & s'en sert pour expliquer une Epoque Persane dont nos Chronologistes n'ont pas eu

de connoissance, & qu'il nomme Années & baliennes (1). Voyez Ja Collettion. Tome I. (t) C'étoit le Fils ainé de l'Empereur, que Rhoe nomme tantôt Cofronree, & tantôt Corforonne. Mr. Prevost l'avoit confonduid

avec le Sultan Coronne, ou Choram. R. d. E.

R F
pereu
entrei
monto
que la
ais i
vou
de j
mai
pen

ce, fill ne ave pant la cutrer fe bra fe d'or fes (v)

trois lie

moit b

maires diffusiones une maire tails ma ver, qui avo Officier in the control of the

fens.

vois pe l'H

n le

dre

n i m

, d'Afa

tiers.
ce, &
s'étan
pereur

, lui or , audier

(v) I

<sup>(1)</sup> Le mot même de Nousoux, signifie nouveas jour, ou nouvelle année. Rhoe remarque qu'anciemnent cette Fête duroit neuf jours; mais de son tems dix-huit, & Hawkins le confirme. R. d. E.,

a cinq fon. s plus élevé t, que deux eux. En un où l'on ne les tourterel. trent de tous

nomme Nouifent le comnent à la preat que la cour Empereur de-, & large de or & de fove. ne drap. Au leterre, de la & de Salisu-dessous, on nie des Indes d'une grande réserve d'un e balustrade, u Monarque: eurs curiofités ne cour offroit toient revêtu ne étoit quart la frange ou il v avoit des nassif. L'Em ierres précieu le long de la autres de drap

RHOL

omme Années & Etion, Tome I. de l'Empereur, frontoe, & tanto: oit confonduid Choram. R. d. E

s leurs richel y prendre tout

hacun lui por

que qu'anciennement

RHOE choisit le dernier jour de la fête, pour faire son présent. L'Empereur le reçut avec beaucoup de fatisfaction, & donna ordre qu'on le fit entrer dans fa balustrade. Cependant, comme on ne lui permit pas de monter fur l'estrade du Trône, il n'en voyoit d'abord qu'une partie, parceque la balustrade qui le fermoit par devant étoit haute & couverte de tapis; ais il ne laissa pas de le voir a la fin jusqu'au fond. .. On ne peut desavouer, dit-il, que le dedans ne fût richement paré: mais il l'étoit de tant de pièces différentes. & qui avoient si peu de rapport entre elles, que le mauvais ordre en diminuoit beaucoup l'éclat. Il fembloit qu'on n'eût pensé qu'à rassembler dans ce lieu tout ce que l'Empire avoit de plus riche, sans consulter aucune règle de goût". L'après midi un jeune Prince, fils de Ranna, nouveau Vassal du Mogol, se presenta devant le Trone avec beaucoup de cérémonie. Il se mit trois sois à genoux, en frappent la terre de fa tete. Il apportoit le présent de son père. On le sit trer dans la petite balustrade, & l'Empereur lui pressa la tête entre bras pour le remercier. Son présent contistoit dans une grande cais-Quelques Courtifanes finirent la fete par des fauts & des danfes (v).

LE 30, Rhoe se rendit le soir au Gouzalkan, qui lui avoit paru, des trois lieux d'audience, le plus propre à lui donner toute la liberté dont il woit besoin pour s'expliquer. Malgré les promesses de l'Empereur, ses affaires avançoient si peu, qu'il commençoit à se lasser de cette incertitude. Les difficultés qu'il trouva pour faire entendre ses plaintes, ne donnent pas une trop haute idée de l'ordre qui règnoit autour du Mogol. Ce récit mérite d'autant plus d'être rapporté dans ses termes, que c'est par ces détails mêmes qu'il relève le prix de sa Relation. Mais on doit faire observer, que les obstacles dont il se plaint, venoient de la faction Portugaise, qui avoit engagé Afaph-Kan, un des plus grands Seigneurs & des premiers Officiers de la Cour, à traverser les prétensions des Anglois.

On me fit entrer, dit Rhoe, avec mon Agent, ou mon Facteur, qui , étoit un vieillard: mais on refusa l'entrée à mon Interpréte, par l'adresse d'embarras à d'Afaph-Kan, qui craignoit mes explications. Sa Majesté me fit faire Rhoe. diverses questions sur la personne du Roi d'Angleterre, & sur mes préfens. Je répondis à quelques-unes: mais enfin je déclarai que je ne savois pas affez la langue Portugaise pour satisfaire à toutes les demandes le l'Empereur, si l'on n'accordoit à mon Interpréte la liberté d'entrer. , n le fit appeller, malgré les oppositions d'Asaph-Kan. Je lui donnai " dre de dire à Sa Majesté que je désirois de m'expliquer sur les affaires ,, qui me retenoient à fa Cour. Elle répondit qu'elle m'entendroit volon-" tlers. Mais le fils d'Afaph-Kan tira l'Interpréte avec affez de violen-" ce, & ne lui permit pas d'en dire davantage. Ceux de sa faction, " s'étant mis aussi-tôt devant moi, m'empêchoient de me faire voir à l'Empereur, & n'empêchoient pas moins l'Interpréte d'approcher (x). Je Jui ordonnai d'élever la voix, & de dire à l'Empereur que je demandois audience. Il eut le courage de m'obeir. L'Empereur l'entendit. Je fus

RHOZ. 1616. Description du Trône.

(v) Pag. 13.

(x) Ibidem.

R n o z.

" appellé; & tous mes adversaires furent obligés de me faire place. Ce. " pendant Asaph-Kan eut l'audace de s'avancer à l'un des côtes de mon " Interpréte. J'étois à l'autre; mais pendant que je lui faisois entendre " ce qu'il devoit dire, ce redoutable Ennemi s'efforçoit de l'embarrasser

en m'interrompant.

JE ne laissai pas de faire représenter à l'Empereur que j'étois à sa Cour depuis deux mois, dont j'avois passé l'un dans une fâcheuse maladie; qu'on m'avoit fait perdre l'autre, en vaines cérémonies; & qu'on paroissoit marquer peu d'attention pour les principaux motifs de mon Voyage, qui étoient de conclure une amitié constante entre les deux Nations, d'établir la fureté du Commerce, & celle de la réfidence des Marchands Anglois, qui feroient quelque féjour dans l'Empire. On me répondit que ces trois points m'avoient été accordés dès la première audience Oui, repliquai-je, mais avec des conditions onéreuses ou mal expliquées, L'Empereur me demanda lui-même quel présent je lui promettois. répondis que nôtre Commerce étoit encore naissant & mal établi; mais que nôtre Pays produisoit diverses curiosités, que le Roi mon Maître s'empresseroit de lui envoyer; & que les Marchands en feroient cherche de toutes parts, s'il leur accordoit sa protection. Il me demanda de quelles curiofités je voulois parler, & si c'étoient des Diamans ou d'autres pierres précieuses. Je lui dis que des curiosités, qui venoient d'un Pays dont il étoit le Maître, ne me paroissoient pas un présent digne de lui; mais que je m'efforcerois de trouver, pour Sa Majesté, diverses n chesses qui n'avoient point encore été vûes dans ses Etats, telles que d'excellentes peintures, de belles sculptures, des figures de pierre ou de son te, des broderies, des étoffes d'or & d'argent. Cela est bien, me dit il; mais j'aimerois mieux un cheval Anglois. Je lui répondis qu'il étoit impossible de le faire venir par Mer; & que par Terre, le Turc ne le permettroit pas. L'entreprise, repliqua-t'il, n'étoit pas impossible par Mer. Je lui représentai les difficultés des tempêtes & la longueur de la navigation. Il me dit que si l'on mettoit six chevaux dans un Navire, on pouvoit espérer d'en fauver un; & que s'il arrivoit fort maigre, on troiveroit le moyen de l'engraisser. Je continuai de l'assurer que le succès étoit fort incertain; mais j'ajoutai que pour le satisfaire, j'écrirois dan . ma Patrie, & qu'on tenteroit l'expérience.

" Alors il me demanda ce que je voulois de lui. Je répondis nette ment que je désirois des conditions raisonnables, qui paroissoient néces faires pour l'établissement d'une amitié constante, pour la sureté de not personnes, & pour la liberté de nôtre Commerce; qu'après les mauvais traitemens que nous avions essuyés, cette précaution étoit indispensable; & que je n'entrois point dans le sujet de nos justes plaintes, parceque

j'espérois qu'il seroit bien-tôt reparé.

,, À ces mots, Afaph-Kan s'avança, pour pousser mon Interpréte: mais opposant l'audace à l'audace, je le retins par le bras, & je ne lui laissique le pouvoir de marquer son ressentiment par des signes. L'Empereur qui découvrit quelque chaleur dans mes mouvemens, se mit en colère, & déclara d'un air si furieux, qu'il vouloit sçavoir de qui j'avois à me plaisse.

dre,

In

im

fe

tro

In

qu

t'ii

fit

pe.

Sp

" Fil

" de

nij'ei

noi

s'é

y dec

d'a

Do Do

,, I

ma

Je i

, tio

toic

" plic " Sei

» tér

99 Atint

, Nat

ave d'en

Je

Por

paix

miti

ecc

mue

tre

on fero

ture

don

RHOE.

1616.

dre, que je ne crus pas devoir l'exciter davantage. J'ordonnai à mon Interpréte, en assez mauvais Italien, de répondre que je ne voulois pas importuner Sa Majesté par le récit de nos peines, mais que je m'addresserois au Prince son Fils, pour obtenir justice, dans la confiance de le trouver bien disposé pour nous. L'Empereur n'attendit pas que mon Interpréte eut achevé; & lui entendant nommer son Fils, il se figura que je me plaignois de ce jeune Prince. Mio-Figlio, Mio-Figlio, répétat'il deux fois, dans la langue dont je m'étois servi; & sur le champ il le fit appeller. Le Prince vint aussi-tôt. La frayeur & la soumission étoient peintes sur son visage. Asaph-Kan ne trembloit pas moins, & tous les Spectateurs paroissoient fort étonnés. L'Empereur traita fort mal son Fils, qui s'excufoit avec beaucoup d'embarras, sans pénétrer la cause de cette querelle. Pour moi, qui compris heureusement l'équivoque, j'eus recours à la bonté d'un Prince Persan, avec lequel j'avois lié connoissance, & que je priai de suppléer au désaut de mon Interpréte, qui s'étoit mal expliqué. Il remit l'esprit de l'Empereur & du Prince, en déclarant que loin d'avoir accusé le Prince, je demandois la permission d'avoir recours à lui, pour tout ce qui se passeroit dans les Pays de son Domaine. L'Empereur consentit à cette proposition.

" LE Prince, revenu de son trouble, me dit qu'il m'avoit offert un Fir-🙀 man que j'avois refusé, & me pressa d'expliquer les raisons de ce refus. Je ne fis pas difficulté de répondre que le Firman renfermoit des conditions que je ne pouvois accepter. L'Empereur voulut favoir quelles étoient ces conditions, auxquelles je refusois de m'assujettir. Je les ex-🔐 pliquai; & l'on fe mit à disputer là-dessus avec beaucoup de chaleur. Un Seigneur, nommé Mokreb-Kan, déclara qu'il ne pouvoit abandonner l'intéret de la Nation Portugaise; & parlant de la nôtre avec mépris, il soûs, tint que Sa Majesté ne signeroit jamais aucun article à leur desavantage. Je répondis que mes propositions n'avoient rien de préjudiciable aux , Portugais, & que je n'aurois pas crû la Cour Mogole si dévouée à cette Nation. Les Jésuites & d'autres Partisans de la même cause, insistèrent avec tant de chaleur sur la déclaration de Mokreb-Kan, que je sus obligé d'entrer dans d'autres explications. Elles consisterent à leur offrir une paix conditionelle, en témoignant néanmoins que leur haine ou leur amitié nous étoient presque indifférentes. L'Empereur prit la parole; & econnoissant que mes demandes étoient justes, & ma réponse, généreu-", le, il me pressa de faire mes propositions. Asaph-Kan, qui avoit été " muet pendant tout ce discours, & qui étoit impatient d'en voir la fin. représenta qu'après les plus longues disputes, il faudroit revenir à mettre mes demandes par écrit; que c'étoit par conséquent le parti auquel on devoit s'arrêter, & que si le Conseil les trouvoit raisonnables, elles feroient fignées du fceau Impérial. L'Empereur approuva cette ouverture; & je témoignai que j'en étois satisfait, pourvû que le Prince y donnât son approbation, qu'il promit aussi (2)

(z) Pag. 15.

oissoient nécela fureté de no rès les mauvais t indifpenfable; ntes, parceque

re place. Ce.

côtés de mon

isois entendre

e l'embarrasser

étois à fa Cour

neuse maladie:

; & qu'on pa.

de mon Voya.

deux Nations.

des Marchands

n me répondit

nière audience

mal expliquées,

romettois.

al établi; mais

oi mon Maitre

roient cherche

ne demanda de

amans ou d'au-

i venoient d'un

résent digne de

té, diverses ri-

telles que d'ex-

ierre ou de fon-

It bien, me dit

ondis qu'il étor

, le Turc ne k

s impossible par

longueur de la un Navire, on

naigre, on trou-

r que le fucce

j'écrirois dan :

répondis nette

nterpréte: mais je ne lui laissii L'Empereur mit en colère, vois à me plain-

os dre,

R H O E.
1 6 1 6.
Les Anglois s'attirent la haine
du Prince
Coronne.

Le lendemain, Rhoe envoya chez Afaph-Kan, pour lui faire comprendre, que l'Empereur s'était fâché fur une équivoque; que c'était uniquement la faute de l'Interpréte; que les Anglois n'avoient aucune intention de se plaindre du Prince ni de lui, mais que ne pouvant supporter qu'il déguisat leurs affaires à l'Empereur, ou qu'il ne l'en informat qu'à demi, ils le prioient de trouver bon, qu'ils n'employassent plus désormais son entremise à la Cour. Sa réponse sut, que ni lui ni le Prince n'avoient aucune raison de croire que l'Ambassadeur Anglois eut voulu se plaindre d'eux; que l'équivoque étoit évidente; qu'il avoit toûjours aimé la Nation Angloise, & qu'il conservoit les mêmes sentimens. Cependant Rhoe sut averti, deux jours après, que le Prince avoit demandé à l'Empereur pourquoi il recevoit li bien les Anglois, & qu'il lui avoit représenté que cette présérence éloignoit les Portugais de ses Ports; que leur Commerce lui apportoit néanmoins plus d'utilité que celui des Anglois, qui n'y venoient que pour s'enrichir, & qui n'avoient que des marchandises de peu de valeur, telles que des draps, des épées & des couteaux; au-lieu que les autres apportoient des perles, des rubis, & toutes fortes de pierres précieuses. Ce discours prouvant affez que ce Prince avoit peu d'affection pour l'Angleterre, Rhoe prit la réfolution de fe tenir fur fes gardes & de tourner tous fes foins à fe conserver la protection de l'Empereur. Un autre incident lui apprit encore mieux combien fa défiance étoit juste.

Avanture d'un jeune Anglois qui fe livre aux Italiens.

" J'EUS le chagrin, dit-il, de perdre un jeune Anglois, qui abandonna mon fervice pour se retirer chez un Italien; & les honteuses raisons de fa suite sirent peu d'honneur à nôtre Nation. Comme tous les Italiens s'étoient réunis pour le proteger, j'allai demander justice au Durbal. L'Empereur donna ordre aussi-tôt que le Déserteur sût remis entre mes mains. Mais le Prince, qui n'attendoit que l'occasion pour me nuire, proposa de le faire amener dans l'assemblée. Il parut le soir au Gouzal-kan; & se voyant appuyé du Prince, il eut la hardiesse de passer devant moi, pour supplier l'Empereur de lui accorder la vie. Ce Monarque, touché de compassion, perdit le dessein de me le rendre, & résolut de l'envoyer prisonnier à Surate. Mais le Prince, dans la seule vûe de me braver, le demanda au Roi pour son service; & cette saveur lui sut accordée malgré toutes mes objections. Il lui donna aussi-tôt cent cinquante roupies, & la paye de deux chevaux; & joignant l'insulte à l'injustince, il me fit désense d'entretenir aucun commerce avec lui.

"CEPENDANT ce jeune homme ouvrit les yeux sur sa faute. Il prit, le tems de la nuit pour venir chez moi; & s'étant jetté à mes pieds, il me demanda pardon de son extravagance, avec offre de la réparer par toutes sortes de soumissions. Je lui dis que je ne voulois pas le retenir, puisqu'il étoit au service du Prince; mais que pour lui faire grace, j'exigeois qu'il me sît une satisfaction publique. Dès le jour suivant, il trouval e moyen d'entrer au Gouzalkan, où demandant pardon à l'Empereur, il retracta toutes ses impostures. Il avoua que c'étoit un nouveau crime, dont il s'étoit rendu coupable, pour se mettre à couvert de mes justes châtimens. Il supplia même Sa Majesté de me faire appeller, pour lui don-

quoi co

n

cr

jet

à

" rit

efr

fer

mi

de

por

cet

ne

LE

gé de

der fa

recevo

gnée d

vantag

& des

fidéral

ze toll

roupie

qu'un.

n'ofoie

", Pay

" fâcl

& r

ach

l'av

gol

leur

de i

rec

LE

pes qu

fur le

rendre

voit é

comprenoit uniqueintention r qu'il déemi, ils le entremise une raison k; que l'éigloife, & erti, deux il recevoit rence éloitoit néanpour s'entelles que pportoient le discours rre, Rhoe

prit encoabandonna raisons de es Italiens ıu Durbal. entre mes me nuire, u Gouzaller devant Ionarque. résolut de vûe de me ui fut accinquanà l'injusti-

foins à fe

Il prit pieds, il parer par retenir, ce, j'exiil troumpereur, u crime, es justes pour lui ,, don-

donner le pouvoir de me demander grace en sa présence. L'Empereur étoit prêt d'y consentir; mais le Prince, fort piqué d'un évenement si peu prévu, fuscita quelques affaires qui lui firent abandonner cette idée. Je me rendis le lendemain au Gouzalkan. L'Empereur me protesta qu'il " n'avoit jamais pensé à proteger, contre ma justice, un Anglois sugitif & criminel, mais qu'il n'avoit pû se désendre de le recevoir lorsqu'il s'étoit jetté comme entre ses bras. On le fit amener. Il me demanda pardon . à genoux. Il jura devant l'Empereur qu'il n'avoit pas dit un mot de vérité (a), & qu'il faisoit cette déclaration volontairement, sans aucune espérance de retourner jamais en Angleterre. Le Prince, qui étoit pré-" fent, s'échauffa beaucoup, & l'excita vivement à persister dans sa pre-" mière déposition. Mais ayant resusé de changer de langage, il eut ordre de se retirer. Le Prince, dans un dépit qu'il ne put déguiser, le rappel-" la publiquement, & lui donna ordre, avec beaucoup de bassesse, de rap-" porter les cent cinquante roupies qu'il avoit reçues, fous prétexte que " cette somme, qui lui avoit été donnée pour un autre service que le mien, ,, ne lui appartenoit plus lorsqu'il faisoit sa paix avec moi (b) '

LES Anglois effuyerent d'autres mortifications, auxquelles Rhoe fut obligé de paroître infenfible, parcequ'il ne lui restoit aucun moyen de demander fatisfaction. Il n'avoit plus rien à donner à la Cour; & l'Empereur ne recevoit jamais une requête avec faveur, lorsqu'elle n'étoit pas accompagnée de quelque présent. Le Prince faisoit tourner les circonstances à l'avantage des Portugais, en les pressant d'apporter des pierreries, des rubis & des perles. Ils se présenterent devant l'Empereur avec un présent considérable, & un rubis balais qu'ils lui proposèrent d'acheter. Il pesoit treize tolles, dont deux & demi font une once. Mais au-lieu de cinq lecks de roupies, qu'ils avoient esperé de le vendre, l'Empereur ne leur en offrit qu'un. Cependant ils se rendirent si agréables à la Cour, que les Anglois n'osoient plus s'y présenter. " Jusqu'alors, dit l'Auteur, j'avois jugé de ce " Pays-là sur le rapport d'autrui: mais je commençai à connoître, par une de l'Auteur. " fâcheuse expérience, la distinction qu'on y mettoit entre les Portugais " & nous. Tous les Indiens couroient après eux. Au contraire, lorsqu'ils achetoient nos marchandises, ils croyoient nous faire l'aumône. Outre l'avantage que les Portugais avoient dans les Indes, d'être voisins du Mo-" gol, ils pouvoient empêcher le Commerce de la Mer-rouge. D'ail-" leurs, le nôtre n'étoit rien en comparaison du leur. Aussi la crainte " de nos Vaisseaux étoit-elle l'unique motif qui portât le Mogol à nous

" recevoir (c)". LE 12 de Juin, Sultan Coronne fut nommé pour commander les Troupes qui devoient faire la guerre dans le Decan. On confulta les Bramines entre les fur le choix du jour de fon départ; & le Prince Perwis reçut ordre de fe Fils du Morendre à la Cour. On racontoit assez ouvertement que ce jeune Prince a- gol. voit écrit à l'Empereur son Père, qu'il verroit volontiers le commandement

Rно 🕏. 1616.

Mortificafuyent les An-

Réflexions

deux Princes

<sup>(</sup>a) Comme Rhoe n'explique point en chas aura supprimé ici quelque chose de cetquoi confistoit la première déposition de ce te Relation. R. d. E. jeune homme, Thevenot suppose que Pur-

<sup>(</sup>b) Pag. 16.

RHOE. 1616.

dans les mains de son frère aîné, mais qu'il croyoit son honneur blessé par la préférence qu'on donnoit sur lui au Sultan Coronne, & qu'il étoit résolu de s'attaquer à sa personne pour en tirer raison. Les principaux Officiers déclarèrent aussi qu'ils demanderoient la permission de se retirer, s'ils étoient obligés de servir sous cet odieux Général, qui étoit plus redouté que l'Empereur même. Cependant Rhoe prévit que son élection subsisteroit. parceque l'Empereur, dit-il, n'avoit pas le pouvoir de la changer. Ce Monarque se proposoit de marcher lui-même à la tête de l'Armée; & les Anglois craignoient beaucoup que s'il exécutoit ce dessein, avec Sulphekar-Kan, fon favori, on ne leur payat jamais un fou de l'argent qui leur étoit dû (d).

Ordre barbare, qui coute la liberté à un de fes Neveux.

Le 18, un des Neveux du Mogol, qui avoit embrassé la Foi Chrétien. ne, eut ordre, de ce Prince, d'aller se mettre sur le cou d'un lion, qu'on avoit amené à la Cour. La crainte l'ayant empêché d'obéir, son Frère cadet recut le même ordre, & l'exécuța intrépidement, sans que le lion lui fît aucun mal. L'Empereur en prit occasion d'envoyer l'aîné dans un cachot, d'où l'on jugea qu'il ne sortiroit jamais (e). Le 24, la Princesse femme de Sultan Coronne accoucha d'un fils. Ce nouveau Général continuant ses préparatifs pour la campagne, on lui donna pour appointemens vingt lecks de roupies (f), dont il commença généreusement à faire usage, pour se concilier les cœurs par ses libéralités. Un des principaux Seigneurs de la Cour avertit l'Empereur, que le Prince Perwis, dont l'honneur étoit offensé par le choix qu'on avoit sait de son Frère, étoit capable de s'en ressen-"Qu'ils se battent, répondit ce Monarque, j'en suis content. Le " plus vaillant commandera mes Armées ".

RHOE crut devoir une visite à l'Emir Abdalla - Hassan, Lieutenant Général & Tréforier des Troupes Mogoles, qui partoit pour se rendre au quartier d'affemblée. Il en fut reçu avec beaucoup de distinction. Ce Seigneur fit tirer ses Soldats au blanc devant lui. La plûpart, avec leurs sléches, ou leurs mousquets chargés d'une seule balle, donnèrent dans le blanc, qui n'é-

toit pas plus large que la main.

Incident en faveur à la Cour.

Adresse des

Soldats Mo-

gols à tirer

au blanc.

PENDANT que les Anglois auguroient fort mal du fuccès de leur Amqui met Rhoe bassade, un leger incident releva tout d'un coup leurs espérances. Un jour que Rhoe se trouvoit au Durbal, l'Empereur lui fit dire, par Asaph-Kan, qu'il avoit appris qu'entre les Anglois de sa suite, il avoit un excellent Peintre, & qu'il souhaitoit de voir quelqu'un de ses ouvrages. Je n'avois pas de Peintre, dit Rhoe; mais j'avois amené un jeune Anglois, qui faifoit, pour son amusement, des figures à la plume, & qui étoit fort éloigné de la perfection d'un bon Peintre. Cette réponse, que je fis à l'Empereur, lui fit croire que je le foupçonnois de vouloir m'enlever mon Artiste. Il s'ef-

(d) Pag. 17. (e) Hawkins remarque, au fujet de ces Princes, qu'ils s'étoient faits Chrétiens par ordre de l'Empereur, sur ce qu'on lui avoit prédit qu'ils usurperoient un jour la Couronne. Son but étoit de leur attirer la haine des Mahométans, & de les exclure par · là, de la succession au Trône. Rhoe qui rapporte la même circonstance, ajoûte, que ces Princes étoient retournés à leur première Religion, sur ce que les Jésuites ne vouloient pas leur donner des femmes Portugaises, que l'Empereur espéroit d'obtenir par leur moyen. Voyez ci - desfous. R. d. E.

(f) Ibidem. Un Leck signisie cent mille.

poir au ( ques clina fa fi pas : tre ' je po reve cafid tre. Cour marq pour ies,

Ford

me n L de l'I Eunu La je & cc recev leil. à ce te qu lions

LE qu'ils le de une e leur c neller prime

tel,

LE ques l'avoi une a ,, au , que

lui do

 $\begin{pmatrix} g \\ b \end{pmatrix}$ Rhoe e mal. XI ir bleffé par étoit réfolu ux Officiers irer, s'ils éredouté que fubfifteroit, hanger. Ce ée; & les Anulphekar-Kan. étoit dû (d). oi Chrétienlion, qu'on on Frère cae le lion lui é dans un cala Princesse énéral contippointemens a faire ufage, ux Seigneurs ieur étoit ofe s'en ressen-

tenant Généidre au quar-Ce Seigneur s fléches, ou anc, qui n'é-

content. Le

de leur Ames. Un jour Afaph-Kan, cellent Peine n'avois pas qui faisoit, : éloigné de impereur, lui ste. Il s'ef força

ajoûte, que ces ur première Ree vouloient pas rtugaises, que nir par leur . d. E. nifie cent mille.

força de me guérir de cette crainte. Mais je lui protestai qu'elle n'avoit point eu de part à ma réponse, & je lui promis de mener le jeune homme au Gouzalkan, où je lui ferois porter ses desseins, qui pouvoient être quelques figures d'éléphant ou de cerf. A ce discours, l'Empereur sit une inclination, & me dit que si ma curiosité me faisoit desirer un éléphant, ou sa figure, ou quelque chose qui pût se trouver dans ses Etats, je ne devois pas faire la dépense de l'acheter, ni chercher à me le procurer par une autre voye que la sienne; qu'il m'offroit tout ce qui pouvoit me plaire; que je pouvois parler librement; qu'il étoit mon ami; enfin qu'il me prioit de revenir le soir avec le jeune homme & ses peintures. Asaph-Kan prit occasion de-là pour me presser d'aller chez lui, & d'y mener aussi le Pein-Jamais l'Empereur ne m'avoit traité avec tant d'affection. Toute la Cour en fut informée; & je m'en apperçus au changement que je remarquai, aussi-tôt, dans les manières que les Courtisans avoient eues pour moi. Il arriva fort plaisamment que pour interpréte de ses caresles, l'Empereur choisit un Jésuite, qui n'avoit cherché que l'occasion de me nuire (g).

LE même jour, une Demoiselle de la Princesse Noer Mahal (h), favorite de l'Empereur, fut furprise avec un Eunuque, dans le Palais, par un autre Eunuque qui l'aimoit aussi, & qui perça son rival d'un coup de poignard. La jeune fille fut enterrée jusqu'aux aisselles, les bras attachés à un poteau, & condamnée à passer trois jours & deux nuits dans cette situation, sans recevoir aucune nourriture, la tête & les bras exposés à la chaleur du Soleil. Sa faute devoit être pardonnée, si elle avoit le bonheur de survivre à ce supplice; mais, sans nous apprendre quel fut son sort, l'Auteur ajoûte qu'en perles, en pierreries & en argent, on lui trouva près de deux millions d'or. L'Eunuque, pour qui le coup de poignard n'avoit pas été mor-

tel, fut mis en pièces par les éléphans (i).

Les Anglois se ressentirent bien-tôt de la faveur de Rhoe, par la facilité qu'ils trouvèrent à se procurer une maison pour leur Commerce dans la Vil- cordée aux le de Baroch, avec la liberté d'y vendre toutes fortes de marchandises, & une exemption de droits, dont le profit devoit monter pour eux à la valeur de quinze cens Jacobus (k). Rhoe ne cessa plus d'être caressé personnellement à la Cour. Il raconte, avec un détail, dont on ne doit rien supprimer, quelques effets de cette heureuse revolution.

Le 6 d'Août, je reçus ordre, dit-il, de me rendre au Durbal. Quelques jours auparavant, j'avois fait présent au Mogol d'une peinture, & je l'avois assuré qu'il n'y avoit personne aux Indes, qui fût capable d'en faire une aussi belle. Aussi-tôt que je parus " que donneriez-vous, me dit-il, " au Peintre qui auroit fait une copie de vôtre tableau, si ressemblante, ", que vous ne la pussiez pas distinguer de l'original?" Je répondis que je lui donnerois volontiers vingt pistoles. ,, Il est Gentilhomme, repliqua " l'EmR нов. 1616.

Demoifelle. furprise avec un Eunuque.

Maison ac-Baroch.

(g) Pag. 18. (b) Ce nom signifie Lumière du Serrail. Rhoe ecrit Normal, & Mr. Prevost Nobormal. L'histoire de cette Sultane est fort re-XIII. Part.

marquable. Voyez ci-desious. R. d. E.

i) Ibidem. (k) Pag. 19. R нов. 1616. " l'Empereur; vous promettez trop peu ". Je donnerai mon tableau de bon cœur, dis je alors, quoique je l'estime très-rare; & je ne prétends pas saire de gageure; car si vôtre Peintre a si bien réussi, & s'il n'est pas content de ce que je lui promets, Vôtre Majesté a dequoi le récompenser. Après quelques discours sur les Arts qui s'exercent aux Indes, il m'ordonna de me rendre le soir au Gouzalkan, où il me montreroit ses peintures.

be

que

que

cor

,,

roi

qua

tion

avo

por

d'es

m'a

dém

que

de t

coup

ge d

parla

avoi

conf

com

men

vou

en c

voie

payo

que

cette

fur four

roup

le c

com

mill

men

qu'i

pou

VERS le foir, il me fit appeller par un nouvel ordre, dans l'impatience de triompher de l'excellence de fon Peintre. On me fit voir fix tableaux, entre lesquels étoit mon original. Ils étoient tous sur une table, & si semblables en effet, qu'à la lumière des chandelles, j'eus à la vérité quelque embarras à distinguer le mien; je confesse que j'avois été fort éloigné de m'y attendre. Je ne laissai pas de montrer l'original, & de faire remarquer les différences qui devoient frapper les Connoisseurs. L'Empereur n'en fut pas moins fatisfait de m'avoir vû quelques momens dans le doute. Je lui donnai tout le plaisir de la victoire, en louant l'excellence de fon Peintre. , Hé bien, qu'en dites-vous? reprit-il". Je répondis que Sa Majesté n'avoit pas besoin qu'on lui envoyât des Peintres d'Angleterre. , Que ,, donnerez-vous au Peintre? me demanda-t'il". Je lui dis que puisque fon Peintre avoit surpassé de si loin mon attente, je lui donnerois le double de ce que j'avois promis, & que s'il venoit chez moi, je lui ferois préfent de cent roupies pour acheter un cheval. L'Empereur approuva ces offres; mais après avoir ajouté que son Peintre aimeroit mieux toute autre chose que de l'argent, il revint à me demander quel présent je lui ferois? Je lui dis que celà devoit dépendre de ma discrétion. Il en demeura d'accord. Cependant il voulut savoir quel présent je ferois au Peintre. Je lui donnerai, répondis-je, une bonne épée, un pistolet, & un tableau. " En-", fin, reprit le Monarque, vous demeurez d'accord que c'est un bon Pein-, tre: faites - le venir chez vous, montrez-lui vos curiofités, & laissez - le " choisir ce qu'il voudra. Il vous donnera une de ses copies, pour la faire " voir en Angleterre, & prouver à vos Européens que nous fommes moins ", ignorans dans cet Art qu'ils ne se l'imaginent ". Il me pressa de choisir une des copies. Je me hâtai d'obéir. Il la prit, il l'enveloppa lui-même dans du papier, & la mit dans la boete qui avoit servi à l'original, en marquant sa joye de la victoire qu'il attribuoit à son Peintre. Je lui montrai alors un petit portrait que j'avois de lui, mais dont la manière étoit fort au-dessous de celle du Peintre qui avoit fait les copies; & je lui dis que c'étoit la cause de mon erreur, parceque sur le portrait qu'on m'avoit donné pour l'ouvrage d'un des meilleurs Peintres du Pays, j'avois jugé de la capacité des autres. Il me demanda où je l'avois eu. Je lui dis que je l'avois acheté d'un Marchand. ,, Hé comment, repliqua-t'il, employez-vous de " l'argent à ces choses la? Ne sçavez-vous pas que j'ai ce qu'il y a de plus , parfait en ce genre? Et ne vous avois-je pas dir que je vous donnerois ,, tout ce que vous pourriez desirer?". Je lui répondis qu'il ne me convenoit point de prendre la liberté de demander, mais que je recevrois comme une grande marque d'honneur tout ce qui me viendroit de Sa Majesté., Si

, vous voulez mon portrait, me dit-il, je vous en donnerai un pour vous,

Les Indiens entendoient déja cet Art. n tableau de prétends pas est pas conécompenser. es, il m'or-

oit ses peinl'impatience ix tableaux, e, & si semrité quelque éloigné de faire remar-L'Empereur ns le doute. de fon Peinque Sa Maerre. ", Que que puisque rois le douii ferois préouva ces oftoute autre e lui ferois? meura d'actre. Je lui oleau. "Enın bon Pein-& laissez - le pour la faire mmes moins la de choisir a lui - même al, en marlui montrai e étoit fort dis que c'évoit donné gé de la caie je l'avois rez-vous de y a de plus

s donnerois

me'converois comme jesté. "Si

pour vous, ,, &

& un pour vôtre Roi ". Je l'assurai que s'il en vouloit envoyer un au Roi mon Maître, je serois fort aise de le porter, & qu'il seroit reçu avec beaucoup de satisfaction; mais j'ajoutai que s'il m'étoit permis de prendre quelque hardiesse, je prenois celle de lui en demander un pour moi-même, Rhoe de son que je garderois toute ma vie, & que je laisserois à ceux de ma Maison, portrait. comme une glorieuse marque des faveurs qu'il m'accordoit. " Je crois , bien, me dit-il, que vôtre Roi s'en foucie peu. Pour vous, je suis " persuadé que vous serez bien aise d'en avoir un, & je vous promets " que vous l'aurez". En effet, il donna ordre fur le champ qu'on m'en fit un (l).

LE 12 d'Août, je rendis une visite d'honneur à Gemaldin-Ussain, Viceroi de Patan (m). C'étoit un Vieillard de foixante-dix ans, Seigneur de Uffain. Vicequatre Villes dans la Province de Bengale. Mais sa principale considéra- roi de Patan. tion venoit de la longue expérience qu'il avoit acquise dans les affaires. Il avoit été employé toute sa vie aux plus grandes Ambassades & aux plus importantes fonctions de l'Etat. D'ailleurs les Etrangers lui trouvoient plus d'esprit & de politesse, qu'à la plûpart des autres Seigneurs du Pays. Il m'avoit pressé plusieurs fois de le voir chez lui. Il me reçut avec de vives démonstrations d'amitié, jusqu'à m'offrir trente mille pistoles, & m'assurer que je pouvois disposer de son crédit à la Cour, me servir de son conseil & de tout ce qui dépendoit de lui. En effet, je lui ai connu, depuis, beau-

coup d'honneur & de générofité.

IL m'entretint fort particulièrement des usages du Pays, & de l'esclavage des Habitans. Il se plaignit que l'Indoustan manquoit de loix. En me parlant de la grandeur & de l'accroissement de cet Empire, il me dit qu'il son tems. avoit servi trois Empereurs, auprès desquels il avoit été dans une haute considération. Il me montra un Livre de l'Histoire de son tems, qu'il avoit composé lui-même, avec le soin de marquer jour par jour tous les événe-mens qui étoient venus à sa connoissance. Il m'en offrit une copie, si je voulois la faire traduire. Les revenus du Mogol consistoient, me dit-il, en confiscations, en présens qu'il exigeoit, & sur-tout en taxes qui se le-voient sur les personnes riches. Les Gouverneurs de chaque Province payoient tous les ans une somme à l'Empereur, comme s'ils n'en étoient que les Fermiers. Il donnoit, pour celle de Patan, un leck de roupies. A cette condition, les Gouverneurs ont le droit de faire des levées arbitraires sur les Peuples de leur Province. Gemaldin tiroit, de la sienne, dequoi fournir à l'entretien de quatre mille chevaux, c'est-à-dire, deux cens mille roupies. Outre ce revenu, il recevoit de l'Empereur la paye de cinq mille chevaux; & n'en ayant que quinze cens sur pied, il profitoit du reste, comme d'autant de morte-payes. Il avoit encore une pension annuelle de mille roupies par jour, & les profits de quelques autres petits Gouvernemens. A l'étonnement que je lui marquai d'un si gros revenu, il répondit qu'il y avoit, à la Cour, plusieurs personnes plus riches du double, & qu'il pouvoit m'en nommer une vingtaine qui ne l'étoient pas moins que lui. Il

RHOE. 1616. Le Mogol

de Gemaldin-

Il avoit Hittoire de

(1) Pag. 20. (m) Mr. Prevost écrit toûjours Patane. R. d. E. RHOE. 1616.

me parla respectueusement de la Religion Chrétienne; & de Jesus-Christ, comme d'un grand Prophête. Sa conversation étoit solide, & d'un tour

Rhoe visite avec Gemaldin une Maifon de camoagne de l'Empereur.

fort agréable (n). Quelques jours s'étant passés depuis cette visite, je ne croyois pas

Complimens & confeils affectueux de Gemaldin.

que sa civilité dût aller plus loin, lorsqu'il me proposa de visiter avec lui une Maison de plaisance de l'Empereur, qu'il avoit empruntée dans cette vûe. Elle n'étoit pas à plus d'une demie-lieue de la Ville. Il s'y rendit vers minuit, avec un gros équipage, & des tentes, qu'il fit dresser sur le bord d'un étang. Je partis au matin pour le fuivre. Il vint au-devant de moi. Il me conduisit dans l'appartement qu'il m'avoit fait préparer. Son cortège étoit composé de vingt personnes de condition, à la tête desquelles étoient deux de fes fils. On me dit qu'il en avoit trente, de diverses femmes. Il me fit voir les endroits du Château, où le Mogol se plaisoit davantage; sur-tout ses cabinets, qui offroient, entre diverses peintures, les portraits des Rois de France & d'autres Princes Chrétiens. Les meubles en étoient très-riches. ,, Pour moi, me dit agréablement Gemaldin, " je ne suis qu'un pauvre Esclave de mon Empereur. J'ai souhité de vous " amuser quelques momens; & je vous ai proposé ici un mauvais repas. a-" fin que mangeant ensemble du pain & du sel, nous puissions sceller la " promesse d'une mutuelle amitié". Il ajoûta qu'il y avoit à la Cour un grand nombre de personnes puissantes, qui m'auroient pû faire des complimens plus recherchés; mais que la plûpart étoient des orgueilleux ou des fourbes, auxquels il ne me conseilloit pas de me sier: que si j'avois des affaires importantes à traiter avec l'Empereur, foit qu'elles regardassent les Portugais ou d'autres, ceux qui me serviroient d'Interprétes n'expliqueroient jamais fidèlement mes idées; que je ne devois compter sur rien, si ie n'avois un homme de mon Pays qui scût la langue Persane, & que l'Empereur m'accorderoit volontiers la liberté de prendre un Anglois pour Interpréte: que ce Monarque étoit si bien disposé en ma faveur, qu'ayant reçu la veille, au Gouzalkan, les pierreries du Gouverneur de Lahor, qui étoit mort depuis peu, il s'étoit fouvenu de moi à la vûe d'un de ses portaits qu'il avoit trouvé dans cette succession; & que l'ayant jugé fidèle, il l'avoit remis entre les mains d'Afaph-Kan, avec ordre de me le porter, & de m'exhorter à le conferver pour l'amour de lui (0).

Repas qu'il donne à Rhoe.

PENDANT qu'il me tenoit ce discours, on couvrit la table. Nove étions assis sur des tapis. On étendit devant nous une pièce de drap, qui fut aussi-tôt couverte de plusieurs plats. Plus bas, on servit en même-tems une autre table, pour les Gentilshommes du cortège, avec lesquels Gemaldin alla s'asseoir. Je lui dis qu'il m'avoit promis de manger du pain & du sel avec moi, & que je craignois de manquer d'appetit si nous ne mangions point ensemble. Il ne balança point à se lever, pour reprendre place auprès de moi, & nous dinâmes à la même table. On servit d'abord des raisins, des amandes, des pistaches, & d'autres fortes de fruits. Après le dîner, il se mit à jouer aux échets, & je profitai de cet intervalle pour vifiter les jardins. Je revins, dans l'intention de prendre congé de lui: mais

(n) Pag. 21 & précédentes.

(0) Pag. 22

nous foup Roi me fa me d " pai & " fen Genti appel entre d'espi fenta. le fair L'H

il me

pièces de to me pr avec 1 & peu mes, tège; accom plut p Pays p du mu extrên quante eut po pris co fîmes fon file

me vit médail enrich d'Afap receva quelqu terre. Lorfqu veur q quai po la mai us - Christ . d'un tour

rovois pas er avec lui dans cette s'y rendit esser sur le -devant de arer. Son te desquelde diverfes fe plaifoit peintures, Les meu-Gemaldin, ité de vous s repas, as fceller la la Cour un des complieux ou des vois des afrdasTent les n'expliquefur rien, fi & que l'Empour Inter-'ayant reçu r, qui étoit ortaits qu'il

Vore étions qui fut auf--tems une Gemaldin n & du fel mangions place auord des rai-Après le le pour vie lui: mais

l'avoit re-

& de m'ex-

il me dit que je lui avois promis de venir manger chez lui; que le repas que nous avions fait n'étoit qu'une collation, & que je ne partirois pas sans avoir foupé. Une heure après, ayant reçu la visite d'un des Ambassadeurs du Roi de Decan, il me le présenta, pour avoir apparemment l'occasion de me faire remarquer qu'il lui faisoit moins de civilités qu'à moi. Ensuite, il me demanda ", si le Roi mon Maître ne trouveroit pas mauvais qu'un aussi , pauvre homme que lui, prît la liberté de lui faire l'offre de ses services, " & s'il lui pardonneroit celle qu'il vouloit prendre de lui envoyer un pré-", sent?". Il ajoûta que si je l'approuvois, il enverroit en Angleterre un Roi d'Angle-Gentilhomme, pour faire la reverence à Sa Majesté. En effet, ayant fait appeller sur le champ un de ses Gentilshommes, il lui demanda s'il vouloit entreprendre ce Voyage. C'étoit un jeune homme, qui me parut plein d'esprit, & qui ne sit pas difficulté de s'y engager. Gemaldin me le présenta. Il se proposoit de le charger de diverses curiosités des Indes, & de

le faire partir avec moi (p). L'HEURE du souper étant arrivée, on étendit, comme le matin, deux pièces de drap sur lesquelles on servit diverses salades, & quantité de plats Rhoe chez de toutes fortes de viandes, préparées à la manière du Pays. Gemaldin me pria de lui pardonner, si les usages de sa Patrie l'obligeoient de manger avec ses gens. Je sçavoisque les Indiens font scrupule de manger avec nous; & peut-être avois-je déja trop exigé de sa complaisance. Nous nous assimes, chacun de nôtre côté; lui, avec quelques Gentilshommes de son cortège; moi, avec mon Chapelain & un autre Anglois dont je m'étois fait accompagner. L'ordre, avec lequel tous les mets furent servis, ne me plut pas moins que la bonne chère. Il me fit présent, suivant l'usage du Pays pour ceux qu'on invite, de cinq caisses de sucre candy, préparé avec qu'il reçoit. du musc, & d'un pain de sucre, d'environ cinquante livres, d'une finesse extrême, & blanc comme la neige. Il me pria d'avance d'en accepter cinquante autres pour mon départ; & dans la crainte, me dit il, qu'il n'en eut point alors, il me supplioit de les recevoir à l'heure même. Enfin je pris congé de lui, après des complimens fort tendres, dans lesquels nous fîmes profession, lui de prendre la qualité de mon père, & moi celle de fon fils (q).

LE 16, je me rendis le soir au Gouzalkan. Aussi-tôt que l'Empereur me vit paroître, il appella ses femmes, & se sit apporter son portrait en médaille d'or, qui étoit attachée à une chaîne de même métal, & qui étoit enrichie d'une grosse perle en forme de pendant. Il la mit entre les mains d'Afaph-Kan, avec ordre de ne pas m'obliger à d'autres foumissions en la recevant, que celle dont je m'aviserois moi meme. Ceux qui reçoivent quelque faveur du Prince doivent être à genoux, & baisser la tête jusqu'à terre. On avoit exigé cette marque de respect des Ambassadeurs de Perse. Lorsqu'Asaph-Kan s'avança vers moi, je me présentai pour recevoir la faveur qu'il m'apportoit. Il me fit signe d'ôter mon chapeau, & je ne manquai point à le fatisfaire. Il mit le portrait à mon cou; & me prenant par la main, il me conduisit devant l'Empereur. Comme j'ignorois son des-

RHOE. 1616.

voyer un de hommes au

Souper de

Présens

L'Empereur lui donne ton portrait en médaille d'or.

la fin

des rép

lution

qu'il se

d'aucur

ras pou

pied du

les mai

tembre

coup d

le met

l'or, d

re, un

Bramin

paffoit

qu'il de

fut ave

perdre

que jan

paffer d

leurs fo

phans e

d'eux q

broderi

nachées

placque

d'emer

& cett

chez R

messag

regrett

pies po

tout co

ble d'o

pierrei deur,

de lui

traind

fes for

des no

Lo

ture.

L'E

gent.

LES

R 10 2.

fein, je commençai à craindre qu'il ne voulût exiger de moi une foûmisfion que les Mog ils nomment Sijeda; & j'étois resolu de rendre plutôt le
présent, que de m'assujettir à cette posture. Il me fit signe de remercier le
Roi; ce que je sis à la manière de l'Europe. Quelques Officiers m'avertirent de faire le siséda; mais l'Empereur dit en langue Persane, non, non,
& me congédia d'un air fort civil. Son présent ne valoit pas plus de trente
Jacobus. Cependant il étoit beaucoup plus riche que ceux qu'il faisoit ordinairement, & qui passoient pour une extrême faveur. Tous les Seigneurs
qui portent sa médaille, ce qui n'est permis qu'à ceux qui l'ont reçûe de sa
main, en ont une de la grandeur d'un écu d'or, avec une petite chaîne de
la longueur de quatre pouces, pour l'attacher à leur turban. Ils l'enrichissent depens (r).

Le 19, Gemaldin-Uffain fut nommé au Gouvernement de Sinda. Il choisit ce jour même pour aller diner chez l'Ambassadeur Anglois, accompagné de quatre Seigneurs, dont deux étoient ses fils, & suivi d'une centaine de Valets. Il mangea de quelques viandes apprétées par un Cuisinier Mahométan; mais quelque envie qu'il eût de toucher à celles qui étoient préparées à la manière Angloise, il se sit violence par respect pour sa loi. Cependant il pria Rhoe de lui envoyer chez lui quatre ou cinq plats qu'il avoit choisis, & qu'il vouloit manger en particulier. C'étoient des pièces de sour, dont les Mogols n'entendent pas la composition. Après le repas, il offrit aux Anglois la Ville de Sinda, & tout ce qui dépendoit de son autorité (s).

Terribles
pluyes qui fe
nomment Oli-

fans.

Rhoe s'étend fur les desordres auxquels tout le Pays fut exposé, le 20, par un déluge de pluye, qui paffa pour un événement fort extraordinaire, dans une Contrée où les grands orages ne laissent pas d'être fréquens. Ils y portent le nom d'Olifans. Les plus fortes chaussées de pierre furent entrainées par la violence des torrens, & l'allarme fut si vive dans la Ville, qu'on en craignit la ruïne. L'Empereur abandonna fon Palais avec toutes ses femmes. Les voisins de Rhoe chargèrent tous leurs meubles sur des éléphans & fur des chameaux, pour se tenir prêts à suir dans les montagnes. Le trouble fut d'autant plus grand parmi les Anglois, que n'ayant pas les memes ressources pour la fuite, ils ne pouvoient quitter la Ville sans y abandonner leurs marchandises. On leur disoit que l'eau monteroit plus de trois pieds au-dessus du toît de leur maison; & n'étant composée que de terre & de paille, il y avoit peu d'apparence qu'elle fût capable de résister. Quatorze ans auparavant, on y avoit fait une trifte expérience des mêmes dangers. Elle étoit située dans un fond, au milieu du courant de l'eau. La moindre pluye formoit un si grand torrent à la porte, que l'eau ne court pas plus vite fous les arches du pont de Londres. Quelquefois on n'y pouvoit passer à pied ni à cheval, pendant l'espace de quatre heures. L'Empereur fit ouvrir une écluse, pour débarasser l'Ambassadeur d'une partie du danger, & ce fecours donna quelque passage à l'eau; mais les murs de la maison avoient été lavés, & tellement affoiblis par diverses bréches, qu'à

La Cour se transporte au Château de Mandoa.

une foumifdre plutôt le remercier le rs m'averti-, non, non, lus de trente il faifoit ores Seigneurs t reçûe de fa te chaîne de ls l'enrichifmais à leurs

le Sinda. Il ois, accomi d'une cenun Cuisinier qui étoient pour sa loi. ng plats qu'il it des pièces rès le repas, t de son au-

rpofé, le 20, raordinaire. équens. Ils e furent enıns la Ville, avec toutes bles fur des les montaque n'ayant a Ville sans nteroit plus ofée que de de résister. des mêmes nt de l'eau. au ne court on n'y poues. L'Eme partie du murs de la ches, qu'à

la fin le plus pressant péril fut celui de sa chute, avec la peine continuelle des réparations, qui ne pouvoient se faire à sec. L'Empereur prit la résolution de transporter son séjour au Château de Mandoa, & Rhoe comprit qu'il seroit obligé de le suivre. Mais comme cette Place n'est accompagnée d'aucune Ville, c'étoit une dépense considérable, & de nouveaux embarras pour changer de demeure. Il fallut bâtir une maison, pour se loger au pied du Château, qui est bâti sur une montagne, & faire un magasin pour les marchandises (t).

Les ravages de la pluye n'empêchèrent point que le second jour de Septembre, qui étoit celui de la naissance du Roi, ne fût célébré avec beaucoup de magnificence. Dans cette fête, l'usage est de peser le Roi. On le met dans une balance. De l'autre côté, on accumule des pierreries, de l'or, de l'argent, des étoffes, des fruits & divers autres biens; c'est-à-dire, un peu de chaque forte. Après la cérémonie, tout est distribué aux Bramines. L'Empereur fit prier Rhoe d'affister à cette solemnité, qui paffoit pour la plus grande fête des Mogols. Il marqua lui-même la place qu'il devoit occuper; mais le Messager ayant mal compris ses ordres. Rhoe fut averti trop tard, & ne put entrer qu'au tems du Durbal, ce qui lui fit perdre une partie du spectacle. L'Empereur étoit si couvert de pierreries, que jamais on n'en avoit tant vû ensemble. Le Durbal sut employé à faire passer devant lui ses grands éléphans. Les plus beaux avoient leurs chaînes, leurs fonnettes, & tout le reste de la ferrure de leurs harnois, d'or & d'ar-éléphans au gent. On portoit devant eux des drapeaux. Chacun des principaux élé- Durbal. phans en avoit neuf ou dix autres petits, qui ne paroissoient être auprès d'eux que pour les servir; leurs couvertures étoient d'étoffes de soye, en broderie d'or & d'argent. Il en passa douze compagnies, richement harnachées. Le premier étoit un animal d'une prodigieuse grandeur. Les placques, qui couvroient sa tête & son poitrail, étoient semées de rubis & d'émeraudes. En passant devant l'Empereur, ils ployèrent tous le genouil; & cette espèce de revérence est une cérémonie des plus curieuses (v).

L'EMPEREUR, qui étoit rentré dans son Palais après le Durbal, envoya chez Rhoe vers dix heures du foir. On le trouva au lit. Le sujet de ce message étoit de lui faire demander la communication d'une peinture qu'il du Roi. regrettoit de n'avoir pas encore vûe, & la liberté d'en faire tirer des copies pour ses femmes. Rhoe se leva, & se rendit au Palais avec sa peinture. Le Monarque étoit assis, les jambes croisées, sur un petit Trône tout couvert de diamans, de perles & de rubis. Il avoit devant lui une table d'or massif, & sur cette table, cinquante placques d'or enrichies de pierreries; les unes très-grandes & très-riches, les autres de moindre grandeur, mais toutes couvertes de pierres fines. Les Grands étoient autour de lui, dans leur plus éclatante parure. Il ordonna qu'on bût sans se contraindre, & l'on voyoit dans la falle de grands flaccons, remplis de diver-

fes fortes de vins.

Lors que je me sus approché de lui, raconte l'Auteur, il me demanda des nouvelles de la peinture. Je lui montrai deux portraits, dont il regarda ras pour le

RHOE. 1616.

naissance de l'Empereur.

foir au festin

l'un portrait de sa Maîtresse.

R HOE.

l'un avec étonnement. Il me demanda de qui il étoit? Je lui dis que c'é. toit le portrait d'une de mes amies, qui étoit morte. Me le voulezvous donner? ajouta-t'il. Je répondis que je l'estimois plus que tout ce que je possédois au monde, parceque c étoit le portrait d'une personne que s'a. vois aimée tendrement; mais que si Sa Majeste vouloit excuser ma passion & la liberté que je prenois, je la priérois volontiers d'accepter l'autre, qui étoit le portrait d'une Dame Françoise, & d'une excellente main. Il me remercia. Mais il me dit qu'il n'avoit de goût que pour celui qu'il demandoit, & qu'il l'aimoit autant que je le pouvois aimer; ainsi que si je lui en faifois present, il l'estimeroit plus que le plus rare joyau de son tresor. Je lui répondis alors, que je n'avois rien d'affez cher au monde pour le refufer à Sa Majesté, lorsqu'elle paroissoit le desirer avec tant d'ardeur; & que je regrétois même de ne pouvoir lui donner quelque témoignage plus important de ma passion pour son service. A ces derniers termes, il s'inclina un peu; & la preuve que j'en donnois, me dit-il, ne lui permettoit pas d'en douter. Enfuite il me conjura de lui dire de bonne-foi dans quel Pays du Monde étoit cette belle femme. Je répondis qu'elle étoit morte. Il ajoûta qu'il approuvoit beaucoup la tendresse que je conservois pour elle; qu'il ne vouloit pas m'ôter ce qui m'étoit si cher; mais qu'il feroit voir le portrait à ses femmes, qu'il en feroit tirer cinq copies par ses Peintres, & que si je reconnoissois mon original entre ces copies, il promettoit de me le rendre. Je protestai que je l'avois donne de bon cœur, & que j'étois fort aise de l'honneur que Sa Majesté m'avoit fait de l'accepter. Il repliqua qu'il ne le prendroit point, qu'il m'en aimoit davantage, mais qu'il sentoit bien l'injustice qu'il y auroit à m'en priver; qu'il ne l'avoit pris que pour en faire tirer des copies; qu'il me l'auroit rendu, & que ses semmes en auroient porté les copies sur elles. En effet, pour une mignature, on ne pouvoit rien voir de plus achevé. L'autre peinture, qui étoit à l'huile, ne lui parut pas si belle (x).

Il est invité à boire par l'Empereur, qui lui donne la coupe.

IL me dit ensuite que ce jour étoit celui de sa naissance, & que tout l'Empire en célébroit la fête; fur quoi il me demanda si je ne voulois pas boire avec lui? Je lui répondis que je me soumettrois à ses ordres, & je lui fouhaitai de longues & heureuses années, pour lesquelles la même cérémonie pût être renouvellée dans un fiècle. Il voulut sçavoir quel vin étoit de mon goût; si je l'aimois naturel ou composé, doux ou violent. Je lui promis de le boire volontiers, tel qu'il me le feroit donner, dans l'espérance qu'il ne m'ordonneroit point d'en boire trop, ni de trop fort. Il fe fit apporter une coupe d'or, pleine de vin melé, moitié de vin de grappe, moitié de vin artificiel. Il en but: & l'ayant fait remplir, il me l'envoya par un de ses Officiers, avec cet obligeant message; qu'il me prioit d'en boire, deux, trois, quatre & cinq fois à sa santé, & d'accepter la coupe, comme un présent qu'il me faisoit avec joye. Je bus un peu de vin; mais jamais je n'en avois bû de si fort. Il me fit éternuer. L'Empereur se mit à rire, & me fit présenter des raisins, des amandes, & des citrons coupés par tranches dans un plat d'or, en me priant de boire & de manger libre-

men

men

fave

la té

reme

bis.

les r

poid

moit

vois

à que

pas?

gnage

deux

lui;

d'or d

point

parce

Music

faire

lui-mé

elle fo

tacle a

lards (

pereu

Tout

der l'e

jesté r

de le i

faires

traver

que les

avoit (

l'exécu

de fer

délité

Il y av

péditio

difficil

glois a Prince

de rag

cuter i

gais,

XI.

MA

L

ment. Je lui fis une revérence Européenne, pour le remercier de tant de faveurs. Afaph-Kan me pressa de me mettre à genoux & de frapper de la tête contre terre: mais Sa Majesté déclara qu'elle étoit contente de mes remercîmens. La coupe d'or étoit enrichie de petites turquoises & de rubis. Le couvercle étoit de même: mais les émeraudes, les turquoises & les rubis en étoient plus beaux, & la soucoupe n'étoit pas moins riche. Le poide me parut d'appiron un marc & demi d'or (x).

poids me parut d'environ un marc & demi d'or (y). Le Monarque devint alors de fort belle humeur. Il me dit qu'il m'esti-moit plus qu'aucun Franguis qu'il eût jamais connu. Il me demanda si j'avois trouvé bon, un fanglier qu'il m'avoit envoyé peu de jours auparavant, vrent. à quelle fauce je l'avois mangé, quelle boisson je m'étois fait servir à ce repas? Il m'affura que je ne manquerois de rien dans ses Etats. Ces témoignages de faveur éclatèrent aux yeux de toute la Cour. Ensuite, il jetta deux grands bassins pleins de rubis, à ceux qui étoient assis au-dessous de lui; & vers nous, qui étions plus proches, deux autres bassins d'amandes d'or & d'argent, mélées ensemble, mais creuses & legères. Je ne jugeai point à propos de me jetter dessus, à l'exemple des principaux Seigneurs, parceque je remarquai que le Prince son Fils n'en prit point. Il donna, aux Musiciens & à d'autres Courtisans, de riches pièces d'étoffes pour s'en faire des turbans & des ceintures, continuant de boire, & prenant soin lui-même que le vin ne manquâ' point aux Convives. Aussi la joye parutelle fort animée; &, dans la variété de ses expressions, elle forma un spectacle admirable. Le Prince, le Roi de Candahar, Afaph-Kan, deux Vieillards & moi, nous fûmes les seuls qui évitâmes de nous enyvrer. L'Empereur, qui ne pouvoit plus se soûtenir, pancha la tête & s'endormit (z). Tout le monde se retira. Je m'approchai d'Asaph-Kan, pour lui demander l'expédition des privilèges que j'avois obtenus. Je l'assurai que Sa Majesté ne pouvoit me faire de présent plus agréable; & sentant la nécessité de le flatter, je serois sans inquiètude, lui dis-je, si le succès de mes asfaires dépendoit uniquement de vous; mais je me figure que quelqu'un me traverse à la Cour, & j'en parlerai demain à Sa Majesté. Il me répondit que les plaintes n'étoient pas nécessaires; que l'Empereur m'aimoit; qu'il avoit donné des ordres en ma faveur, & que la fête seule en avoit retardé l'exécution. Il ajouta que de sa part, je devois compter sur toutes sortes

Mais, peu de jours après, Rhoe fit une nouvelle expérience de l'infidélité des Courtisans Mogols, & de la difficulté de négocier à cette Cour. Il y avoit déja sept mois qu'Asaph-Kan lui promettoit de jour en jour l'expédition de ses privilèges; & ses derniers engagemens sembloient un lien difficile à rompre. Cependant ayant fait réslexion, qu'au point où les Anglois avoient conduit leurs affaires, ils pouvoient se passer du fecours du Prince, il desavoua sa parole, avec un extrême emportement de colère & de rage (a), à l'occasion d'une lettre par laquelle Rhoe le pressor des Portugais, par les présens qu'il recevoit continuellement de cette Nation. Rhoe

R нов.

L'Empereur & fes Convives s'enyvrent.

Infidélité des Courtifans Mogols.

n ola

(y) Pag. 26. XIII. Part.

dis que c'é-

le voulez-

tout ce que ne que j'a-

ma passion

l'autre, qui lain. Il me

u'il demanfi je lui en

tréfor. Je our le refu-

eur; & que

plus impors'inclina un

oit pas d'en

uel Pays du

l ajoûta qu'il

qu'il ne vouortrait à ses

jue si je re-

e le rendre.

fort aife de 1a qu'il ne le

sentoit bien

pour en faien auroient

ne pouvoit , ne lui pa-

& que tout

voulois pas

dres, & je

même céré-

iel vin étoit ent. Je lui is l'espéran-

Il fe fit

de grappe,

ne l'envoya

prioit d'en

r la coupe, vin; mais

reur fe mit

ons coupés

nger librement

(2) Ibidem.

(a) Ibidem,

I. Part.

R нов. 1616. n'osa rompre avec lui, ni publier son manquement de soi. Au contraire; pour se tirer adroitement de cet embarras, il prit le parti de la dissimulation; & seignant de croire que l'ennui d'une longue lecture & d'un mauvais style avoit été la seule cause de son emportement, il lui écrivit une autre lettre, sous prétexte d'expliquer mieux sa pensée. Il y joignit un Mémoire des articles qu'il desiroit & qui lui avoient été promis, avec la prière de faire dresser un Firman sur ce Mémoire & de le faire sceller. Il ajoûtoit néanmoins que si l'on faisoit difficulté de satissaire à des demandes si justes, on ne devoit pas trouver mauvais qu'il s'adressair à l'Empereur pour obtenir la même grace; ou, s'il la resusoit, pour lui demander un Passeport & la liberté de sortir du Pays (b).

Les Anglois fe foumettent aux volontés du Prince.

Asaph-Kan, devenu plus modéré par ses réflexions, se hâta de répondre que l'affaire des Anglois ne pouvoit avancer plus vite du côté du Roi; mais que ce qu'ils desiroient regardant le gouvernement du Prince, ils pouvoient attendre de lui plus d'expédition, & que ses Firmans suffifoient. Enfir, il leur fit comprendre ouvertement qu'ils trouveroient toûjours un Ennemi dans le Prince, s'ils ne consentoient à dépendre absolument de lui. Rhoe, qui n'avoit attendu si longtems à s'y déterminer que par la crainte de trouver d'éternels obstacles de la part des Portugais, dont il connoissoit l'ascendant sur l'esprit du Prince & de ses Favoris, résolut d'essayer ce qu'il pouvoit attendre de ce côté-là. Il envoya, au Secrétaire du Prince, quatre articles, pour lesquels il demandoit un Firman, dont les Anglois pussent faire usage à l'arrivée de leur Flotte, qu'on attendoit de jour en jour au Port de Surate. Après quelques legères objections, le Firman fut accordé de bonne grace. Le Secrétaire s'ouvrit même à Rhoe du desir que le Prince avoit toujours eu, que les Anglois n'eussent recours qu'à lui, & qu'ils ne le traversassent point auprès de son Père dans les affaires de son gouvernement. A cette condition, il leur promettoit plus d'affection & de faveur qu'ils ne sembloient l'esperer. Rhoe ne balança plus à lui rendre visite, dans la résolution de suivre la même conduite jusqu'à l'arrivée des Vaisseaux de la Compagnie, qui lui feroient connoître, par l'accueil qu'ils recevroient à Surate, quel fond il devoit faire sur sa nouvelle politique. Il crut découvrir de l'embarras dans l'esprit du Prince: mais il fut bien-tôt assuré que ces apparences n'avoient point de rapport à lui. Sultan Coronne appréhendoit que son frère ne vînt à la Cour. Il sçavoit que ce Prince n'en étoit éloigné que de huit cosses, & demandoit instamment d'être admis à baiser les mains de l'Empereur. Cependant Noer-Mahal eut assez de crédit pour lui faire refuser cette faveur, & pour obtenir un contre ordre qui l'envoyoit au Bengale (c).

LE 10 d'Octobre, Abdalakan, Gouverneur d'Amadabath, qui étoit appellé à la Cour pour rendre compte de la négligence qu'il avoit apportée à l'exécution de quelques ordres du Mogol, se présenta au Jarneo. Il étoit demeuré d'abord sur ses gardes, en différant, sous divers prétextes, d'abandonner son gouvernement. Sultan Coronne, qui tiroit avantage de toutes sortes d'occasions, prosita de sa disgrace pour s'attacher un homme de

ante

fe

CO

il

rat

mi

s'e

ſe

fer

le

n'e

de

ma

fers

le t

d'A

pui

Can

heu

l'un

com

Cha

qu'i

Voil

il re

pofe

pas

Arm

men

Core

veng

dans

der

Can

redo

re la

firm

qui

avar

Gén

( d

(e

ronro ci-de

C

107

contraire. la dislimula-'un mauvais t une autre un Mémoila prière de Il ajoûtoit andes fi jufpereur pour er un Passe-

hâta de rédu côté du du Prince. irmans fuffiveroient toûndre abfoluerminer que tugais, dont oris, réfolut au Secrétaiirman, dont attendoit de tions, le Firie à Rhoe du recours qu'à s les affaires plus d'affechça plus a lui ufqu'à l'arrie, par l'ac-fa nouvelle ince: mais il rt à lui. Sulfçavoit que instamment r-Mahal eut

ui étoit apapportée à o. Il étoit textes, d'atage de touhomme de haute

nir un con-

haute qualité, dont il connoissoit le mérite & le courage. Il lui fit dire de fe rendre hardiment à la Cour, fûr d'y trouver des amis. Abdalakan prit confiance à ses offres, & résolut d'oberr aux ordres de l'Empereur. Mais il partit d'Amadabath en habit de pélerin, accompagné feulement de quarante personnes. Il fit à pied une partie du chemin, qui étoit de soixante miles. A la vérité, il faisoit marcher après lui deux cens chevaux, pour s'en servir dans l'occasion; mais à la distance d'une journée de chemin. Il fe presenta devant l'Empereur, entre deux personnes de condition qui lui servirent d'Introducteurs. Il parut les pieds nuds, & chargés de chaînes, le visage abbattu, les cheveux négligés, & le turban enfoncé sur les yeux; n'étant pas capable, disoit-il, de paroître autrement devant la face irritée de son Maître. Après avoir fait ses soumissions & répondu à quelques demandes de l'Empereur, il obtint son pardon. Ce Monarque lui sit ôter ses fers, & lui donna, suivant l'usage du Pays, une veste de drap d'or, avec le turban & la ceinture.

CORONNE, qui se crut en droit de tout attendre de la reconnoissance d'Abdalakan, ne s'occupa plus alors que de sa propre grandeur & de la rui- différends de ne de fon aîné. La guerre du Decan lui offroit l'occasion d'augmenter sa puissance. Le Prince Perwis (d) l'avoit commencée sans succès; & Chan-Canna, le plus grand Capitaine de l'Empire, n'ayant pas eu plus de bonheur après lui, Coronne se promit une gloire qui l'éleveroit au-dessus de l'un & l'autre. Dans cette espérance il pressa son Père de lui assurer le commandement auquel les mêmes vûes l'avoient fait aspirer, & de l'ôter à Chan-Canna, non-seulement parcequ'il avoit été malheureux, mais parcequ'il étoit justement soupçonné de favoriser le Roi de Decan, & d'en rece-

voir une pension.

CE Général fut bien-tôt rappellé par un ordre exprès de la Cour; mais il refusa d'obéir, sous prétexte qu'il ne pouvoit quitter l'Armée sans l'exposer à sa perte. En même-tems il pria l'Empereur par ses lettres, de ne pas lui donner Sultan Coronne pour Successeur dans le commandement des Armées; & lui conseillant de faire tout autre choix, il offrit particulièrement de remettre son pouvoir entre les mains du plus jeune de ses Fils (e). Coronne, vivement offensé d'un déclaration si libre, joignit l'éguillon de la vengeance à celui de l'ambition. Il résolut de l'emporter ou de périr; & dans sa première fureur, ayant nommé d'avance Abdalakan pour commander sous lui, il lui promit le gouvernement & toute la dépouille de Chan-Canna. Ce différend jetta tant de trouble dans l'Etat, que l'Empereur en redoutant les suites, ne vit pas d'autre moyen pour l'appaiser, que de faire la paix avec le Roi de Decan. Dans cette vûe, il prit le parti de confirmer Chan-Canna dans fon gouvernement, & de lui envoyer une veste, qui est, parmi les Mogols, la marque d'une véritable réconciliation. Mais, avant que d'exécuter ce dessein, il en informa une des proches parentes du Général, qui étoit dans le Serrail. Cette femme, gagnée peut-être par

(d) Mr. Prevost nomme ici le Prince Cosronroë; mais c'est une erreur sensible. Voyez ci-dessus nôtre Note (e), pag. 85. R. d. E. (e) Il se nommoit Chaharigar; & c'est enco-

re à tort que Mr. Prevost, voulant suppléer à l'omission de Rhoe, avoit mis ici le Prince Perwis, qui étoit le second Fils de l'Empereur; & Coronne le troissème. R. d. E.

Factions &

RHOE.

Sultan Coronne, ou picquée du mauvais traitement qu'on avoit fait au Chef de sa famille, après tant d'importans services, répondit hardiment qu'elle ne pouvoit croire que Chan-Canna voulût rien porter de ce qui lui viendroit de la part de l'Empereur; qu'il n'ignoroit pas que Sa Majesté le haïssoit, & l'avoit voulu faire empoisonner; qu'en étant si certain, qu'il confervoit encore le poison, après l'avoir détourné adroitement au-lieu de le porter à sa bouche, il étoit impossible qu'il reçût sans désiance un présent de sa main. L'Empereur s'engagea, pour lever les soupçons, à porter luimême, pendant l'espace d'une heure, la veste qu'il vouloit envoyer. Elle répliqua que lui ni Chan-Canna, n'en devoient pas venir à de telles épreuves; mais que s'il permettoit au Général d'exercer tranquillement ses fonctions, elle répondoit qu'il feroit gloire de servit l'Etat avec son ancien-L'infolence de cette femme força l'Empereur d'abandonner fes résolutions. Il reprit aussi-tôt celle de confier l'Armée du Decan à Sultan Coronne; & pour donner plus d'éclat à ses premières entreprifes, il publia qu'il vouloit suivre son Fils dans cette expédition, avec d'autres Troupes (f).

Le Roi de Decan propose la paix au Mogol.

Pourquoi elle est rejettée.

Caractère des Princes Fils du Mogol.

CHAN-CANNA, découvrant de loin la tempête qui se formoit contre lui, & qui ne menaçoit pas moins sa fortune que celle du Roi de Deçan, se ha ta de former de nouvelles liaisons avec ce Prince, pour se garantir de l'oppression. Ce sut par son conseil que cette Cour envoya une Ambassade à celle du Mogol, pour y offrir la paix. Les Ambassadeurs y portèrent de riches présens; mais cette espèce d'apanage sut rejettée, & l'Empereur refusa même de leur accorder audience. Cependant, après les avoir renvoyés à son Fils, il leur fit dire qu'il se remettoit à lui de la résolution de faire la guerre, ou de conclure la paix. Cette déclaration ayant fait connoître au Prince tout l'ascendant qu'il avoit sur l'esprit de son Père; il déclara aux Ambassadeurs qu'après les desavantages passés, il seroit honteux pour lui de confentir à la paix: mais ne pouvant dissimuler que leurs conditions étoient justes, & que l'Empereur son Père les auroit acceptées, il ajoûta pour leur laisser quelque espérance, qu'il attendroit du moins à traiter que fon Armée fût en campagne, & que Chan-Canna ne pût lui disputer l'honneur d'avoir terminé cette guerre.

Telle étoit alors la fituation des affaires. On gémissoit de l'ambition de Coronne. Mais des raisons inconnues avoient accoutumé l'Empereur à la supporter, quoiqu'il ne pensat point à faire tomber sa succession sur ce Prince. Il réservoit l'Empire pour Sultan Costronroë, l'aîné de ses Fils, qui jouissoit de l'estime & de la vénération de tout le monde. Il l'aimoit beaucoup; il connoissoit tout son mérite: mais il s'étoit malheureusement imaginé que les grandes qualités de ce Prince pouvoient obscurcir sa propre gloire, & cette raison l'avoit porté depuis longtems à le tenir rensermé dans un appartement du Palais, sous la garde d'un Officier Rasbout qui commandoit quatre mille chevaux (g). Il ne s'appercevoit pas, suivant la re-

(f) Pag. 29.
(g) Il est étonnant que Rhoe ne parle jamais de la rebellion de ce Prince contre

fon Père, dont tant d'autres Auteurs font mention, & à laquelle ils attribuent unanimement sa disgrace. R. d. E. que I
fe po
fe fla
voir
fuites
guerr
La
bien,
on pe
gnée;
qui no
que c
d'appr

marq

beau

" ce " peu " les " trep " rete " blic " S

, mon , cett , ten , Cof , leur , tion

> joua n'ou tant ne c

(b) 1

l'en

(i) I (k) I Mahal fi qui fuiv fé la fil cesse & Auteurs l'ainé d

fille d'A femblan toient fa du moin tent fort

Azem Ou

fait au Chef ment qu'elqui lui vienesté le haïs-, qu'il con-1-lieu de le e un présent à porter luivoyer. Elle telles épreuent fes foncfon ancien-'abandonner du Decan à

es entrepri-, avec d'au-

t contre lui, ecan, fe ha intir de l'op-Ambassade à ortèrent de Empereur revoir renvoution de faifait connoî. ; il déclara onteux pour s conditions s, il ajoûta traiter que fputer l'hon-

e l'ambition Empereur à ession sur ce fes Fils, qui Il l'aimoit eureusement rcir fa proenir renfer-Rasbout qui uivant la remar-

Auteurs font ibuent unani-

marque de l'Auteur, que les odieuses intrigues de Sultan Coronne, étoiens beaucoup plus capables de nuire à cette réputation dont il étoit si jaloux, que les actions vertueuses de son aîné; & si la division, que cette mauvaise politique nourrissoit entre deux frères, rendoit le cadet redoutable, il se flattoit de pouvoir toûjours lui ôter une autorité dont il croyoit ne l'avoir revetu que pour un tems. Mais les plus sages trembloient pour les fuites de ce desordre, & n'envisageoient dans l'avenir que les horreurs d'une guerre civile (h).

La variété des évenemens qui sont arrivés dans cet Empire, mériteroit bien, ajoûte Rhoe, de trouver un Historien fidèle: mais peut-être feroiton peu de cas, en Europe, de ce qui s'est passé dans une Région fort éloignée; ou peut être y trouveroit-on peu de vraisemblance, dans l'opinion qui nous fait regarder ces Peuples comme de véritables Barbares. Il assure que cette réflexion l'a toûjours empeché d'écrire ce qu'il avoit l'occasion d'apprendre. ,, Cependant je ne puis m'empêcher, dit-il, de rapporter , ce qui s'est passé depuis peu, sous mes yeux, pour faire voir jusqu'où , peut aller la patience & la fagesse d'un Père, la fidélité d'un Ministre, ", les fourberies d'un Frère, & l'imprudence d'une Faction qui ofe tout en-, treprendre, & qui abuse insolemment de l'autorité souveraine, sans être ,, retenue ni par le frein de la crainte, ni par la considération du bien pu-, blic (i).

"SULTAN Coronne, Noer-Mahal sa belle-sæur (k), Asaph-Kan & Eti-, mon-Doulet, Père de Noer-Mahal, qui formoient le plus puissant parti de trigues. , cette Cour, s'étant assemblés pour déliberer sur les moyens de se main-, tenir dans leur fortune, conclurent qu'ils devoient se défaire de Sultan , Cofronroë, parcequ'ils le voyoient aimé des Grands, & qu'ils croyoient " leur sureté fort incertaine lorsqu'il auroit obtenu la liberté. Il étoit ques-,, tion de le faire passer entre leurs mains, pour se procurer la facilité de , l'empoisonner secrétement. Après avoir pris leur résolution, ils affec-, tèrent de se traiter froidement, pour éloigner les défiances; & chacun joua le rôle qu'il s'étoit imposé. Noer Mahal agît la première. Elle , n'oublia rien pour s'insinuer dans l'esprit de l'Empereur. Ensuite se jet-, tant à ses pieds toute en larmes, elle lui représenta que Sultan Cosronroë " ne changeoit point de fentimens, & qu'étant toûjours possedé de la mê-

(b) Pag. 30. k) Il n'y a guères d'apparence que Noer-Mahal fut la belle-fœur de Sultan Coronne, qui suivant Herbert & Van Twist avoit époufé la fille d'Asaph-Kan, frère de cette Frincesse & fils d'Etimon-Doulet. Ces mêmes Auteurs disent que la femme de Sultan Cosroë, l'ainé des fils du Mogol, étoit fille de Chan-Azem ou Assem, quoique Valentyn la fasse fille d'Asaph Kan, avec assez peu de vrai-semblance. Chan Assem & Asaph Kan étoient sans doute deux différens Seigneurs; du moins Herbert & Van Twist, qui traitent fort au long des affaires de la Cour du Rно E. 1616.

Observation

Noires in-

Mogol, les nomment toûjours distinctement, & les représentent même dans deux partis opposés l'un à l'autre. La suite de ce récit semble confirmer nôtre remarque. Car il n'est pas naturel de supposer, qu'Asaph · Kan fut l'ennemi de Sultan Cosroë, si ce malheureux Prince eût été l'époux de sa propre fille. Rhoe dit bien que l'Empereur le pressoit fort de se marier, & que de son tems le bruit couroit qu'il devoit s'allier avec la famille d'Afaph-Kan; mais celà n'empêche pas qu'il ne put déja avoir une autre femme, puisqu'à sa mort, qui arriva deux ans après, il laissa une veuve à un fils, agé d'environ dixneuf ans, R. d. E.

Rнов. 1616. " me ambition, il étoit capable de se porter aux dernières extrémités. L'Empereur seignit de ne pas l'entendre. Mais les Conjurés ne se rebutièrent pas de son silence. Ils prirent le jour qu'il étoit dans l'yvresse, pour lui représenter par la bouche d'Etimon-Doulet & d'Asaph-Kan, qu'il convenoit à la dignité comme à la sureté de l'Héritier du Trône, Impérial, que Sa Majesté le mît sous la garde & dans la compagnie du Prince son frère, plutôt que de le laisser entre les mains d'un Rasbout, dont la sidélité pouvoit être corrompue par des promesses ou par des me, naces. Ils le presserent de ne pas retarder ce changement. L'Empe

, reur consentit à leur demande, & se mit à dormir (1)".

Aussi-Tôt ils se rendirent à l'appartement du Prince, dans la consiance que le nom de Sultan Coronne & leur propre considération leur en feroient obtenir l'entrée. Asaph-Kan se présentant à la tête de quelques Gardes, demanda, par l'ordre de l'Empereur, que le Prince fût remis entre se mains. Annarab, c'étoit le nom de l'Officier Rasbout, répondit d'un air ser me qu'il étoit plein de respect pour Sultan Coronne, mais qu'ayant reçu le Prince des mains de l'Empereur son Père, il ne pouvoit obéir à d'autres ordres, & qu'il demandoit jusqu'au lendemain, pour se donner le tems de remettre un si précieux dépôt à Sa Majesté même, qui en disposeroit à son gré. Cette réponse éloigna beaucoup leurs espérances. Annarah rendit compte à l'Empereur de ce qui s'étoit passé à la porte du Prince; mais il ajoûta qu'il périroit plutôt, avec les quatre mille chevaux qui étoient fous ses ordres, que de le livrer à ses ennemis. L'Empereur loua son honneur & sa prudence. Il lui ordonna d'en user de même à l'avenir, sans s'arrêter aux ordres mêmes qui lui viendroient de sa part. " Je veux feindre, a " joûta-t'il, d'ignorer ce qui est arrivé, & je vous recommande de n'en " faire aucune plainte ".

Les amis de Coronne n'entendant point parler l'Empereur du consente ment qu'il avoit donné à leur entreprise, ni de la témérité qu'ils avoient eue de se présenter à la porte du Prince, se persuadèrent qu'il n'étoit point informé de l'un, & qu'il avoit perdu la mémoire de l'autre. Cependant le

défiance ne laissa pas de règner dans tous les partis.

Rhoe, qui rapportoit ses observations au service de ses Maîtres, prendoccasion de toutes ces semences de haine pour les avertir qu'ils devoient se garder d'envoyer leurs Facteurs trop loin dans le Pays, & de disperse leurs marchandises en dissérens lieux. Il prévoyoit que bien-tôt l'Empire Mogol feroit engagé dans une longue & sanglante guerre. "Si Costronroë, dit-il, emporte l'avantage, cette Contrée deviendra un azile pour les "Chrétiens; car ce Prince aime & savorise les sciences, la valeur & h, discipline militaire. Il a de l'horreur pour l'avarice, & pour les insultes que ses Ancêtres & les Grands du Pays ont tosijours fait essuyer aux "Etrangers. On doit s'attendre à tous les excès contraires, si c'est la paction de son frère qui prend le dessus. Coronne est ennemi des Chré-

, tiens, superbe, outrageant & de mauvaise foi (m)". Le 30 de Septembre, un Courier des Facteurs de Surate apporta la nou-

elle

velle

Rhoe Vice-

s'échd

ler fai

civilit

lieu de

comba

présen

Rhoe

tié; q

le plus

fens co

ment;

**m**iofités

panne

toient

défiroit

avoit p

bat, m

joye;

caille d

Couron

appréh

Alors I

fans qu

mais qu

for le c

qu'il av

que ce

prompt

dont la

Nation

as juiq

Alaph-I

coute la

rance d

Mogols

e, crai

roit ent

a paix

(n) Pa (o) M

deurs du L

L'Auteur

DAN

cure

s extrémités. és ne se rebu. dans l'yvresse, l'Afaph - Kan, ier du Trône compagnie du 'un Rafbout, u par des me. it. L'Empe.

ans la confian. on leur en fequelques Garremis entre fe t d'un air fer-'ayant reçu le éir à d'autres ner le tems de sposeroit à son nnarah rendi rince; mais i ui étoient fous a son honneur sans s'arrêter ux feindre, a mande de n'e

r du consente qu'ils avoient il n'étoit point Cependant la

Maîtres, prend u'ils devoient & de disperse n-tôt l'Empire Si Cofronroë, azile pour les valeur & la our les infulit essuyer aux es, si c'est la emi des Chré-

porta la nouvelle

velle de l'entrée de quatre Vaisseaux Anglois dans la Rade de Soualis; & Rhoe apprit par les lettres des Commandans, qu'ayant rencontré la Caraque Vice-Amirale des Indes, ils l'avoient forcée, après un long combat, de s'échouer & de se bruler sous la Côte des Isles de Gazedia. Il se hâta d'aller faire un compliment au Mogol, de la part du Roi son Maître. Cette civilité fut bien reçue; mais l'Empereur lui parla aussi-tôt des présens. Aulieu de répondre à ses demandes, Rhoe affecta de lui raconter le dernier combat des Vaisseaux de sa Nation. Mais il revint tosijours à lui parler des présens. "Qu'est-ce, lui dit-il, que le Roi d'Angleterre m'envoye"? Rhoe répondit que son Maître lui envoyoit plusieurs marques de son amitié; que fachant affez qu'il étoit Maître de la meilleure partie de l'Afie & le plus riche Monarque de l'Orient, il auroit cru que lui envoyer des présens considérables, c'eût été porter des perles dans l'Ocean d'où elles viennent; mais qu'il lui faisoit présent de son amitié, avec quelques petites cuiosités qui pourroient lui plaire. Il demanda s'il y auroit du moins de la panne, ou du velours de France. Rhoe lui dit que toutes ses lettres n'étoient pas encore arrivées, mais qu'il avoit déja quelque chose de ce qu'il défiroit. Enfin l'Empereur parla aussi des dogues que l'Ambassadeur lui avoit promis. Quelques-uns, lui dit Rhoe, avoient été tués dans le combat, mais on en avoit fauvé deux pour Sa Majesté. Il en témoigna de la joye; & si l'on pouvoit, répondit-il, lui procurer un grand cheval, de la caille des chevaux d'Allemagne, ce présent lui seroit plus agréable qu'une Couronne. Rhoe l'assura qu'il n'épargneroit rien pour le satisfaire, mais qu'il appréhendoit que tous ses efforts ne fussent inutiles. ,, Si vous m'en procurez un, reprit l'Empereur, je vous en donnerai dix mille Jacobus". Alors Rhoe lui demanda un ordre, pour faire venir les présens à la Cour sans qu'ils sussent ouverts. Il repliqua que le Port de Surate étoit à son Fils, mais qu'il expliqueroit ses intentions à ce Prince; & l'ayant fait appeller fur le champ, il lui donna ordre d'accorder, à l'Ambassadeur Anglois, tout ce qu'il avoit demandé: c'est-à-dire, que ses balles ne fussent point ouvertes; que celles qu'il avoit avouées ne payassent aucun droit; qu'elles fussent promptement expédiées; qu'on ne troublât point le transport des présens, dont la distribution se feroit ensuite à son gré, & que les Marchands de sa Nation fussent bien traités à Surate. Cette faveur néanmoins ne s'étendit pas jusqu'à lui accorder la permission qu'il avoit demandée, de bâtir un Fort. Afaph-Kan s'y opposoit. Mais le Prince s'engagea, devant son Père & toute la Cour, à donner toute forte de fatisfaction aux Anglois: tant l'espérance des présens, ajoûte l'Auteur, a de force sur le cœur & l'esprit des Mogols (n).

Dans le même-tems ce Prince, qui se disposoit à partir pour la guerre, craignant que sa propre sureté ne sût en danger, si Cosronroë demeupoit entre les mains d'Annarah, parceque dans son absence il pourroit faire Costronroë. a paix (0), renverser tous ses desseins & se vanger peut-être de tous les

(n) Pag. 32. (0) Mr. Prevost ajoûte avec les Ambassa-L'Auteur veut dire simplement, que Coronne craignoit, que Cosronroë, profitant de son absence, ne se reconciliat avec l'Empereur leur Père. R. d. E.

RHOE. 1616. Arrivée de quatre Vaiffeaux Anglois, & passion du Mogol pour les présens.

Nouvelles intrigues contre la vie de

RHOE. 1616.

Effet qu'elles produifent.

outrages qu'il recevoit, fit une nouvelle tentative fur l'esprit de l'Empereur, Il lui fit proposer adroitement de confier la garde du Prince son frère, à Afaph-Kan; & lui voyant prèter l'oreille, il entreprit de lui perfuader que s'il vouloit se fier à lui-même de la vie & de la liberté de ce Prince, il é oit certain que Chan-Canna & le Roi de Decan le redouteroient beauccup plus lorfqu'ils auroient appris que Sa Majesté lui avoit accordé cette importante faveur, & qu'ils tarderoient moins à se soûmettre. On ne douta point que l'Empereur n'y eût confenti; car, le même jour, on vit entrer en garde. auprès de Cofronroë, les Soldats d'Afaph-Kan, avec deux cens chevaux des Troupes de Sultan Coronne. Rhoe fait une peinture touchante de l'ef. fet que cette nouvelle produisit. "Les Princesses, dit-il, & la plûpart des " autres femmes du Serrail, détestant la cruauté de l'Empereur, refusent " de manger, & protestent que si le Prince Cosronroë meurt, elles lui sacrifieront tous les enfans qui font dans le Serrail. Elles menacent Noer-Mahal, que l'Empereur leur envoye pour les appaiser. En vain proteste t'il qu'il n'arrivera point de mal au Prince, & leur fait-il espérer sa liberté. Le Peuple même commence à s'émouvoir. On dit ouvertement que l'Empereur a livré fon Fils entre les mains d'un Prince ambitieux & fanguinaire; qu'on ne fouffrira point de parricide; que ce n'est pas seu-" lement à la vie de son aîné que Sultan Coronne veut attenter, mais qu'il " se propose d'arriver indirectement jusqu'à son Père, & que par l'assaisnat de l'un & de l'autre il veut se faire des degrés de leurs corps pour monter sur le Trône. On s'attroupe déja. On sème des bruits de révolte. On crie, de toutes parts, qu'il faut assurer la vie du Prince. Ce , pendant le malheureux Cofronroë est au pouvoir d'un tigre. Il refuse de manger. Il a déja fait prier l'Empereur son Père de lui ôter la vie, plû-,, tôt que de le faire servir au triomphe de ses Ennemis. Toute la Ville en " est émûe. La tristesse est peinte sur le visage des Grands, & le Peuple " redouble ses clameurs. Mais il n'y a ni pied, ni tête. Les suites de ces ", troubles sont extrêmement redoutables pour les Etrangers".

LE 19, un Ambassadeur de Perse, nommé Mahomet Roza-Beg, sit son entrée dans la Ville Impériale avec un nombreux cortège, dont la plus grande partie étoit composée de Mogols, commandés pour lui faire honneur; mais fans autres personnes de marque, que celles dont l'office est d'aller, dans ces occasions, au-devant des Etrangers. On lui avoit envoyé aus la musique de la Cour, & une centaine d'éléphans. Son propre train confistoit en cinquante chevaux couverts de housses de brocard d'or. Les arcs, les boucliers, & les carquois étoient richement garnis. Quarante Moufquétaires conduisoient son bagage. On l'introduisit dans un appartement de l'avant-cour du Palais, d'où il fut conduit au Durbal. Rhoe ne manqua point d'y envoyer un de fes gens, pour observer comment il seroit requi En s'approchant de l'Empereur, il fit, à la première balustrade, trois Toffelims & un Sizeda; cérémonies humiliantes, dans lesquelles il faut se prosterner, & frapper la terre du front. Il présenta la lettre de Scha-Abhas, fon Maître, que l'Empereur reçut en s'inclinant un peu, & demandant comment se portoit son Frère, sans le traiter de Roi. Ensuite il sut placé au septième rang, vis-à-vis de la porte; tandis que les rangs de dessis

eto

ceti fade

qui

pen

met

dem

lui-r

Roi

çoit

fent

& d

Rice

pres

chev

entre

gés d

vaille

tre n

tures

charg

tillée

rerie

avoit

rent

re.

Rhoe

que la

avoit

des h

n'eût

lettre

Rhoe

Frère .

l'obse

fort |

nir de

& le

à l'Ei eût fa

mand Rhoe

qu'il 1

Cepe

XI

LE

Réception d'un Ambaffadeur de Perfe à la Cour du Mogol.

perfuader que rince, il é oit eaucoup plus. te importante outa point que rer en garde, cens chevaux chante de l'efla plûpart des reur, refusent t, elles lui faenacent Noer. vain proteste. spérer sa liber. ouvertement e ambitieux & n'est pas seuter, mais qu'il ie par l'affailirs corps pour bruits de rédu Prince. Ce. Il refufe de er la vie, plûute la Ville en & le Peuple s fuites de ces a-Beg, fit fon

le l'Empereur.

e son frère, à

nt la plus granaire honneur; ice est d'aller. t envoyé auf pre train conor. Les arcs, arante Mouf appartement oe ne manqua il feroit rega de, trois Tefl faut se proe Scha-Abbas, & demandant tite il fut plaings de dessus étoient

étoient occupés par les principaux Seigneurs de la Cour. Rhoe déclare que cette place étoit indigne du Ministre d'un si grand Roi; mais que l'Ambassadeur méritoit ce traitement, après s'être soûmis au Sizeda, dont tous ceux qui l'avoient précedé, dans le même office, avoient eu la fierté de se dispenser. On disoit néanmoins, pour l'excuser, qu'il avoit ordre de se soûmettre à tous les desirs du Mogol; d'où l'on concluoit qu'il étoit venu lui demander quelque secours d'argent contre le Turc. Cependant il assuroit lui-même qu'il venoit uniquement pour traiter de paix entre le Mogol & le Roi de Decan, dont Scha-Abbas prenoit la protection, parcequ'il commençoit à s'allarmer de l'accroissement des forces Mogoles. L'Empereur fit préfent, suivant l'usage, à Mahomet Roza-Beg, d'un beau turban, d'une veste ques présens & d'une ceinture. Ce Ministre le remercia par trois revérences, & par un Riceda, qui est une autre revérence jusqu'à terre. Ensuite, il lui fit ses propres présens à trois reprises différentes, à chacune desquelles il présenta neuf chevaux, Persans ou Arabes, parceque le nombre de neuf est mystérieux entre les Musulmans. Il y joignit neuf beaux mulets, sept chameaux chargés de velours, deux tentures de tapisseries, plusieurs pièces de velours travaillé en or, deux caisses de tapisseries de Perse, un cabinet très-riche, quatre mousquets, cinq haches, un chameau chargé de drap d'or des Manufactures de Perse, huit tapis de soye, deux rubis balais, vingt & un chameaux chargés de vin de grappe, quatorze chameaux chargés de diverses eaux diftillées, sept chameaux chargés d'eau rose, sept poignards enrichis de pierreries, cinq épées de même, sept miroirs de Venise, si riches, que Rhoe avoit honte, dit-il, de les comparer avec les siens. Ces présens ne parurent point à la première audience: mais l'Ambassadeur en donna le mémoire. Après avoir fait soigneusement observer le traitement qu'on lui fit, Rhoe, le comparant avec celui qu'il avoit reçu lui-même, ne trouva point croit préferé que la Perse eût été plus distinguée que l'Angleterre. Mahomet Roza-Beg avoit occupé, à l'audience, une place fort inférieure à la sienne. A l'égard des honneurs de l'entrée, on seroit allé de même au-devant de Rhoe, s'il n'eût point été malade, ou s'il l'eût desiré. L'Empereur ne reçut point la lettre du Persan avec autant de respect qu'il en avoit marqué pour celle de Rhoe. En parlant du Roi d'Angleterre, il avoit toûjours dit, le Roi mon Frère: au-lieu qu'il n'avoit traité le Roi de Perse que de Frère, suivant l'observation d'un Jésuite qui se trouvoit à l'audience, & qui entendoit fort bien la langue du Pays (p).

LE 21 d'Octobre, Rhoe se rendit chez Sultan Coronne, pour l'entretenir des affaires de la Compagnie Angloise. Ce Prince lui parla des présens, & le pressa de faire ouvrir les caisses. Il répondit que le respect qu'il devoit à l'Empereur ne lui permettoit pas d'y toucher, avant que Sa Majesté lui eût fait l'honneur d'accepter ceux qui lui étoient destinés. Coronne lui demanda s'il vouloit lui donner un plumet blanc, qu'il voyoit à fon chapeau? Rhoe protesta que ce qu'il avoit de plus précieux étoit à son service, mais qu'il ne pouvoit lui présenter sans confusion une bagatelle qu'il avoit portée. Cependant le Prince n'eut pas honte de la prendre & de lui en demander

d'autres.

(p) Pag. 33. XIII. Part.

RHOE. 1616.

Magnifideur de Perse.

R H O E.

Etonnante magnificence de la Cour Mogole.

Cofronroë

est menacé de

l'affaffinat.

d'autres, fous prétexte qu'il n'en avoit pû trouver chez les Marchands, & qu'il en avoit besoin pour se présenter à la Cour dans son équipage de guerre. Abdala-kan survint. Il étoit vétu, ce jour-là, de l'habit militaire, & sa suite étoit fort leste. Le soir, ce Seigneur sit présent au Mogol d'un beau cheval blanc, dont la selle & le reste du harnois étoient couverts de mailles d'or. L'Empereur lui donna une épée, avec le baudrier. On portoit, devant Sa Majesté, divers autres présens, tels que des gardes d'épées d'argent, avec les sourreaux couverts de pierreries, & des boucliers couverts de velours; les uns peints, d'autres relevés en or & en argent. Elle en distribua plusieurs à ses Courtisans. On voyoit aussi des selles & des harnois d'or, enrichis de pierreries, qui devoient servir à ses chevaux de main; des bottes en broderie, & toutes sortes d'habits somptueux. Rhoe consesse, avec admiration, que la dépense des Mogols surpasse tout ce qu'on a jamais vû de plus magnisique dans le reste du Monde (q). Toute la nuit su donnée à ces spectacles.

LE matin, on publia que six des Officiers de Sultan Coronne étoient venus pour assassiner le Prince Cosronroë, mais que les Portiers leur avoient resusé l'entrée de son appartement; & que l'Impératrice Mère, étant allée trouver l'Empereur, lui avoit expliqué le mystère de cette odieuse conjuration. Rhoe, qui s'intéressoit vivement au malheur du Prince, s'esforça d'approsondir la vérité de cette nouvelle; mais elle demeura incertaine pour lui, parcequ'il s'apperçut qu'on ne pouvoit l'en informer sans

péril (r).

L'Ambassadeur de Perse deshonore sa dignité par ses manières.

VERS le soir, s'étant rendu au Durbal, il y trouva l'Ambassadeur de Perse, qui se disposoit à présenter toutes les richesses, dont il avoit donné le mémoire. Il avoit, au jugement de Rhoe, l'air d'un Saltinbanque, plu-tôt que d'un Ambassadeur. Il couroit dans les balustrades, il montoit, il descendoit sur les degrés, avec des expressions & des gestes qui deshonoroient sa dignité. Enfin il donna lui-même ses présens, & le Roi les reçut de ses mains, avec un souris & quelques paroles qui marquoient sa satisfaction. C'étoit un extrême avantage, pour l'Ambassadeur, d'être entendu dans fa langue. Il parla toûjours avec tant de foumission & de slatterie, que ses discours ne furent pas moins agréables que ses présens. Il donnoit sans cesse, au Mogol, la qualité d'Empereur du Monde; sans se fouvenir que le Roi son Maître avoit aussi ses prétensions à ce fastueux titre. Au moindre mot qui sortoit de la bouche du Monarque, il faisoit des revérences à la manière du Pays. Après avoir fait tous les présens qu'il devoit donner ce jour-là, il se baissa jusqu'à terre, qu'il heurta fort rudement du front. Les présens du jour étoient un carquois, un arc & des sléches; toutes fortes de fruits de l'Europe, artificiellement imités dans différens plats; des bottines brodées & couvertes de lames d'or; de grands miroirs, avec des belles bordures; une pièce de velours quarrée, avec une broderie, sur laquelle on voyoit quelques figures humaines. L'Ambassadeur déclara que ces figures étoient les portraits du Roi & de la Reine de Venise. Rhoe jugea qu'elles avoient été détachées de quelque tapisserie. Quoiqu'on n'en

(q) Pag. 34.

(r) Ibidem.

mor on f fort beau Prin méd libér lui fa avec

avec C Conv pella vin; Mon mand cier o ordor çoit d prend noms de fai il arri vapeu demar C'étoi fauffe fa lift trois traité ne eip petits nairer & cor leur n eux le tout b qu'un leur i fe fou vin à mun i

> (s) (t) bassade Rhoe dessus

Iarchands, & page de guerbit militaire, Mogol d'un couverts de ier. On por. gardes d'é. des boucliers & en argent. des selles & fes chevaux tueux. Rhoe tout ce qu'on

e étoient veleur avoient re, étant alcette odieuse Prince, s'efmeura incernformer fans

Foute la nuit

bassadeur de avoit donné nbanque, plumontoit, il ui deshono-Roi les reçut ent sa fatisd'être enten-& de flatteprésens. Il nde; sans se fastueux ti-il faisoit des présens qu'il rt rudement des fléches; ns différens nds miroirs, une brodeassadeur déenise. Rhoe iqu'on n'en mon-

montrât qu'une pièce, il y en avoit six aunes de la même espèce. Ensuite, on fit passer trois petits chevaux & trois petits mulets. Les mulets étoient fort beaux; mais les chevaux devoient avoir perdu leur embonpoint & leur beauté, s'ils avoient jamais été dignes de paroître aux yeux d'un grand Prince (s) (t). Ce n'étoit que le premier acte des présens, & cette comédie devoit durer plus de dix jours. On ne fit à l'Ambassadeur aucune libéralité de la même nature; mais l'Empereur donna ordre aux Grands de lui faire toutes fortes de caresses. Le 24, il le fit manger dans sa présence, avec les principaux Seigneurs de la Cour.

CE festin, ou cette débauche, eut des suites funestes pour la plûpart des Convives. Le lendemain, quelqu'un, par imprudence ou par malice, rappella les circonstances de la fête, & dit que plusieurs Grands avoient bû du vin; liberté qui passe pour un crime, sans la permission de l'Empereur. Ce Grands. Monarque, à qui l'yvresse avoit fait oublier que c'étoit par son ordre, demanda qui avoit donné du vin sous ses yeux? On lui dit que c'étoit l'Officier qui l'avoit en garde, & personne n'eut la hardiesse d'ajoûter qu'il l'avoit ordonné. L'Auteur observe que lorsqu'il faisoit la débauche, il la commençoit ordinairement seul, & que sur la fin, il permettoit aux Seigneurs de prendre des verres. L'Officier, qui avoit le vin en garde, écrivoit les noms de ceux qui avoient la permission d'en boire, & l'usage les obligeoit de faire un Teiselim au Monarque, pour le remercier de cette faveur. Mais il arrivoit fouvent que lorsqu'ils faisoient le Tesselim, ce Prince, dans les vapeurs de l'yvresse, ne les appercevoit pas. Il fit appeller l'Officier, & lui demanda s'il avoit reçu ordre de donner du vin à ceux qui en avoient bû. C'étoit un homme timide, à qui la crainte troubla l'esprit, & qui répondit faussement qu'ils avoient bû sans ordre. Aussi-tôt, l'Empereur lui demanda sa liste, & taxa les uns à mille, les autres à deux mille, & quelques-uns trois mille roupies. Ceux qui s'étoient trouvés près de sa personne furent traités avec beaucoup plus de rigueur. Il leur fit donner trente coups d'une espèce de fouet, composé de quatre cordes, dont le bout est armé de petits sers, comme des molettes d'éperon. Ainsi, chaque coup fait ordinairement quatre playes. Les coupables étant demeurés par terre, étendus & comme morts, il donna ordre, à ceux qui en étoient le plus près, de leur marcher sur le corps. Ensuite il sit signe aux Portiers de rompre sur eux leurs bâtons. Après cette cruelle exécution, ils furent portés dehors, tout brisés de coups; & l'un de ces malheureux expira sur la place. Quelqu'un eut la hardiesse de dire quelques mots en leur faveur, & de rejetter leur infortune sur l'Ambassadeur Persan. Mais l'Empereur répondit, qu'il se fouvenoit d'avoir ordonné qu'on ne donnât que deux ou trois verres de vin à l'Ambassadeur même. Quoique l'yvrognerie soit un vice fort commun parmi les Mogols, & qu'elle fût même l'exercice le plus ordinaire de

R HOZ. 1616.

Débauche de l'Empe reur, funeste à plusieurs

(s) Pag. 34.
(t) Après avoir fait ses présens, l'Ambassadeur retourna à sa place, tandis que Rhoe garda la sienne, qui le mettoit audessus de tous les Seigneurs de la Cour; &

malgré les efforts d'Asaph-Kan, qui vou-loit le ravaller à la hauteur du Persan, il s'obstina à ne point relacher des droits qu'il s'étoit acquis dans sa première audience. R. d. E.

RHOE. 1616.

l'Empereur, elle ne laisse pas d'être si rigoureusement désendue, que les Portiers du Gouzalkan refusent l'entrée à ceux qui se présentent, s'ils reconnoissent à leur haleine qu'ils avent bû du vin; & les coupables se sau. vent rarement du fouet. Rhoe ajoûte que lorsque l'Empereur étoit en co.

lère, un Père n'auroit ofé parler pour son fils (v).

Effet du caractère intéressé du Mogol.

MAIS il ne doit pas oublier, dit-il, un évenement qui fera connoître ou la bassesse d'ame du Mogol, ou l'envie qu'il avoit de mettre sa libéralite à l'épreuve (x). Ce Prince avoit condamné à mort plusieurs voleurs, en tre lesquels il se trouvoit quelques jeunes garçons. Il donna ordre à Asaph. Kan, d'en offrir deux à Rhoe pour de l'argent; parcequ'il n'y avoit pas d'autre moyen, pour leur fauver la vie, que de les acheter pour l'esclavage L'Interpréte de Rhoe répondit, fans sa participation, que les Chrétiens n'entretenoient point d'esclaves, & qu'au contraire l'Ambassadeur en avoir mis quelques-uns en liberté, quoiqu'il les eût reçus de l'Empereur même Cependant un peu de réflexion fit soupçonner à Rhoe, que l'Empereur vouloit éprouver s'il auroit la générosité de donner quelque argent pour sauver la vie à des misérables. Au risque de se tromper, dit-il, il crut de voir hazarder une somme legère pour faire une bonne action: mais il fi déclarer aux Officiers de la Justice qu'il n'acheteroit pas les deux garçons en qualité d'esclaves, & qu'après avoir payé leur rançon il étoit résolu de les mettre en liberté (y) (z).

Sultan Coronne se rend au Camp.

Magnificence de son départ.

Le premier de Novembre, Sultan Coronne prit congé de la Cour pour fe rendre au Camp. L'Empereur étoit au Durbal, lorsque le Prince y pa rut, suivi d'environ six cens éléphans, richement équipés, & d'un Corp de mille chevaux. Plusieurs Cavaliers de cette escorte étoient vétus de drap d'or, avec des bouquets de plume sur leur turban; & la troupe entière étoit fort leste. L'habit de Coronne étoit d'un drap d'argent, brodé de grosse perles & de diamans. L'Empereur, en l'embrassant, le baisa au visage & lui témoigna beaucoup d'affection. Il lui donna une épée dont le fourreau étoit d'or, & couvert de perles qu'on estimoit cent mille roupies; un poignard, qui en valoit quarante mille; un éléphant, & deux chevaux dont les selles & leurs garnitures étoient revétues de placques d'or, couvertes de pierreries; & un des carosses qu'il avoit fait faire, à l'imitation de celui que le Roi d'Angleterre lui avoit envoyé. Sultan Coronne entra dans le carosse à la vûe de l'assemblée, & commanda au Cocher, qui étoit Anglois, de le conduire au Camp. Il étoit assis au milier de la voiture, les rideaux ouverts des deux côtés. Quantité de No. blesse le suivit à pied jusqu'à ses tentes, qui étoient éloignées de quatre miles. En chemin, il jettoit des quarts de roupies au Peuple; & daignant

(v) Pag. 36 & précédentes.

(2) Il ne s'aglisoit que de dix Jacobus,

que l'Auteur offroit de payer, pourvû que ce fut la volonté de l'Empereur, qu'il vou-loit mettre par-là à l'épreuve; Mais les Officiere du Prince n'ofant apparemment pa compromettre sa dignité à ce point, la proposition n'eut pas d'autres suites. R. d.E.

tendi l'écus LE fes fer y laif ui éto occaf es mo oyoit es, ro mais il prenoi oufie d'augn perçut devinre pas for veux, fort vif Rhoe l liffé le en'elles lemblée tir. Il valle, cinquan petites toient L'Empe on n arriver dans un une mat toucl douftan epée da vertes d mit fon P.Ambaf y voyoi

(a) Pa (b) La ui est rép

d'œuvre rosseur

orme d

<sup>(</sup>y) La somme étoit de cent Jacobus. Mais l'Auteur laisse douter si la crainte d'être la dupe des Officiers Mogols, ne le fit pas changer de disposition.

tendre le bras jusqu'au Cocher, il mit dans son chapeau une centaine

'écus (a). LE jour suivant, l'Empereur prit la résolution de visiter le Camp, avec femmes & toute la Cour. Rhoe apprenant qu'il étoit au Jarneo (b), laissa conduire par un mouvement de curiosité, & monta sur l'échassaut ni étoit au-dessous de lui, pour observer un lieu qu'il n'avoit pas encore eu occasion de voir. Deux Eunuques, assis sur des tabourets, éloignoient Camp. s mouches du visage de l'Empereur, avec un long éventail de plumes. On oyoit, à côté de lui, les présens qu'il vouloit faire. C'étoient des étofes, roulées sur une pièce de bois tournante. Il en sit beaucoup ce jour-la; mais il en reçut aussi de toutes sortes de gens. Une vieille & laide Matrone prenoit ceux qui lui étoient offerts. Rhoe découvrit, au travers d'une ialousie voisine, deux des principales Dames du Palais, qui s'efforcoient d'augmenter les trous de la jalousie, pour le voir plus facilement. Il apperçut d'abord leurs doigts, qu'elles affectoient de faire passer; & les trous Levinrent bien-tôt si grands, qu'il leur vit tout le visage. Elles n'étoient pas fort blanches; quoique leur teint dût recevoir plus d'éclat de leurs cheveux, qu'elles avoient auffi noirs que le jais, & de leurs veux qui étoient fort vifs. Le lieu d'où elles se faisoient voir n'étoit pas fort éclairé: mais Phoe les auroit diftinguées au feul éclat de leurs diamans. Après lui avoir lissé le tems de les considérer, elles se retirèrent en riant. Il s'imagina elles rioient du plaisir de l'avoir vû. L'Empereur se leva, & toute l'as-mblée se retira au Durbal, pour attendre l'heure à laquelle il devoit sor-Il y parut quelque-tems après. Ses femmes montèrent, dans l'intervalle, sur les éléphans qui les attendoient à leur porte. Rhoe en compta cinquante, tous richement équipés, mais particulièrement trois, dont les petites tours étoient couvertes de placques d'or. Les grilles des fenêtres étoient de même métal. Un dais de drap d'argent couvroit toute la tour-L'Empereur descendit les degrés du Trône, avec tant d'acclamations, qu'on n'auroit point entendu le bruit du tonnerre. Rhoe se pressa, pour arriver proche de lui au bas des degrés. Un de ses Courtisans lui présenta, dans un bassin, une carpe monstrueuse. Un autre lui offrit, dans un plat. une matière aussi blanche que de l'amidon. Le Monarque y mit le doigt. toucha la carpe, & s'en frotta le front; cérémonie qui passe, dans l'Indouftan, pour un présage de bonne fortune. Un autre Seigneur passa son bée dans les pendans de son baudrier. L'épée & les boucles étoient couvertes de diamans & de rubis; le baudrier de même. Un autre encore lui mit son carquois, avec trente fléches, & son arc, dans le même étui que l'Ambassadeur de Perse lui avoit présenté. Son turban étoit fort riche. On y voyoit paroître des bouts de corne. D'un côté pendoit un rubis hors d'œuvre, de la grosseur d'une noix; & de l'autre, un diamant de la même rosseur. Le milieu offroit une émeraude beaucoup plus grosse, taillée en forme de cœur. Le bourrelet du turban étoit enrichi d'une chaîne de dia-

RHOE. 1616.

Comment l'Empereur se dispose & s'habille pour se rendre au

yer, pourvû que ereur, qu'il vouve; Mais les Of pparemment pa ce point, la pro-fuites, R. d.E.

ndue, que les

tent, s'ils re.

pables fe fau.

r étoit en co.

ra connoître.

re sa libéralite

s voleurs, en.

ordre à Asaph.

n'v avoit pas our l'esclavage,

les Chrétiens fadeur en avoit

pereur même,

Empereur vou gent pour Tau-

il, il crut de

on: mais il fi deux garçoni

toit résolu de

la Cour pour e Prince y pa.

& d'un Corn

t vétus de drap pe entière étoit

odé de grosse

dont le four lle roupies; un eux chevaux,

ues d'or, cou-

ire, à l'imita

Sultan Coron

manda au Co.

affis au milieu

ntité de No

ées de quatre

; & daignant

nisa au visage, •

(a) Pag. 37.
(b) La Traduction porte au Farraco, nom apparemment autre chose que le Jarneo. ui est répeté plusieurs fois, & qui signifie

R n o z. 1616. L'Empereur fe met en marche.

Son cortè-

mans, de rubis & de grosses perles, qui faisoient plusieurs tours. Son collier étoit une chaîne de perles, trois fois plus groffes que les plus belles que Rhoe est jamais vues. Au dessus des coudes, il avoit un triple bracelet des mêmes perles. Il avoit la main nue, avec une bague précieuse à chaque doigt. Ses gands, qui venoient d'Angleterre, étoient passés dans sa ceinture. Son habit étoit de drap d'or, sans manches; & ses brodequins, brodés de perles. Il entra dans son carosse. Un Anglois servoit de Cocher, aussi richement vétu que jamais Comédien l'ait été. & menant quatre chevaux couverts & harnachés de velours d'or. C'étoit la première fois que l'Empereur se servoit de cette voiture, qui avoit été faite à l'imitation du carosse d'Angleterre, & qui lui ressembloit si fort, que Rhoe n'en reconnut la différence qu'à la housse, qui étoit d'un velours travaillé avec de l'or qui se fabrique en Perse. Deux Eunuques marchèrent aux deux côtés, portant de petites malles d'or, enrichies de rubis, & une queue de cheval blanc pour écarter les mouches. Le carosse étoit précedé d'un grand nombre de trompettes, de tambours, & d'autres instrumens, mêlés parmi quantité d'Officiers, qui portoient des dais & des parasols, la plupart de drap d'or, ou de broderie, éclatans de rubis, de perles & d'émeraudes. Derrière suivoient trois Palanquins, dont les pieds étoient couverts de placques d'or, & les bouts des cannes ornés de perles, avec une crêpine d'or d'un pied de hauteur, aux fils de laquelle on distinguoit un grand nombre de perles, régulièrement enfilées. Le bord du premier Palanquin étoit revêtu de rubis. & d'émeraudes. Un Officier portoit un marche-pied d'or, bordé de pierreries. Les deux autres Palanquins étoient couverts de drap d'or. Le carosse que Rhoe avoit présenté suivoit immédiatement. On y avoit fait une nouvelle impériale, & de nouveaux ornemens; & l'Empereur en avoit fait présent à la Princesse Noer-Mahal, qui étoit dedans. Ce carosse étoit suivi d'un troissème, à la manière du Pays, dans lequel étoit le plus jeune des fils de l'Empereur, Prince d'environ quinze ans. Quatrevingt éléphans venoient à la fuite. Dans le récit de l'Auteur, on ne peut rien s'imaginer de plus riche que l'équipage de ces animaux. Ils brilloient, de toutes parts, des pierreries dont ils étoient couverts. Chacun avoit ses banderolles de drap d'argent. Les principaux Seigneurs de la Cour suivoient à pied (c).

Sultar Cofronroë est délivré de sa prison. Rhoe suivit de même, jusqu'à la porte de la Ville. Les semmes venoient à la distance d'un mile, portées sur leurs éléphans. L'Empereur,
passant devant l'édifice où Sultan Cosronroë, son fils asné, étoit prisonnier,
sit arrêter son carosse, & donna ordre qu'on lui amenât ce Prince. Il parut
bien-tôt, avec une épée & un bouclier à la main. Sa barbe lui descendoit
jusqu'à la ceinture; ce qui est une marque de disgrace dans ces Régions.
L'Empereur lui commanda de monter sur un de ses éléphans, & de marcher
à côté du carosse. Il obést, avec de grands applaudissemens de toute la
Cour, à qui le retour d'un Prince, si cher à la Nation, sit concevoir de
nouvelles espérances. L'Empereur lui donna un millier de roupies, pour

(c) Pag. 38 & précédentes.

Enner R H vant l qui po voyoit monté cens d velour

faire

fonnes
pour a
d'appre
& ce i
Cour à
de circ
& pein
me de
courtin
de cuiv
les; ma
Pays s'

créteme

baffade

d'être r

Au :

nacre d nu que toient o quelque L'Empe revéren même c derrière le mond & fe re ment qu l'encein apparter gneurs o rentes fo vertes, de nos p fiques fr Ville.

la beaut que hon mal forc

faire des largesses au Peuple. Asaph-Kan, qui l'avoit gardé, & ses autres Ennemis, paroissoient sort humilies de se voir à ses pieds.

RHOE, ayant pris un cheval pour éviter la presse, arriva aux tentes avant l'Empereur. Il trouva, dans la route, une longue have d'éléphans, qui portoient chacun leur tour. Aux quatre coins de chaque tour. on voyoit quatre banderolles de taffetas jaune, & devant la tour un fauconeau, monté sur son affut. Le Canonnier étoit derrière. Rhoe compta trois cens de ces éléphans armés. & six cens de parade, qui étoient couverts de velours broché d'or. & dont les banderolles étoient dorées. Plusieurs perfonnes à pied couroient devant l'Empereur, avec des outres pleines d'eau. pour arroser le chemin par lequel il devoit passer. On ne permet point d'approcher du caroffe de l'Empereur, de plus près qu'un quart de mile; & ce fut cette raison qui fit prendre le devant à Rhoe, pour attendre la Cour à l'entrée du Camp. Les tentes n'avoient pas moins de deux miles de circuit. Elles étoient entourées d'une étoffe du Pays, rouge en dehors, & peinte, en dedans, de diverses figures, comme nos tapisseries. La forme de toute l'enceinte étoit celle d'un Fort, avec ses boulevards & ses courtines. Les pieux de chaque tente se terminoient par un gros bouton de cuivre. Rhoe, perçant la foule, voulut entrer dans les tentes Impériales; mais cette faveur n'est accordée à personne. & les Grands mêmes du Pays s'arrêtent à la porte. Cependant quelques roupies, qu'il donna secrétement à ceux qui la gardoient, lui en firent obtenir l'entrée. L'Ambassadeur de Perse, moins heureux ou moins libéral, eut le desagrément

Au milieu de la cour de ce Palais portatif, on avoit dressé un Trône de nacre de perles, dont le dais, qui étoit de brocard d'or, ne paroissoit soutenu que par deux piliers. Les bouts, ou les chapiteaux de ces piliers, étoient d'or massif. Lorsque l'Empereur approcha de la porte de sa tente, quelques Seigneurs entrèrent dans l'enceinte, avec l'Ambassadeur de Perse. L'Empereur, en entrant, jetta les yeux sur Rhoe; & lui voyant faire la revérence, il s'inclina un peu, en portant la main sur sa poitrine. Il sit la même civilité à l'Ambassadeur de Perse. Rhoe demeura immédiatement derrière lui, jusqu'à-ce qu'il sût monté sur son Trône. Aussi-tôt que tout le monde eut pris sa place, Sa Majesté demanda de l'eau, se lava les mains. y monte. & se retira. Ses semmes entrerent, par une autre porte, dans l'appartement qui leur étoit destiné. Rhoe ne vit point le Prince Cosronroë dans l'enceinte des tentes; mais il est vrai qu'elles composoient plus de trente appartemens, dans quelqu'un desquels il pouvoit s'être engagé. Les Seigneurs de la Cour se retirerent chacun à leurs tentes, qui étoient de différentes formes, & de différentes couleurs; les unes blanches, les autres ce des Movertes, mais dressées toutes dans un aussi bel ordre, que les appartemens de nos plus belles maisons; ce qui forma, pour Rhoe, un des plus magnifiques spectacles qu'il eût jamais vûs. Tout le Camp paroissoit une belle Ville. Le bagage & les autres embarras de l'Armée n'en défiguroient pas la beauté ni la symétrie. Rhoe n'avoit pas de chariot, & ressentoit quelque honte de ne pas se montrer avec plus de distinction: mais c'étoit un mal forcé, dit-il, & cinq années de ses appointemens n'auroient pas suffi

RHOL 1616.

Rhoe fe rend au Camp

Description du Camp

Trône de nacre de per-

L'Empereur

Magnificen. zols dans

prifonnier, Il parut descendoit s Régions. de marcher de toute la

Son col-

plus belles

ple brace-

récieuse à

affés dans

fes brode-

fervoit de

& menant

a première

ite à l'imi-

Rhoe n'en

vaillé avec

k deux co-

queue de

d'un grand

élés parmi

plûpart de

meraudes.

ts de plac-

êpine d'or

d nombre

in étoit re-

pied d'or.

ts de drap ent. On y

l'Empereur

s. Ce ca-

el étoit le

n ne peut

brilloient,

n avoit ses

Cour fui-

emmes ve-

Empereur,

Quatre-

ncevoir de pies, pour RROE.

pour lui faire un équipage qui approchât de celui des moindres Seigneurs Mogols. Ce qu'il trouva de plus furprenant, c'est qu'ils ont tous de doubles tentes & un double équipage; de-sorte que tandis qu'ils sont campés dans un lieu, ils envoyent dans un autre lieu, où ils doivent passer, leurs secondes tentes avec les meubles; & tout se trouve dressé lorsqu'ils y arrivent. La consusion où Rhoe étoit, de se voir en si mauvais équipage, le sit bien-tôt retourner à son pauvre logement (d).

Fausse tranquillité de Sultan Coronne.

Le 5 de Novembre, il admira le même faste dans la tente du Prince Coronne. Son Trône étoit couvert de placques d'argent; &, dans quelques endroits, de fleurs en relief d'or massif. Le dais étoit porté sur quatre piliers, aussi couverts d'argent. Son épée, son bouclier, ses arcs, ses fléches & sa lance, étoient devant lui sur une table. On montoit la garde, lorsque Rhoe arriva. Il observa que le Prince paroissoit fort maître de luimême, & qu'il composoit ses actions avec beaucoup de gravité. On lui remit deux lettres, qu'il lut debout, avant que de monter sur son Trône. Il ne laissoit appercevoir, ni le moindre sourire, ni la moindre différence dans la réception qu'il faisoit à ceux qui se présentoient à lui. Son air paroissoit plein d'une fierté rebutante, & d'un mépris général pour tout ce qui tomboit sous ses yeux. Cependant, après qu'il eut lû ses lettres, Rhoe crût découvrir quelque trouble intérieur & quelque espèce de distraction dans son esprit, qui le faisoit répondre peu à propos à ceux qui lui parloient, & qui l'empêchoit même de les entendre. " S'il m'est permis d'en " juger, ajoute l'Auteur, je me trompe fort ou je crois qu'il avoit laisse " son cœur dans l'entretien qu'il avoit eu avec les femmes de son Père. Il " lui avoit été permis de les voir. Noer-Manal, dont on vantoit beau-, coup la beauté, l'étoit venu voir dans son carosse à l'Angloise; & l'on " n'ignoroit pas qu'en prenant congé de lui, elle lui avoit fait présent d'un " manteau, tout couvert de broderie, relevé de perles, de diamans & de ,, rubis. Cette visite étoit cause, sans doute, qu'il manquoit de présence

Rhoe le croit amoureux de quelque femme de fon Père.

> ,, d'esprit pour les affaires (e) ' LE 9, Rhoe trouva le même Prince qui doit aux cartes avec beaucoup d'attention. Le sujet de sa visite étoit po btenir des chariots & des chameaux, fans lesquels il ne pouvoit suivre 1 Empereur en campagne. Il avoit déja renouvellé plusieurs fois la même demande. Coronne lui fit des excuses du défaut de sa mémoire, & rejetta la faute sur ses Officiers. Cependant il lui témoigna plus de civilité qu'il n'avoit jamais fait. Il l'appella même, plusieurs fois, pour lui montrer son jeu; & souvent, il lui adresfa la parole. Rhoe s'étoit flatté qu'il lui proposeroit de faire le voyage a vec lui: mais ne recevant là-dessus aucune ouverture, il prit le parti de se retirer, sous prétexte qu'il étoit obligé de retourner à Asmere, & qu'il n'avoit pas d'équipage pour passer la nuit au Camp. Coronne lui promit d'expédier les ordres qu'il demandoit; & le voyant fortir, il le fit suivre par un Eunuque, & par plusieurs Officiers, qui lui dirent, en souriant, que le Prince vouloit lui faire un riche présent, & que s'il appréhendoit de se mettre en chemin pendant la nuit, on lui donneroit une escorte de dix chevaux.

Il lui rend visite.

(d) Pag. 40 & précédentes.

(e) Pag. 40.

dre u rendu (f)

II c

,, C

,,

,, m

voil

mun

trên

voit

tion

en d

penf

meai

moir

que l

riots

vice

dent

difgr

L'En

frère

teme

qui 1

fenti

Seign

dans

ques-

le ma

troit

roit

plus ¡ tir l'l

toit t

s'il y

jours

nua l'

D

,, é

es Seigneurs cous de doufont campés passer, leurs qu'ils y arriéquipage, le

te du Prince , dans quelorté sur quafes arcs, fes oit la garde, naître de luirité. On lui r son Trône. re différence Son air paur tout ce qui ttres, Rhoe le distraction qui lui part permis d'en l avoit laissé fon Père. Il vantoit beauloise; & l'on présent d'un iamans & de

de présence

Il consentit à demeurer. "Ils me firent, dit-il, une aussi grande sète de ce présent, que si le Prince m'eut voulu donner la plus belle de ses chaînes de perles. Le présent vint ensin. C'étoit un mauteau de drap d'or, qu'il avoit porté deux ou trois sois. On me le mit sur les épaules, & ce, sut à contre-cœur que je lui en sis mes remercimens. Cet habit auroit été propre à représenter, sur un théâtre, l'ancien rôle du grand Tamerlan. Mais la plus haute faveur que puisse faire un Prince dans toutes ces Régions, est celle de donner un habit après l'avoir quelquesois

porté (f)".

Le 16, l'Empereur donna ordre qu'on mît le feu à toutes les maisons voisines du Camp, pour obliger le Peuple à le suivre. Les stammes se communiquèrent jusqu'à la Ville, qui sut aussi brulée. Rhoe se vit dans un extrême embarras, & l'Ambassadeur de Perse ne s'y trouvoit pas moins. Les voitures qu'ils avoient demandées ne paroissant point, ils prirent la résolution d'en acheter, parcequ'à si peu de distance du Camp, & dans une Ville en desordre, ils se trouvoient exposés aux insultes des voleurs. Cette dépense étoit considérable; mais on continuoit de leur promettre des chameaux; & ne pouvant se dispenser de suivre l'Empereur, ils trouvoient du moins plus de sûreté à se rendre de bonne heure au Camp. Un Jésuite, que l'Auteur affecte de ne pas nommer, sut obligé d'acheter aussi des chariots; quoiqu'il eût un ordre, pour en prendre de ceux qui étoient au service de la Cour (g).

Dans l'intervalle, on fut informé de quelques circonstances qui regardent le Prince Cofronroë. Tout le monde continuoit de prendre part à sa disgrace, & gémissoit de le voir retombé entre les mains de ses Ennemis. L'Empereur, qui n'y avoit consenti que pour satisfaire l'ambition de son frère, sans aucun dessein d'exposer sa vie, résolut de s'expliquer assez hautement pour la mettre en sûreté, & pour appaiser en même-tems le Peuple, qui murmuroit beaucoup de sa prison. Il prit occasion, pour déclarer ses sentimens, d'une incivilité qu'Asaph-Kan avoit eûe pour son Prisonnier. Ce Seigneur, qui étoit comme le Geolier du Prince, étoit entré malgré lui dans sa chambre, & s'étoit même dispensé de lui faire la revérence. Quelques-uns jugèrent qu'il avoit cherché à lui faire querelle, dans l'espérance que le malheureux Cofronroë, qui n'étoit pas d'humeur à fouffrir un affront, mettroit l'épée à la main, ou se porteroit à quelque autre violence, qui serviroit de prétexte aux Soldats de la garde pour le tuer. Mais il le trouva plus patient qu'il ne se l'étoit promis. Le Prince se contenta de faire avertir l'Empereur, par un de ses amis, de l'indigne hauteur avec laquelle il étoit traité. Afaph-Kan fut appellé au Durbal, & l'Empereur lui demanda s'il y avoit long-tems qu'il n'avoit vû fon fils? Il répondit qu'il y avoit deux jours. ,, Qu'est-ce qui se passa l'autre jour dans sa chambre? " continua l'Empereur. Afaph-Kan repliqua qu'il n'y étoit allé que pour lui rendre une visite. Le Monarque insistant sur la manière dont elle avoit été rendue, Afaph-Kan jugea qu'il étoit informé de la vérité. Il raconta qu'il

(f) Pag. 41. (g) C'étoit apparemment le Jésuite Corsi, XIII. Part, dont l'Auteur parle ailleurs, & qui faisoit les affaires des Portugais. R. d. E.

étoit

RHOR. 1616. Présent qu'il en reçoit.

Il est obligé d'acheter des voitures, pour suivre l'Empereur.

Cofrontoë rentre en prison.

un

Go

bar

mêr

tom

fe d

leur

1

d

,,

,, m

,, g

C 22 cl

dı ,,

fa " te

les

ap ,,

fea

tir

VC

re

loi

av ,,

 $\mathbf{L}$ 

narqu

poiff

preff

de fa fon 'I

forte

vienr étoit

ces f

teau

fait l

& ne

peu (

centa

pan d

(b)

,, g1 qι "

" " Pe

1616.

étoit allé voir le Prince, pour lui offrir son fervice, mais que l'entrée de sa chambre lui avoit été refusée; que là-dessus, étant responsable de sa perfonne, il avoit crû que son devoir l'obligeoit de visiter la chambre de son Prisonnier, & qu'à la vérité il y étoit entré malgré lui. L'Empereur reprit sans s'émouvoir; " Hé bien, quand vous sûtes entré que lui dites-,, vous? & quel respect, quelles soumissions rendites-vous à mon Fils "? Ce Barbare demeura fort confus, & se vit forcé d'avouer qu'il ne lui avoit fait aucune civilité. L'Empereur lui dit, d'un ton sevère, qu'il lui feroit connoître que ses Enfans étoient ses Maîtres, & que s'il apprenoit une seconde fois qu'il eût manqué de respect à Sultan Cosronroë, il commanderoit à ce Prince de lui mettre le pied fur la gorge & de l'étouffer. ,, J'ai-" me Sultan Coronne, ajoûta-t'il; mais je veux que tout le monde sache ,, que je n'ai pas mis mon Fils aîné & mon Successeur entre ses mains, " pour le perdre (h)".

(b) Pag. 42.

## II.

## Voyage de Rhoe à la suite du Grand Mogol.

Rhoe va rejoindre l'Empereur à Goddah.

'Armée Mogole étant partie avant que Rhoe pût avoir fini ses préparatifs, il ne se vit en état de suivre l'Empereur que vers la fin de Novembre. Le premier jour du mois suivant, il arriva le soir à Brampour, après avoir trouvé en chemin les corps de cent voleurs, qui avoient fouffert le dernier supplice. Le 4, ayant fait cinq cosses, il rencontra un chameau chargé de trois cens têtes de Rebelles, que le Gouverneur de Candahar envoyoit à l'Empereur comme un présent (a).

Description

LE 6, il fit quatre cosses, jusqu'à Goddab, où il trouva l'Empereur avec de cette Ville, toute sa Cour. Cette Ville, qui est sermée de murailles, & située dans le plus beau Pays du Monde, lui parut une des plus belles & des mieux bâties qu'il eût vû dans les Indes. La plûpart des maifons y font à deux étages; ce qui est fort rare dans les autres Villes. On y voit des rues toutes composées de boutiques, qui offrent les plus riches marchandises. Les édifices publics y sont superbes. On trouve dans les places, des réservoirs d'eau, environnés de galeries dont les arcades sont de pierres de taille, & revêtus de la même pierre; avec des degrés qui, règnant à l'entour, donnent la commodité de descendre jusqu'au fond, pour y puiser de l'eau ou pour s'y rafraîchir. La fituation de Goddah l'emporte encore sur la beauté de la Ville. Elle est dans une grande campagne, où l'on découvre une infinité de beaux Villages. La terre y est extrêmement fertile en bled, en coton, en excellens pâturages. Rhoe y vit un jardin d'environ deux miles de long, & large d'un quart de mile, planté de mangues, de tamarins & d'autres fruits, & divifé régulièrement en allées. De toutes parts on apperçoit de petits Temples, ou Pagodes, des fontaines, des bains, des étangs & des pavillons de pierre de taille bâtis en voute. Ce mélange forme

entrée de fa e de fa permbre de fon mpereur ree lui ditesnon Fils "? ne lui avoit il lui feroit moit une fecommandeter. " J'ainonde fache

fes mains,

fini fes préers la fin de oir à Bramqui avoient encontra un uverneur de

pereur avec tuée dans le nieux bâties leux étages; toutes com-

Les édifis réfervoirs de taille, & ntour, donde l'eau ou fur la beauécouvre une en bled, en n deux mide tamarins es parts on bains, des lange forme un si beau spectacle, qu'au jugement de l'Auteur, il n'y a pas d'homme, au Monde, qui ne se crût heureux de passer sa vie dans un si beau lieu". Goddah étoit autresois plus florissante, lorsqu'avant les conquêtes d'Eckbar elle étoit la demeure ordinaire d'un Prince Rasbout. Rhoe s'apperçut même, en plusieurs endroits, que les plus beaux bâtimens commencent à tomber en ruine, ce qu'il attribue à la négligence des possessers, qui ne se donnent pas le soin de conserver ce qui doit retourner à l'Empereur après leur mort (b).

Le 9, il vit le Camp Impérial, qu'il nomme, une des plus admirables " choses qu'il eût jamais vûes. Cette grande Ville portative avoit été " dressée dans l'espace de quatre heures. Son circuit étoit d'environ vingt " miles d'Angleterre. Les rues & les tentes y étoient ordonnées à la ligne, & les boutiques si bien distribuées, que chacun savoit où trouver ce qui lui étoit nécessaire. Chaque personne de qualité, & chaque Marchand, fait également à quelle distance de l'Atasikanha, ou de la tente du Roi, la sienne doit être placée. Il sait à quelle autre tente elle doit faire face, & quelle quantité de terrain elle doit occuper. Cependant toutes ces tentes ensemble contiennent un terrain plus spacieux, que la plus grande Ville de l'Europe. On ne peut approcher des pavillons de l'Empereur qu'à la portée du mousquet; ce qui s'observe avec tant d'exactitude, que les plus grands Seigneurs n'y étoient point reçûs s'ils n'étoient mandés. Pendant que l'Empereur étoit en campagne, il ne tenoit point le Durbal " après midi. Il employoit ce tems à la chasse, ou à faire voler les oifeaux fur les étangs. Quelquefois il fe mettoit feul dans un Bâteau pour ,, tirer. On en portoit toûjours à sa suite, sur des chariots. Il se laissoit " voir le matin au Jarneo (c); mais il étoit défendu de lui parler d'affai-", res dans ce lieu. Elles se traitoient le soir au Gouzalkan; du moins, " lorsque le tems qu'il y destinoit au Conseil, n'étoit pas employé à boire ,, avec excès (d)

LE 16, Rhoe, s'étant rendu aux tentes de l'Empereur, trouva ce Monarque au retour de la chasse, avec une grande quantité de gibier & de poisson devant lui. Aussi-tôt qu'il eut apperçu l'Ambassadeur Anglois, il le pressa de choisir ce qui lui plairoit le plus, entre les fruits de sa chasse & de sa péche. Le reste sut distribué à sa Noblesse. Il avoit, au pied de fon Trône, un Vieillard fort sale & fort hideux. Ce Pays est rempli d'une forte de Mendians, qui par la profession d'ur vie pauvre & pénitente parviennent à se faire une grande réputation d'ainteté. Le Vieillard, qui étoit de ce nombre, occupoit près de l'Empereur une place que les Princes ses enfans n'auroient ofé prendre. Il offrit à Sa Majesté un petit gâteau couvert de cendre & cuit sur les charbons, qu'il se vantoit d'avoir fait lui-même. L'Empereur le reçut avec bonté, en rompit un morceau, & ne fit pas difficulté de le porter à sa bouche; quoiqu'une personne un peu délicate n'y eut pas touché fans répugnance. Il se fit apporter une centaine d'écus; & de ses propres mains non-seulement il les mit dans un pan de la robbe du Vieillard, mais il en ramassa quelques-uns qui étoient

(c) C'est encore le Farraco, dans la Traduction. R. d. E. (d) Ibidem.

R по z. 1616.

Description du Camp Impérial à Goddah.

Chaffe & pêche de l'Empereur.

Combien il respectoit les Mendians.

tom-

(b) Pag. 44.

R но е. 1616. tombés. Lorsqu'on lui eut servi sa collation, il ne mangea rien dont il ne lui offrit une partie; & voyant que sa foiblesse ne lui permettoit pas de se lever, il le prit entre ses bras, pour l'aider lui-même; il l'embrassa étroitement, il porta trois sois la main sur sa poitrine & lui donna le nom de son Père. Nous demeurâmes sort étonnés, dit Rhoe, de voir tant de vertu dans un Mahométan (e).

Passages qui jettent l'Armée Mogole en desordre. Le 26, l'Armée s'étant mise en marche, on traversa des bois & des montagnes couvertes de ronces. Quantité de chevaux périrent dans cette marche. Un grand nombre de Soldats abandonnèrent le Camp; & tout le monde faisoit retentir ses plaintes. Rhoe y perdit sa tente & son chariot. Vers minuit, il rencontra l'Empereur, qui s'étoit arrêté deux jours au bas de la montagne pour donner à son Camp le tems de prendre haleine après cet affreux desordre. Des milliers de chameaux, de chariots & de carosses demeurèrent sans eau & sans vivres dans ces lieux inaccessibles. L'Empereur les avoit passés sur un petit éléphant, dont l'adresse étoit singulière à grimper sur des rochers, où les chameaux & les chevaux n'auroient pû le suivre (f).

Embarras du Confeil. Le 24 de Janvier, on apprit que le Roi de Decan s'effrayoit peu de la marche du Mogol, & qu'après avoir renvoyé son bagage dans le sein de ses Etats, il attendoit ses Ennemis sur la frontière, avec une Armée de cinquante mille chevaux; & que le Prince Coronne, également surpris de cette fermeté & de l'approche de Chan-Canna, n'osoit entreprendre de passer les montagnes. Asaph-Kan & Noer-Mahal, qui avoient conseillé le Voyage sur de fausses suppositions, changèrent de sentiment avec tous ceux que leur crédit avoit entrainés. Ils proposèrent à l'Empereur de faire regarder son entreprise comme une partie de chasse, & de tourner vers Agra; sous prétexte que les Peuples du Decan n'étoient pas des Ennemis avec lesquels un si grand Monarque pût mesurer honorablement ses armes. Mais il leur répondit que ce conseil venoit trop tard; & qu'après avoir été si loin, son honneur au contraire l'obligeoit d'avancer à toutes sortes de risques.

Rhoe rencontre le Prince Cofsonroë. Le 3 de Février, Rhoe s'étant un peu écarté de la route du Camp, pour fe reposer à l'ombre d'un grand arbre, sut surpris de voir paroître Sultan Costronroë, monté sur un éléphant qui s'avançoit dans la même vûe. Ce Prince, à qui l'on avoit ouvert encore une fois les portes de la prison (g), arrivoit sans gardes & presque sans suite. Il avoit laissé croître sa barbe avec tant de négligence, qu'elle lui descendoit jusqu'à la ceinture (b). Ses gens firent signe aux Anglois de lui céder la place: mais s'y étant opposé avec beaucoup de douceur, il sit à Rhoe plusieurs questions, par lesquelles il sit affez connoître qu'il étoit mal informé de ce qui se passoit à la Cour, & qu'il ignoroit même qu'il y eût un Ambassadeur Anglois (i).

(e) Pag. 44. (f) Pag. 45. (g) Thevenot remarque ici que Rhoe ne dit point comment ce Prince fortit de prifon. Cependant on a vû ci-dessus que c'étoit l'Empereur lui-même, qui lui en avoit ouvert les portes; & quoiqu'il eut été mis depuis sous la garde d'Asaph-Kan, il paroit qu'on lui laisse de liberté qu'auparavant, puis-

que Rhoe le vit encore une troisième fois.

(b) C'est une marque de disgrace plutôt qu'une négligence. Voyez ci-dessus, pag. 118. R. d. E.

(i) On verra dans un autre lieu, que ce malheureux Prince périt enfin par les artifices de fon frère. Prodoa il fi heu me, blig ne fur dans fa to ver pour L

vel

que s'éto men fait a parle d'act char moir vais s'attites le

y vi

gneu pend de la ment prend fe re renco L'En ,, mo Cette point

ces.

auqu

ter f

dont il ne it pas de se assa étroitenom de son nt de vertu

bois & des dans cette cans cette cans cette cans cette cans des de carofoles. L'Emit fingulière auroient pû

it peu de la e fein de ses mée de cinrpris de cetre de passer illé le Voyaus ceux que 
ire regarder 
Agra; sous vec lesquels 
Mais il leur 
fi loin, son 
sques.

Camp, pour oître Sultan le vûe. Ce prison (g), re sa barbe te (b). Ses tant opposé ar lesquelles à la Cour,

LE roisième fois.

fgrace plutôt Tus, pag. 118.

lieu , que ce par les artifi-

LE 6, vers le foir, on arriva sous les murs de Calleade, petite Ville nouvellement rebâtie, où les tentes Impériales furent dressées dans un lieu fort agréable, sur la Rivière Septa, à une cosse d'Ugen, principale Ville de la Province de Mulwa. Calleade étoit autrefois la résidence des Rois de Mandoa. On raconte qu'un de ces Princes étant tombé dans une Rivière, d'où il fût retiré par un Esclave qui s'étoit jetté à la nage, & qui l'avoit pris heureusement par les cheveux; son premier soin, en revenant à lui-même, fut de demander à qui il étoit redevable de la vie. On lui apprit l'obligation qu'il avoit à l'Esclave, dont on ne doutoit pas que la récompense ne fût proportionnée à cet important service. Mais il lui demanda comment il avoit eu l'audace de mettre la main sur la tête de son Prince, & fur le champ il lui fit donner la mort. Quelque-tems après, étant affis dans l'yvresse, sur le bord d'un Bâteau, près d'une de ses semmes, il se laissa tomber encore une sois dans l'eau. Cette semme pouvoit aisément le sauver; mais croyant ce service trop dangereux, elle le laissa perir, en donnant pour excuse, qu'elle se souvenoit de l'histoire du malheureux Esclave (k).

LE 11, tandis que l'Empereur étoit allé dans la montagne d'Ugen, pour y visiter un Dervis âgé de cent trois ans, Rhoe sut averti, par une lettre, que Sultan Coronne, malgré tous les ordres & les Firmans de son Père, s'étoit saissi des présens de la Compagnie. On lui avoit représenté inutilement qu'ils étoient pour l'Empereur. Il s'étoit hâté de lui écrire qu'il avoit fait arrêter quelques marchandises qui appartenoient aux Anglois; & sans parler des présens, il lui avoit demandé la permission d'ouvrir les caisses & d'acheter ce qui conviendroit à son usage. Mais les Facteurs qui étoient chargés de ce dépôt, resusant de consentir à l'ouverture des caisses, du moins sans l'ordre de leur Ambassadeur, il employoit toutes sortes de mauvais traitemens pour les forcer à cette complaisance. C'étoit un droit qu'il s'attribuoit, de voir, avant l'Empereur son Père, tous les présens & toutes les marchandises, pour se donner la liberté de choisir le premier.

RHOE, fort offensé de cette violence, prit d'abord la résolution de porter ses plaintes à l'Empereur par la bouche d'Asaph-Kan, parceque ce Seigneur auroit pris pour une injure, qu'il eût employé d'autres voyes. Cependant, l'expérience lui ayant appris à s'en défier, il se réduisit à le prier de lui procurer une audience au Gouzalkan. Ensuite les objections augmentant sa désiance, il se détermina, par le conseil de son Interpréte, à prendre l'occasion du retour de l'Empereur pour lui parler en chemin. Il se rendit à cheval dans un lieu où ce Monarque devoit passer; & l'ayant rencontré sur un éléphant, il mit pied à terre, pour se présenter à lui. L'Empereur l'apperçut, & prévint ses plaintes. Je fais, lui dit-il, que ,, mon Fils a pris vos marchandises. Soyez sans inquiétude. Il n'ouvrira ,, point vos caisses, & j'enverrai ce soir l'ordre de vous les remettre". Cette promesse, qui sut accompagnée de discours sort civils, n'empêcha point Rhoe de se rendre le soir au Gouzalkan, pour renouveller ses instances. L'Empereur, qui le vit entrer, lui fit dire qu'il avoit envoyé l'ordre auquel il s'étoit engagé, mais qu'il falloit oublier tous les mécontentemens passés.

RHOE. IGI7. Calleade, ancienne ré-

ancienne réfidence des Rois de Mandoa.

Avanture d'un de ces Rois.

Sultan Coronne se saisit des présens Anglois.

Comment Rhoe fait fes plaintes à l'Empereur, RHOE. 1617.

Indifférence de ce Prince pour les différends de Religion.

Quoiqu'un langage si vague laissat de fâcheux doutes aux Anglois. passés. la présence d'Asaph-Kan, dont ils craignoient les artifices, leur sit remettre leurs explications à d'autres tems; d'autant plus que l'Empereur étant tombé sur les différends de Religion, se mit à parler de celles des Juiss, des Chrétiens & des Mahométans. Le vin l'avoit rendu de si bonne humeur, que se tournant vers Rhoe, il lui dit: ", Je suis le Maître; vous " ferez tous heureux dans mes Etats, Mores, Juifs & Chrétiens. Je ne " me mêle point de vos Controverses. Vivez tous en paix dans mon Em-" pire. Vous y serez à couvert de toutes sortes d'injures, vous y vivrez ", en fureté, & j'empêcherai que personne ne vous opprime". Il repéta plusieurs fois le même discours. Enfin, paroissant tout à fait yvre, il se mit à pleurer; & pendant cette scène, qui dura jusqu'à minuit, il sut successivement le jouet de diverses passions (1).

DEUX jours après, Sultan Coronne arriva de Brampour. Rhoe étoit desesperé qu'on ne parût point penser à lui rendre justice, & l'arrivée du Prince ne fembloit propre qu'à reculer ses espérances. Comme il croyoit l'avoir aigri par ses plaintes, & que les ménagemens n'étoient plus de saifon, il résolut de faire un dernier effort auprès de l'Empereur. Mais, tandis qu'il en cherchoit l'occasion, quel fut son étonnement d'apprendre que l'Empereur s'étoit fait apporter secrétement les caisses, & les avoit fait ouvrir! C'est dans ses propres termes qu'il faut rapporter la singulière conclu-

fion de ce démêlé (m).

Comment Rhoe eft trompé par le GrandMogol.

"JE formai, dit-il, le dessein de m'en vanger; & dans une audience que mes follicitations me firent obtenir, je lui en fis ouvertement mes plaintes. Il les reçut avec des flatteries basses, & plus indignes encore de fon rang que l'action même. Il me dit que je ne devois pas m'allarmer pour la fûreté de tout ce qui étoit à moi; qu'il avoit trouvé dans les caisses diverses choses qui lui plaisoient extremement, sur-tout un verre travaillé à jour, & deux coussins en broderie; qu'il avoit retenu aussi les dogues: mais que s'il y avoit quelque rareté que je ne voulusse pas lui vendre ou lui donner, il me la rendroit, & qu'il fouhaitoit que je fusse content de lui. Je lui répondis qu'il y en avoit peu qui ne lui susfent destinées, mais que c'étoit un procédé fort incivil à l'égard du Roi mon Maître, & que je ne sçavois comment lui faire entendre que les présens qu'il envoyoit avoient été saiss, au-lieu d'être offerts par mes mains à ceux entre qui j'avois ordre de les distribuer: que plusieurs de ces présens étoient pour le Prince Coronne & pour la Princesse Noer-Mahal; que d'autres devoient me demeurer entre les mains, pour les faire fervir, dans l'occasion, à me procurer la faveur de Sa Majesté contre les injures que ma Nation recevoit tous les jours; qu'il y en avoit pour mes Amis, & pour mon usage particulier; que le reste appartenoit aux Marchands, & que je n'avois pas le droit de disposer du bien d'autrui.

IL me pria de ne pas trouver mauvais qu'il se les eût fait apporter. Toutes les pièces, me dit-il, lui avoient paru si belles, qu'il n'avoit pas

22

,,

22

"

d 22

eı 99

S

b 99

te 99

é١

ux Anglois, ur fit remetpercur étant es des Juifs, i bonne hulaître; vous ens. Je ne ens mon Empus y vivrez de yvre, il fet, il fut fuc-

Rhoe étoit l'arrivée du ne il croyoit plus de fai-Mais, tanprendre que voit fait oulière conclu-

ine audience tement mes ignes encore pas m'allartrouvé dans fur-tout un avoit retenu ne voulusse haitoit que je i ne lui fufgard du Roi ndre que les erts par mes plusieurs de cesse Noerpour les faijesté contre y en avoit ite appartefer du bien

it apporter.
n'avoit pas
,, eu

", eu la patience d'attendre qu'elles lui fussent présentées de ma main. Son " empressement ne m'avoit fait aucun tort, puisqu'il étoit persuadé que " dans ma distribution il auroit été servi le premier. A l'égard du Roi " d'Angleterre, il se proposoit de lui faire des excuses. Je devois être " fans embarras du côté du Prince & de Noer-Mahal, qui n'étoient qu'une " même chose avec lui. Enfin, quant aux présens que je destinois pour les " occasions où je croirois avoir besoin de sa faveur, c'étoit une cérémonie " tout-a-fait inutile, parcequ'il me donneroit audience lorsqu'il me plairoit " de la demander, & que n'ignorant pas qu'il ne me restoit rien à lui of-" frir, il ne me recevroit pas plus mal lorsque je me présenterois les mains " vuides. Ensuite, prenant les intérêts de son Fils, il m'assura que ce ", Prince me restitueroit ce qu'il m'avoit pris, & qu'il satisferoit les Fac-" teurs pour les marchandises qu'il leur avoit enlevées. Comme je demeu-" rois en silence, il me pressa de lui déclarer ce que je pensois de son dis-", cours. Je lui répondis que jeto s charmé de voir Sa Majesté si conten-,, te. Il tourna les yeux sur un Ministre Anglois, nommé Terry, dont je ", m'étois fait accompagner. Padre, lui dit-il, cette Maison est à vous; " vous devez vous fier à moi. L'entrée vous fera libre, lorsque vous au-, rez quelque demande à me faire; & je vous accorderai toutes les graces " que vous pouvez desirer.

"Après ces flateuses promesses, il reprit avec moi, du ton le plus sa-" milier, mais avec une adresse que je n'ai connu qu'en Asie. Il se mit a " faire le dénombrement de tout ce qu'il m'avoit fait enlever, en com-,, mençant par les dogues, les coussins, le verre à jour, & par un bel étui ,, de chirurgie. Ces trois choses, me dit-il, vous ne voulez pas que je " vous les rende, car je suis bien-aise de les garder. Il faut obeir à Vôtre Majesté, lui répondis-je. Pour les verres de ces deux caisses, reprit-il, ,, ils sont fort communs: à qui les destiniez-vous? Je lui dis que l'une des deux caisses étoit pour Sa Majesté, & l'autre pour la Princesse Noer-Mahal. Hé bien, me dit-il, je n'en retiendrai qu'une; & ces chapeaux, ajoûta-t'il, pour qui font-ils? Ils plaisent fort à mes semmes. Je ré-, pondis qu'il y en avoit trois pour Sa Majesté, & que le quatrième étoit pour mon usage. Vous ne m'ôterez pas, continua-t'il, ceux qui étoient " pour moi; car je les trouve fort beaux. Pour le vôtre, je vous le ren-", drai si vous en avez besoin; mais vous m'obligeriez beaucoup de me le donner ausii. Il en fallut demeurer d'accord. Et les peintures, repritil encore, à qui font-elles? Elles m'ont été envoyées, lui dis-je, pour ,, en disposer suivant l'occasion. Il donna ordre qu'elles lui suffent appor-,, tées; & faisant ouvrir la caisse, il me fit diverses questions sur les femmes dont elles représentoient la figure. Ensuite s'étant tourné vers les Seigneurs de sa Cour, il les pressa de lui donner l'explication d'un tableau qui contenoit une Venus & un Satyre: mais il défendit en même-" tems, à mon Interpréte, de m'expliquer ce qu'il leur disoit. Ses obser-" vations regardoient particulièrement les cornes du Satyre, sa peau, qui ", étoit noire, & quelques autres propriétés des deux figures. Chacun s'ex-" pliqua fuivant ses idées. Mais l'Empereur, sans déclarer les siennes, leur dit qu'ils se trompoient, & qu'ils en jugeoient mal. Là-dessus,

R нов. 1617. R H O E.

" recommandant encore à l'Interpréte de ne me pas informer de ce qu'il avoit dit, il lui donna ordre de me demander mon sentiment sur le sujet de cette peinture. Je répondis de bonne-foi que je la prenois pour une simple invention du Peintre, & que l'usage de cet Art étoit de chercher se sujets dans les sictions des Poëtes. J'ajoûtai d'ailleurs que voyant ce tableau pour la première fois, il m'étoit impossible d'expliquer mieux le dessein de l'Artiste. Il sit faire la même demande à Terry, qui reconnut aussi sonorez l'explication?

dont vous ignorez l'explication? "JE m'arrête à cet incident, pour l'instruction des Directeurs de la Compagnie, & de tous ceux qui succéderont à mon office. C'est un avis qui doit leur faire apporter plus de choix à leurs présens, & leur faire supprimer tout ce qui est sujet à de mauvaises interprétations, parcequ'il n'y a point de Cour plus maligne & plus défiante que celle du Mogol. Quoique l'Empereur n'eut pas expliqué ses sentimens, je crus reconnoître, aux discours qu'il avoit tenus, que ce tableau passoit dans son esprit pour une raillerie injurieuse des Peuples de l'Asie; c'est-à-dire, qu'il les y croyoit représentés par le Satyre, avec lequel on leur supposoit une ressemblance de complexion, tandis que la Venus, qui menoit le Satyre par le nez, exprimoit l'empire que les femmes du Pays ont sur les hommes. Il ne me pressa pas davantage d'en porter mon jugement, parcequ'étant perfuadé avec raison que je n'avois jamais vû ce tableau, il ne le fut pas moins que l'ignorance dont je me faisois une excuse, étoit sans artifice. Cependant il y a beaucoup d'apparence qu'il conserva le foupçon que je lui attribuois; car il me dit d'un air froid, qu'il recevoit cet-

, n

,, n

" p

,, m

ſe

M

 $\mathbf{I}$ 

fa

qu

fe

te

di

ce

gle

cei

tre

VII

ro

fat

,, mo

de

,,

33

,,

", te peinture comme un présent (n).

", Pour les autres bagatelles, ajoûta-t'il, je veux qu'elles soyent envo", yées à mon Fils. Elles lui seront agréables. D'ailleurs je lui écrirai,
", avec des ordres si formels, que vous n'aurez plus besoin de solliciteur au", près de lui. Il accompagna cette promesse, de complimens, d'excuses
", & de protestations, qui ne pouvoient venir que d'une ame fort généreu-

, se ou fort basse.

"IL y avoit, dans une grande caisse, diverses figures de bêtes, qui n'étoient au fond que des masses de bois. On m'avoit averti qu'elles étoient fort mal saites, & que la peinture même dont elles étoient revêtues s'étoit écaillée en divers endroits. Je n'aurois jamais pensé à les mettre au nombre des présens, si j'avois eu la liberté du choix. Ausi l'Empercur me demanda-t'il ce qu'elles significient, & si elles étoient envoyées pour lui. Je me hâtai de répondre qu'on n'avoit pas eu l'intention de lui saire un présent si peu digne de lui; mais que ces sigures étoient envoyées pour faire voir la forme des animaux les plus communs de l'Europe. Hé quoi? répliqua-t'il aussi-tôt, pense-t'on, en Angleterre, que je n'aye jamais vir de taureau ni de cheval? Cependant je veux les garder. Mais ce que je vous demande, c'est de me procurer un grand cheval de vôtre Pays, avec deux de vos levriers d'Irlande, un mâle & une femelle, & d'autres

r de ce qu'il t fur le fujet ois pour une de chercher ue voyant ce ier mieux le qui reconnut er une chose

ecteurs de la C'est un avis & leur faire s, parcequ'il e du Mogol. us reconnoîans fon efprit ire, qu'il les upposoit une oit le Satyre fur les homment, parcebleau, il ne le, étoit fans erva le fouprecevoit cet-

foyent envoe lui écrirai, solliciteur auns, d'excuses fort généreu-

tes, qui n'él'elles étoient revêtues s'éles mettre au fi l'Empereur voyées pour n de lui faire ivoyées pour e. Hé quoi? ye jamais vû ais ce que je vôtre Pays, & d'autres ,, ef-

, espèces de chiens dont vous vous servez pour la chasse. Si vous m'ac-" cordez cette satisfaction, je vous donne ma parole de Prince que vous en " ferez récompenfé, & que vous obtiendrez de moi plus de privilèges que , vous ne m'en demanderez. Ma réponse fut que je ne manquerois pas d'en faire mettre sur les Vaisseaux de la première Flotte; que je n'osois " répondre qu'ils pussent résister aux fatigues d'un long Voyage; mais que s'ils venoient à mourir, je promettois, pour témoignage de mon obéiffance, de lui en faire voir les os & la peau. Ce discours parut lui plaire. Il s'inclina plusieurs sois, il porta la main sur sa poitrine, avec tant " d'autres marques d'affection & de faveur, que les Seigneurs mêmes, qui " se trouvoient présens, m'assurèrent qu'il n'avoit jamais traité personne , avec cette distinction. Aussi ces caresses firent-elles ma récompense. Il ajoûta qu'il vouloit réparer toutes les injustices que j'avois essuyées, & me renvoyer dans ma Patrie comblé d'honneurs & de graces. Il donna même, fur le champ, quelques ordres qui devoient faire cesser mes plaintes. J'enverrai, me dit-il ensuite, un magnifique présent au Roi d'Angleterre, & je l'accompagnerai d'une lettre, où je lui rendrai témoignage de vos bons services; mais je souhaiterois de sçavoir quel préfent lui fera le plus agréable. Je répondis qu'il me conviendroit mal de lui demander un présent; que ce n'étoit pas l'usage de mon Pays, & que l'honneur du Roi mon Maître en feroit blessé; mais que de quelque préfent qu'il me fît l'honneur de me charger, je l'affurois que de la part d'un Monarque qui étoit également aime & respecté en Angleterre, il y se-" roit reçu avec beaucoup de joye. Ces excuses ne purent le persuader. Il s'imagina que je prenois sa demande pour une raillerie; & jurant, par fa tête, qu'il me chargeroit d'un présent, il me pressa de lui nommer quelque chose qui méritat d'être envoyé si loin. Je me vis forcé de répondre, qu'autant que j'étois capable d'en juger, les grands tapis de Per-fe seroient un présent convenable, parceque le Roi mon Maître n'en at-tendoit pas d'une grande valeur. Il me dit qu'il en feroit préparer de diverses fabriques & de toutes fortes de grandeurs, & qu'il y joindroit ce qu'il jugeroit de plus propre à prouver son estime pour le Roi d'Angleterre. On avoit apporté, devant lui, plusieurs pièces de venaison: il ,, me donna la moitié d'un daim, en me disant qu'il l'avoit tué de sa pro-" pre main, & qu'il destinoit l'autre moitié pour ses femmes. En effet , cette autre moitié fut coupée sur le champ en plusieurs pièces, de qua-,, tre livres chacune. Au même instant, son troisième fils (0) & deux femmes " vinrent du Serrail, & prenant ces morceaux de viande entre leurs mains, les emportèrent eux-mêmes, comme des Mendians auxquels on en au-, roit fait une aumône (p).

" SI des affronts pouvoient être réparés par des paroles, je devois être " fatisfait de cette audience. Mais je crus devoir continuer de me plain-" dre, dans la crainte qu'il n'eût fait toutes ces avances que pour mettre " mon caractère à l'épreuve. Il parut surpris de me voir revenir au sujet " de mes peines. Il me demanda si je n'étois pas content de lui; & lors-

<sup>(0)</sup> Ce devoit être le quatrième. R. d. E. XIII. Part.

<sup>(</sup>p) Pag. 50 & précédentes.

R нов. 1617. , que j'eus répondu que sa faveur pouvoit aisément remédier aux injustices ,, qu'on m'avoit faites dans ses Etats, il me promit encore que j'aurois à " me loner de l'avenir. Cependant, ce qu'il ajoûta me fit juger que ma " fermeté lui déplaisoit. Je n'ai qu'une question à vous faire, me dit-il. Quand je fonge aux présens que vous m'avez apportés depuis deux ans, " je me suis étonné plusieurs fois que le Roi vôtre Maître vous ayant re-" vêtu de la qualité d'Ambassadeur, ils ayent été fort inférieurs, en quali-, té comme en nombre, à ceux d'un simple Marchand, qui étoit ici avant ", vous, & qui s'est heureusement servi des siens pour gagner l'affection de " tout le monde. Je vous reconnois pour Ambassadeur. Vôtre procédé " fent l'homme de condition. Cependant je ne puis comprendre qu'on vous entretienne à ma Cour avec si peu d'éclat. Je voulois répondre à ce reproche. Il m'interrompit. Je fais, reprit-il, que ce n'est pas " vôtre faute ni celle de vôtre Prince, & je veux vous faire voir que je , fais plus de cas de vous que ceux qui vous ont envoyé. Lorsque vous " retournerez en Angleterre, je vous accorderai des honneurs & des re-" compenses; & sans égard pour les présens que vous m'avez apportés, je vous en donnerai un pour vôtre Maître. Mais je vous charge d'une com-" mission, dont je ne veux pas me sier aux Marchands. C'est de me faire " faire dans vôtre Pays un carquois pour des fléches, un étui pour mon , arc, dont je vous ferai donner le modèle, un coullin à ma manière pour dormir dessus, une paire de brodequins, de la plus riche broderie d'Angleterre, & une cotte de maille pour mon usage. Je sais qu'on travaille mieux chez vous qu'en aucun lieu du Monde. Si vous me faites ca ,, présent, vous savez que je suis un puissant Prince, & vous ne perdres " rien à vous être chargé de cette commission. Je l'assurai que j'exécute rois fidélement ses ordres. Il chargea aussi-tôt Asaph-Kan de m'envoyer les modèles. Ensuite il me demanda s'il me restoit du vin de grappe. Je lui répondis que j'en avois encore une petite provision. Hé bien, me dit-il, envoyez-le moi ce foir. J'en goûterai; & si je le trouve bon, " j'en boirai beaucoup (q)".

AINSI, dans cette audience, qui passa pour une faveur extraordinaire, Rhoe se vit dépouillé de ses caisses & de son vin, sans emporter d'autre fruit de ses libéralités, que des promesses. Il a cru ce détail si important pour l'instruction de ses successeurs, que la même raison n'a pas permis de le supprimer dans cet extrait. Mais il laisse à juger quel est le chagrin & l'embarras d'un Ministre, qui se voit continuellement la dupe d'une Cour étrangère, & qui est forcé néanmoins par l'intérêt de ceux qui employent ses services, à se payer de fausses apparences, dans l'espoir incertain de trouver un moment savorable pour obtenir des graces qui ne puissent être

retractées.

sfervations par la Religion du Mogol régnant.

Remarque

fur cette au-

dience.

A l'occasion de l'entretien du Mogol sur les différends de Religion, il fait les observations suivantes. Ces Peuples jusqu'au tems d'Eckbar, Père du Mogol règnant, n'avoient point entendu parler du Christianisme. Eckbar étoit un bon Prince, doux, équitable, amateur & curieux de toutes

(q) Pag. 50.

for le avo déf ven Pat d'er anii bâti Chr Chr ,, C ,, a fort cette resp deve n'écl ,, CI ,, en pas ( rrvee me-t lui la noie de s' prop fit ur reçur de no C'éto à une traito foien

> représer une ré tans où femblé Persan be à R de Pro par que Quelqu du Lev

de Tei

la for

aux injustices ue j'aurois à uger que ma , me dit-il. uis deux ans, ous ayant reırs, en qualitoit ici avant l'affection de otre procédé rendre qu'on lois répondre ce n'est pas voir que je Lorfque vous irs & des réz apportés, je ge d'une com-lt de me faire tui pour mon manière pour roderie d'Anqu'on travailme faites ce us ne perdrei que j'exécute de m'envoyer de grappe. Je Hé bien, me

traordinaire, porter d'autre fi important pas permis de le chagrin & e d'une Cour x qui emplopoir incertaint e puissent être

trouve bon,

Religion, il Eckbar, Père nifme. Eckux de touts fortes

fortes de nouveautés. Il fit appeller à sa Cour trois Jésuites de Goz, dont le principal étoit le Père Jerome Xavier, du Royaume de Navarre. Après avoir pris plaisir à l'entendre, il l'obligea de composer un Livre pour la défense de sa Religion contre les Mores & les Gentils (r). Il le lisoit souvent pendant la nuit. Enfin, l'ayant fait examiner, il accorda par Lettres Patentes, au Père Xavier, la permission de bâtir des Eglises, de prêcher, d'enseigner, de convertir, & d'exercer toutes les cérémonies de la Religion aussi librement qu'il l'eut fait à Rome. Il lui donna même de l'argent pour bâtir; de-forte que dans quelques Villes, on vit des Eglises plutôt que des Chrétiens. Par le même Firman, il permit à tous ses Sujets d'embrasser le Christianisme, sans en excepter les Princes du sang Royal. " Heureux " commencement, dit Rhoe; Printems bien avancé, pour une récolte " aussi maigre que celle qui s'est faite depuis". Eckbar n'avoit jamais été fort attaché à la Religion Mahométane. Il ne consideroit dans l'Auteur de cette Secte, qu'un Homme & un Roi, que la crédulité populaire avoit fait respecter; & cette raison lui faisoit croire qu'il pouvoit aspirer lui-même à devenir aussi grand Prophete que Mahomet. Cette entreprise néanmoins n'éclata point pendant son règne. " Une certaine bienséance, si l'on en ,, croit Rhoe, de fit mourir dans la profession de sa foi. Mais son Fils mit " en exécution un plan que fon Père n'avoit fait qu'imaginer ". Il ne fut pas circoncis. Il fut élevé fans aucun principe de Religion; & jufqu'à l'arrivée de Rhoe, il s'étoit foûtenu dans l'indifférence du plus parfait Athéifme. Quelquefois il affiftoit au culte des Mores; mais il observoit en même-tems les fêtes des Gentils. Toutes les Religions trouvoient auprès de lui la même faveur; & fon aversion n'étoit que pour ceux qui abandonnoient les opinions dans lesquelles ils étoient nes. Enfin, prenant le parti de s'attacher ouvertement aux idées de fon Père, il se déclara Chef de sa propre Religion; & pour devenir aussi grand Prophête que Mahomet, il fit une nouvelle loi, mélée de toutes les autres. Quantité de ses Sujets la reçurent avec tant de superstition, qu'ils ne vouloient prendre aucune sorte de nourriture avant que d'avoir falué le matin leur nouveau Législateur. C'étoit pour entrer dans cette vûe, qu'il se présentoit dès la pointe du jour à une fenêtre qui donnoit sur une grande place, devant son Palais. Il maltraitoit ceux qui louoient Mahomet. Il écoutoit avec joye ceux qui l'accusoient d'imposture. Mais on ne l'entendoit jamais parler qu'avec respect de Jesus-Christ & de sa Religion; ce que Rhoe nomme un effet admirable de la force des vérités divines. Il confirmoit, il augmentoit de jour en jour

R пов.

Faveurs accordées à la Religion par Eckbar.

Ses motifs & fon plans

Le plan d'Eckbar est fuivi par Jehan-guir.

(r) Ce Livre avoit pour titre Miroir qui représente la vérité. Abbedin, Persan, y sit une réponse, où tout ce que les Mahométans objectent au Christianisme se trouve rassemblé. Le Père Guadagnoli répondit au Persan, & sa réponse sut imprimée en Arabe à Rome, par ordre de la Congrégation de Propaganda fide. Son Livre commençoit par quantité d'imprécations contre Mahomet. Quelques personnes, informées des manières du Levant, sui dirent que c'étoit rendre son

Livre inutile aux Orientaux, puisque les imprécations empêcheroient qu'il ne sit lû de ceux pour lesquels il étoit composé. Il en fit une seconde Edition, dans laquelle au contraire il parla si bien de Mahomet, que les Supérieurs y trouvèrent à redire, & lui en sirent même une sévère correction, dont il se plaignoit à ceux qui lui parloient de son Ouvrage. Cette Note est tirée du Recueil de Thevenot, Tom. I.

R H O E.

Princes & jeunes Mogols élevés dans le Chriftianisme,

Ils demandent des femmes Portugaifes qu'ils n'obtiennent pas.

L'Empereur en prend occasson, de leur faire abandonner la foi.

Etat du Christianisme dans le Pays.

les privilèges des Eglises Chrétiennes. Depuis deux ans, il employoit ordinairement deux heures de la nuit à se faire entretenir du Christianisme; & souvent, il donnoit de fortes espérances de sa conversion.

I L mit quantité de jeunes gens entre les mains du Père François Consi Jéfuite, qui étoit alors à sa Cour avec la qualité de Résident du Roi de Portugal, pour leur enseigner à lire & à écrire la langue Portugaise, & pour les instruire dans les Lettres humaines. Ce Père tint, pendant quelques années, une école ouverte, où l'Empereur envoya deux Princes ses neveux, qui furent instruits dans la Religion Chrétienne, & baptisés avec beaucoup de pompe dans la nouvelle Eglife d'Agra. Plufieurs Mogols fuivirent leur exemple, avec d'autant plus de confiance, qu'ils croyoient l'Empereur peu éloigné des mêmes principes. D'autres, qui le connoissoient mieux, s'imaginerent qu'il n'avoit consulté que sa politique, pour attirer sur ces Princes la haine des Mahométans, qui font la principale force de l'Empire. Mais les uns & les autres se virent également trompés. Aussi-tôt que les Princes & d'autres enfans eurent appris les principes de la foi Chrétienne, entre lesquels on n'avoit point oublié celui de n'avoir qu'une semme, & de la même Religion, l'Empereur fit demander aux Jésuites, par ces Princes, des Portugaifes pour femmes. Les Missionnaires, qui croyoient cette demande venue d'eux-mêmes, leur firent quelques réprimandes, & ne portérent pas plus loin leurs foupçons. Mais comme l'Empereur n'avoit pas eu d'autre vûe, en favorisant le Christianisme, que de se procurer des semmes Portugaifes, qu'il fouhaitoit ardemment, les deux Princes, qui connoiffoient ses intentions, rendirent aux Jésuites toutes les marques de leur profession de foi, sous prétexte qu'on leur resusoit des semmes Chrétiennes, après leur en avoir fait espérer du Portugal. L'air de confiance, qui accompagnoit cette déclaration, ouvrit les yeux aux Missionnaires. Ils firent quelques recherches, qui ne leur laissérent aucun doute des intentions de l'Empereur. Cependant ils refuserent de recevoir les croix des Princes; & leur répondant qu'elles avoient été données par l'ordre de l'Empereur, ils les prièrent de s'addresser à Sa Majesté, afin qu'elle leur fît déclarer ses volontés par la bouche de ceux qu'elle employoit ordinairement à les expliquer. Ils connoissoient assez le caractère de ce Prince, pour se persuader qu'il ne voudroit pas être soupçonné d'un dessein si bas. En effet, quoique vivement picqué du récit des Princes, il dissimula son ressentiment pendant quelques jours: mais ayant pris la réfolution de ruiner l'école, il envoya ordre aux Jésuites de venir à la porte du Serrail, où il leur sit dire, par une de ses femmes, que c'étoit par sa volonté que les Princes avoient changé de Religion. Ils redevinrent Mahométans; & toutes les espérances des Missionnaires s'évanouirent avec le fruit de leurs travaux (s).

Rhoe assure qu'avec beaucoup de recherches, il ne trouva point, dans le Pays, un seul Proselite qui méritât le nom de Chrétien, & qu'à la réserve d'un petit nombre de misérables, qui étoient entretenus par la charité des Jésuites, il y en avoit même très-peu qui sissent prosession du Christianisme. Il ajoute que les Jésuites, connoissant la mauvaise soi de cette Nation, se lassoient d'une dépense inutile. Tel étoit suivant son témoigna-

(s) Pag. 78 & précédentes.

ge, l zarre prom

" tes " fer " acc " var " cro

l'ay

, fâc , Mi , cur , ave , dan , tien , que

, hom
, cafid
, le fe
, cett
, dem
, ils a
, braf

mira

,, celle ,, tien ,, port ,, veu ,, para ,, fur i ,, opéi

> doni réfui dit c foi-r des i chof

Ces vellère dispens Un Ch pour us Relatio

(t) P

ge, le véritable état du Christianisme dans l'Indoustan. Un événement bizarre, dont il su témoin, le persuadoit encore plus, qu'on devoit peu se prometre la conversion de l'Empereur

ployoit or-

stianisme ;

is Corfi Te-

i de Portu-

& pour les

ielques an-

es neveux.

: beaucoup

virent leur

pereur peu

nicux, si-

r ces Prin-

e l'Empire.

ôt que les

hrétienne,

me, & de

es Princes,

t cette de-

ne porte-

voit pas eu

les femmes

ui connois-

le leur pro-

rétiennes.

ce, qui ac-

entions de

Princes; &

pereur, ils

rer fes vo-

les expli-

perfuader , quoique

nt pendant

il envoya

e, par une

ent changé

rances des

pint, dans

à la réfer-

la charité

u Christia-

cette Natémoigna-

Ils firent

promettre la conversion de l'Empereur.

"Il n'y avoit pas long-tems, dit-il, que l'Eglise & la Maison des Jésui"tes avoient été brulées. Le Crucisix étoit échappé aux slâmes, & sa con"fervation sut publiée comme un miracle. Pour moi, qui aurois béni tout
"accident dont on auroit tiré quelque avantage pour la propagation de l'E"vangile, je gardai le silence. Le Père Corsi me dit de bonne-soi qu'il
"croyoit cet événement sort naturel, mais que les Mahométans mêmes

" l'ayant fait passer, fans sa participation, pour un miracle, il n'étoit pas , fâché qu'ils en eussent conçu cette opinion. , L'EMPEREUR, fort ardent pour toutes les nouveautés, appella le Missionnaire, & lui fit diverses questions. Enfin, venant au sujet de sa " curiofité, vous ne me parlez pas, lui dit-il, des grands miracles que vous avez faits au nom de vôtre Prophête. Si vous voulez jetter fon image dans le feu en ma présence, & qu'elle ne brule point, je me ferai Chré-», tien. Le Père Corsi répondit que cette expérience blessoit la raison, & que le Ciel n'étoit pas obligé de faire des miracles, chaque fois que les hommes en demandoient; que c'étoit le tenter, & que le choix des occasions n'appartenoit qu'à lui; mais qu'il offroit d'entrer lui-même dans le feu, pour preuve de la vérité de fa foi. L'Empereur n'accepta point cette offre (t). Cependant tous les Courtifans firent beaucoup de bruit; & demandant que la vérité de nôtre Religion fut éprouvée par cette voye, ils ajoutèrent que si le Crucifix bruloit, le Père Corsi seroit obligé d'embraffer le Mahométisme. Sultan Coronne apporta l'exemple de plusieurs miracles, qui s'étoient faits dans des occasions moins importantes que celle de la conversion d'un si grand Monarque, & conclut que si les Chrétiens resusoient cette expérience, il ne se croyoit pas oblige de s'en rapporter à leurs discours. L'Empereur entra dans la dispute. Il dit en faveur du Christianisme, que J. C. étoit un Prophête plus grand sans comparaison que Mahomet, si l'on en jugeoit par ses miracles; & s'étendant fur sa résurrection, il demanda si les autres avoient été capables d'une opération si divine. Le Prince repliqua pour Mahomet, que d'avoir donné la vûe à un Aveugle, étoit un aussi grand miracle que celui de la résurrection. Cette question étant vivement agitée, un Seigneur prétendit que l'Empereur & le Prince avoient également raison; que ressusciter foi-même, ou rendre la vie aux Morts, étoit sans contredit le plus grand ", des miracles; mais que donner la vûe à un Aveugle né, c'étoit la même chose, & une espèce de résurrection".

CES grands mouvemens n'eurent pas d'autre suite. Mais ils se renouvellerent bien-tôt, à l'occasion d'un singe merveilleux, dont on ne peut se dispenser de rapporter l'histoire, sur l'autorité d'un témoin tel que Rhoe. Un Charlatan de Bengale offrit à l'Empereur un grand singe, qu'il donnoit pour un animal divin. On a fait remarquer effectivement, dans d'autres Relations, que plusieurs Sectes des Indes attribuent quelque divinité à ces

L'Empereur demande un

miracle aux

Jésuites.

R HOW.

1617.

Généreuse réponse du Père Cors.

Dispute des Seigneurs Mogols sur les miracles

Histoire d'un] singe.

<sup>(1)</sup> Pag. 79. Bernier rapporte à-peu-près le même fait.

Rиов.

Comme il étoit question de vérifier cette qualité par des preuves, l'Empereur tira de son doigt un anneau, & le fit cacher dans les vétemens d'un de fes Pages. Le finge, qui ne l'avoit pas vû cacher, l'alla prendre dans le lieu où il étoit. L'Empereur, ne s'en rapportant point à cette expérience, fit écrire, sur douze billets différens, les noms de douze Législateurs, tels que ceux de Moise, de Jesus-Christ, de Mahomet, d'Aly, &c.; & les ayant mêlés dans un vase, il demanda au singe quel étoit celui qui avoit publié la véritable loi. Le finge mit fa main dans le vafe, & tira le nom du Législateur des Chrétiens. L'Empereur, fort étonné, foupçon. na le Maître du finge de sçavoir lire les caractères Persans, & d'avoir dresse l'animal à faire cette distinction. Il prit la peine d'écrire les mêmes noms de sa propre main, avec les chiffres qu'il employoit pour donner des ordres fecrets à ses Ministres. Le singe ne s'y trompa point. Il prit une seconde fois le nom de Jesus-Christ, & le baisa. Un des principaux Officiers de la Cour dit à l'Empereur, qu'il y avoit nécessairement quelque supercherie, & lui demanda la permission de mêler les billets, avec offre de se livrer à toutes fortes de supplices si le singe ne manquoit pas son rôle. Il écrivit encore une fois les douze noms; mais il n'en mit qu'onze dans le vase, & retint l'autre dans fa main. Le finge les toucha tous l'un après l'autre, fans en vouloir prendre aucun. L'Empereur, véritablement surpris, s'essorça de lui en faire prendre un. Mais l'animal se mit en surie, & sit entendre, par divers signes, que le nom du vrai Législateur n'étoit pas dans le vase. L'Empereur lui demanda où il étoit donc? Il courut yers l'Officier, & lui prit la main dans laquelle étoit le nom qu'on lui demandoit. Rhoe ajoute: 3, quelque in-" terprétation qu'on veuille donner à cette fingerie, le fait est certain (v)".

Rhoe suit l'Empercur à Mandoa. On regrette ici qu'après avoir représenté l'Empereur dans une partie de sa marche, il n'explique point les raisons qui lui firent abandonner le dessein de la guerre, pour se retirer au Château de Mandoa. Il ne nous apprend pas même ce qui l'obligea tout d'un coup d'interrompre sa narration (x)., Le, 3 de Mars, dit-il, j'arrivai à Mandoa. L'Empereur y devoit faire son, entrée; mais on ignoroit encore le jour, parce qu'on attendoit que les, Astrologues l'eussent marqué; & nous demeurâmes dehors, pour attendoit que ce bienheureux moment. Mes gens, qui étoient chargés de me cher, cher un logement, avoient pris possession d'une grande enceinte, fermée, de bonnes murailles, qui contenoit un Temple & un Monument". Quelques Seigneurs de la Cour s'y étoient aussi logés; mais Rhoe ne s'y établit pas moins, comme dans un lieu tranquille, qu'avec un peu de dépense on auroit pû rendre agréable. L'air y étoit bon, & la vûe charmante; mais

(v) On a vû, dans d'autres Relations, qu'un finge bien instruit consulte l'œil de son Mastre. D'ailleurs étoit il bien certain que ce ne fut pas une créature humaine, qui avoit beaucoup de ressemblance avec un singe; ce qui n'est pas sans exemple en Europe même? (1).

(x) Le Camp étoit fitué dans les environs de Mandoa, où l'Empereur devoit faire une

( r ) Si la supposition peut être reçue, elle ne lève point la difficulté que ce fait merveilleux présente à l'esprit, dans toutes ses citconstances, R. d. E.

fimple entrée de cérémonie. Rhoe s'arrêta en ce lieu jusqu'au 31 d'Octobre, qu'il se rendit aux tentes du Prince pour tâcher d'expedier se affaires. Terry, qui l'accompagnoit, dit qu'ils marchèrent, avec l'Armée, de Mandoa à Amadabath, après avoir été deux ans à la suite du Grand Mogol, qui tenoit toûjours la campagne, sans faire autrement la guerre. R. d. E.

bar qui ďy fup aure che l'ufa lui ges Īui L riqu rap s'éta deu. ave fanc pou

on

ret

n'a

 $\mathbf{C}$ o

ni

feff

titu

On

ave

ren

ce

d'A The de d faut leur

loir

tena

toui

Ang

deg

deu

près

que

pan d'ér

on y avoit l'incommodité d'être éloigné de deux lieues du Palais de l'Empe-Quelques jours après, les Anglois en ressentirent une autre, qu'ils n'avoient pas prévûe, & qu'ils partagèrent avec tous ceux qui suivoient la Mandoa étant situé sur une hauteur, il ne s'y trouvoit pas de puits, ni même aucun réfervoir d'eau. Les principaux Seigneurs avoient pris pofsession des puits qui étoient dispersés dans la campagne. Bien-tôt une multitude infinie d'hommes & d'animaux se virent en danger de périr de sois. On publia un ordre à tous les Habitans du Pays de quitter leurs habitations, avec leur bétail & leurs chameaux. Ceux qui se trouvèrent sans faveur sûrent obligés de chercher des retraites à quatre ou cinq lieues de distance, ce qui rendit les irres fort chers à la Cour. Rhoe fut d'autant plus embarrassé, qu'il craignoit de se voir dans la nécessité de quitter sa maison, qui étoit fort bonne, quoiqu'éloignée des marchés & de l'eau. Il réfolut d'y demeurer à toutes fortes de risques, parceque dans les plus fâcheuses suppositions, il espéroit d'y être toûjours mieux qu'à la campagne, où il auroit fallu camper; & montant à cheval, il entreprit lui-même de chercher de l'eau. Le hazard lui fit rencontrer un puits, qu'on gardoit pour l'usage d'un Seigneur. Il ne sit pas difficulté de s'adresser au Maître, & de lui déclarer le besoin qu'il avoit de son secours. Il en obtint quatre charges d'eau, par jour. C'étoit une faveur importante, qui le fit retourner chez lui fort satisfait, & qui le sauva de la misere publique (y).

Le reste du Journal n'offre plus que des événemens & des observations de Commerce, entre lesquels on trouve seulement quelques mêlanges historiques, qui méritent d'en être détachés, quoiqu'ils n'ayent point affez de rapport entr'eux pour composer une narration suivie. Rhoe, par exemple, s'étant rendu à la Cour le 12 de Mars, y offrit à l'Empereur, pour étrennes, Rhoe. deux couteaux & six verres. Il craignoit qu'un si leger présent ne fut reçu avec dédan; mais on lui en témoigna au contraire beaucoup de reconnoisfance; & l'Empereur l'affura que n'y considérant que son affection, il ne pouvoit lui en faire de si petit, qu'il ne lui fut très-agréable. C'est maintenant à moi, lui dit ce Monarque, de vous donner quelque chose à mon tour; & sur le champ il expédia des ordres, pour faire payer aux Marchands Anglois tout ce qui leur étoit dû. Ensuite, il dit à Rhoe de monter sur les degrés de son Trône, & de s'approcher de lui. D'un côté étoit l'Ambassadeur de Perse, & de l'autre le vieux Roi de Candahar. Rhoe prit place auprès du Roi. L'Empereur fit présent, à l'Ambassadeur de Perse, de quelques pierreries & d'un éléphant, que ce Ministre reçut à genoux, en frappant de la tête les degrés du Trône. Ce Trône étoit d'or, semé de rubis, d'émeraudes & de turquoifes. On voyoit, au fommet, les portraits du Roi d'Angleterre, de la Reine, de Madame Elifabeth, & du Directeur général Thomas Smith, avec quelques autres peintures. Le dessous étoit tendu de deux pièces très-fines de tapisserie de Perse. A côté, sur un petit échaffaut, une troupe de Musiciens amusoit l'assemblée par le bruit confus de leurs instrumens (2).

Rhoe découvrit, quelques jours après, qu'on le foupçonnoit de vouloir quitter secrétement la Cour, & n'eut pas peu de peine à faire prendre fortifications

RHOE. 1617.

Extrême difette d'eau.

Comment

Onelques traits hittoriques recueillis de la fuite du Journal de

(y) Pag. 51.

r des preu-

ans les vete-

, l'alla pren-

point alcette

le douze Lé-

met, d'Aly,

el étoit celui

vase, & tira

ié, foupçon.

l'avoir dressé

mêmes noms

er des ordres

une feconde

fficiers de la

percherie, &

livrer à tou-

crivit encore

fe, & retint

itre, fans en

s'efforça de

entendre, par

ife. L'Empe-

ii prit la main

,, quelque in-

certain (v)".

une partie de

ner le dessein

nous apprend

ion (x)., Le

oit faire fon

idoit que les

pour atten-

de me cher-

inte, fermée

nt". Quel-

e s'y établit

dépense on

mante; mais

Rhoe s'arrên

re, qu'il fe ren-

tacher d'expe-

accompagnoit, rmée, de Man-

été deux ans à

tenoit toûjours

nent la guerre.

R noz.

une autre idée de ses intentions. Ce soupçon, qui venoit de la malignité de Sultan Coronne, lui donne occasion de rapporter quelle fut l'origine des premières fortifications de Surate. Dès l'année précédente, Coronne avoit fait entendre à l'Empereur que les Anglois avoient des desseins sur cette " A la vérité, dit Rhoe, la folie de ma Nation y avoit donné quel. que sujet (a). Dans leurs querelles fréquentes, ils avoient fait descendre au rivage deux cens Mousquétaires, qui rencontrant quelques gens du Pays leur avoient dit, en raillant, qu'ils marchoient pour prendre la Ville. Quoique cette menace fut ridicule, & qu'il n'y eut point d'appa. rence qu'une poignée de gens pût entreprendre de faire douze miles, dans une terre ennemie, pour attaquer une Ville fermée, qui, sans compter ses Habitans, étoit gardée par une garnison de mille chevaux & de mille hommes d'Infanterie; qu'il y eut d'ailleurs une affez grande Rivière à passer, & que peu de gens eussent pû la défendre contre une Armée nombreuse : la Cour n'avoit pas laissé de s'en allarmer, & le discours des Anglois avoit passé du moins pour injurieux à l'Empire. Sultan Coronne, faisant revivre ce bruit, qui sembloit donner plus de vraifemblance au foupçon de la fuite de Rhoe, s'en fervit pour faire goûter, à l'Empereur, le dessein qu'il avoit depuis long-tems de fortifier la Ville & le Château. Il commença par quelques ouvrages qu'il fit au Port, & qui furent munis d'une bonne artillerie. L'Empereur feignit apparem. ment de ne pas comprendre, que ces fortifications pouvoient servir un jour au Prince, pour s'affurer absolument de la Place, & s'ouvrir une porte de derrière, s'il étoit jamais obligé de fuir la vengeance de fon frère (b).

L'Ambassadeur de Perse part fort maltraité.

Le 30 d'Avril, on vint faire des excuses à Rhoe, de la part de l'Ambassadeur de Perse, qui étoit parti sans lui faire aucune civilité. Il apprit du Messager, que ce Ministre n'étoit pas malade, comme il avoit pris soin de le publier, mais que ne recevant aucune satisfaction de la Cour, dans fes Négociations, il s'étoit retiré brusquement, après avoir fait néanmoins, à l'Empereur, un dernier présent de trente beaux chevaux. Ce Monarque lui avoit donné, en récompense, une somme de trois mille écus; mais l'Ambassadeur avoit paru peu satisfait de cette libéralité. L'Empereur, pour fe justifier, avoit fait faire deux listes, dont l'une contenoit tous les presens de l'Ambassadeur, au-dessous desquels on avoit marqué leur prix, mais beaucoup moindre que leur valeur. Dans l'autre, on avoit marqué jus qu'aux bagatelles qu'il avoit reçûes de l'Empereur, telles que du vin, des melons, & d'autres fruits, avec leur prix, qui étoit fort exageré. En lui présentant ces listes, on lui avoit offert le surplus en argent, pour mettre de l'égalité dans les deux comptes. Des procédés si méprisans lui avoient fait prendre le parti de feindre une maladie confidérable, pour fe dispensir des visites dont l'usage lui faisoit une loi. Mais, ayant vécu en fort bonne intelligence avec Rhoe, il lui faifoit dire qu'il n'avoit pû traverfer la Ville pour lui dire adieu, fans découvrir la fausseté de ses prétextes; qu'il ne

Baffeffe du Grand Mogol.

(a) Ibidem.
(b) Ibidem. On verra, dans les Relations fuivantes, quels furent les effets de ceue

vou & c tem les j dem vict & c duit fanc fons L

Fête tenti témo orne voyo plats quois foye d'or. un re de di bras, doigt

couv

& de

lons, vers l toiend roupi du mo voir, draps d'autr du ble nians. chaque

Pe fur Rh où l'or tes de

que l'a

tems

même,

la malignité t l'origine des Coronne avoit eins fur cette it donné quel. t fait descenquelques gens our prendre la point d'appa. douze miles. ée, qui, fans nille chevaux e assez grande e contre une ner. & le dif-Empire. Sulr plus de vraifaire goûter, ortifier la Vilfit au Port, & gnit apparem.

ent fervir un

z s'ouvrir une

eance de fon

part de l'Λmité. Il apprit avoit pris foin a Cour, dans it néanmoins, Ce Monarque e écus; mais npereur, pour tous les preeur prix, mais marqué jul du vin, des geré. En lui pour mettre s lui avoient r fe dispenser en fort bonverfer la Vilctes; qu'il ne

effets de cette

vouloit pas néanmoins que ses mécontentemens fussent ignorés des Anglois; & qu'il leur promettoit de réparer cette incivilité forcée, par les bons traitemens qu'il feroit en Perse à leur Nation. Son Messager ne ménagea point les plaintes, contre l'Empereur & toute la Cour, mais Rhoe affecta prudemment de ne pas les entendre. La nouvelle qu'il reçut bien-tôt, d'une Sa politique. victoire fanglante que les Turcs avoient remportée sur les Armées de Perse, & celle du faccagement de Tauris, servirent à lui faire expliquer la conduite des Mogols, qui règloient leur estime & leurs caresses pour les Puisfances voisines, sur la prospérité de leurs affaires, c'est-à-dire, sur les raifons qu'ils avoient de les craindre ou de les mépriser (c).

LE 1 de Septembre, jour de la naissance de l'Empereur, & celui d'une Rhoe assiste Fête solemnelle, où l'usage de ce Prince étoit de se faire peser, on eut l'at- à la cérémotention de procurer, à Rhoe, un spectacle dont il n'avoit pas encore été l'Empereur. témoin. On le mena dans un fort beau jardin, qui offroit, entre divers ornemens, un grand quarré d'eau, bordé d'arbres, au milieu duquel on voyoit, sous un pavillon, la balance où le Monarque devoit être pesé. Les plats étoient d'or massif, enrichis de petites pierreries, de rubis & de turquoifes. Ils étoient foûtenus par des chaînes d'or, avec des cordons de soye, pour double sûreté. Le fleau de la balance étoit couvert de placques d'or. Les principaux Seigneurs, assis autour du Trône, attendoient dans un respectueux silence l'arrivée de leur Souverain. Il parut enfin, chargé de diamans, de rubis & de perles. Il en avoit plusieurs rangs au cou, aux bras, sur son turban, aux poignets, avec deux ou trois anneaux à chaque doigt. Son épée, son bouclier, & son Trône même, n'étoient pas moins couverts de pierreries. Rhoe distingua des rubis aussi gros que des noix, & des perles d'une grosseur prodigieuse (d).

L'EMPEREUR se mit dans un des plats de la balance, assis sur ses ta-Ions, comme une femme. On mit de l'autre côté, pour contre-poids, di- Sa Majesté. vers balots, qui furent changés jusqu'à six sois. On dit à Rhoe qu'ils étoient remplis d'argent; & que ce jour-là, Sa Majesté pesoit neuf mille roupies, qui font environ quinze mille francs en argent. Ensuite on mit, du même côté de la balance, de l'or, & des pierreries que Rhoe ne put voir, parcequ'elles étoient enveloppées. On y mit successivement des draps d'or, des étoffes de soye, des toiles, des épiceries, & toutes sortes d'autres richesses. Enfin l'Empereur sut pesé contre du miel, du beurre & du bled. Rhoe apprit que tous ces biens devoient être distribués aux Banians. Cependant, il observa que cette distribution ne se fit point, & que chaque pacquet fut remporté, avec beaucoup d'attention. On lui dit aussi que l'argent étoit réservé pour les Pauvres, & que l'Empereur prenoit le tems de la nuit pour le distribuer de sa propre main.

PENDANT que ce Monarque étoit dans sa balance, il tourna les yeux Fruits d'or fur Rhoe, avec un fourire. Après avoir été pesé, il monta sur son Trône, & d'argent distribués aux où l'on mit devant lui des bassins pleins de noix, d'amandes & de toutes sor Seigneurs. tes de fruits artificiels, d'or & d'argent. Il en jetta une partie. Les plus

(c) Pag. 54. Cette réflexion tombe d'elle-

même, par la raison que la nouvelle en ques-

XIII. Part.

tion étoit arrivée après le départ de l'Ambassadeur de Perse. R.d. E. (d) Pag. 56.

RHOE. 1617.

Rнов. 1617. grands Seigneurs qui étoient les plus proches de lui, se traînoient par terre pour en prendre. Rhoe ne crut pas que la bienséance lui permît de les imiter. L'Empereur qui s'en apperçut, prit un des bassins, qui étoit pres que rempli, & le versa dans son manteau. Ses Courtisans eurent l'effronterie d'y porter la main, avec tant d'avidité, que s'il ne les eût prévenus, ils ne lui auroient rien laissé. On lui avoit fait entendre que ces fruits é toient d'or massif; mais l'expérience lui apprit qu'ils n'étoient que d'argent, & si legers, que mille ne pesoient pas la valeur de deux cens francs. Il en sauva pour dix ou douze écus, c'est-à-dire, de quoi remplir un plat de bonne grandeur. Pendant toute la Fête, l'Empereur en jetta la valeur de quatre ou cinq cens écus. Il passa la nuit d'un jour si solemnel, à boire avec les principaux Seigneurs de sa Cour. Rhoe y sut invité, mais il s'en excusa, parceque les liqueurs du Pays sont si sortes, qu'elles lui paroissoient capables de lui brûler les entrailles (e).

Rhoe, faute de préfens, donne un Atlas au GrandMogol.

LE 9, l'Empereur fortit sur un éléphant, pour aller prendre le divertis fement du vol des oifeaux, sur la Rivière de Darbadat. Rhoe, devant la maison duquel il devoit passer, se hâta de monter à cheval, & de marches au-devant de lui. L'ufage du Pays oblige ceux, devant la porte desques Sa Majeste doit passer, de lui faire un présent, qui se nomme Moubarech, c'est-à-dire, bonne nouvelle ou bon succès; & l'Empereur reçoit ces présens comme un favorable augure, pour la première affaire qu'il doit entreprendre. Rhoe n'avoit rien à lui offrir. Cependant, comme il ne pouvoit paroître avec honneur sans quelque présent, & qu'il y auroit encore eu plus de honte à s'absenter de son logement dans cette occasion, il prit le parti de porter entre ses bras un Atlas bien relié, & de dire à Sa Majesté que n'ayant rien qui lui parût digne d'un si grand Monarque, il lui offroit le Monde entier, dont il commandoit une si grande & si riche partie. présent fut reçu avec beaucoup de civilité. L'Empereur, portant plusieur fois la main à la poitrine, l'affura que tout ce qui viendroit de fa part, la feroit toûjours fort agréable. Les jours suivans, il lui sit diverses questions fur son Atlas. Mais l'ayant fait voir aux Sçavans du Pays, qui ne purem y rien comprendre, il le regarda comme un meuble inutile, qu'il prit le parti de lui renvoyer (f).

Quelques présens plus agréables, qui arrivèrent à Rhoe, par une nouvelle Flotte, disposèrent enfin toute la Cour à prendre ses intérets. Asaph Kan même devint un de ses plus officieux partisans; jusqu'à résister ouvertement à Sultan Coronne, qui se trouvant presque le seul ennemi des Anglois, prit aussi le parti de composer avec eux, lorsqu'il se vit dans l'impuissance de leur nuire. Ainsi la négociation de Rhoe se termina plus heu-

reusement qu'il ne l'avoit esperé.

Purchas, qui a publié son Journal, avoue que la prudence lui en a sait supprimer diverses parties, qui contiennent les plus importans mystères du Commerce. Cependant il n'a pas laissé de nous conserver une de ses Lettres, qui parost capable de réparer cette suppression, par les éclaircissements qu'on y trouve sur les plus prosondes vûes de la Compagnie Angloise dans son Ambassade à Surate. Elle parost mériter d'entrer ici à ce titre; & The-

venot

vend

cuei

se p

, en

, de

,, dan

,, ne

, COI

"rap

, bie

, rou

y, vôt

,, ces

,, ave

,, cha

,, mo

, pre

, mo

,, que

,, le F

,, fen

, voi

s, ra

, une

, Por

3, & 1

", néc

", van

,, vou

"des

"ni o

"que

,, mo

"peu "les

"l'ine

"Cet

,, vou

,, mêi ,, tir ]

"à fe "L'a

,,

venot s'est laissé engager, par la même raison, à la traduire dans son Recueil. On passera teulement sur ce qui n'a point de rapport au but qu'on se propose.

R нов. 1617.

"NES TRES-HONORES AMIS, Je vous ai marqué mon fentiment sur vos affaires, dans le Journal que je vous ai envoyé. Mais comme, , en arrivant à cette Cour, je m'arrêtai à quelques rapports, que j'ai trouvés , depuis sans fondement, & que plusieurs points n'ont pas été bien éclaircis , dans ma Relation générale, je les parcoûrerai ici en peu de mots, afin qu'u, ne fois pour toutes vous puissez entendre l'état de vôtre Commerce, & , comment il faut l'établir & le gouverner, dans la crainte que sur d'autres , rapports vous ne vous engagiez à des dépenses inutiles, & vous ne tombiez dans de grosses fautes ou dans des pertes considérables.

Lettre importante de Rhoe à fa Compagnie.

, biez dans de grosses fautes ou dans des pertes considérables. " L'OFFRE d'aider le Mogol, ou de convoyer ses Sujets jusqu'à la Mer-, rouge, est une offre inutile. Je ne laisserai pas de la faire, pour marquer , vôtre affection. Quand les Habitans de ce Pays n'ont pas besoin des servi-, ces qu'on leur présente, ils les regardent avec dedain. Le Mogol a la paix , avec les Portugais. Il ne leur fera point la guerre, que nous ne les ayions , chasses de leurs Places. Aussi long-tems que ses Etats seront en paix, il se ", mocquera de vôtre affistance. Mais quand la guerre auroit commencé à le "presser, il ne se mettroit point sous une protection etrangère, & rien au "monde ne l'engageroit à la payer. Il faut se desabuser de toutes les idées , que vous auriez pû concevoir, de faire le moindre trafic autre part que dans , le Port de Surate. Il suffira que vous soyiez en état de vous y pouvoir défendre. Quelque service que vous puissiez rendre à cette Nation, elle ne vous en fera jamais obligée. Elle vous craindra toûjours, & ne vous aime-, ra jamais. Pour ce qui est de l'entretien d'un Resident à la Cour, c'est , une dépense qu'il faut continuer, tant que vous serez en guerre avec les , Portugais. Les autres dépenses peuvent être retranchées comme inutiles, , & peuvent même vous apporter du préjudice.

"A l'egard d'un Fort, j'ai cru, à mon arrivée, que c'étoit une chofe fort "nécessaire; mais l'expérience m'a fait voir depuis, que c'étoit un grand a"vantage d'avoir été resusé alors. S'ils me l'offroient à présent, je ne le
"voudrois pas accepter. Premièrement, aux lieux où l'on a la commodité
"des Rivières dont on a parlé, le Pays est désert, & l'on n'y peut négocier,
"ni converser. Les passages les plus aisés sont tellement remplis de voleurs,
"que l'autorité même du Souverain ne les en a pû chasser. La force des
"montagnes, qui leur servent de retraite, les assure contre les desseins qu'on
"peut former contre eux; & s'il y avoit des lieux propres au Commerce,
"les gens du Pays en auroient prosité. Ces Peuples sentent tous les jours
"l'incommodité qu'ils reçoivent, d'avoir un Havre qui n'est point habité.
"Cette raison seule me semble assez forte pour faire voir que le lieu qu'on
"vous a proposé n'est pas convenable; ils ne s'en servent point. Mais quand
"même le Havre auquel vous pensez seroit fermé, il n'est pas aisé de divertir le Commerce, en le tirant d'un lieu où les Marchands sont accoutumés

"à fe rendre, principalement lorsqu'il est question d'un Commerce en détail. "L'autre raison, c'est que la dépense seroit plus grande que la qualité de vôtre S 2 "Com-

vit dans l'im mina plus heu

oient par terre

permît de les

qui étoit pres.

eurent l'effron. eût prévenus

e ces fruits 6

t que d'argent.

s francs. Il en

plir un plat de

ta la valeur de

mnel, à boire

é, mais il s'en

lui paroissoient

dre le divertif.

hoe, devant la & de marcher

porte desques

me Moubarech.

oit ces présens

doit entrepren-

ne pouvoit pa-

encore eu plus

il prit le parti

a Majesté que

l lui offroit k he partie. Ce

ortant plusieus

de sa part, hi

eries questions

qui ne purent , qu'il prit k

, par une nou-

érets. Afaphi réfister ouver

nemi des An-

ns mystères du ne de ses Letéclaireissemens Angloise dans titre; & The-

ce lui en a fait

venot

R нов. 1617. "Commerce ne la peut porter; & le payement d'une garnison absorberoit tout "le profit. Cent hommes ne suffiroient pas, pour désendre ce Fort imagi-"naire. Les Portugais seroient des efforts extrêmes pour vous en chasser. La "guerre & le trasic sont incompatibles, suivant mes idées; & si vous m'en "croyez, vous ne vous hazarderez point à la faire autrement que sur Mer, "où l'on peut aussi-tôt gagner que perdre. C'est ce qui cause aujourd'hui la "pauvreté des Portugais. Ils ont, à la vérité, des Colonies dans des Pays "fort riches; mais les garnisons, qu'ils entretiennent pour les conserver, en "consument tout le profit, quoiqu'elles soyent soibles. En un mot, remar-"quez, s'il vous plaît, ce que je vous dis; ils ne prositeront jamais des Indes, "tant qu'ils seront obligés de soûtenir cette dépense.

"Les Hollandois sont aussi tombés dans la même faute, lorsqu'ils ont tâ, ché de s'y établir par la force. Ils en rapportent une grande quantité de marchandises. Ils sont considérés dans toutes les Places; ils sont même les Maîtres de quelques-unes des meilleures. Avec celà leurs morte-payes con sument tout le gain d'un si grand & si riche trasic. Il est certain que s'il y quelque fortune à faire dans ce Pays-là, vous la devez attendre du côté

"de la Mer & d'un Commerce paisible.

"C'est une erreur d'affecter d'avoir des garnisons & des Places de guerre aux Indes. Si vous aviez seulement à faire la guerre à ceux du Pays; peutpetre cela vous réussiroit-il. Mais la faire à d'autres pour leur désense, ils 
pus aisé de faire ici une bonne attaque qu'une bonne retraite. Il ne fauprodit qu'un malheur pour vous faire perdre vôtre crédit, & pour vous enprograger dans une guerre dont le succès seroit incertain; outre qu'une action 
paus aissi sujette au hazard que les événemens de la guerre, ne peut être raisonpaus inablement entreprise, lorsque les lieux, d'où l'on peut tirer du secours & 
paus du conseil, sont si éloignés, que cette distance vous expose à des pertes 
pas remèdes. Nous voyons tous les jours que ceux mêmes qui ont ces 
pas deux avantages fort proche, n'en tombent pas moins dans l'embarras. En 
pas Mer, vous pouvez prendre ou laisser. On ne publie pas vos desseins, & 
pas vous les exécutez suivant l'occasion.

"LA Rade de Soualy & le Port de Surate sont les deux Places, de toutes celles du Mogol, qui vous conviennent le mieux. C'est une chose que j'ai bien examinée, & je crois qu'on ne desaprouvera jamais ce que je vous en écris. Il n'est pas besoin d'en avoir davantage. Le grand nombre de Ports, de Comptoirs & de Résidences n'augmentera jamais vôtre Commerce autant qu'il en augmentera la dépense & les charges. On ne trouvera pas, dans un même lieu, un Port si sur pour vos Vaisseaux, & une Place plus commode pour les décharger. La Rade de Soualy, dans la saison, est aussi s'un plus grand Commerce des Indes, & les mieux situées. Vous avez deux difficultés; les Portugais en Mer, & le débarquement de vos marchandises, Pour surmonter la première, il faut que la charge de vos Vaisseaux soit dans vôtre Port, vers la fin du mois de Septembre; ce qui peut se faire aisément, lorsqu'on aura toûjours des marchandises devant soi, ou qu'on empruntera de l'argent pour trois mois. Ainsi vous pouvez charger, & décharger en

memo

32

22

"

"

22

,,

,,

fa

,, d

,, C

C

tre L

bliées

la M

chure Ville

va de

font h

couve être d

font to

eft ma

Surate

reur e dans l

,, n

RHOE.

1617.

Fort imagichaffer. La fi vous m'en ue fur Mer, ajourd'hui la uns des Pays onferver, en mot, remar-

qu'ils ont tâe quantité de ont même les te-payes conain que s'il y ndre du côté

is des Indes.

ces de guerre 1 Pays; peut-2 défense, ils 2 isque. Il est 2 Il ne fauour vous enqu'une action 2 it être raison-3 des pertes 2 es qui ont ces 3 desserras. En 5 desserras, &

es, de toutes chose que j'ai ue je vous en nbre de Ports, nmerce autant era pas, dans ce plus comfon, est aussi font les Villes us avez deux marchandifes. eaux foit dans aire aifément, empruntera décharger en , meme" même-tems, dans une faison fort propre pour retourner en Angleterre; " & vôtre Ennemi n'aura, ni le tems, ni la force de vous nuire; car à " peine pourra-t'il arriver en ce tems-là: ou s'il a pris ses mesures de plus " loin, nous en aurons été soigneusement avertis.

"Pour le fecond point, qui est de charger les marchandises sans courir , le danger des Fregates, & pour épargner la dépense du charoi par terre, , il faudroit envoyer une Pinasse, de soixante tonneaux & de dix pièces de , canon, qui prenne sept ou huit pieds d'eau; afin qu'elle demeure dans la , Rivière qui est entre Soualy & Surate, pour assure le passage de vos marchandises. Elles seront ainsi en sûreté à la Douane de Soualy, qui servira , de Magasin, d'où vous pourrez les faire transporter aux lieux convenables. Les marchandises, que vous cherchez principalement, sont l'indigo & les étosses de coton. Il n'y a point de Place aussi propre pour l'un , & pour l'autre. Enfin, la raison veut qu'on choisisse les lieux qui offrent le plus d'avantages avec le moins d'inconvéniens. Quelques-uns de vos , Facteurs seront peut-être d'un avis contraire: mais soyez sûrs que je ne , me trompe point. Je n'ai aucun dessein d'avoir des Facteurs à ma disposition, ni d'avancer ou d'employer mes amis; encore moins l'ambition , d'avoir beaucoup de gens à commander.

"IL me seroit bien plus facile de faire connoître à la Compagnie toutes , les sautes qu'on a commises, que d'y remédier. La Rivière de Sinda (g), , dont vous me parlez, est tenue par les Portugais; & quand même elle ne , le seroit point, elle n'est ni plus propre au Commerce, ni plus sûre que , celle de Surate. Vos Facteurs m'ont envoyé quatre ou cinq articles de , vos Lettres, qui regardent la Perse, & le dessein de faire bâtir un Fort & , une Colonie au Bengale; ce qu'ils jugent tout-à-sait inutile. Ils ne m'ont , fait sçavoir que cette partie de vos projets. Je ferai ce qui dépendra de , moi, pour avancer vos affaires à la Cour: mais je veux que vous voyiez, , dans mon Journal & dans mes Lettres, comment ils en usent avec moi; , ce que je ne puis attribuer qu'à quelque jalousse que vous avez este de ma , conduite & qui vous coûtera bien cher. Pour ce qui est d'établir ici vôtre Commerce, je crois avoir assez de crédit auprès du Roi pour obtenit

(g) Rhoe fait remarquer, dans une autre Lettre, la fausseré des Cartes que Mercator & les autres Geographes avoient publiées jusqu'alors. Premièrement, dit il, la fameuse Rivière de l'Inde n'entre point dans la Mer à Cambaye. Sa principale embouchure est à Sinda. En voici la preuve: la Ville de Lahor est fur le Fleuve Indus, qui va de-là jusqu'à Sinda. Quand les eaux sont hautes, les environs de Cambaye sont couverts d'eau jusqu'à la Mer, ce qui a peutêtre donné sujet à l'erreur dans laquelle ils sont tous tombés. Lahor, dans ces Cartes, est mal placée. Elle est située au Nord de Surate. La résidence ordinaire de l'Empereur est à Agra, qu'ils n'ont pas marquée dans leurs Cartes, & qui est au Nord-Nord-

Est de Surate, sur une Rivière qui tombe dans le Gange. L'Empereur réside maintenant dans une ancienne Ville, où il n'y a point de maisons qui ne soyent bâties de boue, & qui vaillent mieux que les chaumines de nos Paysans. Il n'y a que le Palais de l'Empereur qui foit bâti de pierre. Les Grands de sa Cour vivent autour de lui sous des espèces de tentes; & l'on bâtit en un moment, avec des roseaux & du mortier, un appartemen qui a quelquesois jusqu'à douze chambres. Cette Ville est à dix journées d'Agra, du côté du Nord-Est. (C'est celle que Rhoe a nommée Asmere.) Elle est, dit-il, quatre cens cinquante miles au Nord de Brampour. Pag. 71.

RHOZ. 1617. tout ce que vous pourrez raisonnablement souhaiter; & quand il m'aura fait une fois quelque promesse, la considération de vos Vaisseaux l'oblige. ra de vous tenir parole. Vous n'avez pas besoin, à la Cour, d'une aussi grande faveur que vous vous l'imaginez. Il faut que vous apportiez ici d'autres marchandises. Ne vous laissez pas tromper par ceux que vous employez. Le drap, le plomb, l'yvoire & le vif-argent font les meilleures marchandises pour ces quartiers, & le seront toujours. J'ai souffert, l'année passée, beaucoup de traverses de Sultan Coronne, qui a le gouvernement de Surate. Je n'ai pû obtenir que le traité de Commerce fût dresfé, avec des conditions égales pour les deux Nations. Le défaut de présens m'a fait perdre une partie de la faveur que j'avois à la Cour. Cependant je n'ai pas laissé d'en tirer une grande partie de ce que je desirois, & quelque satisfaction sur les extorsions & les avanies passées. Mais je tâcherai de rendre nos conditions meilleures dans l'absence du Prince, & de faire un nouveau traité en donnant vos présens au Mogol.

**Embarras** du Mogol fur le sceau d'une Lettre qu'il écrit au Roi d'Angleterre.

On n'apprend, ni dans la Relation de Rhoe, ni dans les remarques qui l'accompagnent, quel fut le tems de son retour. Mais Purchas (b) affure qu'en partant de la Cour d'Afmere (i), il demanda au Mogol une Lettre de recommandation auprès du Roi son Maître, & qu'il l'obtint facilement (k). Cependant le Mogol se trouva fort embarrassé, sur l'endroit où il devoit mettre son sceau. En le mettant au bas de la Lettre, il croyoit marquer une foûmission indigne de lui. D'un autre côté, il craignoit que s'il le

(b) Empruntons ici une autre addition de Purchas. " Je dois ajouter, dit-il, ce ", que M. Steel, un de nos premiers Fac-", teurs, qui étoit alors dans ce Pays avec " M. Rhoe, m'a dit des femmes du Serrail. " Steel avoit un Peintre à sa suite. L'Empereur eut la curiosité de se faire peindre par un Européen; mais comme le Peintre ne sçavoit pas la langue du Pays, Steel, pour lui servir d'Interpréte, sut introduit dans l'appartement des femmes; ce qui ne s'accorde jamais aux hommes. A l'en-" trée, le Chef des Eunuques lui jetta un drap sur la tête, pour lui cacher la vûe des femmes qu'il auroit pû rencontrer. Le hazard, ou sa propre curiosité, lui fit trouver l'occasion d'en voir quelquesunes: mais l'Eunuque, qui s'en apperçut, se hâta de lui jetter sur la tête un drap plus épais que le premier.

Madame Steel avoit les entrées plus libres chez Chan-Canna. La fille de ce " Seigneur, qui avoit été mariée au plus " âgé des frères du Mogol, étoit alors veuve, & vivoit dans la retraite. Elle eut la curiofité de voir une femme Angloise; & son père pria Steel de permettre à sa , femme de lui rendre une visite. Madame " Steel y fut menée dans un chariot fermé

" cieuses." Ibidem. pag. 68. (i) C'est plutôt d'Amadabath. Voyez nôtre Note (x), pag. 134. R.d.E. (k) On trouve la traduction de cette Lettre, dans le Voyage de Terry. Rec. de Thevinot, Tom. I. R. d. E.

" de toutes parts, tiré par des bœufs blancs, & suivi de plusieurs Eunuques. Elle entra d'abord dans une cour, au milieu de laquelle il y avoit un grand quarré d'eau. " Plusieurs femmes de diverses Nations é-" toient affises sur des tapis fort riches au-" tour de ce bassin; les unes noires, d'autres blanches, & d'autres brunes; toutes Es-" claves de la Princesse Mogole. Elles se le " vèrent toutes, & baissèrent la tête, pour " faire la revérence à Madame Steel. Dans " ce Pays, on ne fait pas de visite qui ne " soit accompagnée d'un présent. Madame " Steel offrit le sien à la Princesse, qui la " fit asseoir près d'elle. Après un peu de " conversation, les Esclaves servirent une " collation fort propre. L'amitié devint très-ardente entre ces deux Dames. Madame Steel la cultiva par de fréquentes vi-,, fites; & la Princesse reconnut ses soins ", par divers présens, que Steel sit voir à Purchas après son retour en Angletene. " C'étoient des rubis & d'autres pierres pré-

(a) Pierre taire o M. de l'Allen dicatoi

me

folu

fans

le n

con

paffi

d'un

il av

d'en

Man

des

feule

Gent

baffa

ter le

glois Marc

de Si

vent

à la le fo

terre

ils s'e

& ce

lieue

étoit

enco

me n

lende

long Vaiil

ça ve

Alors

vers .

ΙL

mettoit au haut, le Roi d'Angleterre ne pût s'en offenser. Enfin, il résolut de prendre un tempérament, qui sut de donner sa Lettre à Rhoe
sans être scellée, & son grand sceau à part; afin que le Roi d'Angleterre
le mit dans l'endroit qu'il jugeroit à propos. Ce sceau, qui est d'argent,
contient, dans son empreinte, la généalogie des Mogols depuis Tamerlan.

R нов. 1617.

## Voyage de Jean Albert de Mandelsto dans l'Indoustan.

Mandelslo.
1638.

INTRODUC-

TION.

N nous représente Mandelso comme un de ces Voyageurs extraordinaires, dans qui le desir de parcourir le Globe de la Terre est une passion, & qui lui sacrifient jusqu'à l'espérance de leur fortune. Il étoit né d'une famille distinguée dans le Duché de Mecklenbourg; & dès l'enfance, il avoit été Page du Duc de Holstein. Ce Prince ayant pris la résolution d'envoyer MM. Crusius & Brugman, en Moscovie & en Perse, le jeune Mandelslo, qui sortoit de Page, marqua tant d'empressement pour visiter des Régions si peu connues dans sa Patrie, qu'il obtint la permission, non-

feulement de faire ce Voyage, à la suite des Ambassadeurs, en qualité de

Gentilhomme de la Chambre du Duc, mais encore de se détacher de l'Am-

tion eune fiter

bassade, aussi-tôt que la Négociation seroit terminée en Perse, & d'exécuter le dessein qu'il avoit de visiter le reste de l'Asie (a).

IL s'embarqua, le 6 d'Avril 1638, à Bander-Abassi, sur un Navire Anglois de trois cens tonneaux & de vingt-quatre pièces de canon, avec deux Marchands Anglois, nommés Hall & Mandley, que le Préfident des Anglois de Surate faifoit venir d'Ispahan pour les affaires de leur Compagnie. Un vent contraire les ayant empéchés de lever l'ancre le même jour, ils ne mirent à la voile que le lendemain, pour gouverner vers l'Isle d'Ormus: mais sur le foir, un grand orage de l'Ouest leur faisant craindre de se briser contre terre, ils furent contraints de mouiller à la vûe de l'Isle. Le jour suivant, ils s'efforcèrent, avec le même vent, de passer à la bouline entre cette Isle & celle de Kismisch, qui sont éloignées, l'une de l'autre, d'environ quatre lieues. On laissa tomber, dans la Mer, le corps d'un jeune Matelot, qui étoit mort de la dissenterie. Cette cérémonie, que Mandelslo n'avoit point encore vûe, lui causa d'autant plus de frayeur, qu'étant attaqué de la même maladie, il s'imagina que l'exemple d'autrui lui annonçoit fon fort. Le lendemain, après avoir découvert la Terre-ferme d'Arabie, on gouverna le long de la Côte, parceque la plage est sûre. Le 10, un calme arrêta le Vaiisseau jusqu'au lendemain, qu'il s'éloigna des Côtes d'Arabie. Il s'avança vers celles de Perfe, qu'on ne perdit point de vûe jusqu'au soir du 12. Alors un bon vent d'Ouest-Nord-Ouest lui fit prendre directement son cours vers l'Est-Sud-Est, à vingt-cinq degrés cinquante minutes de hauteur. Le

Bander-Abaffi. Navigation

Départ de

Navigation jusqu'à Surate.

(a) Edition de Leide, 1718, in foi.; chez Pierre Van der Aa; dédiée au Prince héréditaire de Dannemark, avec une Préface de M. de Wicquefort. C'est une traduction de l'Allemand, où l'on a conservé l'Epitre dedicatoire & la Préface des premières Editions en cette langue, qui font d'Olearius, Ami de l'Auteur, fameux Voyageur comme lui, & nommé à l'office de son Editeur, par un article de son Testament. On trouvera le caractère de Mandelsso à la fin de cet Extrair.

ath. Voyez nod. d. E. on de cette Let-Rec. de Thevi-

d il m'aura

ux l'oblige.

d'une aussi

ipportiez ici

ix que vous

les meilleul'ai fouffert,

a le gouver-

rce fût dref-

éfaut de pré-

Cour. Ce-

e je desirois,

s. Mais je

lu Prince, &

emarques qui

s (b) affure

Lettre de re-

nent(k). Ce-

où il devoit

yoit marquer

t que s'il le

s bœufs blancs,

ques. Elle en-, au milieu de d quarré d'eau.

rses Nations é

fort riches au-

noires, d'autres

nes; toutes Efple. Elles fe le-

t la tête, pour re Steel. Dans

le visite qui ne sent. Madame

incesse, qui la

rès un peu de

férvirent une amitié devint

Dames. Ma-

fréquentes vi-

nnut fes foins

teel fit voir i en Angletene, tres pierres pré-

met.

MANDELSLO. 1638.

13, on cessa de voir la terre; & dix jours d'une Navigation fort tranquille

le firent arriver le 25, devant la Rivière de Surate (b).

L'ANCRE fut jettée à deux lieues de la terre, parceque le Capitaine, qui ne se proposoit pas d'y faire un long séjour, voulut se conserver le pouvoir de remettre librement à la voile. Le malheur de cette Côte est de n'avoir aucune Rade, où les Navires puissent mouiller en sureté depuis le mois de Mai jusqu'au mois de Septembre, à cause des orages continuels & des horribles vents qui règnent dans cet intervalle; au-lieu que sur la Côte Orien. tale des Indes, dans le Golfe de Bengale, le tems est fort serein. Le Ca. pitaine ayant fait donner avis de son arrivée au Président des Anglois, on vit bientôt à bord deux jeunes Marchands de la même Nation, qui apportoient ses ordres aux Facteurs, & des complimens de sa part à Mandelslo, en faveur duquel il avoit reçu des lettres de recommandation de l'Agent d'Angleterre à Ispahan. Les Anglois lui devoient des témoignages particuliers de zèle & d'affection, puisqu'il étoit parti de Perse, sans argent, dans la feule confiance qu'il avoit à leurs fervices (c).

Agrémens de la Rivière.

IL fortit du Navire le 29, suivi de trois Domestiques, & s'engageant dans la Rivière fur laquelle la Ville de Surate est située, il admira des deux côtés un terroir très-fertile & plusieurs beaux jardins, accompagnés de leurs maisons de plaisance, qui étant d'une blancheur éclatante, parceque les Indiens aiment cette couleur, forment un spectacle admirable au milieu de la verdure. Cette Rivière, que les uns nomment Tapty, & d'autres Tynde, est si basse à son embouchure, qu'à-peine reçoit-elle des Barques de soixantedix ou quatre-vingt tonneaux (d). Etant descendu près de l'Hôtel du Gouverneur, il fut obligé de se rendre à la Douane, pour y faire visiter ses malles; ce qui s'observe avec tant de rigueur, qu'on fouille jusques dans les poches & fous les habits. Le Gouverneur & les Fermiers mêmes de la Douane obligent les Marchands & les Voyageurs de leur laisser, aux prix qu'ils y mettent eux-mêmes, les hardes & les choses qu'ils n'ont apportees que pour leur usage. " En effet, dit Mandelslo, le Gouverneur, qui ar-", rivoit à la Douane dans le même-tems que nous, ayant trouvé dans mon ,, bagage un bracelet d'ambre jaune & un diamant, voulut que je lui vendisse l'un & l'autre. Je lui représentai que je n'étois pas Marchand, & que ces bijoux ne m'étoient précieux que par la main dont je les avois

Rigueur de la Douane.

> voir (e) ". Les remarques de Mandelslo sur la Ville de Surate & sur l'Etablissement des Anglois, n'ajouteroient rien aux Relations du Tome XI, sur-tout à celle

promettant de me le rendre lorsque je lui ferois l'honneur de l'aller

Il me rendit le diamant; mais il emporta le bracelet, en me

(b) On étoit le 14, à vingt-trois degrés vingt-quatre minutes; le 15, à vingt-deux degrés cinquante cinq minutes; le 16, à vingt deux degrés quarante minutes; le 17, à vingt-un degrés quarante minutes; le 18, à vingt-un degrés huit minutes; le 19, à vingt degrés quarante - deux minutes; le 21. à vingt degrés cinquante minutes; le 22, à

dix neuf degrés cinquante minutes; le 23, à vingt degrés dix - huit minutes.

d'Oving-

(c) C'est le Traducteur qui le dit dans sa Préface, sans nous apprendre d'où cette circonstance est tirée.

(d) Voyage de Mandelsso, pag. 41.

(e) Ibid. pag. 42.

d'Ov il eu qui f un M tans ; troite voit en pa Villag cerfs. un fo eux, brune gréabl nomm zoar ( nomm fons d champ dont l Villag boire o le fuc, Pécoro la trou tire au qu'à fa Ou dans la te. Il

Schahvoient vec d'a croire o me. ( rate, o gol, & voir s'a de quit Gouver maifon de fa fu glante a ne circ

XIII.

vengear

t tranquille pitaine, qui r le pouvoir de n'avoir le mois de & des hor-Côte Orien. in. Le Ca. Anglois, on , qui appor-Mandelflo, de l'Agent iges particu-

argent, dans

s'engageant ira des deux gnés de leurs ceque les Inmilieu de la es Tynde, eft de foixanteôtel du Goure visiter ses ques dans les nêmes de la er, aux prix at apportees eur, qui arvé dans mon e je lui venarchand, & je les avois let, en me

tablissement r-tout à celle d'Oving-

ur de l'aller

inutes; le 23, i le dit dans fa d'où cette cir-

, pag. 41.

d'Ovington. Mais pendant quelques semaines, qu'il passa dans cette Ville, il eut l'occasion de voir, au delà de la Rivière, une ancienne Place ruinée, qui se nomme Reniel, & dans laquelle les Hollandois ne laissent pas d'avoir un Magain. Les Habitans, qui portent le nom de Naites, font Mahométans; & la plûpart Artisans ou gens de Mer. Les rues de la Ville sont é- Habitans. troites. Ses maisons ont tant d'élévation sur leurs fondemens, qu'on n'en voit pas une où l'on ne monte par quelques degrés. Mandelslo, qui étoit en partie de chasse avec quelques jeunes Anglois, passa le lendemain par un Village, nommé Bodick. Entre divers animaux, il vit en chemin plus de vingt cerfs, dont la peau étoit grifâtre, & marquetée de taches blanches, avec un fort beau bois, chargé de plusieurs andouillers. Il se mêloit, parmi eux, certains animaux de la grandeur de nos chevreuils, dont la peau est brune, tirant sur le noir, & tachetée aussi de blanc. Leurs cornes sont agréablement façonnées. Quelques-uns les prennent pour ceux qu'Aldrovand nomme Cervi-Capra, & sont persuadés que c'est d'eux qu'on tire le Bezoar (f). De-là, les Chasseurs se rendirent dans un autre Village, qui se nomme Damken, où ils virent quantité de canards fauvages, dans les moifsons de riz, dont toute la campagne étoit couverte. Chaque partie de champ est environnée d'une petite levée, pour la conservation de l'eau, dont le riz a besoin d'être continuellement arrosé. Ils trouvèrent dans ce Village, du Terri, liqueur qui se tire des palmiers, & dont on leur offrit à boire dans des tasses composées de feuilles du même arbre. Pour en tirer le suc, on monte jusqu'au sommet de l'arbre, où l'on fait une incisson dans Pécorce, & l'on y attache une cruche, qu'on y laisse toute la nuit, pour la trouver remplie, le matin, d'une liqueur douce & fort agréable. On en tire aussi pendant le jour; mais elle se corrompt aussi-tôt, & ne s'employe qu'à faire du vinaigre (g).

OUTRE deux Valets Allemands, Mandelslo avoit pris à son service, dans la Capitale de Perse, un Valet Persan qui devoit lui servir d'Interpré. est abandon-te. Il étoit né de Père & de Mère Chrétiens, & du nombre de ceux que Persan. Schah-Abbas avoit fait transferer de la Georgie à Ispahan, où ses frères vivoient avec honneur. Cette confidération portoit Mandelslo à le traiter avee d'autant plus de bonté, qu'en entrant à son service, il lui avoit fait croire qu'il cherchoit à se faciliter l'occasion de rentrer dans le Christianisme. Cependant à peine eut-il le tems de faire quelques connoissances à Surate, qu'ayant appris que son oncle maternel étoit à la Cour du Grand Mogol, & qu'il y avoit obtenu l'Office de premier Ecuyer, il fe flatta de pouvoir s'avancer dans la même Cour. Cette espérance lui fit prendre le parti de quitter secrétement son Maître, & de se jetter sous la protection du Gouverneur de Surate, qui, après l'avoir tenu quelque-tems caché dans sa maison, lui procura le moyen de se rendre à Agra. Mandelslo sut affligé de sa fuite. Les Allemands avoient eu, dans la Perse, une querelle sanglante avec l'Ambassadeur du Mogol; & ce Valet, qui n'en ignoroit aucune circonstance, pouvoit porter la trahison jusqu'à livrer son Maître à la vengeance des Indiens. Une crainte si juste sit tant d'impression sur l'es-

MANDELSLO, 1638. Ancienne Ville de Re-

Mandelflo né d'un Valet

(f) Pag. 58. XIII. Part.

(g) Ibidem,

1638.

Mandelsto. prit de Mandelsto, que s'il eût sçu que le Fugitif avoit pris le chemin d'A. gra, il n'auroit pas eu la hardiesse de suivre la même route. " Mais il pa-", rut, dit-il, par un événement dont je n'avois aucune défiance, que k " Ciel l'avoit envoyé de ce côté-la pour me fauver la vie (h)

Raison qui le porte à voyager dans l'Indoustan.

PENDANT que Mandelslo se réjouissoit à Surate, il apprit que les Na vires Anglois avec lesquels il s'étoit proposé de retourner en Europe, ne pouvoient mettre à la voile avant trois mois. Ce changement lui fit prendre la réfolution de pénétrer dans le Pays, & de se rendre à la Cour du Grand Mogol. L'occasion se présenta dans une Caravane de trente charrettes, qui partoient pour Amadabath, chargées de vif-argent, de Roenas, qui est une racine dont on se sert pour teindre en rouge, d'épiceries & d'a ne grosse somme d'argent que les Anglois envoyoient dans cette Ville. Le Président avoit nommé quatre Marchands de sa Nation, quelques Banians, douze Soldats Anglois & autant d'Indiens pour escorter ce convoi. C'étoit une sûreté, sans laquelle ce Voyage auroit été fort dangereux. Les Raj bouts, Peuple de Brigands, qui habitent les montagnes de Champenir, entre Brodra & Broitschia, & qui s'y retirent dans des Places fortes, où ils se de fendent contre les Troupes mêmes du Grand Mogol, infestoient les chemins par des courses continuelles.

Il part de Surate.

Briou & Cattodera. Enklisser.

MANDELSLO partit de Surate, le dernier jour de Septembre, & prit, avec la Caravane, le chemin de Broitschia. Il passa d'abord par le Village de Briou, ou Briauw, où l'on traverse la Rivière. Quatre lieues plus loin. il vit les ruines de Cattodera, Ville située sur une Rivière de même nom De-là, nous avançant, dit-il, vers Enklisser, nous tiràmes plus de trente canards fauvages, & plusieurs autres oiseaux de Rivière. Nous tuâme aussi un chevreuil; & nous rencontrâmes tant de sangliers & de cerfs, que les Facteurs Anglois ne voyageant jamais fans Cuisinier, nous sûmes sans en barras pour les vivres. Le lendemain, avant que d'arriver à Broitschia, nous passames encore une Rivière, plus large que profonde.

Description de Broitschia.

BROITSCHIA est située sur une montagne assez élevée, à douze lieus de Surate & huit de la Mer (i). La Rivière descend des montagnes qui le parent les Royaumes de Decan & de Balagate. Les murailles de la Vill sont de pierre de taille, & si bien bâties, qu'elles la font compter entre le plus fortes Places de l'Inde. Du côté de la terre, elle a deux portes; à deux portereaux fur la Rivière, par laquelle on y amène quantité de bois: bâtir, qu'on n'oseroit décharger sans la permission expresse du Gouverneur On y fait une garde exacte, non-seulement parceque la Place est importante, mais parcequ'on y fait payer deux pour cent de toutes les marchandifes La Ville est fort bien peuplés; ses deux Fauxbourgs ne le sont pas moins; quoique la plûpart des Habitans ne soyent que des Ouvriers, sur-tout des Tisserands, qui font cette sorte de toiles de coton qu'on appelle Baftas, les plus fines de la Province de Guzarate. Toute la campagne voifine est plate & fort unie; mais à cinq ou fix lieues vers le Sud-Est, on découvre quelques montagnes, qui se nomment Pindatsches, & qui s'étendent jusqu'au

Montagnes de Pindat-Sches.

(b) Pag. 56.

(i) A vingt-un degrés cinquante - fix minutes du Nord.

delà l'on du co les co Camb LA dont autres

tre lie qui fo elle fe fa Rac ler fur fchia e ou Far madab où les tant u pour n crédul que le lerins

le, qu prendi du jou près d , 🛦 faire ne. deux I  $\mathbf{A} \mathbf{q}$ 

On

ler pre vant d Mande fervir fait vo glois, ques fe fiter fe glois d habillé fances ment o LA

(k) Broitich

MANDET.SLO.

1638.

a'y trouve.

Agathe qui

Rivière de

Broitschia 🐍

Imbuyfar.

Tombers

e chemin d'A. " Mais il pa-fiance, que le

it que les Na n Europe, ne nt lui fit prene à la Cour du le trente chart, de Roenas, piceries & d'u tte Ville. La lques Banians. onvoi. C'eton ux. Les Rajampenir, entre

abre, & prit. par le Villagi eues plus loin. le même nom plus de trente Nous tuâme de cerfs, qui fûmes fansen r à Broitschia

, où ils fe de

toient les che-

a douze lieus ntagnes qui fe les de la Vi mpter entre le eux portes; à ntité de bois : 1 Gouverneur. est importanmarchandifes. nt pas moins; , fur-tout des elle Baftas, les voifine est plaon découvre dent jusqu'au

utes du Nord.

delà de Brampour. Elles sont très-fertiles, comme le reste du Pays, où l'on recueille en très-grande abondance du riz, du froment, de l'orge & du coton. C'est de ces montagnes qu'on tire l'agathe, dont on fait de belles coupes, & des manches de couteaux & de poignards, qui se vendent à Cambaye.

LA Jurisdiction de Broitschia s'étend sur quatre-vingt-quatre Villages, dont le Domaine lui appartient. Son territoire comprenoit autrefois trois autres Villes, qui ont aujourd'hui leurs Gouverneurs particuliers. A quatre lieues au-dessous de la Ville, sa Rivière se sépare en deux branches, qui forment une Isle d'une demie lieue de longueur, au-dessous de laquelle elle se jette dans la Mer par deux embouchures. Elle n'a point de Port; & sa Rade est fort dangereuse, parceque les Navires, qui peuvent y mouiller sur sept brasses d'eau, y sont exposés à tous les vents. Entre Broitschia & Cambaye, on rencontre (k) un grand Village, nommé Jambuysar, ou Jambouser, dans lequel on fait beaucoup d'indigo. Sur le chemin d'Amadabath, on voit le Tombeau de Pollemedony, fameux Saint Mahométan, où les Pélerins Mores se rendent avec tant de dévotion, que les uns, portant un cadenat à la bouche pour se condamner au silence, ne l'ôtent que pour manger; & que d'autres se lient les bras avec des chaînes de ser. La crédulité du Peuple va jusqu'à se persuader que les cadenats s'ouvrent & que les chaînes se détachent par une puissance surnaturelle, lorsque ces Pélerins fe font acquités de leurs vœux (1).

On partit de Broitschia vers le soir, avec le Commis Anglois de la Ville, qui étant chargé aussi de la direction du Comptoir de Brodra, voulut prendre l'occasion de la Caravane. On marcha toute la nuit, & le matin du jour suivant; mais la chaleur devint si vive, qu'on fut obligé de camper près d'une mare, où l'on employa le reste du jour & une partie de la nuit à faire danser les femmes que les Banians avoient amenées dans la Caravane. On passa, le lendemain, par les Villages de Carawanet & de Cabol,

deux Péages où l'on exige les droits. A quelques lieues de Brodra, le Commis Anglois prit le devant pour aller préparer des logemens aux Européens de la Caravane. Il revint au-de- Brodra. vant d'eux, à peu de distance de la Ville, où ils entrèrent le 7 d'Octobre. Mandelslo fut conduit dans une fort belle Maison de plaisance, bâtie pour fervir de Mausolée à une personne considérable du Pays. Après lui avoir fait voir les Jardins, on ne laissa rien manquer à la bonne chère; & les Anglois, cherchant à l'amuser par toutes sortes de plaisirs, firent venir quelques femmes Banianes de la Ville, qui s'attachèrent fort curieusement à visiter ses habits. Il n'avoit pas quitté ceux de l'Europe; quoique les Anglois & les Hollandois, qui s'établissent aux Indes, soyent ordinairement habillés à la manière du Pays. Ces femmes lui offrirent toutes les complaisances qu'il pouvoit desirer de leur sexe; & son resus les offença si vivement qu'elles se retirèrent (m).

LA Ville de Brodra est située dans une plaine sabloneuse, sur la petite Description

(k) A huit lieues ou treize cosses de

Broitschia.

(1) Mandelflo, pag. 68 & précédentes. (m) Ibid. pag. 69.

Cabol.

On arrive

Carawanes

Ri. de Brodra.

juntr

men

y fab

lieue

fon.

de cd

res,

Canis

pour

Porte

toit l

fonne

glois .

vée,

TIndi

nos ci

val de

ter M

Carav

de plu

march

ne &

liers,

fieurs

grand

ment.

la Vil

glois o

fons l

main, avec l

condu

March

(p)

nomine

tent, d

Ibid. p " (q) " Danf

, trouv

,, trouv

n gréat

ΙL

LE

fe.

LI

L

I 638.

Belles toi-

Jurisdiction

les qui s'y

de Brodra.

Mandelslo. Rivière de Wasset, à trente cosses, ou quinze lieues de Broitschia. Cest une Ville fort moderne, bâtie par Rasia-Ghié, fils de Sultan Wahomet - Be. geran, dernier Roi de Guzarate, des ruines de l'ancienne Brodra, qui se nommoit autrefois Radiapor, & dont elle n'est éloignée que d'une demie lieue. Elle est revêtue d'une bonne muraille, & de plusieurs bastions à l'antique. On y compte cinq Portes, dont l'une est murée, parcequ'il n'y a point de grand chemin qu'on y ait pû faire aboutir. Ses Habitans, sur, tout ceux du grand Fauxbourg qui borne la partie Occidentale de la Ville. font Banians & Ketteris, la plûpart Tifferands ou Teinturiers. Brodra ef le lieu de toute la Province où se font les plus belles toiles, quoique plus étroites & plus courtes que celles de Broitschia; & c'est à ces différences qu'on les distingue. Mandels les nomme; pour jetter du jour, dit-il, fur les Mémoires qui nous viennent fouvent de cette Contrée (n). La Ja risdiction de Brodra s'étend sur deux cens dix Villages, dont soixante-quin ze fournissent à la subsistance de la garnison. Les autres, au nombre de cent trente-cinq, demeurent à la disposition du Grand Mogol, qui assigne des pensions, sur leur revenu, aux Officiers de sa Cour. Celui qui se nomme Sindickera, & qui est à huit lieues de la Ville, rend chaque année plus de deux cens cinquante quintaux de laque. Mandelflo fait observer que la laque de Guzarate se tire d'une espèce d'arbres qui ne ressemblent pas mal à nos pruniers. Sa couleur est d'un roux brun: mais lorsqu'elle est bien se chée & réduite en poudre, les Indiens lui font prendre, par des mêlanges, la couleur qu'ils desirent; noire, verte, rouge, jaune, &c. Ils en font des bâtons qui fervent à cacheter les lettres, ou pour l'ornement de leurs meubles. Ils lui donnent un lustre, particulièrement pour le noir, auquel nous ne pouvons atteindre en Europe. Le Pays produit aussi beaucoup d'indigo. Outre le tombeau, dont l'édifice fervit de logement à Mandel. flo, on en voit un grand nombre hors de la Ville, la plûpart magnifique ment bâtis, & quelques-uns accompagnés de grands jardins, qui font ouverts à tout le monde (0).

Difficultés à Waffet pour le péage.

La Caravane ayant campé de l'autre côté de la Ville, au coin d'un bois de palmiers, dont on tire le Terri, breuvage ordinaire de cette Région, Mandelslo la rejoignit le foir, & partit le lendemain fous la même escorte, pour se rendre à Wasset. C'est un vieux Château, à demi ruiné, qui se presente sur le haut d'une montagne, & qui est gardé par une garnison de cem Cavaliers. Leur fonction consiste à faire payer les droits d'entrée; c'est-àdire, la valeur de quarante cinq sous pour chaque charrette. Mais les Marchands Anglois avoient un passeport du Grand Mogol, en vertu du quel ils fe prétendoient exempts de cette imposition. Cependant ce ne su pas sans difficulté, ni même sans violence, qu'ils obtinrent la liberté du pasfage, en composant, avec la garnison du Château, pour quelques roupies. Ils se logèrent dans un Village voisin, après lequel ils trouvèrent, à deux lieues & demie, celui d'Amennonigy; & trois lieues plus loin, celui de &

candias. Ibid. pag. 70. (n) Des Baftas, des Nicquamas, des Madasons, des Cannequins, des Chelas noirs, (o) Ibidem. des Assamanis bleus, des Berams & des Tir-

juntra, d'où ils se rendirent à la petite Ville de Nariad, que d'autres nom- Mandelslo; ment Niriaud, à neuf lieues de Brodra. Ses maisons sont assez belles. On y fabrique aussi des toiles de coton, & de l'indigo.

LE 11 d'Octobre, ils arrivèrent à Mamadebath, petite Ville située à cinq lieues de Nariad, fur une Rivière médiocre, mais fort abondante en poiffon. Ses Habitans font Banians, & font un Commerce confidérable de fil de coton. Cette Ville, qui est fort agréable, doit son origine à deux frè-

res, qui l'ont fortifiée d'un beau Château du côté du Nord.

Le 12, après avoir fait cinq lieues, dans le cours desquelles on passa par Canis, par Batova, & par Issempour, où l'on voit un très-beau Sary (p) pour le logement des Caravanes, on arriva heureusement le même jour aux Portes d'Amadabath. Mandelslo, s'étant avancé avec la charrette qui portoit les vivres, s'arrêta dans un de ces jardins dont les tombeaux des perfonnes de distinction sont accompagnés. Le Directeur du Comptoir Anglois, qui se nommoit Benjamin Roberts, sut informé assez-tôt de son arrivée, pour venir en cărosse au-devant de lui. Cette voiture, composée à l'Indienne, étoit toute dorée, & couverte de plusieurs riches tapis de Perse. Deux bœufs blancs, qui la ziroient, sembloient aussi pleins de seu que nos chevaux les plus viss. Le Directeur faisoit mener en main un beau cheval de Perse, dont le harnois étoit couvert de lames d'argent. Il fit monter Mandelslo avec lui; & laissant à quelques Anglois le soin d'attendre la Caravane, il entra pompeusement dans la Ville.

Le Comptoir Anglois est fitué au centre d'Amadabath. Il est composé de plusieurs beaux édifices, & de différentes cours, pour la décharge des marchandises. De la chambre du Directeur, la vûe donne sur une sontaine & sur un petit parterre. Le plancher étoit couvert de tapis; & les piliers, qui soûtenoient le bâtiment, étoient revêtus d'étoffes de soye, de plusieurs couleurs, avec un crêpon blanc par-dessus, à l'imitation des plus grands Seigneurs du Pays. Mandelslo fut logé dans un fort bel appartement. Après y avoir foupé avec les principaux Marchands Européens de la Ville, Roberts, qui vouloit faire honneur à la recommandation des Anglois d'Ispahan, lui proposa des plaisirs moins modestes, que diverses rai-

fons lui firent refuser (q).

tschia. C'est

.Viabonnet - Be-

odra, qui se

d'une demie

irs bastions à

parcequ'il n'y

labitans, fur.

de la Ville.

Brodra eff

quoique plus

es différences

jour, dit-il,

(n). La Ju-

oixante-quin-

iu nombre de

, qui affigne ii qui fe nom-

ue année plus

ferver que la olent pas mal

le est bien se-

les mėlanges,

nent de leurs

noir, auque

usi beaucoup

nt à Mandel-

magnifique.

qui sont ou-

oin d'un bois

ette Région,

ême escorte,

, qui se pré-nison de cent

rée; c'est-à-

e. Mais les

en vertu du int ce ne fut perté du paf-

ues roupies.

ent, à deux

celui de Se-

juntra,

Ils en font

I L marqua plus de goût pour la proposition que Roberts lui fit le lendemain, de visiter les curiosités de la Ville. Son Hôte, dit-il, le sit monter visite la Ville, avec lui dans fa voiture, & se fit suivre par deux autres carosses. Il le conduisit d'abord au grand Marché, qui se nomme Maidan · Schach, ou le Marché du Roi, & qui a, pour le moins, seize cens pieds de long sur huit

Nariad ou Niriaud. Mamadebath.

L'Auteur

Faste du Directeur

(p) C'est ce que les Turcs & les Persans nomment Caravanseras. Les Caravanes portent, dans l'Indoustan, le nom de Caffilas,

Ibid. pag. 74.

(q), Il fit venir, dans ma chambre, fix " Danseuses, des plus belles qu'on avoit pû " trouver dans la Ville, & me dit que si je ,, trouvois en elles quelque chose qui m'an gréat plus que teur chant & teur adresse ;

🦖 je n'avois qu'à me déclarer & m'assurer " qu'elles me donneroient tout le divertiffement que celles de leur fexe sont capables " de donner & de prendre. - Je le remercial , de sa civilité, tant parceque ma santé n'é-, toit pas tout-à-fait rétablie, que parceque ,, je faifois difficulté de recevoir les careffes d'une Payenne ". Ibid. pag. 76.

Mandelalo. cens de large. Cette belle place est bordée de deux rangs de palmiers & de tamarins, entremélés de citroniers & d'orangers, dont on voit un grand 1638. nombre aussi dans toutes les rues, avec le double agrément d'y former une charmante perspective, & d'y répandre une fraîcheur continuelle, à la fa. veur de laquelle on se promène sans danger (r).

Château

MANDELSLO s'attacha beaucoup à voir le Château, qui est vaste & fort d'Amadabath. bien bâti de pierre de taille. Il passe pour un des plus beaux de l'Empire. On ne passe pas près du Maidan, sans être arrêté par la vûe d'une Maison Palais du Roi. de brique, qui se nomme le Palais du Roi. Sur la porte règne un corridor. pour la musique des violons, des haut-bois, & des musettes, qui s'y sont entendre le matin, à midi, le foir, & même à minuit, comme en Perse & dans les autres lieux où la Religion du Prince est celle de Mahomet. Tous les appartemens de ce Palais font dorés, & peints en détrempe, à la manière du Pays. Mais ils font plus capables de plaire à ceux qui aiment la varieté des couleurs, qu'à ceux qui cherchent de l'invention dans le dessein & de la proportion dans les figures (s).

Beauté des murailles.

ROBERTS fit fortir Mandelslo de la Ville, pour observer ses murailles. qui sont d'une beauté singulière, & flanquées de plusieurs grosses tours. Le fossé n'a pas moins de vingt-cinq toises de largeur; mais il est sans eau, &

ruiné dans plusieurs endroits. Amadabath a douze Portes.

Principale Mosquée de Banians.

ILS rentrèrent dans la Ville, pour voir la principale Mosquée des Banians, qui est un Bâtiment d'une rare beauté. Le Fondateur, riche Marchand, qui se nommoit Santides, vivoit encore. Elle est au milieu d'une grande cour, qui est fermée d'une haute muraille de pierre de taille, le long de laquelle règne une galerie couverte, assez semblable à nos Cloîtres. Cette galerie a ses cellules, dans chacune desquelles on voit une statue de marbre, blanc ou noir, qui représente une femme nue, assise, & les jambes croifées sous elle, à la manière du Pays. Dans quelques cellules, il v a trois statues; une grande entre deux petites.

A l'entrée de la Mosquée, on rencontre deux éléphans de marbre noir, & de grandeur naturelle, sur l'un desquels on a placé la statue du Fonda-Tout l'édifice est vouté. Ses murs font ornés de plusieurs figures d'hommes & de bêtes: mais on ne découvre rien de plus dans l'intérieur; & la vûe est bornée, au fond, par trois chapelles, ou trois recoins fort obscurs, retranchés d'une balustrade de bois, où l'on distingue plusieurs statues de marbre, avec une lampe allumée devant celle du milieu. Un Prêtrely étoit occupé à recevoir, des mains de ceux qui se présentoient, des fleurs, dont il ornoit ses Idoles; de l'huile, pour les lampes qui pendoient devant la balustrade; du bled & du sel, pour les sacrifices. Pendant qu'il paroit les statues de fleurs, il avoit la bouche & le nez couverts d'un linge, de peur, apparemment, que l'impureté de fon haleine ne fouillat la fainteté du mystère; & par intervalles, s'approchant de la lampe, il pronongoit quelques paroles entre les dents, il se frottoit les mains sur la flamme, & se les passoit quelquesois sur le visage. Il continua si long-tems cette cérémonie badine, que Mandelslo n'eut pas la patience d'en attendre In fin (t).

(r) Ibid. pag. 76.

(s) Pag. 77.

(t) Pag. 78.

vingt baye, l'Indu plée. bourg Ses éd les M garde où on recon jets pa L'A

ve dar tité d' remen fe & t nes, e le foit mais il Perfe. à fabri moit b défend mettan faifoit tins, c de fil de lain

les de LES caffona fec & fel arm la Nati commo leurs à difes r  $\mathbf{U}_{N}$ 

ge. L l'Asie, que ma nombr que, le gereux palmiers & it un grand ormer une e, à la fa.

afte & fort e l'Empire, ine Maison n corridor, ui s'y font e en Perse met. Tous à la manienent la vale dessein

murailles. tours. Le ns eau, &

ée des Bariche Marilieu d'une le, le long îtres. Cets statue de & les jamlules, il y

irbre noir, du Fondaurs figures l'intérieur; ecoins fort lufieurs fta-

Un Prêoient, des pendoient ndant qu'il s d'un linfouillat la e, il proains fur la long-tems n attendre

AMA.

AMADABATH, Capitale de l'ancien Royaume de Guzarate, est située à Mandelslo. vingt-trois degrés trente-deux minutes du Nord, à dix-huit lieues de Cambaye, & quarante-cinq de Surate, sur une petite Rivière qui se perd dans l'Indus, à peu de distance de ses murs. Cette Ville est grande & bien peu- grandeur plée. Sa circonférence est d'environ sept lieues, en y comprenant les Faux- d'Amadabath. bourgs, & quelques Villages qui en font partie. Ses rues font fort larges. Ses édifices ont un air étonnant de grandeur & de magnificence, sur-tout les Mosquées, & le Palais du Gouverneur de la Province. On y fait une garde continuelle, & la garnison est toûjours considérable, par la crainte où on est des Badures, Peuples éloignés d'environ vingt-cinq lieues, qui ne reconnoissent point l'autorité du Mogol, & qui se font redouter de ses Su-

iets par leurs incursions.

L'Asie n'a presque point de nation ni de marchandises, qu'on ne trouve dans Amadabath. Il s'y fait, particulièrement, une prodigieuse quan-merce. tité d'étoffes de foye & de coton. A la vérité, les Ouvriers employent rarement la foye du Pays, & moins encore celle de Perfe, qui est trop grofse & trop chère: mais ils se servent des soyes Chinoises, qui sont très-sines, en les mélant avec celle du Bengale, qui ne l'est pas tant, quoiqu'elle le soit plus que celle de Perse. Ils font aussi des brocards d'or & d'argent; mais ils y mêlent trop de clinquant; ce qui les rend fort inférieurs à ceux de Perse. Depuis que Mandelslo étoit arrivé à Surate, ils avoient commencé à fabriquer une nouvelle étoffe de foye & de coton à fleurs d'or, qu'on estimoit beaucoup, & qui se vendoit cinq écus l'aune. Mais l'usage en étoit défendu aux Habitans du Pays, & l'Empereur se l'étoit reservé, en permettant néanmoins aux Etrangers d'en transporter hors de ses Etats. On faisoit librement, dans les Manufactures d'Amadabath, toutes sortes de satins, & des velours de toutes couleurs; du taffetas; du fatin à doubler, de fil & de foye; des alcatifs, ou des tapis, à fond d'or, de foye & de laine, moins bons à la vérité que ceux de Perse, & toutes sortes de toiles de coton (v).

Les autres marchandises qui s'y vendent le plus, sont le sucre candi, la cassonade, le cumin, le miel, la laque, l'opium, le borax, le gingembre fec & confit, les mirabolans, & toutes fortes de confitures; le falpêtre, le fel armoniac, & l'indigo, qui n'y est connu que sous le nom d'Anil, & que la Nature y produit en abondance. On y trouve aussi des diamans; mais comme on les y apporte de Golkonde & de Visapour, on peut les avoir ailleurs à moindre prix. Le musc & l'ambre gris n'y font pas des marchan-

difes rares, quoique le Pays n'en produife point.

UN Commerce, des plus considérables d'Amadabath, est celui du Chan-Les Banians font des traites & des remises pour toutes les parties de du change. l'Asse, & jusqu'à Constantinople. Ils y trouvent d'autant plus d'avantages, que malgre les dépenses continuelles du Mogol pour l'entretien d'un grand nombre de Soldats, dont l'unique office est de veiller à la sureté publique, les Rasbouts & d'autres Brigands rendent les grands chemins fort dangereux.

D'u'n

MANDELSLO. I 6 3 8. D'UN autre côté, les marchandises ne payent rien à l'entrée ni à la sortie d'Amadabath. On en est quitte pour un présent qui se fait au Kutual, d'environ quinze sous par charrette. Les seules marchandises de contrebande, pour les Habitans comme pour les Etrangers, sont la poudre à canon, le plomb & le salpêtre, qui ne peuvent se transporter sans une permission du Gouverneur: mais on l'obtient facilement avec une legère marque de reconnoissance.

Revenus d'Amadabath. CETTE riche & grande Ville renferme, dans son territoire, vingt-cinq gros Bourgs, & deux mille neuf cens quatre-vingt-dix-huit Villages. Son revenu monte à plus de fix millions d'écus, dont le Gouverneur dispose, avec la feule charge de faire subsister les Troupes qu'il est obligé d'entrete nir pour le service de l'Etat, & particulièrement contre les voleurs; quoique souvent il les protège, jusqu'à partager avec eux le fruit de leurs brigandages (x).

Tombeaux d'Amadabath.

Mandelslo employa les jours suivans à visiter quelques Tombeaux, qui sont aux environs de la Ville. On admire particulièrement celui qui est dans le Village de Zirkées. C'est l'ouvrage d'un Roi de Guzarate, qui l'a fait élever à l'honneur d'un Juge qui avoit éte son Précepteur, & dont on prétend que la fainteté s'est fait connoître par plusieurs miracles. Tout l'édifice, dans lequel on compte jusqu'à quatre cens quarante colomnes de trente pieds de hauteur, est de marbre, comme le pavé, & sert aussi de tombeau à trois Rois, qui ont souhaité d'y être ensévelis avec leurs familles. A l'entrée de ce beau Monument, on voit une grande citerne, remplie d'eau, & sermée d'une muraille qui est percée de toutes parts d'un grand nombre de fenêtres. La superstition attire, dans ce lieu, des troupes de Pélerins. C'est dans le même Village que se fait le meilleur indigo du Pays (y).

Adresse d'un Mahe métan pour justifier l'incette.

Une lieue plus loin, on trouve une belle Maison, accompagnée d'un grand Jardin; ouvrage d'un Grand Mogol que l'Auteur nomme Chou-Chimauw, après la victoire qu'il remporta fur le Sultan Mahomet Begeran, dernier Roi de Guzarate, & qui lui fit unir ce Royaume à ses Etats. On n'oublia pas de faire voir, à Mandelslo, un tombeau, qui se nomme Bety-chait, c'est à-dire, la honte d'une fille, & dont on lui raconta l'origine. Un riche Marchand, nommé *Hajom-Majom*, étant devenu amoureux de fa fille, & cherchant des prétextes pour justifier l'inceste, alla trouver le Juge Eccléfiastique, & lui dit que dès sa jeunesse il avoit pris plaisir à planter un jardin; qu'il l'avoit cultivé avec beaucoup de foin, & qu'on y voyoit les plus beaux fruits; que ce spectacle causoit de la jalousse à ses voisins, & qu'il en étoit importuné tous les jours; mais qu'il ne pouvoit leur abandonner un bien si cher, & qu'il étoit résolu d'en jouir lui-même, si le Juge vouloit approuver ses intentions par écrit. Cet exposé lui fit obtenir une déclaration favorable, qu'il fit voir à sa fille: mais ne tirant aucun fruit de son autorité, ni de la permission supposée du Juge, il la força. Mahomet Begeran, informé de son crime, lui sit trancher la tête, & permit que de ses biens on lui bâtit ce beau Monument, qui rend témoignage du crime & de la punition (z).

(x) Ibid. pag. 83.

(y) Pag. 84.

(x) Ibidem.

effr ven croi teau fer l pein féjou fent fitua aux U Scha

Schal & fe les f flo fe dans paffe deur & de voisir fpect réfer mais par le qui n mes o lité d la Vi lui de nomn bordé  ${f V}$ oya pour, quant croya des le jamai Ils on nians milier & fi 1 de pei ", dan " ren

XI

ni à la for. au Kutual, de contreoudre à ca. une permif. gère marque

, vingt-cinq llages. Son eur dispose, gé d'entreteleurs; quoide leurs bri-

Tombeaux, ent celui qui uzarate, qui ur, & dont acles. Tout colomnes de sert aussi de leurs familterne, remes parts d'un u, des trouilleur indigo

pagnée d'un ne Chou-Chiegeran, der. . On n'oue Bety-chuit, Un riche e fa fille, & Juge Ecclé-nter un jaryoit les plus ins, & qu'il abandonner uge vouloit ine déclarat de son auomet Bege-

que de ses

crime & de

CEST

C'est à peu de distance d'Amadabath, que commencent à s'élever les effroyables montagnes de Marva, qui s'étendent plus de soixante dix lieues vers Agra, & plus de cent vers Ougen; Domaine de Rana, Prince qu'on croit descendu en droite ligne du célèbre Porus. Elles contiennent le Château de Gurchitto, que sa situation, dans ces lieux inaccessibles, a fait pas- Gurchitto. fer long-tems pour imprénable, & que le Grand Mogol n'a pas eu peu de peine à subjuguer. La montagne qui est entre Amadabath & Trappe, est le féjour d'un autre Raja, que les bois & les déserts ont conservé jusqu'à préfent dans l'indépendance. Le Raja d'Ider est Vassal de l'Empire; mais sa situation lui donnant les mêmes avantages, il se dispense souvent d'obeir

aux ordres du Mogol (a).

Un des plus beaux Jardins d'Amadabath, est celui qui porte le nom de Schahbag, ou Jardin du Roi. Il est situé dans le Fauxbourg de Begampour, & fermé d'une grande muraille. On n'en admire pas moins l'Edifice, dont les fossés sont pleins d'eau & les appartemens très-riches. De-là, Mandelslo se rendit, par un Pont de pierre d'environ quatre cens pas de long, dans un autre Jardin qu'on nomme Nikcinabag, c'est-à-dire Joyau, & qui passe pour l'ouvrage d'une femme. Il n'est pas remarquable par sa grandeur, non plus que le Bâtiment qui l'accompagne: mais la fituation de l'un & de l'autre est si avantageuse, qu'elle fait découvrir toute la campagne voisine, & qu'elle forme, sur les avenues du Pont, une des plus belles perspectives que l'Auteur eût jamais vûes. Le milieu du jardin offre un grand réservoir d'eau, qui n'est composé que d'eau de pluye pendant l'hyver, mais qu'on entretient pendant l'été avec le fecours de plusieurs machines, par lesquelles plusieurs bœufs tirent de l'eau de divers puits fort profonds, qui ne tarissent jamais. On y va rarement sans rencontrer quelques semmes qui s'y baignent. Aussi l'usage en exclut-il les Indiens. Mais la qualité d'Etranger en fit obtenir l'entrée à Mandelslo. Tant de jardins dont la Ville est environnée, & les arbres dont toutes les rues sont remplies, lui donnent de loin l'apparence d'une grande forêt. Le chemin, qui se nomme Baschaban, & qui conduit dans un Village éloigné de six lieues, est bordé de deux lignes de cocotiers, qui donnent sans cesse de l'ombre aux forêt. Voyageurs. Mais il n'approche pas de celui qui mène d'Agra jufqu'à Brampour, & qui ne fait qu'une feule allée, dont la longueur est de cent cinquante lieues d'Allemagne. Tous ces arbres logent & nourrissent une incroyable quantité de finges, parmi lesquels il s'en trouve d'aussi grands que des levriers, & d'affez puissans pour attaquer un homme; ce qui n'arrive jamais néanmoins, s'ils ne font irrités. La plûpart font d'un verd-brun. Ils ont la barbe & les fourcils longs & blancs. Ces animaux, que les Banians laissent multiplier à l'infini, par un principe de Religion, sont si familiers, qu'ils entrent dans les maisons à toute heure, en si grand nombre & si librement, que les Marchands de fruits & de confitures ont beaucoup de peine à conserver leurs marchandises. " Mandelslo en compta un jour, ", dans la Maison des Anglois, cinquante à la fois, qui sembloient s'y être " rendus exprès pour l'amuser par leurs postures & leurs grimaces. Un

MANDELSLO. Montagnes de Marva &

Les jardins d'Amadabath l'air d'une

Singes dont font peuplés.

Leur fami-

MANDELSLO. 1638.

, autre jour, qu'il leur avoit jetté quelques amandes, ils le fuivirent jus-,, qu'à sa chambre, où ils s'accoutumerent à lui aller demander leur déjeu. ner tous les matins. Comme ils ne faisoient plus difficulté de prendre du pain & du fruit de sa main, il en retenoit quelquesois un par la patte, pour obliger les autres à lui faire la grimace, jusqu'à-ce qu'il les vit " prêts à se jetter sur lui (b)".

Perroquets de plusieurs espèces.

Les mêmes arbres servent de retraite à toutes sortes d'oiseaux, sur-tout à quantité de perroquets, dont les plus gros se nomment Corbeaux d'Inde, On appelle Kakatous ceux qui sont blancs, ou d'un gris de perle, & qui ont fur la tête une houpe incarnate; parceque dans leur chant ils prononcent af fez distinctement ce mot. Ces oiseaux sont fort communs dans toutes les Indes, & font leurs nids dans les Villes, sous les toîts des maisons, comme les hirondelles en Europe (c).

Puissance Gouverneur d'Amadabath.

LE Gouverneur d'Amadabath entretient de son revenu, pour le service du & richesses du Grand Mogol, douze mille chevaux & cinquante éléphans. Il porte le titre de Raja, ou de Prince. C'étoit alors un homme de soixante ans, qui se nommoit Areb-Kan, & dont on faifoit monter les richesses à cinquante millions d'écus. Il avoit marié, depuis peu, fa fille au fecond fils du Grand Mogol; & pour l'envoyer à la Cour, il l'avoit fait accompagner de vingt éléphans, de mille chevaux, & de six cens charrettes, chargées des plus riches étoffes, & de tout ce qu'il avoit pu rassembler de précieux. Sa Cour étoit composée de plus de cinq cens personnes, dont quatre cens étoient ses Esclaves. Ils étoient nourris tous dans sa Maison; & l'on assura Mandel. flo, que fans compter fes écuries, où il nourrissoit quatre ou cinq cens che vaux & cinquante éléphans, fa dépense domestique montoit chaque mois à plus de cent mille écus. Ses principaux Officiers étoient vétus magnifique ment. Pour lui, négligeant affez le foin de sa parure, il portoit une veste de simple toile de coton, excepté les jours qu'il se faisoit voir dans la Ville. ou qu'il la traversoit pour se rendre à la campagne. Il paroissoit alors dans l'équipage le plus fastueux, assis ordinairement sur une espèce de Trône. qui étoit porté par un éléphant couvert des plus riches tapis de Perse; es corté d'une garde de deux cens hommes, avec un grand nombre de beaux chevaux de main, & précédé de plusieurs étendarts de diverses conleurs (d).

Visite que Mandelflo rend au Gouwerneur.

MANDELSLO s'étend sur quelques visites qu'il lui rendit, avec le Direc teur Anglois, & qui méritent d'être représentées dans ses termes:

Nous le trouvames, dit-il, assis dans un pavillon qui donnoit sur son jardin. Après nous avoir fait asseoir près de lui, il demanda au Directeur, qui j'étois? Roberts lui répondit que j'étois un Gentilhomme Allemand, que le desir de voir les Pays étrangers & de profiter de mes Voyages, à voit fait sortir de sa Patrie; & que me trouvant en Perse, j'avois voulu voir les Indes, comme le plus beau Pays du Monde. Il loua ma réfolution, en priant le Ciel de la benir. Ensuite il me demanda, si pendant le séjour que j'avois fait en Perse, j'avois eu la curiosité d'apprendre la lan-

(b) Pag. 87.

(c) Ibidem

(d) Ibid. pag. 92 & précédentes.

que. naiss Perfe êtesqu'il fent ' d'hab tois accid vêtir

gue

Ai nous quelq & do planc des c comn ner;

No à la n je ne me a veste de br martr battoi IL

qu'il t

mome

Il faif pation fouter tôt, p fanter leurs augmo dimin voulo fruits dre. reries

l'autre de che ivirent juf. r leur déjeû. de prendre par la patqu'il les vît

ix, fur-tout eaux d'Inde. & qui ont ononcent afis toutes les ons, comme

e fervice du orte le titre qui se nominte millions Grand Mole vingt élé. des plus rix. Sa Cour is étoient ses ira Mandel nq cens cheaque mois à magnifique it une veste lans la Ville. it alors dans de Trône. e Perse; es

verses couec le Direc noit fur fon u Directeur. Allemand. Voyages, aavois voulu . ma réfolupendant le endre la lan-

re de beaux

cédentes.

gue Persane? Je lui dis que j'avois mieux aimé apprendre la langue Turque, & que je la savois assez pour me faire entendre. Quoique Persan de naissance, il convint que la langue Turque étoit plus commune à la Cour de Perse que celle du Pays. Quel est vôtre âge? reprit-il; & depuis quand êtes-vous parti d'Allemagne? Je lui dis que j'avois vingt-quatre ans, & qu'il y en avoit trois que je voyageois. Il s'étonna que mes Parens m'eufsent permis de voyager à cet âge, & me demanda si je n'avois pas changé d'habit en chemin. Ma réponse lui apprenant que non, il me dit que j'étois fort heureux, avec cet habit, d'avoir traversé tant de Pays sans aucun accident, & que les Européens avoient ordinairement la précaution de se vêtir à la manière des Indes.

APRÈS une heure de conversation, nous voulûmes nous retirer; mais il nous proposa fort civilement de dîner avec lui. On nous présenta d'abord quelques fruits, pendant qu'on mit la nappe, qui étoit de toile de coton, & dont on couvrit un grand tapis de maroquin rouge, qu'on étendit sur le plancher. Le dîner étoit beau. Il fut fervi à la manière de Perse, les viandes couchées sur du riz de diverses couleurs, dans des plats de porcelaine, comme je l'avois vû à la Cour d'Ispahan. Nous nous retirâmes après le dîner; mais lorsque je pris congé du Gouverneur, il me dit en langue Turque, Je vous verrai encore (e).

Nous y retournames deux jours après (f); mais je m'étois fait habiller à la manière du Pays, dans le dessein de faire le Voyage de Cambaye, que je ne pouvois entreprendre autrement. Nous le trouvâmes, dans le même appartement où nous l'avions vû la première fois. Il étoit vêtu d'une veste blanche à l'Indienne, sur laquelle il en avoit une autre, plus longue, de brocard à fond nacarat, & doublée de fatin blanc, avec un collet de martre zibeline, dont les peaux étoient tellement cousues que les queues lui battoient sur le dos.

IL nous fit asseoir près de quelques Seigneurs, qui étoient avec lui. Quoiqu'il traitât d'affaires, il eut d'abord l'attention de nous entretenir quelques momens, & je remarquai qu'il prenoit plassir à me voir dans un autre habit. Il faisoit expédier divers ordres. Il en écrivoit lui-même. Mais ces occupations ne l'empêchoient pas d'avoir à la bouche, une pipe, qu'un Valet foutenoit d'une main, & dont il allumoit le tabac de l'autre. Il fortit bientôt, pour aller faire la revûe de quelques Compagnies de Cavalerie & d'Infanterie, qui étoient rangées en bataille dans la cour. Après avoir visité leurs armes, il les fit tirer au blanc, pour juger de leur adresse, & pour augmenter la paye des plus habiles, aux dépens de celle des autres, qu'il diminuoit d'autant. Nous pensions à nous retirer; mais il nous fit dire qu'il vouloit que nous dînassions avec lui. Dans l'intervalle, on nous servit des fruits, dont une bonne partie fut envoyée au Comptoir Anglois par son ordre. A fon retour, il se sit apporter un petit cabinet d'or, enrichi de pierreries, dont il tira deux layettes. Dans l'une, il prit de l'Opium, & dans l'autre du Bengi, espèce de poudre, qui se fait des seuilles & de la graine dre qui excite de chenevi, & dont les Mogols se servent pour s'exciter aux voluptés des à la volupté.

MANDELSLO. 1638.

Seconde

(a) Seni daba gureim. pag. 94.

(f) Le 20 d'Octobre.

Mandelslo. fens. 1638. Le Gouver-

neur s'emporte contre le

Après en avoir pris une cuillerée, il m'envoya le cabinet. Il est im. possible, me dit-il, que pendant vôtre séjour d'Ispahan vous n'ayez pas ap. pris l'usage de cette drogue. Vous me ferez plaisir d'en goûter, & vous la trouverez aussi bonne que celle de Perse. J'eus la complaisance d'en pren-Roi de Perse, dre, & le Directeur suivit mon exemple, quoique ni l'un ni l'autre nous n'en eussions jamais pris, & que nous y trouvassions peu de goût. Dans la conversation qui suivit, le Gouverneur parla du Roi de Perse & de sa Cour en homme fort mécontent. ,, Schah-Sefi, me dit-il, a pris le sceptre avec des mains sanglantes. Le commencement de son règne a couté la vie à quantité de personnes, de toute sorte de condition, d'âge & de sexe. La cruauté est héréditaire dans sa Maison. Il la tient de Schah - Abbas son Ayeul; & jamais il ne faut espérer qu'il se désasse d'une qualité qui lui est naturelle. C'est la seule raison qui porte ses Officiers à se jetter entre les bras du Grand Mogol. Je veux croire qu'il a de l'esprit; mais de ce côté même, il n'y a pas plus de comparaison entre lui & le Grand Mogol, qu'entre la pauvreté de l'un & les immenses richesses de l'autre. L'Em.

Compliment flateur de Mandelflo.

pereur, mon Maître, a dequoi faire la guerre à trois Rois de Perse (g)". E me gardai bien d'entrer en contestation avec lui, sur une matière si délicate. Je lui dis qu'il étoit vrai que ce que j'avois vû des richesses de Perse, n'étoit pas comparable avec ce que je commençois à voir dans les Etats du Grand Mogol: mais qu'il falloit avouer aussi que la Perse avoit un avantage inestimable, qui consistoit dans un grand nombre de Kifilbachs (h), avec lesquels le Roi de Perse étoit en état d'entreprendre la conquête de toute l'Asie. Je lui tenois ce langage à dessein, parceque je savois qu'il étoit Kisilbach, & qu'il seroit flatté de l'opinion que je marquois de cette Milice. En effet, il me dit qu'il étoit forcé d'en demeurer d'accord: & se tournant vers un Seigneur, qui étoit Persan comme lui, il lui dit; "Je " crois que ce jeune homme a du cœur, puisqu'il parle avec tant d'estime " de ceux qui en ont ".

Le dîner fut servi avec plus de pompe que le précédent. Un Ecuyer tranchant, affis au milieu des grands vases dans lesquels on apportoit les viandes, en mettoit, avec une cuillière, dans de petits plats qu'on fervoit devant nous. Le Gouverneur même nous fervit quelquefois, pour nous témoigner son estime par cette marque de faveur. La salle étoit remplie d'Officiers de guerre, dont les uns se tenoient debout, la picque à la main, & les autres étoient assis près d'un réfervoir d'eau qui s'offroit dans le mème lieu. Après le dîner, le Gouverneur, en nous congédiant, nous dit qu'il regrettoit que ses affaires ne lui permissent pas de nous donner le di-

vertissement des Danseuses du Pays.

Diner fanglant.

CE Seigneur étoit homme d'esprit, mais fier, & d'une séverité dans son gouvernement, qui tenoit de la cruauté. Dans un autre dîner, où les Facteurs Anglois & Hollandois s'étoient trouvés, il déclara qu'il vous loit donner le reste du jour à la joye. Vingt Danseuses, qui surent averties par ses ordres, arrivèrent aussi-tôt, se dépouillèrent de leurs habits, & se mirent à chanter & à danser nues, avec plus de justesse & de legere-

> (g) Pag. 96. 12 Fine (b) Célèbre Milice de Perfe.

quels veme d'une voien pe de pouvo celui me ex craign Danse lieu, les par par ur falle, avec d cution interce CET

té qu

, furp Maî qu'o MA qui ne crainte de hui les flé pas de Elle fe

Gouve

flo po huit ju quable l'année logea te Vil CAN

neux, déchar la haut à fec, jours 1 le. E. ges, d

Il est im. yez pas ap. r, & vous e d'en pren. autre nous . Dans la de fa Cour ceptre avec uté la vie à le fexe. La - Abbas fon qui lui est er entre les de ce côté nd Mogol. re. L'Em-Perfe (g)". matière si richesses de oir dans les se avoit un

ilbachs (h),

onquête de

ois qu'il é

is de cette

cord: & fe

dit; "Je

nt d'estime

Un Ecuyer portoit les on fervoit ur nous tépit remplie à la main, ans le me-, nous dit nner le di-

dans fon r, où les qu'il vou rent averhabits, & de légère-

té que nos Danseurs de corde. Elles avoient de petits cerceaux, dans les- Mandelslo. quels un singe n'auroit pas passé avec plus de souplesse. Tous leurs mouvemens se faisoient en cadence, au son d'une musique, qui étoit composée d'une timbale, d'un haut-bois, & de quelques petits tambours. Elles avoient dansé deux heures, lorsque le Gouverneur demanda une autre troupe de Danseuses. On vint lui dire qu'elles étoient malades, & qu'elles ne pouvoient danser ce jour-là. Il renouvella le même ordre, auquel il ajouta celui de les amener dans l'état où elles étoient; & ses gens répétant la même excuse, il tourna son ressentiment contr'eux. Ces Malheureux, qui craignoient la bastonade, se jettèrent à ses pieds, & lui avouèrent que les Danseuses n'étoient pas malades, mais qu'étant employées dans un autre lieu, elles refusoient de venir, parcequ'elles savoient que le Gouverneur ne les payeroit point. Il en rit. Cependant il se les sit amener sur le champ, par un détachement de ses gardes; & lorsqu'elles surent entrées dans la salle, il ordonna qu'on leur tranchât la tête. Elles demandèrent la vie, avec des pleurs & des cris épouvantables. Mais il voulut être obéi; & l'exécution se fit aux yeux de toute l'assemblée, sans que les Seigneurs osassent intercéder pour ces Misérables, qui étoient au nombre de huit (i).

CET étrange spectacle causa beaucoup d'étonnement aux Etrangers. Le Gouverneur, qui s'en apperçut, se mit à rire & leur dit: " Pourquoi cette surprise, Messieurs? Si j'en usois autrement, je ne serois pas long-tems " Maître dans Amadabath. Il faut prévenir, par la crainte, le mépris

" qu'on feroit de mon autorité (k)".

MANDELSLO partit, pour Cambaye, avec un jeune Marchand Anglois, qui ne faisoit ce Voyage que pour l'obliger, & par l'ordre du Directeur. La crainte des Rasbouts lui fit prendre une escorte de huit Pions, c'est-à-dire, de huit Soldats à pied, armés de picques & de rondaches, outre l'arc & les fléches. Cette Milice est d'autant plus commode, qu'elle ne dédaigne pas de fervir de Laquais, & qu'elle marche toûjours à la tête des chevaux. Elle se loue d'ailleurs à si bas prix, qu'il n'en couta que huit écus à Mandelso pour trois jours, pendant lesquels il fit treize lieues. On en compte huit jusqu'au Village de Serguntra, dans lequel il ne vit rien de plus remarquable qu'une grande citerne, où l'eau de pluye se conserve pendant toute l'année. Cinq lieues de plus le firent arriver à la vûe de Cambaye. Il s'y logea chez un Marchand More, dans l'absence du Facteur Anglois de cette Ville.

CAMBAYE est située à seize lieues de Broitschia, dans un lieu fort sabloneux, au fond & fur le bord d'une grande Baye, où la Rivière du May se décharge après avoir lavé ses murs. Son Port n'est pas commode; quoique la haute marée y amène plus de sept brasses d'eau, les Navires y demeurent à sec, après le reflux, dans le sable & dans la boue, dont le fond est toûjours melé. La Ville est ceinte d'une fort belle muraille de pierre de tails le. Elle a douze Portes, de grandes maisons, & des rues droites & larges, dont la plûpart ont leurs barrières, qui se ferment la nuit. Elle est in-

Mandelflo

Description de cette Ville.

(i) Pag. 99 & précédentes.

(k) Pag. 160.

MANDELSLO.

comparablement plus grande que Surate, & sa circonférence n'a pas moins de deux lieues.

On y compte trois Bazars, ou Marchés, & quatre belles citernes, capables de fournir de l'eau à tous les Habitans dans les plus grandes fécheresses. La plûpart sont des Payens, Banians ou Rasbouts, dont les uns sont livrés au Commerce, & les autres à la profession des armes. Leur plus grand trafic est à Diu, à la Mecque, en Perse, à Achem & à Goa, où ils portent toutes sortes d'étosses, de soye & de coton, pour en rapporter de l'or & de l'argent monnoyé, c'est-à-dire, des ducats, des sequins & des piastres, avec diverses marchandises des mêmes lieux (1).

Dehors de Cambaye. Après avoir employé quelques heures à visiter la Ville, Mandelsso se laissa conduire, hors des murs, dans quinze ou seize beaux jardins, qui n'approchoient pas néanmoins d'un autre, où son Guide le fit monter par un escalier de pierre, composé de plusieurs marches. Il est accompagné de trois corps de logis, dont l'un contient plusieurs beaux appartemens. Au centre du jardin, on voit, sur un lieu sort élevé, le tombeau du Mahométan dont il est l'ouvrage. Il n'y a point de situation d'où la vûe soit si belle, non-seulement vers la Mer, mais du côté de la Terre, où l'on découvre la plus belle campagne du Monde. Ce lieu a tant d'agrémens, que le Grand Mogol, étant un jour à Cambaye, voulut y loger, & sit ôter les pierres du tombeau pour y faire dresser sa visite de la tente.

Mandelflo voit brûler une femme Indienne de vingt ans.

TANDIS que Mandelslo cherchoit à satisfaire sa curiosité, deux Marchands du Comptoir Anglois, vinrent lui faire des reproches d'avoir préféré une maison Mahométane à leur Loge; & s'offrant à l'accompagner dans ses observations, ils lui promirent, pour le lendemain, le spectacle d'une Indienne, qui devoit se brûler volontairement. En effet, ils fe rendirent ensemble hors de la Ville, sur le bord de la Rivière, qui étoit le lieu marqué pour cette funeste cérémonie. L'Indienne étoit veuve d'un Rasbout, qui avoit été tué à deux cens lieues de Cambaye. En apprenant la mort de son mari, elle avoit promis au Ciel de ne pas lui survivre. Comme le Grand Mogol & fes Officiers n'épargnent rien pour abolir un usage si barbare, on avoit résisté long-tems à ses desirs; & le Gouverneur de Cambaye les avoit combattu lui-même, en s'efforçant de lui persuader que les nouvelles qui lui faisoient hair la vie, étoient encore incertaines. Mais fes instances redoublant de jour en jour, on lui avoit enfin per mis de satisfaire aux loix de sa Religion.

ELLE n'avoit pas plus de vingt ans. Mandelso la vit arriver au lieu de son supplice, avec tant de constance & de gayeté, qu'il s'imagina qu'on lui avoit hebeté les sens par une dose extraordinaire d'opium, dont l'usage est fort commun dans les Indes. Son cortège formoit une longue procession, qui étoit précedée de la musique du Pays, c'est-à-dire, de hautbois, & de timbales. Quantité de filles & de femmes chantoient & dansoient devant la victime. Elle étoit parée de ses plus beaux habits. Ses bras, ses doigts & ses jambes étoient chargés de brasselets, de bagues & de carquans. Une troupe d'hommes & d'enfans fermoit la marche.

(1) Pag. 102 & précédentes.

La de fa quelq du m parmi d'elle " fit e ", fon

,, que ,, qu' ,, tête ,, fut ,, que

" cipi " Les " qua " me M A

si j'assi

qui cre

Allema le cor préten il en i tous le feuille long - i qui a l goût (

En que les ches & portes. de fes qué de be for

konde, (0) droit de François

donne d Taclous ernes, capaféchereffes. s font livrés is grand tra. ils portent r de l'or & des piastres,

a pas moins

Mandelflo fe ardins, qui onter par un ompagné de emens. Au u Mahoméfoit si belle. découvre la ie le Grand

s pierres du

deux Mard'avoir préccompagner le spectacle ffet, ils se , qui étoir étoit veuve re. En apas lui furvipour aboli le Gouvere lui perfuare incertaiit enfin per-

er au lieu de na qu'on lui t l'ufage est procettion, bois, & de ent devant fes doigts uans. Une

LE bucher, qui l'attendoit sur la rive, étoit de bois d'abricotier, mélé de fandal & de canelle. Ausii-tôt qu'elle put l'appercevoir, elle s'arréta quelques momens, pour le regarder d'un œil où Mandelflo crut découvrir du mépris; & prenant congé de ses parens & de ses amis, elle distribua parmi eux ses brasselets & ses bagues. Mandelslo se tenoit à cheval auprès d'elle, avec deux Marchands Anglois. ", Je crois, dit-il, que mon air lui ", fit connoître qu'elle me faisoit pitié, & ce sut apparemment par cette rai-" son qu'elle me jetta un de ses bracelets, que j'attrapai heureusement, & " que je garde encore en mémoire d'un si triste événement (m). Lors-, qu'elle fut montée sur le bucher, on y mit le feu. Elle se versa sur la " tête un vase d'huile odoriférante, où la flamme ayant pris aussi-tôt, elle " fut étouffée en un instant, sans qu'on lui vit faire aucune grimace. Quelques affistans jettèrent dans le bucher plusieurs cruches d'huile, qui, précipitant l'action des flammes, achevèrent de réduire le corps en cendre. " Les cris de l'assemblée auroient empêché d'entendre ceux de la veuve, ,, quand elle auroit eu le tems d'en pousser dans le feu, qui l'étoussa com-" me un éclair (n) ".

Mandelslo, ayant passé quelques jours à Cambaye, partit avec beaucoup d'admiration pour la politesse des Habitans. On sera surpris, dit-il, si j'assure qu'on trouve peut-être plus de civilité aux Indes, que parmi ceux qui croyent la posséder seuls. Cette réflexion, qui tombe sans doute sur les Allemands (0), puisque c'étoit alors la seule Nation qu'il connût en Europe, le conduit à parler du bétel, & des propriétés de cette plante. prétend que c'est celle qu'Avicenne à nommée Faufel. Entre ses remarques, il en fait une qu'on n'a vûe jusqu'ici dans aucune autre Relation. Dans tous les lieux qui produisent le bétel, il ne donne, dit-il, que des feuilles, qu'on vend un pacquet à la douzaine, & qui se conservent long-tems fraîches; mais, dans le seul Pays de Malaca, il porte un fruit, qui a la figure d'une queue de lézard, & que les Habitans mangent avec goût (p) (q).

En retournant vers Amadabath, Mandelso arriva si tard à Serguntra. que les Banians, qui ne se servent point de chandelle, de-peur que les mouches & les papillons ne s'y viennent brûler, refusèrent de lui ouvrir leurs portes. A l'occasion de l'embarras auquel il fut exposé pour la nourriture de ses chevaux, il observe que dans l'Indoustan, comme on l'a déja remar- les Mogols qué de plusieurs autres Pays des Indes, l'avoine étant inconnue & l'her-nourrifient be fort rare, on nourrit les bêtes de selle & de somme, d'une pâte vaux,

1638.

Remarque. fur la polites-

(m) Pag. 104. (n) Voyez, dans la Description de Gol-

konde, l'origine de cet usage.
(0) Un Allemand se croira tout aussi en droit de faire tomber cette réflexion sur les François. R. d. E.

(p) Pag. 108. Il se trompe. Carreri donne ce fruit à Manille, où il se nomme Tacloude Tom. V. pag. 84.

(q) Valentyn donne au betel, ou Siri, deux fortes de fruits; l'une odoriférante, qui est la plus recherchée, & l'autre commune. Sa figure est celle du poivre long, connu sous le nom de Cubebe. Il ne dit point proprement où il se trouve. Le bétel qui ne porte que des feuilles, est une espèce différente. R. d. E.

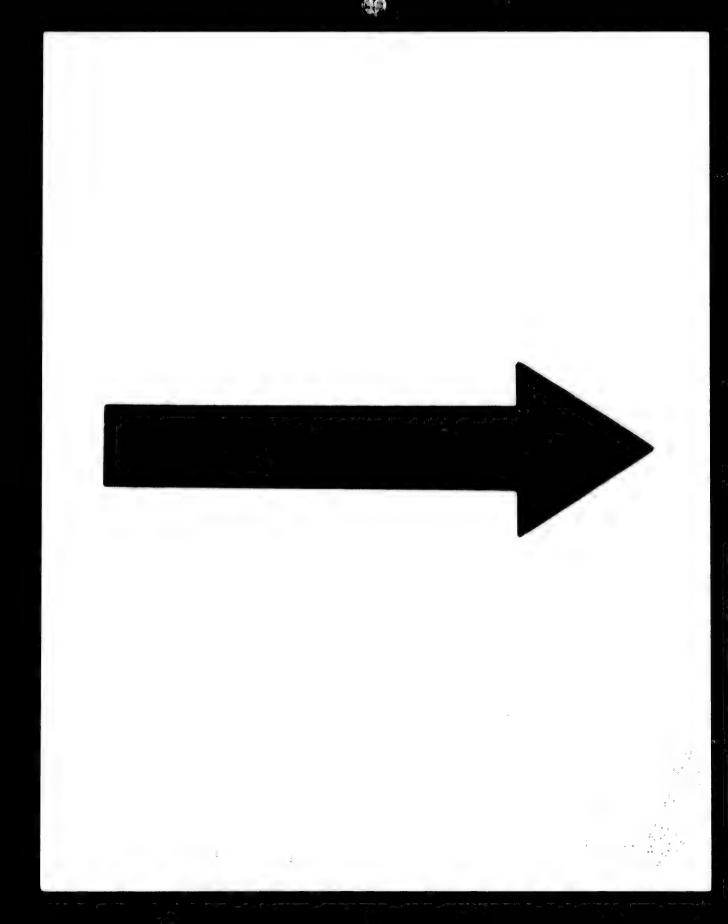

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER STREET



1638.

Mandelelo. composée de sucre & de farine, dans laquelle on mêle quelquesois un peu de beurre (r).

Fameux Jardin de Tíchietbag.

LE lendemain, après avoir fait cinq lieues jusqu'à un grand Village dont il ne rapporte pas le nom, sa curiosité le conduisit au Jardin de Tschietbag, le plus beau, fans contredit, de toutes les Indes (s). Il doit fon origine à la victoire du Grand Mogol fur le dernier Roi de Guzarate; & de-la lui vient son nom, qui signifie Jardin de Conquête. Il est situé dans un des plus agréables lieux du Monde, sur le bord d'un grand Etang, avec plusieurs pavillons du côté de l'eau, & une muraille très-haute vers Amadabath. Le corps de logis, & le Caravansera dont il est accompagné, sont dignes du Monarque qui les a bâtis. Le Jardin offre diverses allées d'arbres fruitiers, tels que des orangers & des citroniers de toutes les espèces, des grenadiers, des dattiers, des amandiers, des meuriers, des tamarins, des mangas & des cocotiers. Ces arbres y font en si grand nombre, & plantés à si peu de distance, que faisant règner l'ombre de toutes parts, on y jouit continuellement d'une délicieuse fraîcheur. Les branches sont chargées de singes, qui ne contribuent pas peu à l'agrément d'un si beau lieu. Mandelflo, qui étoit à cheval, & qui se trouva importuné des gambades que ces animaux faisoient autour de lui, en tua deux à coups de pistolet: ce qui parut irriter si furieusement les autres, qu'il les crut prêts à l'attaquer. Cependant, malgré leurs cris & leurs grimaces, ils ne lui voyoient pas plutôt tourner bride, qu'ils se résugioient sur les arbres.

Départ de Mandelflo pour Agra.

Singes dont

les arbres y

font chargés.

Un heureux hazard lui fit trouver, dans le Fauxbourg d'Amadabath, une Caravane d'environ deux cens Marchands, Anglois & Banians, qui étoient en chemin pour Agra, Capitale de l'Empire Mogol. Il profita d'une occasion, sans laquelle son départ auroit été retardé long-tems. Le Directeur Anglois lui avoit accordé de puissantes recommandations; il se mit en marche le 29 Octobre. Dans le plus beau chemin du Monde, on rencontre si peu de Villages, que le premier, dit-il, qu'il puisse nommer est celui de Paingat. Le sixième jour, il arriva devant les murs de la Ville d'Heribath, après avoir fait cinquante lieues. Cette Place est de grandeur médiocre. Elle n'a ni portes, ni murailles, depuis qu'elles ont été détruites par Tamerlan. On voit encore les ruines de son Château, sur une montagne voisine.

Damtiges.

Paingat.

Heribath.

ENTRE cette Ville & celle de Damtiges, qui en est éloignée de cinquante lieues, on est continuellement exposé aux courses des Rasbouts. Les Officiers de la Caravane se disposèrent à recevoir ces Brigands, en faisant filer leurs charrettes, & les Soldats de l'escorte, dans un ordre qui les mettoit en état de se secourir sans consusson. A cinquante lieues de Damtiges, on arriva près d'un Village, nommé Syedek, qui est accompagné d'un fort beau Château. Les Rasbouts, qui s'étoient présentés par intervalles, caufèrent moins de mal aux Marchands que de crainte. On cessa de les voir entre Syedek & Agra, où l'on parvint heureusement.

Agra.

Syedek.

LE Grand Mogol, ou l'Empereur de l'Indoustan, change souvent de de-

(r) Pag. 111.

(s) Ibidem.

delfl fitué le no ge at paha le eff large S i plus bouti chan

meut n'ait

le ph foixa vais ( offre fois l 0: étran maga ridor

ont l

difes teme C fessio Metf les fi dienne dans nomi une t d'un nomb Mof bre d d'azil

(v) (x) fête,

XI

tes. qui f

lever

dont

ois un peu

'illage dont Tschietbag, n origine à z de-là lui un des plus lusieurs paabath. Le dignes du arbres fruis, des grearins, des & plantés

on y jouit hargées de Mandeles que ces ce qui paquer. Cepas plutôt

.madabath ans, qui é-Il profita tems. Le ions; il fe Monde, on le nommer de la Vil-It de granont été déu, fur une

le cinquanouts. Les en faisant ui les met-Damtiges, é d'un fort alles, caude les voir

vent de demeure. meure. L'Empire n'a pas de Ville un peu considérable, où ce Monarque n'ait un Palais. Mais il.n'y en a point qui lui plaise plus qu'Agra; & Mandelflo la regarde en effet comme la plus belle Ville de ses Etats. Elle est située à vingt-huit degrés du Nord, dans la Province qui porte proprement tion. le nom d'Indoustan, sur la Rivière de Gemini, qui se jette dans celle du Gange au-dessus du Royaume de Bengale. Agra est deux fois plus grande qu'Ifpahan; & l'on n'en fait pas le tour à cheval en moins d'un jour. La Ville est fortifiée d'une bonne muraille de pierre de taille rouge, & d'un fossé large de plus de trente toises (t).

SES rues sont belles & spacieuses. Il s'en trouve de voutées, qui ont plus d'un quart de lieue de song, où les Marchands & les Artisans ont leurs boutiques distinguées par l'espèce des métiers, & par la qualité des marchandises. Les Maidans & les Bazars (v) sont au nombre de quinze, dont le plus grand est celui qui forme comme l'avant-cour du Château. On y voit soixante pièces de canon, de toutes sortes de calibres, mais en assez mauvais ordre & peu capables de servir. Cette place, comme celle d'Ispahan, offre une grosse & haute perche, où les Seigneurs de la Cour, & quelquefois le Grand Mogol même, s'exercent à tirer à l'oiseau.

On compte, dans la Ville, quatre-vingt Carvanseras pour les Marchands Carvanseras, étrangers, la plûpart à trois étages, avec de très-beaux appartemens, des magasins, des voutes & des écuries, accompagnés de galeries & de corridors pour la communication des chambres. Ces espèces d'hôtelleries ont leurs Concierges, qui doivent veiller à la confervation des marchandises, & qui vendent des vivres à ceux que leur office est de loger gratui-

COMME le Grand Mogol & la plûpart des Seigneurs de fa Cour font profession du Mahométisme, on voit, dans Agra, un très-grand nombre de Metschids, ou de Mosquées. On en distingue soixante-dix grandes, dont les fix principales portent le nom de Metschid - Adine, c'est - à - dire, Quotidiennes, parceque chaque jour le Peuple y fait ses dévotions (x). On voit, dans une de ces six Mosquées, le sépulcre d'un saint Mahométan, qui se nomme Seander, & qui est de la postérité d'Haly. Dans une autre, on voit une tombe de trente pieds de long sur seize de large, qui passe pour celle d'un Heros militaire. Elle est couverte de petites banderolles. Un grand nombre de Pélerins, qui s'y rendent de toutes parts, ont assez enrichi la Mosquée pour la mettre en état de nourrir chaque jour un très-grand nombre de pauvres. Ces Metschids, & les cours qui en dépendent, servent d'azile aux criminels, & même à ceux qui peuvent être arrêtés pour dettes. Ce font les Allacapi de Perse, que les Mogols nomment Allader, & qui sont si respectés, que l'Empereur même n'a pas le pouvoir d'y faire enlever un coupable (y). On trouve dans Agra, jusqu'à huit cens bains, dont le Grand Mogol tire annuellement des sommes fort considerables, par-

1638.

Sa descrip-

Rues & Pla-

Metschids ou Mosquées.

Azyles pu-

Bains.

(t) Pag. 114. (v) C'est-à-dire, Places & Marchés. (x) L'Auteur dit seulement les jours de fête, & dans ce sens la signification de

XIII. Part.

Metschid-Adine seroit plutot Mosquee des Fêtes. R. d. E. (y) Pag. 116.

MANDELSLO. 1638.

ceque cette forte de purification faifant une des principales parties de la Religion du Pays, il n'y a point de jour où ces lieux ne foyent fréquentés d'une multitude infinie de Peuple.

Hôtels & Palais.

Palais Impérial d'Agra.

LES Seigneurs de la Cour ont leurs Hôtels dans la Ville, & leurs Maisons à la campagne. Tous ces Edifices sont bien bâtis & richement meublés. L'Empereur a plusieurs Maisons hors de la Ville, où il prend quelquesois plaisir à se retirer avec ses Danseuses. Mais rien ne donne une plus haute idée de la grandeur de ce Prince, que son Palais, qui est situé sur le bord de la Rivière. Mandelslo lui donne environ quatre cens pieds de tour. Il est parfaitement bien fortifié, dit-il, du moins pour le Pays; & cette fortification consiste dans une muraille de pierre de taille, un grand fossé, & un pont-levis à chaque porte, avec quelques autres ouvrages aux avenues. fur-tout à la porte du Nord.

Celle qui donne sur le Bazar, & qui regarde l'Occident, s'appelle Ciste-C'est sous cette porte qu'est le Divan, c'est-à-dire, le lieu où le Grand Mogol fait administrer la Justice à ses Sujets, près d'une grande salle où le premier Vizir fait expédier & sceller les Ordonnances pour toutes fortes de levées. Les minutes en sont gardées au même lieu. En entrant par cette porte, on se trouve dans une grande rue, bordée d'un double rang de bou-

tiques, qui mène droit au Palais Impérial.

La porte, qui donne entrée dans le Palais, se nomme Echbarche Derwage. c'est-à-dire, Porte de l'Empereur Eckbar. Elle est si respectée, qu'à la reserve des seuls Princes du sang, tous les autres Seigneurs sont obligés d'y descendre & d'entrer à pied. C'est dans ce quartier, que sont logées les femmes qui dansent & qui chantent devant le Grand Mogol & sa famille.

La quatrième porte, nommée Dersame, donne sur la Rivière; & c'estlà que Sa Majesté se rend tous les jours, pour saluer le Soleil à son lever. C'est du même côté que les Grands de l'Empire, qui se trouvent à la Cour, viennent rendre, chaque jour, leur hommage au Souverain, dans un lieu élevé, où ce Monarque peut les voir. Les Hadys, ou les Officiers de Cavalerie, s'y trouvent aussi; mais ils se tiennent plus éloignés, & n'approchent point de l'Empereur sans un ordre exprès. C'est de-la qu'il voit combattre les éléphans, les taureaux, les lions, & d'autres bêtes féroces; amusement qu'il prenoit tous les jours, à la reserve du Vendredi, qu'il donnoit à ses dévotions (2).

La porte qui donne entrée dans la falle des Gardes, se nomme Attesanna. On passe, par cette salle, dans une cour pavée, au fond de laquelle on voit, fous un portail, une balustrade d'argent, dont l'approche est défendue au Peuple, & n'est permise qu'aux Seigneurs de la Cour. Mandelslo rencontra, dans cette cour, le Valet Persan qui l'avoit quitté à Surate. Il en recut des offres de service, & celle même de le faire entrer dans la balustrade; mais les Gardes s'y opposèrent. Cependant, comme c'est par cette ba-

<sup>(2)</sup> C'étoit l'Empereur Cha-Jeban, fils lieu que Mandelsto décrit est apparemment celui que Rhoe a nommé Jarneo, dans la de Jean-Guir, & ce même Sultan Coronne qui a paru dans la Relation précédente. Le Ville d'Asmere (I).

<sup>(1)</sup> Ce n'eft pas Almere, mais Agra. La même erreut a été relevée ci-geffus, pag. 87. R. d. Il.

parties de la nt fréquentés

leurs Maifons
tent meublés.
d quelquefois
ne plus haute
f fur le bord
de tour. Il
& cette forrand fossé, &
aux avenues,

appelle Cistea où le Grand de falle où le attes fortes de ant par cette rang de bou-

rcke Derwage,
, qu'à la rent obligés d'y
nt logées les
fa famille.
ère; & c'està fon lever,
nt à la Cour,
dans un lieu
liciers de Ca, & n'approu'il voit comferoces; amui, qu'il don-

me Attefanna.
uelle on voit,
défendue au
delflo renconte. Il en rens la balustrapar cette balustrade

st apparemment Farneo, dans la

7. R.d.E.



COUR DU GRAND MOGOL. II H



GOL. H HOF DES GROOTEN MOGOLS.



COUR DOGOLS.

luft
te h
de gale
dree due
doiv
faut
Opar
dit-d'un
M
qu'A
mes
Jurif
com
Le t
pêtre
tage
L
tale
Qu'il
nir v
bloit
amer
la Co
" à l
" Pa
" ma
d'avo
Marc
Mais

(a)
le Dur
(b)
(c)
de l'In
Mande
(d)
ris, les
préfent
voici l

lustrade qu'on entre dans la chambre du Trône, il vit dans une autre petite balustrade d'or, le Trône du Grand Mogol, qui est d'or massif, enrichi de diamans, de perles & d'autres pierres précieuses. Au-dessus est une galerie, où ce puissant Monarque se fait voir tous les jours (a) pour rendre justice à ceux qui la demandent. Plusieurs clochettes d'or sont suspendues en l'air, au-dessus de la balustrade. Ceux qui ont des plaintes à faire doivent en sonner une: mais si l'on ne preuves convaincantes, il ne

faut pas se hazarder d'y toucher, sous peine de la vie (b).

On montre, en dehors, un autre appartement du Palais, qu'on distingue par une grosse tour, dont le toît est couvert de lames d'or, & qui contient, dit-on, huit grandes voutes pleines d'or, d'argent, & de pierres précieuses d'une valeur inestimable (c) (d).

Mandelslo paroît persuade que d'une Ville aussi grande, aussi peuplée qu'Agra, on peut tirer deux cens mille hommes capables de porter les armes. La plúpart de ses Habitans suivent la Religion de Mahomet. Sa Jurisdiction, qui s'étend dans une circonférence de plus de six vingt lieues, comprend plus de quarante petites Villes & trois mille cinq cens Villages. Le terroir est bon & fertile. Il produit quantité d'indigo, de coton, de salpêtre, & d'autres richesses dont les Habitans sont un Commerce avantageux.

Le dessein de Mandelslo étoit de faire un plus long séjour dans la Capitale de l'Indoustan; mais un accident imprévû le fit changer de résolution, & l'oblige de quitter une Ville où sa vie lui parut en danger. Un jour qu'il s'entretenoit avec le Valet Persan qui l'avoit quitté à Surate, il vit venir vers lui un Mogol, homme de bonne mine & dont la condition sembloit au-dessus du commun, qui lui demanda d'où il venoit & ce qui l'avoit amené dans le Pays? Il répondit qu'il étoit Européen; qu'il venoit d'Allemagne, & que le motif de son Voyage avoit été la seule curiosité de voir la Cour du plus puissant Monarque de l'Orient. , Je crois vous avoir vû, à Ispahan, reprit le Mogol; & vous êtes sans doute celui qui a tué mon, Parent, dans le démêlé que nous y avons eu avec l'Ambassadeur d'Alle, magne". Mandelslo sit un effort pour se rassurer, & protesta que loin d'avoir été en Perse, il étoit venu par Mer d'Angleterre à Surate. Deux Marchands Anglois, dont il étoit accompagné, s' condèrent ce mensonge. Mais le plus grand secours qu'il reçut, dans certa occasion, lui vint du

MANDELSLO. 1638.

Danger qui fait partir Mandelslo d'Agra.

- (a) C'est sans doute ce que Rhoe nomme le Durbal, & Bernier l'Am kas.
- (b) Pag. 108. (c) On remet, à la description générale de l'Indoustan, d'autres observations de Mandelles
- (d) Ou a oublié, dans l'Edition de Paris, les renvois de la belle Figure qui représente la Cour du Grand Mogol, dont voici les explications;
  - 1. Le Grand Mogol affis fur fon Trône.
- 2. Degrés du Trône où plusieurs Seigneurs paroissent prosternés.
  - 3. Muraille du Parc des Animaux.
  - 4. Muraille du Serrail.
  - 5. Muraille extérieure.
  - 6. Garde de l'Empereur.
  - 7. Jet d'eau.
  - 8. Jardin du Serrail.
  - 9. Le Serrail.
  - 10. Mosquée.
- 11. Animaux qui passent devant l'Empereur, R. d. E.

le r

COU

fro

que

les

du e

qu'i dan

tes un i

trot

fix L

gra,

du c

voit

tour de q

vant

prof

de fe

te a te ce

d'un

borc

re,

man

mes.

biles

lence

min.

affift

ving

genc

ques

fuivo

des,

foi u

la nu

vint :

quem

(g)

LE

Α

N

I 638.

MANDELSLO: Valet Persan, qui jura, par Mahomet & Hossein, que son ancien Maître étoit venu d'Angleterre. Le Mogol se retira. Cependant il sit connoître qu'il lui restoit des doutes; & Mandelslo; n'osant se fier à la disposition d'un Ennemi si redoutable, prit le parti de s'engager dans une Caravane qui par-Il part pour toit pour Labor, Ville à foixante-dix lieues d'Agra, dans l'intérieur du Pays (e).

Lahor.

Le s'affocia particuliérement avec un Marchand Hollandois, qui faifoit le même Voyage. D'Agra jufqu'à Lahor, le chemin n'est qu'une allée, tirée à la ligne, & bordée de dattiers, de cocotiers & d'autres arbres, qui défendent les Voyageurs des ardeurs excessives du Soleil. Les belles maisons, qui se présentent de toutes parts, amusoient continuellement les yeux de Mandelslo; tandis que les singes, les perroquets, les paons, lui offroient un autre spectacle, & donnoient même quelquesois de l'exercice à ses armes. Il tua un gros serpent, un leopard & un chevreuil, qui se trouvérent dans son chemin. Les Banians de la Caravane s'affligeoient de lui voir ôter, à des animaux, une vie qu'il ne pouvoit leur donner, & que le Ciel ne leur accordoit que pour le glorifier. Lorsqu'ils lui voyoient porter la main au pistolet, ils paroissoient irrités qu'il prît plaisir à violer en leur présence les loix de leur Religion; & s'il avoit la complaisance de leur épargner ce chagrin, il n'y avoit rien qu'ils ne fissent pour lui plaire (f).

Description

de Lahor.

Chagrin

aux Banians.

qu'il caufe

En approchant de Lahor, il admira la fertilité du Pays, qui produit du riz, du bled, & toutes fortes de fruits, plus abondamment qu'aucune autre Province de ce valte Empire. La Ville est située à trente-deux degrés vingt minutes du Nord, sur la petite Rivière de Ravy, qui se jette avec quatre autres dans le Fleuve de l'Inde: c'est ce qui fait donner à ce sameux Fleuve le nom de Pangab, qui fignifie Cinq eaux. La situation de Lahor est fort agréable, sur-tout du côté de la Rivière, où l'on découvre plusieurs beaux Jardins. Le Palais Impérial, quoique renfermé dans la Ville, en est séparé par une haute muraille. Entre plusieurs grands Edifices, il contient quantité d'autres Palais & d'Hôtels, pour le logement des Seigneurs qui suivent la Cour. La plûpart des Habitans de Lahor avant embrassé le Mahométisme, on y voit un grand nombre de Mosquées, & de bains publics.

Bains publics. Mandelflo va s'y baigner.

MANDELSLO eut la curiosité de voir un de ces bains, & de s'y baigner à la mode du Pays. Il le trouva bâti à la Persane, avec une voute plate, & divisé en plusieurs appartemens de forme à demi ronde, fort étroits à l'entrée, larges au fond, chacun ayant sa porte particulière, & deux cuves de pierre de taille dans lesquelles on fait entrer l'eau par des robinets de cuivre, au degré de chaleur qu'on desire. Après avoir pris le bain, on le fit asseoir sur une pierre de sept ou huit pieds de long, & large de quatre, où le Baigneur lui frotta le corps avec un gantelet de crin. Il vouloit lui frotter auffi, la plante des pieds avec une poignée de fable; mais voyant qu'il avoit peine à supporter cette opération, il lui demanda s'il étoit Chrétien; & lorsqu'il eut appris qu'il l'étoit, il lui donna le gantelet, en le priant de se frotter lui-même les pieds, quoiqu'il ne sît pas difficulté de lui frotter n Maître connoître ition d'un e qui parérieur du

qui faisoit llée, tirée qui défenmaisons, s yeux de offroient e à ses arse trouvéient de lui , & que le oient porvioler en nce de leur aire (f). produit du icune autre

egrés vingt vec quatre eux Fleuve or est fort ieurs beaux en est fépail contient igneurs qui embrassé le & de bains

s'y baigner route plate, rt étroits à deux cuves nets de cuiin, on le fit quatre, où loit lui frotvoyant qu'il t Chrétien; le priant de e lui frotter

le reste du corps. I'n homme de petite taille, qui parut ensuite, le fit MANDELSLO. coucher sur la même pierre; & s'étant mis à genoux sur ses reins, il lui frotta le dos avec les mains, depuis l'épine jusqu'aux côtés, en l'assurant que le bain lui ferviroit peu, s'il ne fouffroit qu'on fît couler ainfi, dans les autres membres, le fang qui pouvoit se corrompre dans cette partie du corps (g).

Mandelslo ne vit rien de plus curieux, aux environs de Lahor, qu'un des Jardins de l'Empereur, qui en est à deux jours de chemin. Mais dans ce petit Voyage, qu'il fit par amusement, il prit plaisir aux différentes voitures, dont on le fit changer successivement. On lui donna d'abord un mulet, ensuite un chameau, puis un éléphant; & ensin, un bœuf, qui trottant furieusement, & levant les pieds jusqu'aux étriers, lui faisoit faire

fix bonnes lieues en quatre heures (b).

Le séjour de Lahor lui plaisoit beaucoup; mais il reçut des lettres d'Agra, par lesquelles on le pressoit de retourner à Surate, s'il vouloit profiter du départ de quelques Vaisseaux Anglois, sur lesquels le Président, qui avoit achevé le tems ordinaire de son emploi, devoit s'embarquer pour retourner en Angleterre. Il ne balança point à se mettre dans la Compagnie de quelques Marchands Mogols, qui partoient pour Amadabath. En arrivant dans cette Ville, il y trouva des lettres du Président, qui l'invitoit à profiter d'une forte Caravane, que le Directeur d'Amadabath avoit ordre de former, le plus promptement qu'il seroit possible, pour se rendre à Surate avant sa démission, & pour assister à la Fête qui devoit accompagner cette cérémonie. Pendant qu'on préparoit la Caravane, il eut le spectacle Feu d'artifice à l'Indienne. Toutes les fenêtres du Maidan étoient fice à l'Inbordées de lampes, devant lesquelles on avoit placé des flaccons de verre, remplis d'eau de plusieurs couleurs. Cette illumination lui parut charmante. On alluma le feu, qui consistoit en susées de différentes formes. Quantité de lampes, suspendues à des roues, paroissoient immobiles, quoique les roues tournaisent incessamment avec beaucoup de violence (i).

Aussi-Tôt que la Caravane sut assemblée, Mandelslo se mit en chemin avec le Directeur d'Amadabath & trois autres Anglois, qui devoient assister aussi à la Fete de Surate. Ils prirent le devant, sous l'escorte de vingt Pions, après avoir laissé ordre à la Caravane de faire toute la diligence possible pour les suivre. Ils emmenoient quatre charrettes & quelques chevaux. Les Pions, qui portoient leurs armes & leurs étendarts, suivoient à pied le train des voitures. Mandelsso fait observer qu'aux Indes, il n'y a point de personne un peu distinguée qui ne fasse porter devant soi une espèce d'étendart, qui sert, dit-il, comme de bannière (k).

Le premier jour, ils traverserent la Rivière de Wasset, d'où ils allèrent passer la nuit dans le Fort de Saselpour. Pansseld, Facteur Anglois de Brodra, qui vint au-devant d'eux jusqu'à ce Fort, les traita le lendemain fort magnifiquement dans le lieu de sa résidence. Ils en partirent vers le soir, pour se

1638.

Retour de Mandeltio à Surate.

Feu d'arti-

Dangereufe route de

(g) Pag. 14r.

(b) Ibid.

(i) Pag. 142.

(k) Pag. 143.

loger

Mandelslo.

Citerne de Sambord, où l'eau coute cher aux Anglois.

loger la nuit suivante dans un grand Jardin; & le jour d'après, continuant heureusement leur Voyage, ils allèrent camper proche d'une citerne, nommée Sambord. Mais ils y étoient attendus par de fâcheux incidens. Les Habitans du Pays, qui virent arriver en meme-tems une Caravane Hollandoife de deux cens charrettes, craignirent que toute leur eau ne fût confumée par un si grand nombre d'Etrangers. Ils en défendirent l'approche aux Anglois, qui étoient arrivés les premiers; ce qui obligea le Directeur de faire avancer quinze Pions, avec ordre d'employer la force. Mais, en approchant de la citerne, ils la trouvèrent gardée par trente Payfans bien armés, qui se présentèrent avec beaucoup de résolution. Les Pions couchèrent en joue & tirèrent l'épée. Cette vigueur étonna les Paysans, & leur fit prendre le parti de se retirer: mais pendant que le Directeur faifoit puiser de l'eau, ils tirèrent guelques flèches & trois coups de moufquet, qui blesserent cinq de ses gens. Alors les Pions faisant seu sans menagement, tuèrent trois de leurs Ennemis, dont Mandelflo vit emporter les corps dans le Village. Une action si vive auroit eu des suites plus fanglantes, si l'arrivée de la Caravane Hollandoise n'avoit achevé de contenir les Indiens.

Combat de Mandelflo contre les Rasbouts,

CEPENDANT ce n'étoit que le prélude d'une avanture plus dangereuse. Pendant que les Anglois étoient tranquillement à fouper, un Marchand Hollandois vint leur donner avis qu'on avoit vû, fur le chemin, deux cens Rasbouts, qui avoient fait plusieurs vols depuis quelques jours; & que le jour précédent, ils avoient tué six hommes à peu de distance de Sambord. La Caravane Hollandoise ne laissa pas de décamper à minuit. , Nous la ,, suivîmes, raconte Mandelslo, pour l'instruction des Voyageurs: mais , comme elle marchoit plus lentement que nous, nous ne fûmes pas long-, tems à la passer. Le matin, nous découvrîmes un Holacueur, c'est-àdire, un de ces Trompettes qui marchent ordinairement à la tête des Caravanes, en fonnant d'un instrument de cuivre beaucoup plus long que nos trompettes. Dès qu'il nous eut apperçus, il se jetta dans une forêt voiline, où il fe mit à fonner de toute sa force; ce qui nous fit prévoir que nous aurions bien-tôt les Rasbouts sur les bras. En effet nous vîmes fortir presqu'en même-tems, des deux côtés de la forêt, un grand nom-" bre de ces Brigands, armés de picques, de rondaches, d'arcs & de flé-, ches, mais sans armes à feu. Nous avions eu la précaution de charger les nôtres, qui ne consistoient qu'en quatre fusils & trois paires de pistolets. Le Directeur & moi, nous montâmes à cheval, & nous donnâmes les fusils aux Marchands qui étoient dans les voitures, avec ordre de ne tirer qu'à bout portant. Nos armes étoient chargées à cartouches; & les Rasbouts marchoient si serrés, que de la première décharge nous en vîmes tomber trois. Ils nous tirèrent quelques fléches, dont ils nous " blesserent un bœuf & deux Pions. J'en reçus une dans le pommeau de " ma felle, & le Marchand Anglois eut un coup dans fon turban. Ausli-,, tôt que la Caravane Hollandoise entendit tirer, elle se hâta de nous envoyer dix de ses Pions. Mais, avant qu'ils fussent en état de nous secourir, le danger devint fort grand pour ma vie. Je me vis attaqué de " toutes parts, & je reçus deux coups de picque dans mon collet de busle,

les ex bêtes. le des

"

" Ca

" le

da

n's

Pi

la

no

re

 $\mathbf{M}$ 

,, Br

" len

Marc

autre

pour

fon a

l'affei

dans

Music

Danf

postu

né po Av

Moge Jehan

Neve

en ar

xante

pas c

mer l

fer qu

avoie

chang

(n) (n) fils. R. (o)

(0) €toit fi ntinuant ie . nomns. Les e Hollanfat conapproche Directeur Mais, en fans bien ons couvfans, & teur faide mouffeu sans t emporites plus é de con-

ngereuse. Marchand deux cens & que le Sambord. Nous la urs: mais pas longr, c'est-àtéte des s long que une forêt fit prévoir ous vîmes and nom-

& de flée charger de pistois donnâordre de rtouches; arge nous it ils nous hmeau de . Auflinous ennous fettaqué de de bufle,

" qui

qui me fauva heureusement la vie. Deux Rasbouts prirent mon cheval par la bride, & se disposoient à m'emmener prisonnier: mais i'en mis l'un hors de combat, d'un coup de pistolet que je lui donnai dans l'épaule: & le Marchand Anglois, qui vint à mon secours, me dégagea de l'autre. Cependant les Pions des Hollandois approchèrent; & toute la Caravane étant arrivée presqu'en même-tems, les Rasbouts se retirèrent dans la forêt, laissant six hommes morts, sur le champ de bataille, & n'avant pas peu de peine à traîner leurs blessés. Nous perdîmes deux Pions & nous en eûmes huit blesses; sans compter le Marchand Anglois. qui le fut legèrement. Cette leçon nous fit marcher en bon ordre, avec la Caravane, dans l'opinion que nos Ennemis reviendroient en plus grand nombre: mais ils ne reparurent point, & nous arrivames vers midi à Broitschia, d'où nous partîmes à quatre heures pour traverser la Rivière & pour faire encore cinq cosses jusqu'au Village d'Onclasser. Le ", lendemain, 26 de Décembre, nous arrivames à Surate (1).

MANDELSLO trouva, dans le Comptoir des Anglois, plus de cinquante Marchands de cette Nation, que le Président avoit fait venir de tous les autres Comptoirs du Pays, pour rendre compte de leur administration & la démission pour recevoir ses adieux. Il leur fit un fort beau discours, en remettant son autorité à Fremling, qui étoit nommé pour lui succéder. Ensuite toute l'assemblée se rendit au Jardin du Comptoir, qui est hors de la Ville, & dans lequel Methold avoit fait préparer un magnifique festin, avec trois Musiques, l'une Angloise, & les deux autres, Moresque & Baniane. Les Danseuses du Pays firent le dernier acte de cette fête, par toutes sortes de postures & de danses (m). Au moment de la séparation, l'ordre sut donné pour rassembler toutes les provisions nécessaires au départ de la Flotte.

AVANT que de quitter Surate, Mandelslo fait observer que le Grand Mogol qui regnoit de son tems, se nommoit Scha-Choram, troisième fils de Jehan-Guir (n), & qu'il avoit usurpé la Couronne sur le Prince Polagi son Neveu, que les Ambassadeurs du Duc de Holstein avoient trouvé à Caswin, en arrivant en Perse (o). L'âge de Choram (p) étoit alors d'environ soixante ans. Il avoit quatre fils, dont l'aîné, agé de vingt-cinq ans, n'étoit pas celui pour lequel il avoit le plus d'affection. Son dessein étoit de nommer le plus jeune pour son Successeur au Trône de l'Indoustan, & de laiffer quelques Provinces aux trois aînés. Les commencemens de son règne avoient été cruels & sanglans; & quoique le tems eut apporté beaucoup de changement à son naturel, il laissoit voir encore des restes de férocité dans les exécutions des criminels, qu'il faisoit écorcher vifs ou déchirer par les bêtes. Il aimoit d'ailleurs les festins, la musique & la danse, sur-tout celle des femmes publiques, qu'il faisoit souvent danser nues devant lui, & . dont

1638.

Affemblée & Fête Andu Préfident.

Caractère Mogol qui règnoit alors

(1) Pag. 146.

(m) Pag. 147. (n) Mr. Prevoît le dit toûjours fecond fils. R. d. E.

( 0) Le Prince Polagi, ou plutôt Bolaki, étoit fils du malheureux Suitan Cofroë, que fon frère Choram, ou Coronne, depuis Scha-Jehan, fit étrangler à Brampour, en 1722. Bolaki, craignant la haine de fon oncle, s'étoit retiré en Perfe, R. d. E.

(p) Pag. 133. Rhoe l'a nommé Coronne.

Mandelsto.

1638.

Il est joué
par un Raja
qu'il vouloit
jouer.

dont les postures l'amusoient beaucoup. Son affection s'étoit particulière. ment déclarée pour un Raja, célèbre par son courage & par les agrémens de sa conversation. ,, Un jour que ce Seigneur ne parut point à la Cour, l'Empereur demanda pourquoi il ne le voyoit point; & quelqu'un répondant qu'il avoit pris médecine, il lui envoya une troupe de Danseuses, auxquelles il donna ordre de faire leurs ordures en fa présence. Le Raja, qui fut averti de leur arrivée, s'imagina qu'elles étoient venues pour le divertir: mais, apprenant l'ordre du Souverain, & jugeant que ce Monarque devoit être dans un moment de bonne humeur, il ne fit pas difficulté d'y répondre par une autre raillerie. Après avoir demandé aux Danseuses ce que l'Empereur leur avoit ordonné, il voulut savoir si leurs ordres n'alloient pas plus loin. Lorsqu'il fut assuré, par leur propre bouche, qu'elles n'en avoient pas reçu d'autre, il leur dit qu'elles pouvoient exécuter ponctuellement les volontés de leur Maître commun, mais qu'elles se gardassent bien d'en faire davantage, parceque s'il leur arrivoit d'uriner en faifant leur ordure, il étoit résolu de les faire souetter jusqu'au fang. Toutes ces femmes se trouvèrent si peu disposées à risquer le danger, qu'elles retournèrent sur le champ au Palais, pour rendre compte de leur avanture au Mogol; & loin de s'en offenser, l'adresse du Raja lui plût beaucoup (q)".

Cruels combats de bêtes féroces. Son principal amusement, néanmoins, étoit de voir combattre des lions, des taureaux, des éléphans, des tigres, des leopards & d'autres bêtes féroces; autre reste de son humeur sanguinaire, qu'il se plaisoit à nourrir par ce cruel exercice. Il faisoit quelquesois entrer des hommes en lice, contre ces animaux; mais il vouloit que le combat sût volontaire; & ceux qui en sortoient heureusement étoient sûrs d'une récompense proportionnée à leur courage. Mandels parle d'un spectacle de cette nature, que ce Prince donna le jour de la naissance d'un de ses sils, dans un Carvansera voisin de la Ville, où il faisoit nourrir toutes sortes de bêtes. Ce Bâtiment étoit accompagné d'un grand jardin, sermé de murs, par-dessus lesquels il sut permis au Peuple de se procurer la vûe de cette barbare tragédie (r).

"PREMIÈREMENT, raconte l'Auteur, on fit combattre un taureau fauvage contre un lion; ensuite, un lion contre un tigre. Le lion n'eut pas plutôt apperçu le tigre, qu'il alla droit à lui; & le chocquant de toutes ses sorces, il le renversa: mais il parut comme étourdi du choc, & toute l'assemblée se figura que le tigre n'auroit pas de peine à le vaincre. Cependant il se remit aussi-tôt, & prit le tigre à la gorge, avec tant de fureur qu'on crut la victoire certaine. Le tigre ne laissa pas de se dégager, & le combat recommença plus surieusement encore, jusqu'à-ce que la lassitude les sépara. Ils étoient tous deux fort blesses; mais leurs playes n'étoient pas mortelles.

Trois combats entre des hommes & des bêtes. "Après cette ouverture, un Seigneur, nommé Allamerdy-Kan, Gouverneur de Chisemer, s'avança vers le Peuple, & déclara au nom de l'Empereur, que si parmi ses Sujets il se trouvoit quelqu'un qui eût assez de cœur pour affronter une des bêtes, celui qui donneroit cette preuve de

, cou-

(q) Ibidem.

(r) Pag. 135 & fuiv.

XI

,,

,,

P

ti

au

fu

de

de

le

" fe

,, qu

" te

,, ces

" pre

,, pri

3)

qu

articulièreagrémens a la Cour. 'un répon-Danseuses, e. Le Raenues pour ant que ce ne fit pas mandé aux voir si leurs propre boupouvoient mais qu'elarrivoit d'uer jufqu'au juer le dandre compte du Raja lui

nbattre des d'autres bêsoit à nournes en lice, re; & ceux portionnée ie ce Prince ra voitin de nt étoit acs il fut per-

un taureau e lion n'eut ant de touchoc, & le vaincre. vec tant de de se dégaqu'à-ce que s leurs pla-

Kan, Goum de l'Emût affez de preuve de , cou-

courage & d'adresse obtiendroit pour récompense la dignité de Kan & les MANDRESLO. bonnes graces du Maître. Trois Mogols s'étant offerts, Allamerdy-Kan " ajoûta que l'intention de Sa Majesté étoit que le combat se sît avec le " cimeterre & la rondache seuls, & qu'il falloit même renoncer à la côte , de maille, parceque l'Empereur vouloit que les avantages fuffent égaux. "On lâcha aufli-tôt un lion furieux, qui, voyant entrer son Adversai-" re, courut droit à lui. Le Mogol se désendit vaillamment; mais enfin, combat. " ne pouvant plus foûtenir la pefanteur de l'animal, qui l'accabloit princi-" palement fur le bras gauche, pour lui arracher la rondache de sa patte " droite, tandis que de sa patte gauche il tachoit de se saisir du bras droit ", de son Ennemi, dans la vûe apparemment de lui sauter à la gorge; ce " brave Combattant, baissant un peu sa rondache, tira de la main gauche ,, un poignard, qu'il avoit caché dans sa ceinture, & l'ensonça si loin dans la gueule du lion, qu'il le força de lâcher prise. Alors, se hâtant de le ", poursuivre, il l'abbatit d'un coup de cimeterre, qu'il lui donna sur le ", musle; & bien-tôt il acheva de le tuer, & de le couper en pièces.

" Sa victoire fut célébrée aussi-tôt par de grandes acclamations du Peu-" ple. Mais, le bruit ayant cessé, il reçut ordre de s'approcher de l'Em-,, pereur, qui lui dit avec un fourire amer: J'avoue que tu es un homme ", de courage, & que tu as vaillamment combattu: mais ne t'avois-je pas défendu de combattre avec avantage, & n'avois-je pas règlé les armes? Cependant tu as mis la ruse en œuvre, & tu n'as pas combattu mon lion en homme d'honneur. Tu l'as furpris avec des armes défendues, & tu " l'as tué en affassin. La dessus, il donna ordre à deux de ses Gardes de ", descendre dans le Jardin, & de lui fendre le ventre. Cette courte sen-,, tence fut exécutée sur le champ; & le corps sut mis sur un éléphant, " pour être promené par la Ville & pour servir d'exemple (s).

" Le second Mogol, qui entra sur la scène, marcha sièrement vers le " tigre qu'on avoit lâché contre lui. Sa contenance auroit fait juger qu'il combat. " se croyoit sûr de la victoire. Mais le tigre lui sauta si legèrement à la " gorge, que l'ayant tué tout d'un coup, il déchira fon corps en pièces.

, Le troisième, loin de paroître effrayé du malheureux sort des deux " autres, entra gayement dans le Jardin & marcha droit au tigre. Ce combat. " furieux animal, encore échauffé du premier combat, se précipita au-,, devant de lui : mais il fut abbattu d'un coup de sabre, qui lui coupa les " deux pattes de devant; & dans cet état, l'Indien n'eut pas de peine à " le tuer.

,, L'EMPEREUR fit demander aussi-tôt le nom d'un si brave homme. Il ", se nommoit Geily. En même-tems, on vit arriver un Gentilhomme, " qui lui présenta une veste de brocard, & qui lui dit: Geily, prends cet-", te veste de mes mains, comme une marque de l'estime de ton Empereur, " qui t'en fait assurer par ma bouche. Geily sit trois profondes reveren-" ces, porta la veste à ses yeux & à son estomac; & la tenant en l'air, a-" près avoir fait intérieurement une courte prière, il dit à voix haute: Je " prie Dieu qu'il rende la gloire de Scha-Jehan égale à celle de Tamerlan,

I 638.

Premier

Mandelslo.

dont il est forti; qu'il fasse prospérer ses armes; qu'il augmente ses ri, chesses; qu'il le fasse vivre sept cens ans, & qu'il affermisse éternelle, ment sa Maison. Deux Eunuques vinrent le prendre, à la vûe du Peu, ple, & le condussirent jusqu'au Trône, d'où deux Kans le reçurent de leurs mains pour le présenter à l'Empereur. Ce Prince lui dit: Il saut, avouer, Geily Kan, que ton action est extrêmement glorieuse. Je te, donne la qualité de Kan, que tu posséderas à jamais. Je veux être ton, Ami, & tu seras mon Serviteur (t)".

1639.

Mandelflo part avec la Flotte Angloife.

Route jusqu'à Goa.

Mandelslo partit de Surate, le 5 de Janvier, sur la Marie, Vaisseau de la Flotte Angloise, qui portoit aussi Methold & quelques autres Marchands de considération. Quoique leur embarquement se sit pour retour. ner en Europe, ils devoient s'avancer jusqu'à Goa, où Methold avoit à recevoir une grosse somme d'argent, du Gouverneur Portugais. Ils arrivèrent le foir à la vûe de Daman, qui étoit alors affiégée par les Troupes du Roi de Decan; mais avec peu de succès, parceque le Port n'étant pas bouché, l'Ennemi ne pouvoit arrêter les secours qui entroient à toute heure dans la Place. Aussi l'embarras du Siège n'empêcha-t'il pas le Gouverneur d'envoyer des rafraîchissemens aux Anglois. Il paroît que Methold étoit appellé aussi par ses affaires, à Visapour, Capitale du Royaume de Decan, & que la confusion des armes lui fit prendre le parti de s'y rendre par un chemin plus libre (v). La Flotte arriva le 7, devant Baçaim, Ville du Royaume de Guzarate, située sur une Rivière où les plus grands Vaisseaux peuvent remonter depuis le Golfe de Cambaye; ce qui rend fon Commerce florissant. Les Portugais, qui en étoient les maîtres depuis l'année 1534, l'avoient affez bien fortifiée. Le 9, on passa devant les Isles de Bandera & de Bombay, qui s'étendent le long de la Côte, depuis Baçaim jusqu'au-dessus de Rasia. pour. Le 10, on eut, en passant, la vûe de Rasiapour, d'où il ne reste que vingt & une lieues jusqu'à Goa; & le même jour, après avoir pasfé devant Fingerla (x), Ville à quatre lieues de Goa, où les Hollandois ont un Comptoir, on découvrit, vers le foir, les Isles voisines de Goa & les deux Châteaux qui défendent l'entrée de cette Capitale des Indes Portugaifes (y).

Route par terre de Goa a Visapour.

On a peine à distinguer aussi, quel tems Methold & Mandelslo prirent ici pour se rendre à Visapour (2); mais ce Voyage est d'autant plus curieux, qu'il sert à faire connoître une grande partie du Royaume de De-

can, qui se nomme aussi Visapour, du nom de sa Capitale.

On entre dans cet Etat, après avoir passé la Rivière de Madre de Dios, qui sépare l'Isle de Goa du Continent, & l'on rencontre à trois lieues de la rive, une Ville nommée Ditcauly, dont le Gouverneur l'est aussi de la Forteresse de Banda, sur la même Rivière. On compte six lieues de Ditcau-

Ditcauly. Banda.

(t) Pag. 138.
(v) Mr. Prevost suppose gratuitement ce Voyage, dont l'impossibilité est sensible par

la route. R. d. E.
(x) Ou Wingurla. R. d. E.

(y) Pag. 214 & 234.

(3) On a beaucoup moins de peine à diftinguer qu'ils ne firent pas ce Voyage, comme nous l'avons déja remarqué; & coutes les descriptions qui suivent, paroissent avoir été ajoùtées, ou du moins amplisées, par les Editeurs, R. d. E. ly ji font entr made ly at Côte les p Tr li Gate lieuecelui

ra, d

paffe

n'a p

les lie au Vi

voilin de for che, demie 7y; 8 décou la gau qu'à l merce verne un for après le noi qui n' renco Vifap

A trong dance
Bardgit
ce de l

fenghe

reste q

au Vi

Tangly

nte ses riéternelleie du Peueçurent de it: Il faut ise. Je te x être ton

, Vaisseau itres Marur retouravoit à rearrivèrent oes du Roi as bouché, are dans la neur d'entoit appelan, & que un chemin ıme de Guent remonissant. Les oient affez le Bombay. de Rasiail ne reste avoir paf-Hollandois de Goa & Indes Por-

delslo priutant plus me de De-

re de Dios, s lieues de aussi de la de Ditcau-

peine à difyage, com. & toutes les ent avoir été par les Edi-

ly

ly jusqu'à Banda. Cette Ville, qui est assez considérable & dont les rues MANDELSLO. sont fort belles, est située à l'embouchure de la petite Rivière de Dery, qui entre dans la Mer près des Isles que les Portugais ont nommées Islas Quemadas. Ses Habitans sont Banians, & sont un grand Commerce à Goa. De Banda jusqu'à la montagne de Gate, le chemin est de neuf lieues. On passe par les Villages d'Amby & d'Herpoly, & l'on trouve celui d'Amboly au pied de la montagne. Elle s'étend le long du Decan jusqu'à la Côte de Coromandel, & ses sommets offrent des plaines aussi fertiles que les plus belles vallées.

D'Amboly on fait onze lieues, pour entrer au Village de Herenekass, fur la Rivière du même nom. Une portée de canon plus loin, on passe par le Village de Berouly, situé dans un vallon, entre les montagnes de Gate. A deux lieues de-là, on trouve le Village de Werserée, & trois lieues plus loin celui d'Outor. A fix lieues & demie d'Outor, on rencontre celui de Berapour, d'où l'on n'a qu'une demie lieue jusqu'à celui de Maroura, & de-là une lieue jusqu'à celui de Calingra, à cinq cens pas duquel on passe par celui de Kangir. Proche de Kangir, on traverse un Hameau, qui n'a pas d'autre nom que Bary, terme général, par lequel on désigne tous les lieux qui n'ont pas de nom particulier. Une lieue plus loin, on arrive au Village de Worry, à demie lieue duquel est celui d'Attrowad, dont le voisinage offre une fort belle Pagode, sur une éminence qu'on découvre de fort loin. A deux lieues & demie de cette Pagode, on prend à gauche, par le Village de Badalary, qui conduit à Kerwes par deux lieues & demie de chemin. Depuis Kerwes, on compte deux lieues jusqu'à Stekoury; & de-là cinq, jusqu'aux tours d'une belle Pagode Baniane. De-là, on découvre la Ville & le Château de Mirsie, qui en est à deux lieues sur la gauche. Mais faissant cette Ville, on fait une lieue depuis la Pagode jusqu'à Rajebag, autre Ville, fort considérable par sa grandeur & par le Commerce du poivre. Elle est du douaire de la Reine de Visapour, qui la gouverne par ses propres Officiers. Une lieue au-delà de Rajebag, on trouve un fort beau puits. Deux lieues plus loin on passe la Rivière de Cugny; après laquelle, faifant une demie lieue, on laisse sur la gauche une Ville nommée Gottevy, pour se rendre aux Villages de Coëtesy & d'Omgar, qui n'en font qu'à cinq cens pas. A demie lieue de ces deux Villages, on rencontre la grande Rivière de Corsena, qui traverse tout le Royaume de Visapour, jusqu'à Masulipatan. Une lieue & demie plus loin, on arrive au Village d'Eynatour, qui est suivi, à peu de distance, de Katerna, de Tangly & d'Erary, après lesquels on trouve la Rivière d'Agery, qui n'est pas à plus d'une lieue & demie du dernier.

A trois lieues de la Rivière, on passe par la Ville d'Atteny, Marché commun de tout le Pays voisin, d'où l'on y porte chaque jour une grande abon-teny. dance de vivres. A quatre lieues d'Atteny, on rencontre le Village de Bardgie; à trois lieues de Bardgie, celui d'Agger, qui est à la même distance de la Ville de Talsenghe. Celle d'Hounware est aussi à trois lieues de Talsenghe; & l'on en compte autant d'Hounware à celle de Tieco, d'où il n'en reste que six jusqu'à Visapour (a).

(a) Pag. 226 & précédentes.

1639.

Noms de plusieurs Vil-

Ville & Chateau de Mir-Ville de

Grande Rivière de Cor-

Ville d'At-

Talfenghe. Hounware. Tieco.

MANDELSLO. 1639. Nourafpour & Sirrapour.

AVANT que d'arriver à cette Capitale, on passe par deux autres Villes nommées Nouraspour & Sirrapour, qui lui servent comme de Fauxbourg, & dont la première étoit autrefois la résidence ordinaire des Rois du Decan. Elle est tombée en ruines; & l'on achevoit de la détruire, pour emplover les matériaux du Palais & des Hôtels aux nouveaux Edifices de Vifapour.

Description de Visapour.

La Capitale du Decan est une des plus grandes Villes de l'Asie. On lui donne plus de cinq lieues de tour. Sa fituation est dans la Province de Cuncan, fur la Rivière de Mandova, à quarante lieues de Dabul, & foixante de Goa. Ses murailles font d'une hauteur extraordinaire, & de belle pierre de taille. Elles sont environnées d'un grand fossé, & défendues par plufieurs batteries, où l'on compte plus de misse pièces de canon, de toutes fortes de calibre, de fer & de fonte.

Palais du Roi.

LE Palais du Roi forme le centre de la Ville, dont il ne laisse pas d'être féparé par une double muraille & un double fossé. Cette enceinte a plus de trois mille cinq cens pas de circuit. Le Gouverneur étoit alors un Italien, natif de Rome, qui avoit pris le turban, avec le nom de Mammout-Richan. Son commandement s'étendoit aussi fur la Ville, & sur cinq mille hommes dont la garnison étoit composée, outre deux mille qui faisoient la garde du

Noms des Fauxbourgs.

La Ville a cinq grands Fauxbourgs, qui font habités par les principaux Marchands; sur-tout celui de Champour, où la plûpart des Jouailliers ont leurs maisons & leurs boutiques. Les autres se nomment Gurapour, Ibrabimpour, Alapour & Bomnemaly. La Religion des Habitans est partagée entre le Mahométisme, le Culte des Banians & l'Idolâtrie (b).

Après avoir terminé les affaires de la Compagnie à Visapour, d'autres intérêts, apparemment, conduissrent Methold à Dabul, où Mandelsso ne perdit pas l'occasion de l'accompagner (c). Il n'en décrit pas moins soi-

gneusement la route.

Route de Dabul.

On reprend le même chemin jusqu'à la Ville d'Atteny, d'où l'on se rend au Village d'Agelle, qui en est éloigné de deux lieues; & de-là, dans une Ville nommée Areck, à fix lieues & demie d'Agelle. D'Areck, on fait trois lieues jusqu'à la Ville de Berce; & de Berce, trois autres lieues jusqu'à Mirsie.

Grande Ville de Mirsie.

MIRSIE, qui se nomme aussi Mirdsie & Mirisgie, est une grande Ville, mal peuplée. Elle a, du côté du Nord, un Château si bien fortisié, que le Grand Mogol l'ayant affiégé avec toutes ses forces, fut contraint de lever le Siège. On voit, dans cette Ville, deux Tombeaux qui ont plus de cinq cens ans d'antiquité, & pour lesquels tous les Habitans du Pays ont beaucoup de vénération.

Double Ville de Graen.

DE Mirsie, on fait trois lieues jusqu'au Village d'Epour; & de là, trois autres jusqu'à Graen, Ville située sur les bords du Corsena. Cette Rivière la divife par sa largeur, qui est d'environ huit cens pas, & forme, des deux côtés, deux parties si considérables qu'elles peuvent passer pour deux bonnes

(b) Pag. 218 & précédentes.

(c) On a déja dit qu'ils ne firent pas ce Voyage, R. d. E.

le fa l'une avan E Ballo ne fo prem bon ( lieue Ville on re le Vi

boni

com

l'on

cette

ver,

merc

 $\mathbf{T}$ le bo Coyna grand Com on co celui à nei  $\mathbf{V}$ illa $_{i}$ tems

forme DE

on co Chaur

coup qui e

Villag parce qu'au te tro de la enfuit burley de Ghe dité d ze lieu du Ro

taux &

res Villes. bourg, & du Decan. our emploces de Vi-

ie. On lui nce de Cunfoixante de pelle pierre es par plude toutes

e pas d'être te a plus de un Italien, nout-Richan. le hommes la garde du

principaux iailliers ont pour, Ibraartagée en-

ur, d'autres Iandelflo ne moins foi-

l'on se rend , dans une ck, on fait ieues jufqu'à

rande Ville, tifié, que le int de lever plus de cinq s ont beau-

de là, trois ette Rivière forme, des r pour deux bonnes

e firent pas ce

bonnes Villes. Depuis la Rivière de Corfena jusqu'au Village de Tonck, on compte deux lieues & demie; & de-là une lieue au Village d'Astacka, d'où l'on en fait deux pour arriver à la Ville d'Asta. On trouve, entre Astacka & cette Ville, un Hameau qui s'appelle Bary, nom, comme on l'a fait observer, qu'on donne aux lieux qui n'en ont point. Asta est une Ville de Commerce, célèbre par son Marché, où l'on trouve toutes sortes de vivres. Elle fait la moitié du chemin entre Visapour & Dabul, à quinze lieues de l'une & de l'autre. Les Armées du Grand Mogol, qui se sont quelquesois avancées jusques dans ce Canton, y ont laissé des traces de leurs ravages.

En sortant d'Asta, on trouve, à trois lieues, une grande Ville nommée Ballouwa; & trois lieues plus loin, les Villes d'Oeren & d'Isselampour, qui ne sont éloignées l'une de l'autre que de la portée du canon. On laisse la première à droite, & l'autre à gauche. Isselampour est désendue par un bon Château. A deux lieues, on trouve le Village de Taffet; &, trois lieues au-delà, celui de Kassegam, d'où l'on compte deux lieues jusqu'à la Ville de Calliar, qui est presqu'entièrement ruinée. Deux lieues plus loin on rencontre un petit Village, qui se nomme Galoure, d'où l'on passe par le Village de Winge, & de-la par la Ville de Qualampour, où il se fait beaucoup de toiles. On se rend ensuite, par celle de Domo, à celle de Tamba, pour. qui est à six lieues de Galoure.

TAMBA est une Ville assez grande & fort peuplée. Elle est située sur le bord d'une Rivière, dont Mandelslo ne put sçavoir le nom; car celui de Coyna que les Habitans lui donnent, est un nom général qui fignifie une grande Rivière. Ses Habitans, qui sont Banians ou Gentils, vivent du Commerce ou de l'Agriculture. Depuis Tamba jusqu'au Village de Morel, on compte deux lieues; de-là, deux autres à celui de Suppera; quatre de celui de Beloure, & deux ensuite jusqu'au Bourg de Werad. Ce Bourg est à neuf lieues des montagnes de Gate. On montre, à peu de distance, un Village, nommé Patan, retraite d'un infigne Voleur, qui ravagea longtems le Pays avec impunité, parcequ'au moindre avis des desseins qu'on formoit contre lui, il trouvoit sa sûreté dans la montagne.

DE Werad au Village d'Halewacko, & jusqu'à la Rivière du même nom, on compte trois grandes lieues. Cette Rivière, qui descend de la Ville de d'Halewacke, Chaury, à trente-six lieues d'Halewacko, porte ordinairement le nom de ce ou de Coyna. Village, quoiqu'on lui donne aussi celui de Coyna, ou grande Rivière, parcequ'elle est en effet la plus grande du Royaume. Depuis ses rives jusqu'au Village de Gatta-matta, qui est dans les montagnes de Gate, on compte trois lieues; & trois encore de-là jusqu'au Village de Poly, situé au pied de la montagne, dont l'accès est très-difficile dans cette partie. On fait ensuite deux lieues jusqu'au Village de Camburley; & deux autres, de Camburley jusqu'à celui de Chipolone. Ce dernier Village est situé sur la Rivière de Ghoyhber, qui se jette dans celle d'Halewacko, & qui donne la commo-Ghoyhber. dité de s'y embarquer jusqu'à Dabul, c'est-à-dire, pendant l'espace de seize lieues. Elle sert aussi à transporter les marchandises de toutes les parties du Royaume, en payant un larin & demi du candy, qui fait quatre quintaux & demi de poids (d).

(d) Pag. 220 & précédentes.

MANDELSLO. 1639. Asta.

Ballouwa. Oeren & Isfelampour.

. Calliar.

Qualam-Domo.

Tamba.

Rivière

MANDELSLO.

1639.
Description de Dabul.

DABUL est située sur la Rivière d'Halewacko, à dix-sept degrés quarante-cinq minutes du Nord. Linschoten s'est trompé, en la mettant à dix-huit degrés. C'est une des anciennes Villes du Decan; mais, aujourd'hui elle est sans portes & sans murailles. Ses fortifications consistent en deux batteries, dreffées du côté de la Rivière, sur lesquelles on voit quatre pièces de canon de fer. Le bois qu'on rencontre à gauche, après avoir passé la Rivière, représente un grand Château qui ne subsiste plus. On v découvre seulement une tour blanche, qui sert tout à la fois de Pagode aux Banians, & de Fanal aux Pilotes pour éviter les bancs de fable, dont l'entrée de la Rivière est coupée. Celui qu'on rencontre, à l'embouchure même, demeure à fec après le reflux. L'expérience apprend à tirer toûjours vers le Midi, parceque dans la basse marée on y trouve jusqu'à cing ou six brasses d'eau; à l'exception néanmoins de l'embouchure, qui n'en a jamais plus de douze ou quatorze pieds (e). La Rade, quoiqu'affez bonne à une lieue de la Rivière. l'est beaucoup moins que dans la Baye de Zanguizara, qui en est à quatre lieues. On trouve, à douze lieues de-là, celle de Centapour. éloignée de Goa d'environ vingt lieues, à dix-sept degrés dix minutes de hauteur, qui passe pour la meilleure de toute la Côte, parcequ'on est à couvert de tous les vents derrière l'Isle qui la couvre. Trois lieues plus loin s'offre la Ville de Rasiapour, une des meilleures Villes maritimes du Decan. La Bave de Wingurla, qui est à dix-neuf lieues de Rasiapour, & à trois des Illas Quemadas, ne manque pas non plus de commodités.

Rasiapour.

Sa Rade.

des voisines.

Autres Ra-

Commerce de Dabul.

Le principal Commerce de Dabul est celui du sel qu'on y apporte d'O-ranubammara; & celui du poivre, que les Habitans transportoient autresois dans le Gosse Persique & dans la Mer-Rouge. Ils y envoyoient alors un grand nombre de Vaisseaux: mais ils sont tombés de cet état florissant dans une décadence, qui ne leur permet pas, suivant Mandelsso, d'envoyer chaque année plus de trois ou quatre Bâtimens à Bander-Abassy. Les droits, que les marchandises payent dans ce Port, sont de trois & demi pour cent.

Habitans du Decan. En général les Habitans du Royaume, que l'Auteur nomme les Decanins, ont beaucoup de ressemblance, dans leurs manières, dans leurs mariages, dans leurs enterremens, leurs purifications & leurs autres usages, avec les Banians du Royaume de Guzarate. Mandels néanmoins observa quelques différences. Les maisons des Banians Decanins sont composées de paille; & les portes en sont si basses & si étroites, qu'on n'y peut enterer qu'en se courbant. On y voit, pour tous meubles, une natte sur laquelle ils couchent, & une sosse dans la terre, où ils battent le riz. Leurs habits ressemblent à ceux des autres Banians; mais leurs souliers, qu'ils nom-

(e) Explication des renvois de la Figure qui représente la Côte de Dabul, vûe de la Rade, sur six brasses d'eau.

A. Le Fort, ou la Ville, située à 3 de mile, Est ! Nord.

B. La pointe de la petite Chapelle, Sud-Est par Est 4 ou 4 de mile. C. La pointe des terres Sud-Est  $\frac{3}{2}$  Sud  $\frac{2}{3}$  de mile.

D. L'autre pointe située droit au Nord 15 de mile.

E. La haute Colline Est par Nord.

F. Forêt qui s'étend Nord-Est par Est. R. d. E. rés quaran-t à dix-huit rd'hui elle deux batatre pièces ir passé la y découvre x Banians, trée de la nême, dears vers le fix braffes ais plus de ne lieue de qui en est minutes de est à cous plus loin es du Deour, & à tés.

porte d'Ont autrefois t alors un rissant dans d'envoyer asfy. Les is & demi

les Decaleurs maes ufages, ins obferva compofées y peut entte fur laiz. Leurs ers, qu'ils nom-

t 🛂 Sud 🕏 de

t au Nord i

Nord. Est par Est.





DE KUST VAN D



T VAN DABUL.







DABUL.



A B U L.

nomme cou-defept ou pendant cons, quant flo rem celles de Lev Perfe, en état les, qu' de Terr mandel, On te perles; cher le

beaucou que celle can, su d'eux le des étos Venesars pour l'al Caffilas e de char mes, se attaquer Outri presqu'a coin; ce Commer suivant l'Changeu rafs men ces avec cutent a dans le Hept du & de se Decanin & qui pun cand

(f) Pag

nomment Alpareas, font de bois; & leur usage est de les attacher sur le Mandeleto. cou-de-pied, avec des courroyes. Leurs enfans vont nuds jusqu'à l'àge de sept ou huit ans. La plûpart sont Orsèvres, ou travaillent en cuivre. Cependant ils ont des Médecins, des Barbiers, des Charpentiers, & des Maçons, qui s'employent au service du Public, sans distinguer les Religions. Leurs armes font à-peu-près les mêmes que celles des Mogols; & Mandelflo remarqua, comme dans l'Indoustan, qu'elles sont moins bonnes que celles de Turquie & d'Europe (f).

Leur principal Commerce est en poivre, qui se transporte par Mer en Perse, à Surate, & meme en Europe. L'abondance de leurs vivres les met en état d'en fournir toutes les Contrées voisines. Ils font quantité de toiles, qu'on transporte aussi par Mer; ce qui n'empêche pas le Commerce de Terre avec les Mogols & les Peuples de Golkonde & de la Côte de Coromandel, auxquels ils portent des toiles de coton & des étoffes de soye.

On trouve à Visapour un grand nombre de Jouailliers, & quantité de perles; mais ce n'est pas dans cette Ville, ni dans le Pays, qu'il faut chercher le bon marché, puisque les perles y viennent d'ailleurs. Il se fait beaucoup de lacque dans les montagnes de Gate, quoique moins bonne que celle de Guzarate. Les Portugais font un grand Commerce dans le Decan, fur-tout avec les Marchands de Ditcauly & de Banda. Ils achétent d'eux le poivre à fept ou huit réales le quintal, & leur donnent en payement des étoffes ou de la quincaillerie d'Europe. On distingue, par le nom de Venesars, une race de Marchands Decanins, qui achétent le riz & le bled, Venesars. pour l'aller revendre dans l'Indoustan & dans les autres Pays voisins, en Caffilas ou Caravanes, de cinq, six, & quelquefois neuf à dix mille bêtes de charge. Ils emmènent leurs familles entières, sur-tout leurs femmes, qui maniant l'arc & les fléches avec autant d'habileté que les hommes, se rendent si redoutables aux Brigands, que jamais ils n'ont osé les attaquer (g).

OUTRE les monnoyes communes de l'Inde, il n'y a point de Ville, ni presqu'aucun Village, dans le Decan, qui n'ait sa monnoye marquée à son particulière coin; ce qui rend l'estimation des valeurs extrêmement difficile dans le Commerce. Il s'y trouve tant de fausse monnoye, que malgré les loix, suivant lesquelles un payement doit se faire en presence d'un Cheraf, ou d'un Changeur, on a beaucoup de peine à se garantir de l'imposture. Les Cherafs memes contribuent à ce désordre, en faisant couler de mauvaises pièces avec celles qu'ils font compter, malgré les punitions établies, qui s'exécutent avec beaucoup de rigueur (h). On se sert ici du même poids que dans le Pays de Guzarate, excepté que vingt Maons de Surate en font vingtsept du Royaume de Decan. Le maon ordinaire, qui est de quarante Ceers & de feize Peyses, fait vingt-sept livres, chacune de deux marcs. Les Decanins ont un poids particulier pour le poivre, qu'ils appellent Guëmy, & qui pese douze maons. Quatre maons font un quintal; & vingt font un candy (i).

(f) Pag. 222.

(g) Pag. 223.

(b) Pag. 224.

(i) Ibid.

1639.

Leur Com-

Race des

Monnove du Decan.

Poids.

Mandelslo. 1639. Forces du Roi de Decan.

Ses guerres & fon traité avec les Portugais.

Le Roi de Decan, ou de Cuncan, ou de Visapour, car il porte ces trois noms, est devenu tributaire du Grand Mogol, par des révolutions dont on rapporte ailleurs l'origine (k). Il conserve néanmoins assez de forces pour mettre en campagne une Armée de deux cens mille hommes, avec les. quels il se rend quelquesois redoutable à la Cour d'Agra, quoiqu'elle possède plusieurs Villes dans les Etats de ce Prince, telles que Chaul, Kerby, Dol. tabad, & quelques autres. On lit, dans les Historiens Portugais, qu'Adel. han-Scha, Bifayeul d'Idal-Scha, qui regnoit du tems de Mandelslo, prit deux fois, en 1586, la Ville de Goa sur leur Nation; mais que se trouvant rui. né par cette guerre, il convint avec eux de leur céder la propriété du Pays de Salsette avec soixante-sept Villages, de celui de Bardes avec douze Villages, & de celui de Tifvary, avec trente Villages; à condition, d'un côté, que les Peuples de fon Royaume jouiroient de la liberté du Commerce dans toutes les Indes, & que de l'autre ils seroient obligés de vendre tout leur poivre aux Marchands de Goa. Ce traité ne fut pas exécuté si fidèle. ment, qu'il ne s'élevât quelquefois des différends confidérables entre les deux Nations. Quelques années avant l'arrivée de l'Auteur aux Indes, les Portugais, avertis que trois ou quatre Vaisseaux du Roi de Decan étoient partis chargés de poivre, pour Mocka & pour la Perse, mirent en Mer quatre Frégates, qui ne firent pas difficulté de les attaquer. Le combat fut fanglant, & les Portugais y perdirent un de leurs principaux Officiers. Cependant la Victoire s'étant déclarée pour eux, ils se saissirent des quatre Vaisseaux & les menèrent à Goa, où de sang froid ils tuèrent tous les Indiens qui restoient à bord. Le Roi de Decan seignit d'ignorer cet outrage; mais on ne doutoit point, à l'arrivée de Mandelsto, que sous le voile de la dissimulation il ne prît du tems pour disposer ses forces, & qu'il ne déclarât la guerre à la Ville de Goa.

L'Inde n'a pas de Prince qui foit plus riche en artillerie. On croira, fi l'on veut, fur le témoignage de Mandelslo, qu'entre plusieurs pièces extraordinaires, ,, il en avoit une de fonte, qui tiroit près de huit cens li, vres de balle, avec cinq cens quarante livres de poudre fine; & qu'en a, yant fait usage au Siège du Château de Salpour, le premier coup qu'il fit, tirer contre cette Forteresse abbatit quarante-cinq pieds de mur. Le, Fondeur étoit un Italien, natif de Rome (1), & le plus méchant de, tous les hommes, qui avoit eu l'inhumanité de tuer son propre fils, pour consacrer par son sang cette monstrueuse pièce. Ensuite, il sit jetter, dans la fournaise de sa sonte. Tresorier de la Cour, qui vouloit lui

, faire rendre compte de la dépense (m)."

LE féjour de Mandelslo, à Goa, & l'histoire de son retour en Europe avec la Flotte Angloise, n'occupent guères plus de vingt pages dans sa propre Relation, & n'offrent rien d'agréable ni d'utile. Mais, dans le dessein apparemment d'en faire un Ouvrage plus épais & plus cher, les Editeurs, ou les Libraires, y ont joint tout ce qu'ils ont pû recueillir des autres

Retour de Mandelflo en Europe.

Merveilleuse pièce de

canon.

Comment on a groffi fa Relation.

(k) Voyez ci dessous la Description de Golkonde.

olkonde.

(1) C'est apparemment le même qui est (m) Pag. 232.

nommé plus haut Mammout Richan, & qui avoit le Gouvernement de Vitapour. R. d. E.

Voyag
pas vi
de des
dre pa
voir e
plus qu
dans le
que sa
à tous l
la Flanc
& que
Mai (q
OLE

apprent
ce pour
dans le
de la pe
yant ex
forme à
remarqu
grés de
claré qu
justice c
,, Ox

" ou d' " foi, " nous " produ " vec d

" croyo " qu'il " vière " mal v

, voir i lui paro arriver , Or

(n) Ai publié for l'a groffi des matiè exemple. ques trai ,, où, qu ,, Seignet

"le, où "Habita XII. e ces trois ons dont de forces avec lefle possède rby, Dol. , qu'Adel. prit deux ivant ruité du Pays ouze Vil-

d'un cô. Commerce ndre tout é si fidèle. entre les Indes, les an étoient t en Mer e combat Officiers. des quatre ous les In.

cet outra-

is le voile

z qu'il ne n croira, pièces excens li-& qu'en ap qu'il fit mur. Le chant de fils, pour fit jetter ouloit lui

n Europe ns fa prole dessein Editeurs, es autres Voya-

ban, & qui ur. R.d.E.

Voyageurs, sur différentes Contrées de l'Asie, que Mandelslo n'avoit Mandelslo. pas vues; de-forte que fon récit se trouve noyé dans un grand nombre de descriptions & de recherches historiques; auxquelles il n'a pas la moindre part (n). Il suffira, pour terminer cet article, d'ajoûter qu'après avoir essuyé, sur la Côte d'Angleterre, une affreuse tempête, qui l'effraya plus que tous les périls d'une longue navigation, il débarqua heureusement dans le Comté de Kent (0) le 26 de Novembre; que pendant trois mois que sa curiosité lui fit passer à Londres, il y fit les observations communes à tous les Voyageurs; qu'étant parti le 20 de Mars 1640 (p), il traversa la Flandre & la Hollande, où il s'embarqua le 23 d'Avril pour Hambourg; & que de-là, il se rendit à Gottorp, où il arriva le premier jour de Mai (q).

OLEARIUS, Ami de Mandelslo & premier Editeur de ses Voyages, nous apprend que peu de tems après fon retour des Indes, il se rendit en France pour y demander de l'emploi. Il obtint une Compagnie de Cavalerie dans le Régiment du Maréchal de Rantzau; mais il mourut presqu'aussi-tôt de la petite verole à Paris. Entre plusieurs éloges, Olearius déclare qu'avant examiné foigneusement sa Relation, il n'y a rien trouvé qui ne soit conforme à la vérité. Il lui fait un mérite, non-seulement d'avoir distingué les remarques d'autrui de ses propres observations; mais d'avoir pesé les degrés de confiance qu'il devoit à ces récits étrangers, & d'avoir souvent déclaré qu'il n'y ajoutoit aucune foi. Quelques exemples feront connoître la

justice de cet éloge.

,, On dit qu'à Macassar les femmes accouchent souvent d'un alligator, " ou d'un crocodile, avec un enfant. Un Marchand renommé & digne de ", foi, qui étoit venu de Macassar à Surate, nous confirma ce prodige, & ", nous affura que de fon tems on y avoit vû plusieurs de ces monstrueuses " productions. Il ajoutoit qu'on traitoit avec distinction les enfans nés a-" vec des crocodiles, & qu'on les estimoit beaucoup; parcequ'on les " croyoit capables de rendre de grands services au Pays. Il racontoit aussi ", qu'il avoit connu une de ces femmes, qui demeurant proche d'une Ri-" vière, avoit nourri un crocodile né d'elle avec son enfant; que cet ani-", mal venoit recevoir chaque jour sa nourriture chez elle, & qu'après a-,, voir mangé il retournoit à la Rivière". Mandelslo déclare que ce récit lui paroît incroyable; ou s'il est vrai, dit-il, un fait si merveilleux ne peut arriver que par enchantement.

" On lui raconta que dans le Royaume de Siam, il se trouve, parmi les

(n) Ainsi les trois quarts de l'Ouvrage publié sous son nom ne sont pas de lui. On l'a grossi encore par une très longue Table des matières, d'une forme & d'un goût sans exemple. Faisons la connoître, par quelques traits pris au hazard: "Aa, Rivière,

", où, que fait elle? Abobon Godonne, quel ", Seigneur, fon revenu quel? Acbem, Vil-", le, où, quelle? Ses forêts quelles; ses " Habitans quels; leurs habits quels, fes

XIII. Part.

" maisons quelles? Ada, quel mot? Adelle, ", Village où? Agery, Rivière où? Agger, , Village où? Agu rafa, qui? Ajalle, Ville , où? Ains, Seigneurie où? Aliaa quoi? , Amboinois (les) quels?" Cette Table comique fait le quart, au moins, du second Tome.

(0) Pag. 723. (p) Pag. 754.

(q) Pag. 808.

1639.

Mandelflo meurt au fervice de Fran-

Exemples de son jugeMANDELSLO. I 639.

.. bêtes fauvages, des truyes, qui produisent sans le mélange des mâles. ", Une singularité si contraire aux loix de la Nature ne lui paroît meriter aucune foi. Cependant il entendit affurer la meme chofe par des person. , nes confidérables, & principalement par un Prétident Anglois (r), qui avoit vû, dans un Vaisseau Hollandois, une truye mettre ses petits bas, après avoir passé plus de dix mois à bord, sans etre approchée d'au.

.. Les tigres sont des animaux très-féroces & très-cruels, qui n'épargnent pas plus les hommes que les betes. Cependant on affure que ceux des Indes Orientales diffinguent fort bien les hommes blancs d'avec les noirs & qu'ils n'attaquent pas facilement un homme blanc. On fit ce récit à Mandelflo, qui n'eut pas peu de peine à le croire: Un Européen & un Indien noir s'étant couchés ensemble sous quelques brossailles, il vint un tigre, qui arracha le Noir du côté de l'Européen, le déchira cruellement

& le dévora, fans menacer le blanc d'aucun mal.

"On lui dit encore que le tigre ne couvre sa femelle qu'une seule sois dans toute sa vie; parce qu'après leur jonction, ses parties s'ensient comme celles d'un chien, & le tiennent attaché pendant quelques jours, jusqu'à-ce que venant à se pourrir, il ne se détache de la tigresse que par la perte de ce qui fait leur différence. On lui dit aussi que les poils longs & roides qui croiffent à la gueule des tigres, comme aux chats, font le plus violent poison qu'on puisse employer pour faire mourir un homme. Enfin, on voulut lui persuader qu'il y a dans les Indes un Canton, où les cornes d'animaux, mifes en terre, y prennent racine, croissent, & deviennent auffi fermes qu'une production du terroir; de-forte qu'on ne peut les en détacher qu'avec effort. Il fut surpris de lire la même chose dans Linjohoten, qui la rapporte d'un lieu pierreux de l'Isle de Goa, où les Bouchers jettent les cornes de bœufs & de vaches, comme des excrémens inutiles. Ce Voyageur se vante même d'en avoir tiré quelques. unes hors de terre, qui avoient des racines de deux ou trois empans de longueur". Arthus & de Bry n'ont pas fait difficulté de le répéter sur son temoignage: mais loin d'y ajoûter soi, Mandelslo s'étoit contenté de mettre à la marge de son Journal, Observations fabuleuses, sans vouloir qu'elles entrassent dans sa narration.

Remarques d'Olearius, Editeur de Mandelflo.

REMARQUONS néanmoins, ajoute fon Editeur, que depuis l'établissement des Européens aux Indes, il ne s'y est guères fait moins de changemens dans ce qui regarde la Nature, que dans les mœurs, les usages, & la forme des Gouvernemens. Nous y avons porté, non-feulement nos principes de religion & de politique, mais encore nos manières, nos goûts,

(r) C'étoit Methold, qui rapporte lui même cette particularité dans sa propre Relation, sans cependant en avoir été temoin oculaire. " La chose m'a été confirmée, " dit-il, non seulement par tous ceux de ma Nation, mais aussi par le rapport unanime " des Hollandois; entr'autres du Sieur Drift,

" qui m'a affuré que pour en faire l'expé-" rience, il avoit mis des cochons de lait " dans fon Vaisseau, & que six mois après ,, ils en firent d'autres, sans qu'il s'y trou-" vât aucun mâle ". Rec. de Thevenot, Tom. I. pag. 15 de la Relat. de Methold. R. d. E.

nos toute Voya ont p troici

EN au'on dans veux W

" Ma , acc "& moins injuri que d poi " les.

de leui (s) la tête

on.

de s'ii te un marqu LA

dans l

arrété barque une de à Moci effraye Vaisse 1655. core S rendit publie decin.

des mâles. ît meriter des perfon. is (r), qui les petits chée d'au.

'épargnent e ceux des c les noirs. ce récit à en & un Invint un ticruellement

e feule fois nflent coms jours, jusfle que par poils longs us, sont le un homme, nton, où les fent, & dete qu'on ne néme chose de Goa, où e des excréé quelquesempans de repéter fur contenté de

s l'établissed: changeulages, & lement nos nos goûts, nos

buloir qu'el-

faire l'expéchons de lait x mois après qu'il s'y trouvenot, Tom. I. 4. R. d. E.

nos arts, nos méthodes de culture pour les végétaux, & d'instruction pour Mandelse. toutes les créatures capables de discipline. Linschoten & tous les anciens Voyageurs ne reconnoîtroient pas aujourd'hui la plûpart des lieux dont ils ont publié d'exactes descriptions; & toutes leurs histoires ne leur paroîtroient que des fonges.

ENFIN le zèle d'Olearius, pour la gloire de fon Ami, lui fait ajoûter qu'on est redevable, à Mandelsso, de la plûpart des figures qui se trouvent dans sa Relation. Elles ont été dessinées de sa propre main; ou sous ses

veux, par divers Peintres qu'il rencontroit dans ses courses (s).

Wicquefort, à qui l'on doit cette Traduction, remarque aussi, que Mandelslo s'étant fait instruire dans l'usage de l'Astrolabe (t), en avoit acquis affez de connoissance, pour faire les observations des longitudes & des latitudes qui font répandues dans fon Journal". Il ne loue pas moins fes autres lumières. Cependant, à l'occasion de quelques réflexions injurieuses, qu'il lui reproche contre les Hollandois, dont il n'avoit reçu que des bienfaits & des politesses, il finit par un trait qui n'est pas plus obligeant pour le Pays auquel Mandelslo devoit la naissance: " A n'en , point mentir, dit-il, il est ridicule qu'un homme, né au milieu des Vanda-" les, & nourri parmi les Cimbres, traite d'incivils & de groffiers ceux qui " on ouvert depuis tant d'années, pour les Etrangers, l'Ecole de Mars & ", de Minerve, & qui sont en possession de porter les Arts & les Sciences à " leur dernière perfection (v)".

(s) Préface d'Adam Olearius, qui est à l'usage. R. d. E. (v) Préface de Wicquefort sur sa Trala tête de l'Edition. (t) Olearius dit qu'il lui en avoit appris duction.

## Voyage de Bernier au Royaume de Kachemire.

N Médecin célèbre, un Philosophe au-dessus du commun, un Obser- INTRODUCvateur également attentif & judicieux, qui voyage dans le dessein de s'instruire & de se rendre utile à l'instruction d'autrui, mérite sans doute un rang distingué dans ce Recueil. C'est à tous ces titres que les Remarques de Bernier, sur l'Empire Mogol, sont estimées singulièrement.

La curiofité de voir le Monde l'avoit déja fait passer dans la Palestine & dans l'Egypte, où s'étant remis en chemin, du grand Caire, après s'y être arrêté plus d'un an, il se rendit en trente-deux heures à Suez, pour s'y embarquer sur une Galère qui le fit arriver le dix-septième jour à Gedda, Port à une demie journée de la Mecque. De-là, un petit Bâtiment l'ayant porté à Mocka, il se proposoit de passer à Gonder, Capitale de l'Ethiopie. Mais, effrayé du traitement qu'on y faisoit aux Catholiques, il s'embarqua sur un Vaisseau Indien, dans lequel il aborda heureusement au Port de Surate, en 1655. Le Monarque, qui occupoit alors le Trône des Mogols, étoit encore Schah - Jehan, fils de Jehan - Guir, & petit fils d'Eckbar. Bernier se rendit à la Cour d'Agra. Diverses avantures, qu'il n'a pas jugé à propos de publier, l'engagerent d'abord au fervice du Grand Mogol en qualité de Médecin. Ensuite, s'étant attaché à Danechmend-Kan, le plus savant homme

1636.

Remarques de son Tra-

1655.

1655.

de l'Asie, qui avoit été Bakchis, ou grand Maître de la Cavalerie, & qui é. toit alors un des principaux Seigneurs de l'Empire, il fut témoin des san. glantes révolutions qui arrivèrent dans cette Cour, & qui mirent Aureng. Zeb fur le Trône.

Son premier Tome en contient l'Histoire. Le second n'offre rien. non plus, qui appartienne au Recueil des Voyages. Mais, après avoir passé près de neuf ans à la Cour, Bernier vit naître une occasion, qu'il desiroit depuis long-tems, de vititer quelques Provinces de l'Empire, avec ses Majtres, c'est-à-dire, à la suite de l'Empereur, & de Danechmend-Kan, dont l'estime & l'affection ne lui promettoient que de l'agrément dans cette entreprife.

CETTE Relation, seule partie de ses Mémoires qui doive porter le nom de Voyage, compose une partie du quatrième Tome. Le reste ne con-

vient qu'à la Description générale de l'Indoustan (a).

Départ de la Com Mogole pour le Royaume de Kachemire.

1663.

Double Artillerie qui fuit le Grand Mogol.

Aureng-Zeb consultant moins la politique, qui ne lui permettoit guères de s'éloigner, tandis qu'il retenoit Schah-Jehan, son Père, prisonnier dans la Forteresse d'Agra, que l'intérêt de sa fanté & le sentiment des Médecins, prit la réfolution de se rendre à Labor, & de Lahor à Kachemire, pour éviter les chaleurs excessives de l'été. Il partit le 6 de Décembre 1663, à l'heure que ses Astrologues avoient choisie pour la plus heureuse. La même raison l'obligea de s'arrêter à deux lieues de Dehli, dans une de fes Maisons de campagne, nommée Chab-limar, où il passa six jours entiers à faire les préparatifs d'un Voyage qui devoit être d'un an & demi. Il alla camper ensuite sur le chemin de Lahor, pour y attendre le reste de ses équipages.

It menoit avec lui trente-cinq mille hommes de Cavalerie, qu'il tenoit toûjours près de sa personne, & dix mille hommes d'Infanterie, avec les deux Artilleries Impériales, la pefante & la legère. Celle-ci se nomme aussi l'Artillerie de l'Etrier, parcequ'elle est inséparable de la personne de l'Empereur; au-lieu que la grosse s'en écarte quelquesois, pour suivre les grands chemins & rouler plus facilement. La grosse est composée de soixante-dix pièces de canon, la plûpart de fonte, dont plusieurs sont si pesantes, qu'on employe vingt paires de bœufs à les tirer. On y joint des éléphans, qui aident les bœufs, en poussant & tirant les roues des charettes avec leurs trompes & leurs têtes; du moins, dans les passages difficiles & dans les rudes montagnes. Celle de l'Etrier confiste en cinquante ou soixante petites pièces de campagne toutes de bronze, montées chacune sur une petite charette, ornée de peintures & de plusieurs petites banderolles rouges, & tirée par deux fort beaux chevaux conduits par le Canonnier, qui fert de Cocher, avec un troisième cheval que l'Aide du Canonnier mène en main pour relai. Toutes ces charettes vont toûjours courant, pour se trouver en ordre devant la tente de l'Empereur, & pour tirer toutes à la fois au moment qu'il arrive (b).

de Ka Capit fujet dant long-t Il fca tience phe le ( ent , tat " rie ВE tares (

Cham

l'ufage

flacco

tels qu fangle couffir de ma quelqu ne ou fac fe linge d d'exce quelqu avec f du lais limona rafraîc nécesta fans ef fe con près le que pa frais, chame qui est toutes pofés à

 $\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$  I

dans le

<sup>(</sup>a) L'Ouvrage contient quatre Tomes in 12; sous différens titres, les deux premiers publiés en 1670, & les deux autres

en 1671, à Paris, chez Claude Barbin. (b) Memoires de Bernier, Tom. IV, 13g. 10 & précédentes.

re rien, non avoir passe qu'il defiroit vec fes Mail-Kan, dont ns cette en-

orter le nom este ne con-

mettoit guè-, prisonnier ient des Mé-Kachemire, e Décembre lus heureufe. dans une de fix jours enı & demi. Il e reste de ses

, qu'il tenoit ie, avec les nomme auffi le de l'Empee les grands foixante-dix antes, qu'on léphans, qui es avec leurs dans les rukante petites e petite chaouges, & tii sert de Coen main pour ouver en ors au moment

UN

de Barbin. Tom. IV, Fag.

UN si grand appareil faisoit appréhender qu'au-lieu de faire le Voyage de Kachemire, il ne fut résolu d'aller faire le Siège de l'importante Ville de Candabar, qui étant frontière de la Perse, de l'Indoustan & de l'Usbeck. Capitale d'ailleurs d'un très-riche & très-beau Pays, a fait de tous tems le fuiet des guerres les plus fanglantes entre les Perfans & les Mogols. Cependant Bernier, qui n'avoit point encore quitté Dehli, ne put différer plus mend-Kam. long-tems fon départ, sans s'exposer à demeurer trop loin après l'Armée. Il scavoit aussi que son Nabab, Danechmend-Kan, l'attendoit avec impatience. ,, Ce Seigneur, dit-il, ne pouvoit non plus se passer de philosopher, tout l'après-midi, sur les Livres de Gassendi & de Descartes, sur " le Globe, fur la Sphère, ou fur l'Anatomie, que de donner la matinée ,, entière aux grandes affaires de l'Empire, en qualité de Secrétaire d'E-", tat pour les affaires étrangères, & de grand Maître de la Cavale-" rie (c)".

Bernier s'étoit fourni, pour le Voyage, de deux bons chevaux Tartares (d); d'un chameau de Perse, des plus grands & des plus forts, d'un Chamelier & d'un Valet d'étable; d'un Cuisinier, & d'un autre Valet que l'usage du Pays oblige de marcher devant le cheval de son Maître, avec un flaccon d'eau à la main. Il n'avoit pas oublié les ustenciles nécessaires, rels qu'une tente de médiocre grandeur & un tapis de pied; un petit lit de fangles, composé de quatre cannes, très-fortes & très-legères, avec un coussin pour la tête; deux couvertures, dont l'une, pliée en quatre, sert de matelas; un Soufra, ou nappe ronde de cuir, sur laquelle on mange; quelques serviettes de toile peinte; & trois petits sacs de batterie de cuisine ou de vaisselle, qui s'arrangent dans un plus grand sac, comme ce grand fac se met dans un bissac de sangle, qui contient toutes les provisions, le linge & les habits du Maître & des Valets. Il avoit sait aussi sa provision d'excellent riz, dans la crainte de n'en pas toûjours trouver d'aussi bon; de quelques biscuits doux, avec du sucre & de l'anis; d'une poche de toile, avec son petit crochet de ser, pour faire égouter & conserver du Days, ou du lait caillé; & de quantité de limons, avec du sucre, pour faire de la limonade; car le days & la limonade font les deux liqueurs qui fervent de rafraîchissement aux Indiens. Toutes ces précautions sont d'autant plus nécessaires dans ces Voyages, qu'on y campe & l'on y vit à la Tartare, fans espérance de trouver d'autres logemens que les tentes. Mais l'Auteur fe consoloit par l'idée qu'on devoit marcher au Nord, & qu'on partoit après les pluyes, vraye faison pour voyager dans les Indes; sans compter que par la faveur de son Nabab, il étoit sûr d'obtenir tous les jours un pain frais, & de l'eau du Gange, dont les Seigneurs de la Cour mènent plusieurs chameaux chargés. Ceux qui font réduits à manger du pain des Marchés, qui est fort mal cuit, & à boire de l'eau telle qu'on en rencontre, mèlée de toutes fortes d'ordures que les hommes & les animaux y laissent, font exposés à des maladies dangereuses, qui produisent même une espèce de vers dans les jambes. Ces vers y causent d'abord une grande inflammation, ac-

1663.

Caractère de Danech-

Préparatifs

Ses provi-

<sup>(</sup>c) Ibid. pag. 11. (d) Il y étoit obligé, à cause de la paye de cent cinquante écus qu'il avoit par mois.

BERNIER.

compagnée de fièvre. Quoiqu'ils fortent ordinairement à la fin du Voyage, il s'en trouve aussi qui demeurent plus d'un an dans la playe. Leur grosseur est celle d'une chanterelle de violon; de-forte qu'on les prendroit moins pour des vers que pour quelque ners. On s'en délivre, comme en Afrique, en les roulant autour d'un petit morceau de bois, gros comme une épingle, & les tirant de jour en jour, avec beaucoup de précautions pour éviter de les rompre (e).

Double Camp, qui fe nomme Peiche-Kanés.

Quo 1 Qu'o n ne compte pas plus de quinze ou seize journées de Dehli à Lahor, c'est-à-dire, environ six-vingt de nos lieues, l'Empereur employa près de deux mois à faire cette route. A la vérité, il s'écartoit fouvent du grand chemin, avec une partie de l'Armée, pour se procurer plus faci. lement le plaisir de la chasse, & pour la commodité de l'eau. Lorsque ce Prince est en marche, il a toûjours deux Camps, ou deux amas de tentes, qui se forment & se lèvent alternativement, afin qu'en fortant de l'un, il en puisse trouver un autre qui soit prêt à le recevoir. De-là leur vient le nom de Peiche-Kanés, qui fignifie Maisons qui précédent. Ces deux Peiche. Kanes sont à peu près semblables. On employe, pour en porter un, plus de soixante éléphans, de deux cens chameaux, & de cent mulets, avec un pareil nombre d'hommes. Les éléphans portent les plus pesans far. deaux, tels que les grandes tentes, & leurs piliers, qui se démontent en trois pièces. Les chameaux font pour les moindres tentes; & les mulets, pour le bagage & les cuisines. On donne aux Portefaix tous les meubles legers & délicats, qui font sujets à se rompre, comme la porcelaine qui sert à la table Impériale, les lits peints & dorés, & les riches Karguais, dont on donnera bien-tôt la description. L'un de ces deux Peiche-Kanés n'est pas plutôt arrivé au lieu marque pour le Camp, que le grand Maître des Logis choisit quelque endroit convenable pour le quartier du Roi, en observant néanmoins, autant qu'il est possible, la symétrie & l'ordre qui regarde toute l'Armée. Il fait tracer un quarré, dont chaque côte a plus de trois cens pas ordinaires de longueur. Cent Pioniers nettoyent cet espace, l'applanissent, & font des divans de terre, c'est-à-dire, des espèces d'estrades quarrées, sur lesquelles ils dressent les tentes. Ils entourent le quarré général de Kanates, ou de paravents, de sept ou huit pieds de hauteur, qu'ils affermissent par des cordes attachées à des picquets, & par des perches qu'ils plantent en terre deux à deux, de dix en dix pas, une en dehors & l'autre en dedans, les inclinant l'une fur l'autre. Ces Kanates sont d'une toile forte, doublée d'Indienne, ou de toile peinte en portages, avec un grand vase de fleurs. Au milieu d'un des côtés du quarré est la porte ou l'entrée Royale, qui est grande & majestueuse. Les Indiennes dont elle est composée, & celles qui forment le dehors de cette face du quarré, sont plus belles & plus riches que les autres.

Peiche-Kanés.

Forme des

Première tente.

La première & la plus grande des tentes, qu'on dresse dans cette enceinte, se nomme Am-Kas. C'est le lieu où l'Empereur & tous les Grands de l'Armée s'assemblent vers neuf heures du matin, du moins lorsqu'on fait quelque séjour dans un Camp, ou en Campagne même; car c'est un usage

(e) Ibid. pag. 18 & précédentes.

dont blée c faires

qui eff à-dire foir, blée d Specta gne, condu tentes rent t quel d beau, ufage, fort é

encore
ou falle
de l'En
loin foi
tes de l
dire, o
de fleu
ges de
& des
lefquell
convie

LA

L'A tant pohors ne bandes est dou broder qui fou riches quatre pour s' blée, cun gradais.

(f) C

les peti

une ide

in du Voyalaye. Leur es prendroit , comme en gros comme

précautions de Dehli a eur employa toit fouvent er plus faci. Lorfque ce is de tentes. t de l'un, il leur vient le leux Peiche. ter un, plus nulets, avec pefans farémontent en e les mulets, les meubles laine qui fert ais, dont on nés n'est pas re des Logis en observant regarde toude trois cens ice, l'applaes d'estrades e quarré géuteur, qu'ils des perches en dehors & s font d'une es, avec un la porte ou dont elle est

ette enceins Grands de orsqu'on fait est un usage dont

uarré, font

dont les Empereurs Mogols se dispensent rarement, de se trouver à l'assemblée deux fois le jour comme dans leur Ville Capitale, pour règler les affaires de l'Etat, & pour administrer la Justice.

La seconde tente, qui n'est guères moins grande que la première, mais qui est un peu plus avancée dans l'enceinte, s'appelle Gosel-Kané (f), c'està-dire, lieu pour se laver. C'est-là que tous les Seigneurs s'assemblent le foir, & viennent saluer l'Empereur comme dans la Capitale. Cette assemblée du foir leur est très incommode; mais rien n'est si magnifique, pour les Spectateurs, que de voir, dans une nuit obscure, au milieu d'une campagne, entre toutes les tentes d'une Armée, de longues files de flambeaux qui conduitent tous les Omrahs au quartier Impérial, ou qui les ramenent à leurs tentes. Ces flambeaux ne font pas de cire, comme les nôtres; mais ils durent très-longtems. C'est un ser emmanché dans un bâton, au bout duquel on entoure un vieux linge, que le Mafalchi, ou le Porte-flambeau, arrose d'huile de tems en tems. Il tient à la main, pour cet usage, un flaccon d'airain, ou de fer blanc, dont le col est fort long & fort étroit.

La troissème tente, plus petite que les deux premières, & plus avancée encore dans I enclos, se nomme Kalvet-Kané, c'est-à-dire, lieu de retraite, ou falle du Confeil privé, parcequ on n'y admet que les principaux Officiers de l'Empire, & qu'on y traite les affaires de la plus haute importance. Plus loin sont les tentes particulieres de l'Empereur, entourées de petites Kanates de la hauteur d'un homme, & doublées d'Indiennes au pinceau, c'est-àdire, de ces belles Indiennes de Masulipatan, qui representent toutes sortes de fleurs; quelques-unes doublées de fatin à fleurs, avec de grandes franges de foye. Enfuite on trouve les tentes des Begums, ou des Princesses, & des autres Dames du Serrail, entourées auffi de riches Kanates, entre lesquelles sont distribuées les tentes des femmes de service, dans l'ordre qui convient à leur office.

L'Am-Kas, & les cinq ou fix principales tentes, sont fort élevées; autant pour etre vûes de loin, que pour résister mieux à la chaleur. Le dehors n'est qu'une grosse & forte toile rouge, embellie néanmoins de grandes bandes, taillées de diverfes formes affez agréables à la vûe; mais le dedans est doublé des plus belles Indiennes, ou de quelque beau fatin, enrichi de broderies de soye, d'or & d'argent, avec de grandes franges. Les piliers qui soutiennent ces tentes sont peints & dorés. On n'y marche que sur de riches tapis, qui ont, par-dessous, des matelas de coton épais de trois ou quatre doigts, autour desquels on trouve de grands carreaux de brocard d'or pour s'appuyer. Dans chacune des deux grandes tentes où se tient l'assemblée, on élève un théâtre fort riche, où l'Empereur donne audience fous un grand dais de velours ou de brocard. Chaque tente Impériale offre son dais. On y voit aussi des Karguais dressés; c'est-à-dire, des cabinets dont les petites portes se ferment avec un cadenas d'argent. Pour s'en former. c'ett que les une idée, Bernier veut qu'on se représente deux petits quarrés de nos pa-

183

Seconde

Troisième

Tentes Im-

Leurs or-

(f) C'est ce que Rhoe nomme Gouzalkan. Chaque Nation rapporte ainsi les noms étrangers à sa prononciation.

BERNIER.

ravents, qu'on auroit posés l'un sur l'autre, & qui seroient proprement attachés l'un à l'autre avec un lacet de soye qui règneroit à l'entour; de-sorte néanmoins que les extrémités des côtés de celui d'enhaut s'inclinassent les unes sur les autres, pour former une espèce de petit dôme ou de tabernacle. La seule différence est que tous les côtés des Karguais sont d'ais de sapin fort minces & sort legers, peints & dorés par le dehors, enrichis à l'entour de franges d'or & de soye, & doublés d'écarlate, ou de satin à sleurs, ou de brocard (g).

Dehors de l'enceinte Impériale. Hors du grand quarré, s'offrent premièrement des deux côtés de la grande entrée ou de la porte Royale, deux jolies tentes, où l'on voit constamment quelques chevaux d'élite, fellés, richement harnachés, & prêts à marcher au premier ordre. Des deux côtés de la même porte, font rangées les cinquante ou foixante petites pièces de campagne qui composent l'Artillerie de l'Etrier, & qui tirent toutes pour saluer l'Empereur lorsqu'il entre dans sa tente. Au-devant de la porte même, on laisse toûjours un espace vuide, au fond duquel les tymbales & les trompettes sont rassemblées dans une grande tente qu'on appelle Nagar-Kané. A peu de distance, on en voit une autre, qui se nomme Tchauky-Kané, où les Omrahs sont la garde à leur tour, une sois chaque semaine, pendant vingt-quatre heures. Cependant la plûpart sont dresser, dans le même lieu, quelqu'une de leurs propres tentes, pour se donner un logement plus commode.

Tentes des Officiers.

Autour des trois autres côtés du grand quarré, on voit toutes les tentes des Officiers, dans un ordre qui est toûjours le même, autant que la disposition du lieu le permet. Elles ont leurs noms particuliers, qu'elles tirent de leurs différens usages. L'une est pour les armes de l'Empereur; unc autre, pour les plus riches harnois des chevaux; une autre, pour les vestes de brocard, dont l'Empereur fait ses présens, &c. On en distingue quatre, proches l'une de l'autre, dont la première est pour les fruits, la feconde pour les confitures, la troissème pour l'eau du Gange & pour le falpètre qui fert à la rafraîchir, & la quatrième pour le bétel. Ces quatre tentes sont suivies de quinze ou seize autres, qui composent les cuisines & leurs dépendances. D'un autre côté, font celles des Eunuques & d'un grand nombre d'Officiers; après lesquelles, on en trouve quatre ou cinq longues, qui font pour les chevaux de main, & quantité d'autres pour les éléphans d'importance, avec toutes celles qui font comprifes fous le nom de la Venerie: car on porte toûjours, pour la chasse, une multitude d'oifeaux de proye, de chiens, de léopards pour prendre des gazelles, de Nilgaus, espèce de bœufs gris que Bernier regarde comme une sorte d'élans. On mène par oftentation, des lions, des rhinoceros, de grands bufles de Bengale, qui combattent le lion, & des gazelles apprivoisées, qu'on fait battre devant l'Empereur. Tous ces animaux ont leurs Gouverneurs & leurs retraites. On conçoit aifément que ce grand quartier, qui se trou-. ve toûjours au centre de l'Armée, doit former un des plus beaux spectacles du Monde.

Attirail d'oftentation.

Camp général. Aussi-Tôt que le grand Maréchal des Logis a choisi le quartier de l'Em-

(g) Ibid. pag. 39 & précédentes.

pere tes l il ma une & to les au reme perci plant des q canne fuite diftan des p c'estde Ka espace un Ba ple qu riz, d Officie tout fe que pe planté tiers. vées. fer à l' par la

qu'elle

Quo & qu'or est fami

XIII

rement at-; de-forte nassent les e tabernant d'ais de enrichis à de fatin à

côtés de la voit con-, & prets , font rancomposent ur lorfqu'il oùjours un raffemblees istance, on font la gareures. Cene de leurs

ites les tentant que la rs, qu'elles Empereur; , pour les en distingue s fruits, la & pour le Ces quatre cuisines & ies & d'un tre ou cinq es pour les ous le nom titude d'oiizelles, de rte d'élans. s bufles de es, qu'on ouverneurs qui se trouk spectacles

> ier de l'Empe-

pereur, & qu'il a fait dreffer l'Am-Kas, c'est-à-dire, la plus haute de tou- BERNIER. tes les tentes, sur laquelle il se règle pour la disposition du reste de l'Armée. il marque les Bazars Impériaux, dont le premier & le principal doit former une grande rue droite & un grand chemin libre, qui traverse toute l'Armée, périaux. & toûjours aussi droit qu'il est possible vers le Camp du lendemain. Tous les autres Bazars, qui ne font, ni si longs, ni si larges, traversent ordinairement le premier, les uns en-deça, les autres au-delà du quartier de l'Empereur; & tous ces Bazars sont marqués par de très-hautes cannes, qui se plantent en terre, de trois en trois cens pas, avec des étendarts rouges & des queues de vaches du grand Tibet, qu'on prendroit, au sommet de ces cannes, pour autant de vieilles perruques. Le grand Maréchal règle enfuite la place des Omrahs, qui gardent toûjours le même ordre, à peu de distance, autour du quartier Impérial. Leurs quartiers, du moins ceux des principaux, ont beaucoup de ressemblance avec celui de l'Empereur; c'est-à-dire, qu'ils ont ordinairement deux Peiche-Kanés, avec un quarré de Kanates, qui enferme leur principale tente & celles de leurs femmes. Cet espace est environné des tentes de leurs Ossiciers & de leur Cavalerie; avec un Bazar particulier, qui compose une rue de petites tentes, pour le Peu-ticuliers. ple qui suit l'Armée, & qui entretient leur Camp de fourage, de grains, de riz, de beurre, & d'autres nécessités. Ces petits Bazars épargnent, aux Officiers, l'embarras de recourir continuellement aux Bazars Impériaux, où tout se trouve avec la même abondance que dans la Ville Capitale. Chaque petit Bazar est marqué, comme les grands, par deux hautes cannes, plantées aux deux bouts, dont les étendarts fervent à la distinction des quartiers. Les grands Omrahs se sont un honneur d'avoir des tentes sort élevées. Cependant elles ne doivent pas l'être trop, s'ils ne veulent s'expofer à l'humiliation de les voir renverser par l'ordre de l'Empereur. Il faut, par la même raison, que les dehors n'en soyent pas entièrement rouges, & qu'elles soyent tournées vers l'Am-Kas ou le quartier Impérial.

LE reste de l'espace, qui se trouve entre le quartier de l'Empereur, ceux des Omrahs & les Bazars, est occupé par les Mansebdars, ou les petits Omrahs; par une multitude de Marchands, qui suivent l'Armée; par les gens d'affaires & de Justice; enfin par tous les Officiers, supérieurs ou subalternes, qui appartiennent à l'Artillerie. Quoique cette description donne l'idée d'un prodigieux nombre de tentes, qui demandent par conséquent renserme un une vaste étendue de Pays, Bernier se figure qu'un Camp formé à l'aise, Camp. c'est-à-dire, dans quelque belle campagne, où suivant le plan ordinaire, sa forme seroit à-peu-près ronde, comme il le vit plusieurs sois dans cette route, n'auroit pas plus de deux lieues, ou deux lieues & demie de circuit; encore s'y trouveroit-il divers endroits vuides. Mais il faut observer que la grosse Artillerie, qui occupe un grand espace, précéde souvent d'un jour

on deux (b).

Quoique les étendarts de chaque quartier, qui se voyent de fort loin & qu'on distingue facilement, servent de guides à ceux pour qui cet ordre est familier, l'Auteur fait une peinture singulière de la confusion qui règne

Espace que

Peinture de dans ses embarras. Bernier.

dans le Camp. ,, Toutes ces marques, dit-il, n'empêchent pas qu'on ne ,, le trouve quelquefois très-embarrailé, meme en plein jour, mais fur-" tout le matin, lorique tout le monde arrive, & que chacun cherche à se , placer. Il s'élève fouvent une si grande poussière, qu'on ne peut décou-, vrir le quartier de l'Empereur, les étendarts des Bazars, & les tentes des Omrahs, sur lesquelles on est accoutume à se règler. On se trouve », pris entre les tentes qu'on dresse, ou entre les cordes que les moindres Omrahs, qui n'ont pas de Peiche-Kané, & les Mansebdars tendent pour " marquer leurs logemens, & pour empecher qu'il ne se fasse un chemin " près d'eux, ou que des inconnus ne viennent se placer priche de leurs , tentes, dans lesquelles ils ont quelquesois leurs femmes. Si l'on cherche " un passage, on le trouve fermé de ces cordes tendues, qu'un tas de Va-, lets armes de gros bàtons refutent d'abaitler. Si l'on veut retourner sur , ses pas, le cuemin par lequel on est venu est déja bouché. C'est-là qu'il , faut crier, faire entendre ses prières ou ses injures, seindre de vouloir , donner des coups & s'en bien garder, laisser aux Valets le soin de quereller ensemble & prendre celui de les accorder; enfin se donner toutes , les peines imaginables pour se tirer d'embarras & pour faire passer ses cha-" meaux. Mais la plus infurmontable de toutes les difficultés est pour al-, ler le foir dans quelque endroit un peu éloigné, parceque les puantes fu-" mees du bois verd & de la fiente des animaux, dont le Peuple se sert , pour la cuifine, forment un brouillard il epais qu'on ne distingue rien. Je m'y fuis trouvé pris trois ou quatre fois, jusqu'à ne sçavoir que devenir. En vain demandois je le chemin. Je ne pouvois le continuer dix pas de fuite, & je ne faitois que tourner. Une fois parciculièrement, je me vis contraint d'attendre que la Lune fût levée pour m'éclairer. Une au-" tre fois je fus obligé de gagner l'Aguacy-dié, de me coucher au pied, & ", d'y passer la nuit, mon cneval & mon Valet près de moi. L'Aguacydié (i) est un grand mat fort menu, qu'on plante vers le quartier de , l'Empereur, proche de la tente Nagar-Kané où sont les Muliciens, & fur lequel on élève le foir une lanterne, qui demeure allumée toute la , nuit: invention fort commode, parcequ'on la voit de loin, & que se rendant au pied du mât lorsqu'on est égaré, on peut reprendre de-là les ", Bazars & demander le chemin. On est libre austi d'y passer la nuit, sans y appréhender les Voleurs (k)"

Précautions contre les Voleurs. Pour arreter les vols, chaque Omrah doit faire garder fon Camp particulier, pendant toute la nuit, par des gens armés qui en font continuellement le tour, en criant Kabar-dar, c'est-à-dire, qu'on prenne garde à soi. D'ailleurs, on pose autour de l'Armée, de cinq en cinq cens pas, des gardes régulières, qui entretiennent du seu, & qui sont entendre le même cri. Le Kutual, dont l'office est celui de nos grands Prevôts, envoye pendant toute la nuit, dans l'intérieur du Camp, des Troupes dont il est le Chef, qui parcourent les Bazars en criant & sonnant de la trompette: ce qui n'empêche pas qu'il n'arrive toûjours quelque desordre.

L'E x-

épau

où il

gne,

Les o

des f

teurs

Zeb

pour

ber o

l'élep

demb

font

liers

gné d

ment

faire l

chasse

dites (

vre l'E

pouvo

tentes

jours o

fue, c

précéd

Cavali

taille (

carter

de tin

nombr

mains

porte !

d'un g

que ce côté,

il palle

à leur

les épa

Tact-ra

fes cou

tes; le

de grai

LES aussi da

Αu

(i) Ces deux mots fignifient Lumière du comme une étoile.

Ciei, parceque la lanterne paroît de loin (k) Pag. 58 & précédentes.

qu'on ne mais furerche à se eut découles tentes fe trouve moindres dent pour in chemin e de leurs on cherche tas de Vaourner für eft-là qu'il de vouloir n de quener toutes Ter fes chaeft pour alpuantes fuple se sert ue rien. Je ie devenir. dix pas de ent, je me Une auu pied, &

amp partiontinuellearde à foi. , des garmeme cri. e pendant le Chef, qui n'em-

L'Aguacy-

quartier de

diciens, &

ée toute la

& que fe

e de-là les

nuit, fans

L'E M

L'EMPEREUR Aureng-Zeb se faisoit porter, dans sa marche, sur les épaules de huit hommes, dans un Tact-ravan, qui est une espèce de Trône où il étoit affis. Cette voiture, que Bernier appelle un Trône de campagne, est un magnifique tabernacle peint & doré, qui se serme avec des vitres. Les quatre branches du brancard étoient couvertes d'écarlate, avec de grandes franges d'or & de foye; & chaque branche étoit foutenue par deux Porteurs richement vetus, que d'autres suivoient pour les relayer. Aureng-Zeb montoit quelquefois à cheval, sur tout lorsque le jour étoit savorable pour la chasse. Il montoit quelquesois aussi sur un éléphant, en Mickdember ou en Hauze. C'est la monture la plus superbe & la plus éclatante; car l'élephant impérial est toûjours couvert d'un magnifique harnois. Le Mickdember est une petite tour de bois quarrée, dont la peinture & la dorure font tout l'ornement. Le Hauze est un siège ovale, avec un dais à piliers (1). Dans ces diverses marches, l'Empereur étoit toûjours accompagné d'un grand nombre de Rajas & d'Omrahs, qui le suivoient immédiatement à cheval, mais en gros & fans beaucoup d'ordre. Cette manière de faire leur cour parut fort genante à Bernier, particulièrement les jours de chasse, où ils étoient exposes, comme de simples Soldats, aux incommodités du Soleil & de la poussière. Ceux qui pouvoient se dispenser de suivre l'Empereur étoient fort à leur aise. dans des Palekis bien fermés, où ils pouvoient dormir comme dans un lit. Ils arrivoient de bonne heure à leurs tentes, qui les attendoient avec toutes sortes de commodités.

AUTOUR des Omrahs du cortège, & meme entr'eux, on voyoit toîtjours quantité de Cavaliers bien montes, qui portoient une espèce de massue, ou de masse d'argent. On en voyoit aussi sur les aîles, qui précédoient la perfonne de l'Empereur, avec plufieurs Valets de pied. Ces Cavaliers, qui se nomment Goarze-berdars, sont des gens choitis, pour la taille & la bonne mine, dont l'office est de porter les ordres, & de faire écarter le Peuple. Après les Rajas, on voyoit marcher, avec un mélange de timbales & de trompettes, ce qu'on nomme le Cours. C'est un grand nombre de figures d'argent, qui repréfentent des animaux étranges, des mains, des balances, des possions, & dautres objets mysterieux qu'on porte sur le bout de certains grands bâtons d'argent. Le Cours étoit suivi d'un gros de Mansebdars, ou de petits Omrans, beaucoup plus nombreux que celui des Omrahs (m). [L'Empereur entre dans le Camp tantôt d'un côté, tantôt de l'autre; & l'ulage veut que tous les Omrahs près desquels il passe, aillent à sa rencontre & lui fassent quelques présens proportionnés à leur état ou à leur paye.

Les Princesses & les principales Dames du Serrail se faisoient porter aussi dans différentes sortes de voitures; les unes, comme l'Empereur, sur Princesses & les épaules de plusieurs hommes, dans un Tchau-doule, qui est une espèce de Dames. Tact-ravan peint & doré, couvert d'un magnifique rets de foye de diverles couleurs, enrichi de broderie, de franges, & de grosses houpes pendantes; les autres, dans des Palekis de la meme richesse; quelques-unes dans de grandes & larges litières, portées par deux puissans chameaux, ou par

BERNIER. 1664. Comment le Grand Mogol fe faifoit

Le Mick-

Cortège

Marche des

Bernier.
1664.

deux petits éléphans, au-lieu de mules. Bernier vit marcher ainsi Rauchenara Begum. Il remarqua, un jour, sur le devant de sa litière, qui étoit ouvert, une petite Esclave bien vétue, qui éloignoit d'elle les mouches & la poussière, avec une queue de paon qu'elle tenoit à la main. D'autres se sont porter sur le dos des éléphans, richement équipés, avec des couvertures en broderie & de grosses sonnettes d'argent. Elles y sont comme élevées en l'air, assisses quatre à quatre dans des Mickdembers à treillis, qui sont toûjours couverts d'un rets de soye, & qui n'ont pas moins d'éclat

que les Tchau-doules & les Tact-ravans.

BERNIER parle, avec admiration, de cette pompeuse marche du Serrail. Dans ce Voyage, il prit quelquefois plaisir à voir Rauchenara Begum marcher la première, montée fur un grand éléphant du Pegu, dans un Mickdember éclatant d'or & d'azur, suivie de cinq ou six autres éléphans. avec des Mickdembers presqu'aussi riches que le sien, pleins des principales femmes de sa Maison; quelques Eunuques, superbement vétus, & montés sur des chevaux de grand prix, marchant à ses côtés la canne à la main; une troupe de Servantes Tartares & Kachemiriennes autour d'elle, parées bisarrement & montées sur de belles hacquenées; enfin plusieurs autres Eunuques à cheval, accompagnés d'un grand nombre de Valets de pied, qui portoient de grands bâtons pour écarter les Curieux. Après la Princesse Rauchenara, on voyoit paroître une des principales Dames de la Cour, dans un équipage proportionné à fon rang. Celle-ci étoit suivie de plusieurs autres, jusqu'à quinze ou seize, toutes montées avec plus ou moins de magnificence, fuivant leur office & leurs appointemens. Cette longue file d'éléphans, dont le nombre étoit quelquefois de soixante, qui marchoient à pas comptés, avec tout ce cortège & ces pompeux ornemens, avoit quelque chose de si noble & de si relevé, que si Bernier n'eût appellé sa philofophie au secours; il seroit tombé, dit-il, ,, dans l'extravagante opinion , de la plûpart des Poëtes Indiens, qui veulent que tous ces éléphans portent autant de Déesses cachées (n). Il ajoûte qu'effectivement elles sont " presqu'inaccessibles aux yeux des hommes, & que le plus grand malheur d'un Cavalier, quel qu'il puisse être, seroit de se trouver trop près d'elles". Cette infolente canaille d'Eunuques & de Valets ne cherche que l'occasion, & quelque prétexte, pour exercer leurs cannes. " Je me souviens, ajoûte Bernier, d'y avoir été malheureusement surpris; & je n'aurois pas évité les plus mauvais traitemens, si je ne m'étois déterminé à m'ouvrir un passage, l'épée à la main, plutôt que de me laisser estropier par ces Misérables, comme ils commençoient à s'y disposer. Mon cheval, qui étoit excellent, me tira de la presse, & je le poussai ensuite au travers d'un torrent, que je passai avec le même bonheur. Aussi les Mogols disent-ils, comme en proverbe, qu'il faut se garder sur-tout de trois choses; la première, de s'engager entre les troupes des chevaux d'élite, qu'on mène en main, parceque les coups de pied n'y manquent pas; la seconde, de se trouver dans les lieux où l'Empereur s'exerce à la chasfe; & la troisième, d'approcher trop des femmes du Serrail (0)". Α

<sup>(</sup>n) Ibid. pag. 71 & précédentes.

<sup>(</sup>o) Pag. 73 & précèdentes.

infi Rauche, qui étoit mouches & D'autres codes couont comme s'à treillis, oins d'éclat

he du Sernara Begum u, dans un s éléphans, es principaus, & mone à la main; elle, parées autres Eu-pied, qui la Princesse Cour, dans olufieurs auoins de mague file d'é• archoient à avoit quellé fa philonte opinion phans pornt elles sont nd malheur près d'elherche que Je me fou-& je n'au-éterminé à aisser estrofer. Mon

ffai ensuite
Austi les
ur-tout de
levaux d'équent pas;
à la chase
)".

A



RAUCHENARA BEGUM.

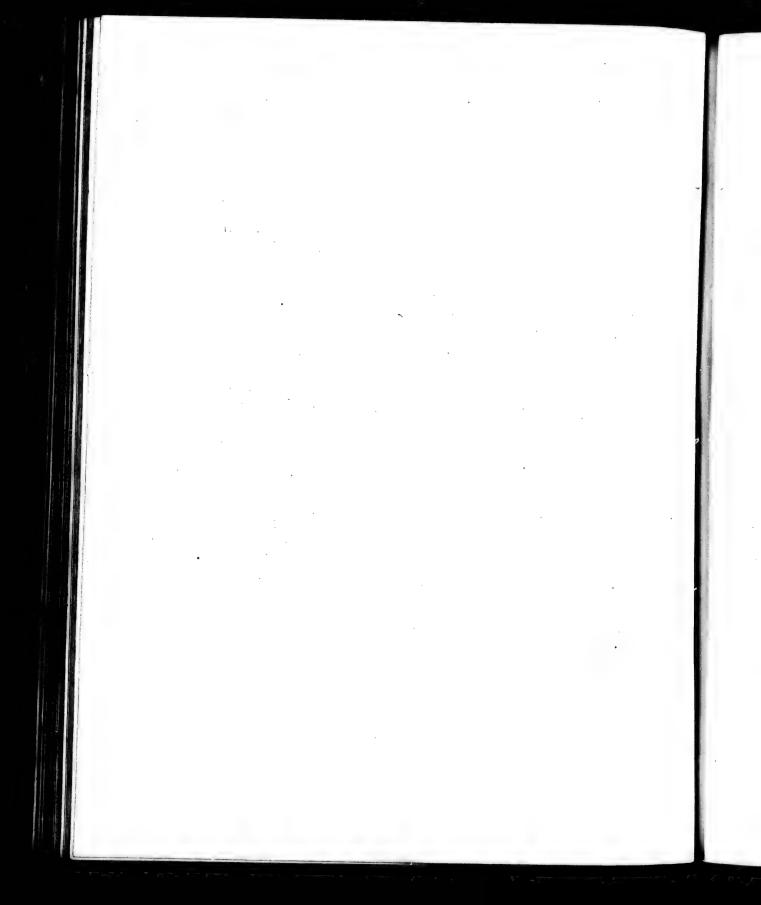



BEGUM SAHEB.

giner ment en au long min den bo homn perfor prend dance toûjou les bo & l'Er veut a dre au BE avec de ces an par tromais de ces an par tromais de ces an ne, il Comm à port ce qui mence ceque ou le ( morce nomm fur fa ces an font ré avec le ches, grand La cha leur ve les oit manque à la fit

A l'égard des chasses du Grand Mogol, l'Auteur avoit eu peine à s'imaginer, comme il l'avoit fouvent entendu, que ce Monarque prit cet amusement à la tête de cent mille hommes. Mais il comprit, dans sa route, qu'il en auroit pû mener deux cens mille. Aux environs d'Agra & de Dehli, le long du Fleuve de Gemené jusqu'aux montagnes, & des deux côtés du che- min. min qui conduit à Lahor, on rencontre quantité de terres incultes, les unes en bois taillis, les autres remplies de grandes herbes, de la hauteur d'un homme. Tous ces lieux ont des Gardes, qui ne permettent la chasse à personne, excepté celle des lièvres & des cailles, que les Indiens scavent prendre aux filets. Il s'y trouve, par conséquent, une très-grande abondance de toutes sortes de gibier. Le grand Maître des chasses, qui suit tofijours l'Empereur, est averti des endroits qui en contiennent le plus. On les borde de Gardes, dans une étendue de quatre ou cinq lieues de Pavs: & l'Empereur entre dans ces enceintes, avec le nombre de Chasseurs qu'il veut avoir à sa suite, tandis que l'Armée passe tranquillement, sans prendre aucune part à ses plaisirs (p).

BERNIER fut témoin d'une chasse curieuse, qui est celle des gazelles, avec des léopards apprivoisés. Il se trouve, dans les Indes, quantité de gazelles avec ces animaux, qui ressemblent beaucoup à nos fans. Ils vont ordinairement le léopard. par troupes, séparées les unes des autres; & chaque troupe, qui n'est jamais de plus de cinq ou fix, est suivie d'un mâle seul, qu'on distingue à sa couleur. Lorsqu'on a découvert une troupe de gazelles, on tâche de les faire appercevoir au léopard, qu'on tient enchaîné sur une petite charrette. Cet animal rusé ne se livre pas d'abord à l'ardeur de les poursuivre. Il tourne, il fe cache, il fe courbe, pour en approcher, & pour les furprendre. Comme sa légéreté est incroyable à sauter, il s'élance dessus, lorsqu'il est à portée, il les étrangle, & se rassasse de leur sang. S'il manque son coup, ce qui arrive affez fouvent, il ne fait plus aucun mouvement pour recommencer la chasse; & Bernier croit qu'il prendroit une peine inutile, parceque les gazelles courent plus vîte & plus longtems que lui. Le Maître, ou le Gouverneur, s'approche doucement de lui, le flatte, lui jette des morceaux de chair; & faisissant un moment pour lui jetter ce que l'Auteur nomme des lunettes, qui lui couvrent les yeux, il l'enchaîne & le remet. fur fa charrette.

La chasse des Nil-gaux parut moins curieuse à Bernier. On enserme ces animaux dans de grands filets, qu'on resserre peu à peu, & lorsqu'ils sont réduits dans une petite enceinte, l'Empereur & les Omrahs entrent avec les Chasseurs, & les tuent sans peine & sans danger, à coups de fléches, de demi-picques, de fabres & de mousquetons; & quelquesois en si grand nombre, que l'Empereur en distribue des quartiers à tous les Omrahs. La chasse des grues a quelque chose de plus amusant. Il y a du plaisir à leur voir employer toutes leurs forces, pour se désendre en l'air contre les oiseaux de proye. Elles en tuent quelquesois: mais, comme elles manquent d'adresse pour se tourner, plusieurs bons oiseaux en triomphent:

DE

à la fin.

(p) Pag. 76.

1664 Chaffes que l'Auteur vit

Chaffe des

Chaffe des

des grues.

BERNIER. 1664. Chasse du lion.

DE toutes ces chasses, Bernier trouva celle du lion la plus curieuse & la plus noble. Elle est réservée à l'Empereur, & aux Princees de son fang. Lorsque ce Monarque est en campagne, si les Gardes des chasses découvrent la retraite d'un lion, ils attachent, dans quelque lieu voisin, un âne, que le lion ne manque pas de venir dévorer; après quoi, sans chercher d'autre proye, il va boire, & revient dormir dans son gîte ordinaire, jusqu'an lendemain, qu'on lui fait trouver un autre ane, attaché comme le jour précédent. On l'apaste ainsi pendant plusieurs jours. Enfin, lorsque Sa Ma. jesté s'approche, on attache au même endroit, un âne, à qui l'on a fait avaller quantité d'opium, afin que la chair puisse assoupir le lion. Les Gar. des. avec tous les Paysans des Villages voitins, tendent de vastes filets. qu'ils resserrent par degrés. L'Empereur, monté sur un éléphant bardé de fer, accompagné du grand Maître des chasses, de quelques Omrahs montés aussi sur des éléphans, d'un grand nombre de Gourze-berdars à cheval, & de plusieurs Gardes des chasses armés de demi-picques, s'approche du dehors des filets, & tire le lion. Ce fier animal, qui se sent blesse, ne manque pas d'aller droit à l'éléphant; mais il rencontre les filets qui l'arrêtent; & l'Empereur le tire tant de fois, qu'à la fin il le tue. Cependant Bernier en vit un, dans la dernière chasse, qui sauta par-dessus les filets, & qui se ietta vers un Cavalier, dont il tua le cheval. Les Chasseurs n'eurent pas peu de peine à le faire rentrer dans les filets (q). CETTE chasse jetta toute l'Armée dans un terrible embarras. Bernier

Troubles à l'occasion de cette chasse.

La mort d'un lion s'écrit dans les

Archives.

raconte qu'on fut trois ou quatre jours à se dégager des torrens qui descendent des montagnes, entre des bois & de grandes herbes où les chameaux ne paroissoient presque point. " Heureux, dit-il, ceux qui avoient sait quelques provisions, car tout étoit en desordre. Les Bazars n'avoient pû s'établir. Les Villages étoient éloignés. Une raifon singulière arrêtoit " l'Armée: c'étoit la crainte que le lion ne fût échappé aux armes de l'Em-, pereur. Comme c'est un heureux avgure qu'il tue un lion, c'en est un , très-mauvais qu'il le manque. On croiroit l'Etat en danger. Aussi le " fuccès de cette chasse est-il accompagné de plusieurs grandes cérémo-, nies. On apporte le lion mort, devant l'Empereur, dans l'assemblée " générale des Omrahs. On l'examine. On le mesure. On écrit, dans les Archives de l'Empire, que tel jour, tel Empereur tua un lion de tel-,, le grandeur & de tel poil. On n'oublie pas la mesure de ses dents & de ses griffes, ni les moindres circonstances d'un si grand événement". A l'égard de l'opium qu'on fait manger à l'âne, l'Auteur ajoûte qu'ayant confulté là-dessus un des premiers Chasseurs, il apprit de lui que c'étoit une fable populaire, & qu'un lion bien rassasse n'a pas besoin de secours pour s'endormir (r).

Embarras au passage des Rivières. Outre l'embarras des chasses, la marche étoit quelquesois retardee par le passage des grandes Rivières, qui sont ordinairement sans ponts. On étoit obligé de faire deux ponts de Bâteaux, éloignés de deux ou trois cens pas l'un de l'autre. Les Mogols ont l'art de les lier & de les affermir. Ils les couvrent d'un mélange de terre & de paille, qui empêche les animaux

(q) Pag. 85 & précédentes.

(r) Pag. 87.

de g fe è tom pere deux pas a en g de c mule bœu femr ner Pays teno gage à qua mais ajoût re, p & de l'Emp

Si nier i Cava de la de lé eft la que le peu, ne br trouv Dehl partic chete pauvi enlev quelq

qui fo que to ment mais dre; ou fi

BE

curieuse & la le fon fang. asses découfin, un âne, hercher d'au. ire, jusqu'au e le jour préfque Sa Ma. ui l'on a fait n. Les Gar. vastes filets. iant bardé de nrahs montés cheval, & roche du desie, ne manui l'arrètent; dant Bernier ts, & qui se n'eurent pas

ras. Bernier ns qui descenles chameaux i avoient fait s n'avoient pû ilière arretoit rmes de l'Emc'en est un er. Aussi le ndes cérémois l'affemblee n écrit, dans in lion de teles dents & de nement". A qu'ayant conétoit une faurs pour s'en-

retardée par onts. On éou trois cens affermir. Ils les animaux

de glisser. Le péril n'est qu'à l'entrée & à la sortie, parce qu'outre la presfe & la confusion, il s'y fait souvent des soiles où les chevaux & les bœuss tombent les uns sur les autres, avec un desordre incroyable. L'Empereur ne campa alors qu'à une demie lieue du pont, & s'arrêta un jour ou deux, pour laisser à l'Armée le tems de passer plus à l'aise (s). Il n'étoit pas aisé de juger de combien d'hommes elle étoit composée. Bernier croit. en général, que foit gens de guerre ou de la fuite, il n'y avoit pas moins fuite. de cent mille Cavaliers; qu'il y avoit plus de cent cinquante mille chevaux. mules ou éléphans; près de cinquante mille chameaux; & presqu'autant de bœufs & de bidets, qui fervent a porter les provisions des Bazars, avec les femmes & les enfans; car les Mogols ont conservé l'usage Tartare de traîner tout avec eux. Si l'on, y joint le compte des gens de fervice, dans un Pays où rien ne se fait qu'à force de Valets, & où l'Auteur meme, qui ne tenoit rang que de Cavalier à deux chevaux, avoit trois Domestiques à ses gages, on sera porté à croire que l'Armée ne contenoit pas moins de trois à quatre cens mille personnes. Il faudroit les avoir comptés, dit Bernier: mais après avoir affuré que le nombre étoit prodigieux & presqu'incroyable, il ajoûte, pour diminuer l'éconnement, que c'étoit la Ville de Dehli entière, parceque tous les Habitans de cette Capitale, ne vivant que de la Cour & de l'Armée, seroient exposés à mourir de faim, s'ils ne suivoient pas l'Empereur, sur-tout dans ses longs Voyages (t)

Si l'on demande comment une Armée li nombreuse peut subsister. Bernier répond que les Indiens sont fort sobres, & que de cette multitude de Cavaliers, il ne faut pas compter plus de la vingtième partie, qui mange de la viande pendant la marche. Le Kichery, qui est un melange de riz & de légumes, sur lesquels on verse du beurre roux après les avoir fait cuire, est la nourriture ordinaire des Mogols. A l'égard des animaux, on sçait que les chameaux résistent au travail, à la faim, à la soif; qu'ils vivent de peu, & qu'ils mangent de tout. Aussi-tôt qu'une Armée arrive, on les mène brouter dans les champs, où ils se nourrissent de tout ce qu'ils peuvent trouver. D'ailleurs les memes Marchands, qui entretiennent les Bazars à Dehly, font obligés de les entretenir en campagne. Enfin la plus baile partie du Peuple rode fans cesse dans les Villages voisins du Camp, pour acheter du fourage, fur lequel il trouve quelque cnofe à gagner. Les plus pauvres rapent, avec une espèce de truelle, les campagnes entières, pour enlever les petites herbes, qu'ils lavent foigneufement, & qu'ils vendent quelquefois affez cher (v).

BERNIER s'excuse de n'avoir pas marqué les Villes & les Bourgades, qui sont entre Dehli & Lahor. Il n'en vit presque point. Il marchor presque toûjours au travers des champs, & pendant la nuit. Comme son logement n'étoit pas au milieu de l'Armée, où le grand chemin passe souvent, mais fort avant dans l'aîle droite, il suivoit la vûe des étoiles pour s'y rendre; au hazard de se trouver quelquesois très-embarrasse, & de faire cinq ou six lieues, quoique la distance d'un Camp à l'autre ne soit ordinai-

Bernier. 1664.

Dénombrement de l'Armée & de la fuite.

Comment elle subsiste.

BERNIER. 1664.

Observations de l'Auteur à Lahor.

rement que de trois ou quatre. Mais l'arrivée du jour finissoit son em. barras (x).

En arrivant à Lahor, il apprit que le Pays dont cette Ville est la Capita. le, se nomme Penje-ab, c'est-à-dire, Pays des cinq eaux, parce qu'effective. ment il est arrosé par cinq Rivières considérables, qui descendant des gran. des montagnes dont le Royaume de Kachemire est environné, vont se join. dre à l'Indus, & se jetter avec lui dans l'Ocean vers l'entrée du Golse Persi. que. Quelques-uns prétendent que Lahor est l'ancienne Bucephale, bâtie, par Alexandre le Grand, à l'honneur d'un cheval qu'il aimoit. Les Mogols connoissent ce Conquérant, sous le nom de Sekander Filifous, qui signifie Alexandre fils de Philippe, mais ils ignorent le nom de fon cheval. La Ville est bâtie sur une des cinq Rivières, qui n'est pas moins grande que la Loire, & pour laquelle on auroit besoin d'une levée, parceque dans ses dé. bordemens elle change fouvent de lit. Depuis quelques années, elle s'étoit retirée d'un grand quart de lieue. Les maisons de Lahor sont beaucoup plus hautes que celles de Dehli & d'Agra; mais, dans l'absence de la Cour, qui n'avoit pas fait ce Voyage depuis plus de vingt ans, la plûpart étoient tombées en ruines. Il ne restoit que cinq ou six rues considérables, dont deux ou trois avoient plus d'une grande lieue de longueur, & dans lesquelles on voyoit auffi quantité d'édifices renversés. Le Palais Impérial n'étoit plus sur le bord de la Rivière, parcequ'elle s'étoit retirée: mais Bernier le trouva magnifique, quoique fort inférieur à ceux d'Agra & de

Route de ber.

Son excesfive chaleur, & fouffrances de Bernier.

L'EMPEREUR s'y arrêta plus de deux mois, pour attendre la fonte des Lahor à Bem- nèges, qui bouchoient le passage des montagnes. On exhorta Bernier à se fournir d'une petite tente Kachemirienne. La sienne étoit grande & pefante; & les chameaux ne pouvant passer les montagnes, il auroit été obligé de la faire porter par des Crocheteurs, avec beaucoup d'embarras & de dépense. Il se flattoit qu'après avoir surmonté les chaleurs de Mocka & de Bab-el-mandel, il feroit capable de braver celles du reste de la Terre. Mais ce n'est pas sans raison, comme il l'apprit bien-tôt par expérience, que les Indiens mêmes appréhendent onze ou douze jours de marche, qu'on compte de Lahor à Bember, c'est-à-dire, jusqu'à l'entrée des montagnes de Kachemire. Cet excès de chaleur vient, dit-il, de la situation de ces hautes montagnes, qui, se trouvant au Nord de la route, arrêtent les vents frais, réflechissent les rayons du Soleil sur les Voyageurs, & laissent dans la Campagne une ardeur brûlante. En raifonnant fur la caufe du mal, il s'écrioit, dès le quatrième jour de marche; " Que me fert de philosopher, & de , chercher des raisons de ce qui me tuera peut-être demain (z) "

> Le cinquième jour, il passa un des grands Fleuves de l'Inde, qui se nomme le Tchenau. L'eau en est si bonne, que les Omrahs en font charger leurs chameaux, au-lieu de celle du Gange, dont ils boivent jusqu'à ce lieu. Mais elle n'eut pas le pouvoir de garantir Bernier des incommodités de la route. Il en fait une peinture effrayante. Le Soleil étoit insupportable,

(x) Pag. 95.

(y) Pag. 190 & précédentes.

(z) Pag. 104.

dès le On n d'her avec en tro pieds ges, la ma un pe cre; de (a IL efcarp un lar une pl L'Emp nuit, crainte avec lu Begum rahs. Cavali

> des mo faix, femble cent li déja pl une pa Voyag d'évite tout le pes, d Bembe des cha LE

> trêmer

dans le

de ren

fupprii

Leurs

nier pa murail qu'en

> (a) H (b) H XIII

oit son em-

est la Capita. qu'effective. int des granvont se join. Golfe Perfi. hale, bâtie. Les Mogols qui fignifie al. La Vilande que la

dans ses de , elle s'étoit nt beaucoup e de la Cour, part étoient ables, dont & dans lefais Impérial tirée: mais

l'Agra & de

la fonte des Bernier à fe rande & peroit été oblinbarras & de Mocka & de Terre. Mais nce, que les qu'on compgnes de Kae ces hautes vents frais, dans la Camil s'écrioit, pher, & de

qui se nomharger leurs u'à ce lieu. odités de la upportable, dès

ag. 104.

(a) Pag. 113. (b) Pag. 122 & précédentes.

XIII. Part.

dès le premier moment de son lever. On n'appercevoit point un nuage. On ne sentoit point un sousse de vent. Les chevaux, qui n'avoient pas vû d'herbe verte, depuis Lahor, pouvoient à peine se traîner. Les Indiens. avec leur peau noire, séche & dure, manquoient de force & d'haleine. On en trouvoit de morts en chemin. Le visage de l'Auteur, ses mains, & ses pieds étoient pelés. Tout son corps étoit couvert de petites pustules rouges, qui le picquoient comme des aiguilles. Il doutoit, le dixième jour de la marche, s'il feroit vivant le foir. Toute fon espérance étoit dans un peu de lait caillé fec, qu'il délayoit dans l'eau avec un peu de sucre; & quatre ou cinq limons, qui lui restoient pour faire de la limona-

de (a).

I' arriva néanmoins, la nuit du douzième jour, au pied d'une montagne escarpée, noire & brûlante, où Bember est située. Le Camp sut assis dans un large espace de cailloux & de sable. C'étoit une vraye sournaise: mais une pluye d'orage, qui tomba le matin, eut la force de rafraîchir l'air. L'Empereur, n'ayant pû prévoir ce foulagement, étoit parti, pendant la nuit, avec une partie des Dames & de ses principaux Officiers. Dans la crainte d'affamer le petit Royaume de Kachemire, il n'avoit voulu mener avec lui que ses principales femmes & les meilleures amies de Rauchenara Begum, avec aussi peu d'Omrahs & de Milice qu'il étoit possible. Les Omrahs, qui eurent la permission de le suivre, ne prirent que le quart de leurs Cavaliers. Le nombre des éléphans fut borné. Ces animaux, quoiqu'extrêmement lourds, ont le pied ferme. Ils marchent, comme à tâtons, dans les passages dangereux, & s'assurent toûjours d'un pied, avant que de remuer l'autre. On mena aussi quelques mules: mais on fut obligé de supprimer tous les chameaux, dont le secours auroit été le plus nécessaire. Leurs jambes, longues & roides, ne peuvent se soûtenir dans l'embarras des montagnes. On fut obligé d'y suppléer par un grand nombre de Portefaix, que les Gouverneurs & les Rajas d'alentour avoient pris soin de rassembler; & l'Ordonnance Impériale leur assignoit à chacun dix écus, pour cent livres pefant. On en comptoit plus de trente mille; quoiqu'il y ent déja plus d'un mois que l'Empereur & les Omrahs s'étoient fait précéder par une partie du bagage & des Marchands. Les Seigneurs, nommés pour le Voyage, avoient ordre de partir chacun à leur tour, comme le feul moyen d'éviter la consusson, pendant cinq jours de cette dangereuse marche; & tout le reste de la Cour, avec l'Artillerie & la plus grande partie des Troupes, devoit passer trois ou quatre mois comme en garde, dans le Camp de Bember, jusqu'au retour du Monarque, qui se proposoit d'attendre la fin des chaleurs (b).

LE rang de Danechmend-Kan étant marqué pour la nuit suivante, Bernier partit à sa suite. Il n'eut pas plutôt monté ce qu'il nomme l'affreuse muraille du Monde (c), c'est-à-dire, une haute montagne, noire & pelée, qu'en descendant sur l'autre face, il sentit un air plus frais & plus tempéré.

(c) Parcequ'il regarde Kachemire com-

Bb

me un Paradis terrestre.

1664.

Ville de Bember, & l'entrée des montagnes.

Précautions de l'Empe-

Paffage de

.BRRNIER.

1 6 6 4.
Admirable changement d'un Pays à

l'autre.

Mais rien ne le furprit tant, dans ces montagnes, que de se trouver tout d'un coup comme transporté des Indes en Europe. En voyant la terre couverte de toutes nos plantes & de tous nos arbrissaux, à l'exception neanmoins de l'hissope, du thym, de la marjolaine & du romarin, il ise crut dans certaines montagnes d'Auvergne, au milieu d'une forêt de sapins, de chenes verds, d'ormeaux, de platanes; & son admiration étoit d'autant plus vive, qu'en sortant des Campagnes brûlantes de l'Indoustan, il n'avoit rien appercu qui l'eût préparé à cette métamorphose (d).

Plantes Eu-

dans certaines montagnes d'Auvergne, au milieu d'une foret de sapins, de chenes verds, d'ormeaux, de platanes; & son admiration étoit d'autant plus vive, qu'en sortant des Campagnes brûlantes de l'Indoustan, il n'avoit rien apperçu qui l'eût préparé à cette métamorphose (d).

1 L admira particulièrement, à une journée & demie de Bember, une montagne qui n'offroit que des plantes, sur ses deux faces; avec cette disférence, qu'au Midi, vers les lndes, c'étoit un melange de plantes Indiennes & Européennes; au-lieu que du côté du Nord, il n'en découvrit que d'Européennes, comme si la première face est également participé de la température des deux climats, & que celle du Nord est été toute Européenne. A l'égard des arbres, il observa continuellement une suite naturelle de générations & de corruptions. Dans des précipices, où jamais homme n'étoit descendu, il en voyoit des centaines, qui tomboient, ou qui étoient déja tombés les uns sur les autres, morts, à demi pourris de

vieillesse: & d'autres, jeunes & frais, qui renaissoient de leurs pieds. Il

en voyoit même quelques-uns de brûlés; foit qu'ils eussent été frappés de la

foudre, ou que dans le cœur de l'eté ils se fussent enflanmés par leurs chocs

mutuels, dans l'agitation de quelque vent chaud & furieux, ou que, sui-

vant l'opinion des Habitans, le feu prenne de lui-même au tronc, lorsqu'à

force de vieillesse il devient fort sec. Bernier ne cessoit pas d'attacher ses

veux sur les cascades naturelles, qu'il découvroit entre les rochers. Il en

vit une, à laquelle il n'y a rien, dit-il, de comparable au Monde. On ap-

perçoit de loin, du panchant d'une haute montagne, un torrent d'eau qui

Générations & corruptions.

Cascades naturelles.

• Chûte de quinze éléphans dans un précipice. descend par un long canal, sombre & couvert d'arbres, & qui se précipite tout d'un coup avec un bruit épouvantable, au pied d'un rocher, droit, escarpé, & d'une hauteur prodigieuse. Assez près, sur un autre rocher que l'Empereur Jehan-Guir avoit fait applanir exprès, on voyoit un grand théâtre, tout dressé, où la Cour pouvoit s'arrêter en passant, pour considérer à loisir ce merveilleux ouvrage de la Nature (e). CES, amusemens furent melés d'un accident fort étrange. Le jour que l'Empereur monta le Pire-penjale, qui est la plus haute de toutes ces montagnes. & d'où l'on commence à découvrir, dans l'éloignement, le Pays de Kachemire, un des éléphans, qui portoient les femmes dans des Mickdembers & des Embarys, fut saiss de peur & se mit à reculer sur celui qui le suivoit. Le second recula sur l'autre; & successivement toute la file, qui étoit de quinze. Comme il leur étoit impossible de tourner, dans un chemin fort roide & fort étroit, ils culbutèrent tous au fond du précipice, qui n'étoit pas heureusement des plus profonds & des plus escarpés. Il n'y eut que trois ou quatre femmes de tuées; mais tous les éléphans y périrent. Bernier, qui suivoit à deux journées de distance, les vit en passant, & crut

en remarquer plusieurs qui remuoient encore leur trompe. Ce desastre jet-

(d) Pag. 154.

(e) Pag. 158 & précédentes.

& to débritrous D'ail vivre grimpaffei fuivre quelq jeune la mé amis, coran

ta be

côte

de fe heure monte & fou glacée vergla n'avoi river pace Nord che d comm qui ac yallon

EN

voit fit roit fa ner le Sa figi & mal de l'ea figne ceux caverr qui lu excito été fo

LA

ne Mog de l'Aid

rouver tout a terre couption nean-, il ife crut e fapins, de d'autant plus n'avoit rien

ember, une c cette difntes Indiencouvrit que rticipé de la toute Euro. e fuite natu-. où jamais nboient, ou i pourris de rs pieds. Il frappés de la r leurs chocs ou que, suinc, lorfqu'à 'attacher ses chers. Il en de. On apnt d'eau qui se précipite cher, droit, autre rocher oit un grand

Le jour que tes ces monent, le Pays s des Mickur celui qui e la file, qui ans un cherécipice, qui Il n'y eut y périrent.

ant, & crut defastre jet-

pour consi-

(f) Pag. 152. Bernier ajoûte que le jeune Mogol refusa de lui enseigner ce passinge de l'Aicoran, sous prétexte que la puissance

du charme passeroit à lui en le quittant, comme il en avoit fait l'experience avec celui qui le lui avoit appris. R. d. E.

ta beaucoup de defordre dans toute l'Armée, qui marchoit en file, sur des côtes, par des fentiers fort dangereux. On fit faire halte le reste du jour & toute la nuit, pour se donner le tems de retirer les femmes & tous les débris de leur chûte. Chacun fut obligé de s'arreter dans le lieu où il se trouvoit, parcequ'il étoit également impossible d'avancer & de reculer. D'ailleurs, personne n'avoit près de soi ses Porte-faix, avec sa tente & ses vivres. Bernier ne fut pas le plus malheureux. Il trouva le moyen de grimper hors du chemin, & d'y former un petit espace commode, pour y passer la nuit avec son cheval. Un de ses Valets, qui cut la fidélité de le fuivre, avoit un peu de pain qu'ils partagèrent ensemble. En remuant que l'Auteur quelques pierres, dans ce lieu, ils trouvèrent un gros scorpion noir, qu'un jeune Mogol prit dans sa main & pressa sans en etre picqué. Bernier eut la même hardiesse, sur la parole de ce jeune homme, qui étoit de ses amis, & qui se vantoit d'avoir charmé le scorpion par un passage de l'Alcoran (f).

En traversant la montagne de Pire-penjale, il eut, dit-il, trois occasions de se rappeller ses idées philosophiques. Premièrement, en moins d'une heure, il éprouva l'hyver & l'été. Après avoir sué à grosses gouttes, pour ver, monter par des chemins où tout le monde étoit force de marcher à pied, & fous un Soleil brûlant, il trouva, au fommet de la montagne, des neiges glacées, au travers desquelles on avoit ouvert un chemin. Il tomboit un verglas fort épais. & le vent étoit si froid, que la plûpart des Indiens, qui n'avoient jamais vû de glace ni de neige, couroient en tremblant pour arriver dans un air plus chaud. En second lieu, Bernier rencontra, dans l'espace de moins de deux cens pas, deux vents absolument opposés; l'un du se trouvent Nord, qui lui frappoit le visage en montant, sur tout lorsqu'il arriva proche du fommet; l'autre, du Midi, qui lui donnoit à dos en descendant, comme si, des exhalaisons de cette montagne, il s'étoit formé un vent, qui acqueroit des qualités différentes en prenant son cours dans les deux

vallons oppofés. La troisième rencontre de l'Auteur fut celle d'un vieil Hermite, qui vivoit sur le sommet de la montagne depuis le tems de Jehan-Guir. On ignoroit sa Religion, quoiqu'on lui attribuât des miracles, tels que de faire tour-

ner le vent à son gré, & d'exciter de la pluye, de la neige & des orages. Sa figure avoit quelque chose de sauvage. Sa barbe étoit longue, blanche & mal peignée. Il demanda fièrement l'aumône: mais il laissoit prendre de l'eau dans des vases de terre, qu'il avoit ranges autour de lui. Il faisoit figne de la main qu'on passat vîte, & sans s'arrêter. Il grondoit contre ceux qui faisoient du bruit. Bernier, qui eut la curiosité d'entrer dans sa caverne, après lui avoir adouci le visage par un présent, lui demanda ce

qui lui causoit tant d'aversion pour le bruit. Sa réponse sut, que le bruit excitoit de furieuses tempétes autour de la montagne; qu'Aureng-Zeb avoit été fort sage de suivre son conseil; que Scha-Jehan en avoit toûjours usé

B b 2

1664

BERNIER.

Scorpion reste sans en être picqué.

Prompt l'été à l'hy-

coup oppofés

Hermite de la montagne.

BERNIER. 1664.

de même; & que Jehan-Guir, pour s'être une fois mocqué de ses avis & n'avoir pas craint de faire fonner les trompettes & donner des timbales. T

cham

pour

un gr

pièces

légum

forme

arbres bricot

partic

de la p

l'Euro

rentes d'attri

pas de

mais e

de larg cercle

lieues

tagnes.

vière a

parties

tis, &

belle p

Bâtime cileme

braffer

font fur

qui for

fage ef

te, ne

qui rép

tres, &

belles n

quée, a

qui lui

du Pay

découv

din, &

les, qu

croyen

chemir

LA

(I)

Un

LA

Description du Pays de Kachemire.

avoit failli de périr avec fon Armée (g).

Son origine.

On lit, dans l'Histoire des anciens Rois de Kachemire (b), que tout ce Pays n'étoit autrefois qu'un grand Lac, & qu'un faint Vieillard, nommé Kacheb, donna une issue miraculeuse aux eaux, en coupant une montagne qui se nomme Baramoulé. Bernier n'eut pas de peine à se persuader que cet espace étoit couvert d'eau, comme on le rapporte de la Thessalie & de quelques autres Contrées: mais il ne crut pas aifément que l'ouverture de Baramoulé fut l'ouvrage des hommes, parceque cette montagne est très-haute & très-large. Il se figura plus volontiers que les tremblemens de terre, auxquels ces Régions sont assez sujettes, peuvent avoir ouvert quelque abîme où la montagne s'est enfoncée d'elle-même. C'est ainsi que, suivant l'opinion des Arabes, le Détroit de Bab-el-mandel s'est anciennement ouvert, & qu'on a vû des Montagnes & des Villes s'abîmer dans de grands Bois.

Quelque jugement qu'on en porte, Kachemire ne conserve plus au-

cune apparence de Lac. C'est une très-belle Campagne, diverssiée d'un

grand nombre de petites collines, & qui n'a pas moins de trente lieucs

de long sur dix ou douze de largeur. Elle est située à l'extrêmité de l'In-

Sa grandeur & sa situation.

Propriété des montagnes qui l'environ-

nent.

doustan, au Nord de Lahor, & véritablement enclavée dans le fond des montagnes du Caucase, entre celles du grand & du petit Tibet, & celles du Raja-Gamon. Les premières montagnes qui la bordent, c'est-à-dire, celles qui touchent à la plaine, font de médiocre hauteur, revétues d'arbres ou de pâturages, remplies de toutes fortes de bestiaux, tels que des vaches, des brebis, des chèvres, des chevaux. Entre plusieurs espèces de gibier,

tel que des perdrix, des lièvres, des gazelles, & quelques-uns de ces animaux qui portent le muse, on y voit aussi des abeilles en très-grand nombre. Mais, ce qui est très-rare dans les Indes, on n'y trouve presque jamais de serpens, de tigres, d'ours ni de lions: d'où Bernier conclut qu'on peut les nommer,, des montagnes innocentes, & découlantes de lait &

,, de miel, comme celles de la Terre de Promission (i)".

Beaute furprenante de la plaine.

Au-Delà des premières, il s'en élève d'autres, beaucoup plus hautes, dont le sommet est toûjours couvert de neige, & ne cesse jamais de parostre tranquille & lumineux, au-dessus de la Région des nuages & des brouillards. De toutes ces montagnes, il fort de toutes parts une infinité de sources & de ruisseaux, que les Habitans ont l'art de distribuer dans leurs champs de riz, & de conduire même par de grandes levées de terre, sur leurs petites collines. Ces belles eaux, après avoir formé une multitude d'autres ruisseaux & d'agréables cascades, se rassemblent enfin, & composent une Rivière de la grandeur de la Seine, qui tourne doucement autour du Royaume, traverse la Ville Capitale, & va trouver sa sortie à Baramoule, entre deux rochers escarpés, pour s'égarer de-la dans divers précipices, se charger en passant de plusieurs petites Rivières qui descendent des montagnes, & se rendre, vers Ateck, dans le Fleuve Indus (k).

Pag. 166 & précédentes. Abregé qui avoit été fait par l'ordre de Je-(b) Bernier en a traduit, du Persan, un han-Guir. (i) Pag. 127.

es avis & timbales,

ue tout ce d, nommé montagne ler que cet & de quelire de Batrès-haute de terre. rt quelque que, fuiancienneer dans de

ve plus auflfice d'un ente lieues té de l'Ine fond des & celles du lire, celles d'arbres ou es vaches, de gibier. de ces anirand nompresque jaclut qu'on

lus hautes, s de paroîdes brouilinfinité de dans leurs terre, fur multitude composent autour du aramoulé, cipices, fe des mon-

de lait &

TANT ordre de Je• k ) Pag. 129.

(1) Pag. 134.

TANT de ruisseaux, qui fortent des montagnes, répandent dans les champs & fur les collines une fertilité admirable, qui les feroit prendre pour un grand jardin, mêle de Bourgs & de Villages, dont on découvre un grand nombre entre les arbres, & varié par de petites prairies, par des pièces de riz, de froment, de chanvre, de faffran, & de diverses fortes de légumes, entre lesquels on voit serpenter des canaux de toutes sortes de formes. Un Européen y reconnoît par-tout les plantes, les fleurs & les arbres de nôtre climat; des pommiers, des poiriers, des pruniers, des abricotiers, des noyers, & des vignes chargées de leurs fruits. Les jardins particuliers font remplis de melons, de chervis, de belles raves, de reforts, de la plûpart de nos herbes potagères, & de quelques-unes qui manquent à l'Europe. A la vérité, Bernier n'y vit pas tant d'espèces de fruits dissérentes, & ne les trouva pas même aussi bons que les nôtres: mais, loin d'attribuer le défaut à la terre, il regrette, pour les Habitans, qu'ils n'ayent pas de meilleurs Jardiniers (1).

LA Ville Capitale porte le nom du Royaume. Elle est sans murailles, mais elle n'a pas moins de trois quarts de lieue de long & d'une demie lieue de large. Sa situation est à deux lieues des montagnes, qui forment un demi cercle autour d'elle, & fur le bord d'un Lac d'eau douce, de quatre ou cinq lieues de tour, formé de fources vives & de ruisseaux qui découlent des montagnes. Il se dégorge dans la Rivière, par un canal navigable. Cette Rivière a deux ponts de bois, dans la Ville, pour la communication des deux parties qu'elle fépare. La plûpart des édifices sont de bois, mais bien bâtis, & même à deux ou trois étages. Quoique le Pays ne manque point de Sesagrémens. belle pierre de taille, & qu'il y reste quantité de vieux Temples & d'autres Bâtimens, qui en étoient composés, l'abondance du bois, qui descend sacilement des montagnes par les petites Rivières qui l'apportent, a fait embrasser la méthode de bâtir de bois plus que de pierre. Les maisons qui font sur la Rivière ont presque toutes un petit jardin, qui borde la rive; ce qui forme une perspective charmante, sur-tout dans la belle saison, où l'ufage est de se promener sur l'eau. Celles, dont la situation est moins riante, ne laissent pas d'avoir aussi leur jardin; & plusieurs ont un petit canal, qui répond au Lac, avec un petit Bâteau pour la promenade (m).

Un côté de la Ville regarde une montagne, détachée de toutes les autres, & d'une vûe très-agréable, parcequ'elle offre sur sa pente plusieurs belles maisons avec leurs jardins, & qu'on découvre au sommet, une Mosquée, accompagnée d'un Hermitage, & de quantité de beaux arbres verds, qui lui servent comme de couronne. Aussi se nomme-t'elle, dans la langue du Pays, Hary-perbet, qui signisse Montagne de verdure. A l'opposite, on en découvre une autre, sur laquelle on voit aussi une Mosquée, avec son jardin, & un très-ancien Bâtiment, qui doit avoir été quelque Temple d'Idoles, quoiqu'il porte le nom de Trône de Salomon, parceque les Habitans le croyent l'ouvrage de ce Prince, dans un Voyage qu'ils lui attribuent à Kachemire (n).

La beauté du Lac est augmentée par un grand nombre de petites Isles,

(m) Pag. 135. (n) Pag. 136.

Bb3

1664. Sa fertilité.

Kachemire,

Beauté du Jardins.

Bernier.

· Jardin du

Roi & sa

description.

qui forment autant de jardins, toûjours verds, parcequ'ils sont remplis d'ar. bres fruitiers, & bordés de trembles à larges feuilles, dont les plus gros peuvent être embrassés, mais tous d'une hauteur extraordinaire, avec un seul bouquet de branches au sommet, comme les palmiers. Au-delà du Lac, fur le panchant des montagnes, on ne découvre que des maisons de plaisance & des jardins. La Nature semble avoir destiné de si beaux lieux à cet usage. Ils sont remplis de sources & de ruisseaux. L'air y est toû. jours pur, & l'on y a de toutes parts la vûe du Lac, des Isles & de la Ville. Le plus délicieux de ces jardins est celui qui porte le nom de Chablimar, ou Jardin du Roi. On y entre par un grand canal bordé de gazons. qui s'étend l'espace de cinq cens pas, entre deux belles allées de peupliers. Il conduit au pied d'un grand cabinet, qui est au milieu du jardin; & la commence un autre canal, beaucoup plus magnifique, qui va jusqu'à l'extrêmité de l'enceinte. Ce fecond canal est pavé de grandes pierres de tail-Ses bords font en talus, de la même pierre; & dans le milieu, on voit règner, de quinze en quinze pas, une longue file de jets d'eau; sans en compter un grand nombre d'autres, qui s'élèvent, d'espace en espace, de diverses pièces d'eau rondes, dont il est bordé comme d'autant de réservoirs. Il fe termine au pied d'un cabinet, qui ressemble beaucoup au premier. Ces cabinets, qui sont à-peu-près en dômes & bâtis dans l'eau même, c'est-à-dire, entre les deux grandes allées de peupliers, ont une galerie qui règne à l'entour, & quatre portes opposées l'une à l'autre; deux desquelles regardent les allées, avec deux ponts pour y passer; & les deux autres donnent fur les canaux opposés. Chaque cabinet est composé d'un grand fallon, au milieu de quatre chambres qui en font les quatre coins. est peint ou doré dans l'intérieur, & parsemé de sentences, en gros caractères Persans. Les quatre portes sont très-riches. Elles sont composées de grandes pierres, & foûtenues par des colomnes, tirées des anciens Temples d'Idoles que Scha-Jehan fit ruiner. On ignore également la matière & le prix de ces pierres: mais elles sont plus belles que le marbre &

Jugement de Bernier fur le Royaume de Kachemire.

BERNIER décide hardiment qu'il n'y a pas de P au Monde qui renferme autant de beautés que le Royaume de Kachen. e, dans une si petite étendue. " Il mériteroit, dit-il, de dominer encore toutes les montagnes , qui l'environnent jusqu'à la Tartarie, & tout l'Indoustan jusqu'à l'Isle de , Ceylan. Telles étoient autresois ses bornes. Ce n'est pas sans raison , que les Mogols lui donnent le nom de Paradis terrestre des Indes, & que , l'Empereur Eckbar employa tant d'essorts pour l'enlever à ses Rois naturels. Jehan-Guir, son sils & son successeur, prit tant de goût pour cette belle portion de la Terre, qu'il ne pouvoit en sortir, & qu'il décla, roit quelquesois que la perte de sa Couronne le toucheroit moins que , celle de Kachemire. Aussi, lorsque nous y sûmes arrivés, tous les Beaux, Esprits Mogols s'essortement d'en célébrer les agrémens, par diverses piè, ces de Poësie, & les présentoient à l'Empereur, qui les récompensoit , noblement (p)".

LES

LE

tous

la Poë

du tra

res, d

leur be

qui leu

contre

quant (

tant d'a

pent ju

d'une a

tier, p

l'autre

teau,

laine d

ou plut

chèvres

beauco

délicat.

yers s'y

julqu'à

ne passe

les Ouv

donner

te diffé

ces bell

les lava

muném des Tar

partage

si distin

dans l'l

des enf

Mogols

(q) B

(r) P

quelques

Bernier.

" chées

" qu'on

n qu'il ;

Onv

plis d'arplus gros avec un - delà du aifons de aux lieux est toude la Vilde Chabe gazons, peupliers. lin; & la qu'à l'exes de tail-1, on voit ; fans en fpace, de de réserup au prel'eau mêine galerie deux dess deux aud'un grand ns. Tout ros caraccomposées

marbre & e qui rene si petite nontagnes à l'Isle de ins raison s, & que lois natupour cet-'il déclaoins que es Beauxerfes piè-

s anciens

ent la ma-

mpenfoit

LES Kachemiriens (q) passent pour les plus spirituels & les plus sins de BERNIES. tous les Peuples de l'Inde. Avec autant de disposition que les Persans pour la Poessie & pour toutes les Sciences, ils sont plus industrieux & plus amis du travail. Ils font des palekis, des bois de lit, des cabinets, des écritoires, des cassettes, des cuillières, & diverses sortes de petits ouvrages, que leur beauté fait rechercher de tous les Indiens. Ils y appliquent un vernis, qui leur est propre. On admire particulièrement leur adresse à suivre ou contrefaire les veines d'un certain bois, qui les a très-belles, en y appliquant des filets d'or. Mais rien ne leur est si particulier, & ne leur attire tant d'argent par le Commerce, qu'une espèce d'étoffes à laquelle ils occupent jusqu'à leurs petits enfans. On les nomme Chales. Ce font des pièces d'une aune & demie de long, sur une de large, qui sont brodées, au mé- espèce d'étostier, par les deux bouts. Les Mogols & la plûpart des Indiens, de l'un & l'autre sexe, les portent en hyver sur leur tête, repassées, comme un manteau, par-dessus l'épaule gauche. On en distingue deux sortes: les unes de laine du Pays, qui est plus fine que celle d'Espagne; les autres d'une laine, ou plutôt d'un poil qu'on nomme Touz, & qui se prend sur la poitrine des chèvres fauvages du grand Tibet. Les Chales de cette seconde espèce sont beaucoup plus chères que les autres. Il n'y a point de castor qui soit plus délicat. Mais, fans un foin continuel de les déplier & de les éventer, les yers s'y mettent facilement. Les Omrahs en font faire exprès, qui coutent jusqu'à cent cinquante roupies; au-lieu que les plus belles de laine du Pays ne passent jamais cinquante (r). Bernier remarquant, sur les Chales, que les Ouvriers de Patna, d'Agra, & de Lahor, ne parviennent point à leur donner la moliesse & la beauté de celles de Kachemire, ajoûte que cette difference est attribuée à l'eau du Pays; comme on fait à Masulipatan ces belles Chites, ou toiles peintes au pinceau, qu'on rend plus belles en les lavant.

On vante aussi les Kachemiriens pour la beauté du sang. Ils sont communément auffi bien faits qu'on l'est en Europe, sans rien tenir du visage des Tartares, ni de ce nez écaché & de ces petits yeux de porc qui sont le partage de Kachegar & du grand Tibet. Les femmes de Kachemire sont si distinguées par leur beauté, que la plûpart des Etrangers qui arrivent dans l'Indoustan, cherchent à s'en procurer, dans l'espérance d'en avoir des enfans plus blancs que les Indiens, & qui puissent passer pour vrais Mogols (s).

Taille des

DAN'S

(q) Bernier les appelle quelquefois Kachemyris.

(r) Pag. 147.

(s) Pag. 149 Rejettons, dans une Note, quelques autres circonstances du récit de Bernier. " Certainement, dit il, si l'on peut juger de la beauté des femmes ca-" chées & retirées, par celle du menu Peuple " qu'on rencontre dans les rues & qu'on woit dans les boutiques, on doit croire n qu'il y en a de très-belles. A Lahor, " où elles sont en renom d'être de belle s taille, menues de corps & les plus belles ,, brunes des Indes, comme elles le font " effectivement, je me fuis fervi d'un artifi-" ce ordinaire aux Mogols, qui est de suivre " quelque éléphant, principalement quel-" qu'un de ceux qui sont richement harna-" chés; car aussi tôt qu'elles entendent ces ", deux sonnettes d'argent, qui leur pendent " des deux côtés, elles mettent toutes la tên te aus fenêures. Je me fuis fervi, à Ka-" chemire,

1664. Caractère & qualités des Habitans.

Leur induftrie, & leurs Arts.

BERNIER. 1664. Fontaine merveilleufe.

DANS plusieurs occasions, que l'Auteur eut de visiter diverses parties du Royaume, il fit quelques observations qu'il joint à son récit. Danech mend-Kan, son Nabab, l'envoya un jour, avec deux Cavaliers pour escorte, à trois petites journées de la Capitale, & par conséquent à l'extrêmité du Royaume, pour visiter une Fontaine à laquelle on attribuoit des propriétés merveilleuses. Pendant le mois de Mai, qui est le tems où les nei. ges achèvent de se fondre, elle coule & s'arrête régulièrement trois sois le jour; au lever du Soleil, sur le midi, & sur le soir, son flux est ordinairement d'environ trois quarts d'heure. Il est assez abondant pour remplir un réservoir quarré, de dix ou douze pieds de largeur & d'autant de profondeur. Ce phénomène dure l'espace de quinze jours; après lesquels, son cours devient moins règlé, moins abondant, & s'arrête tout-à-fait vers la fin du mois, pour ne plus paroître de toute l'année, excepté pendant quelque grande & longue pluye, qu'il recommence fans cesse & sans règle, comme celui des autres fontaines. Bernier vérifia cette merveille par ses yeux Les Gentils ont sur le bord du réservoir un petit Temple d'Idoles (t), ou ils se rendent de toutes parts, pour se baigner dans une eau qu'ils croyent capable de les fanctifier. Ils donnent plusieurs explications fabuleuses à son origine. Pendant cinq ou fix jours, Bernier s'efforça d'en trouver de plus vraisemblables. Il considéra fort attentivement la situation de la monta. gne. Il monta jusqu'au sommet avec beaucoup de peine, en prêtant de tous côtés fon attention. Il remarqua qu'elle s'étend en long, du Nord au Midi; qu'elle est séparée des autres montagnes, qui ne laissent pas d'en être fort proches; qu'elle est en forme de dos-d'âne; que son sommet, qui est très-long, n'a guères plus de cent pas dans fa plus grande largeur; qu'un de ses côtés, qui n'est couvert que d'herbe verte, est exposé au Soleil levant, mais que d'autres montagnes opposées n'y laissent tomber ses rayons que vers huit heures du matin; enfin, que l'autre côté, qui regarde le Couchant, est couvert d'arbres & de buissons. Après ces observations, il se mit en état de rendre compte, à Danechmend-Kan, d'une singularité dont il cessa d'admirer la cause (v).

Recherches de l'Auteur pour expliquer ce phénomène.

> " chemire, du même artifice, & d'un autre " encore, qui m'a bien mieux réussi. Il é-,, toit de l'invention d'un vieux Maître d'E-", cole, que j'avois pris pour m'aider à entendre un Poëte Perfan. Il me fit acheter " quantité de confitures; & comme il étoit " connu, & qu'il avoit l'entrée par tout, il ", me mena dans plus de quinze malsons, ,, disant que j'étois son Parent, nouveau ", venu de Perse, & que j'étols riche & à " marier. Ausi tot que nous entrions dans " une maison, il distribuoit mes confitures , aux enfans; & incontinent tout accouroit , autour de nous, femmes & filles, grandes " & petites, pour en attraper leur part, ou " pour se faire voir. Cette folle curiosité " ne laissa pas de me coûter quelques bon-" nes roupies: mais austi je ne doutai plus

", que dans Kachemire il n'y eût d'aussi ", beaux visages qu'en aucun lieu de l'Eu-", rope". Ibidem.

", rope". Ibidem.
(t) Dédié à Brare, une des Dentas, ou des Divinités du Pays; ce qui a fait nommer la Fontaine Send Brary, c'est à dire, Eau de Brare. Ibid. pag. 169.

que la chaleur du Soleil, avec la fituation particulière & la disposition intérieure de la montagne, étoit la cause du miracle; que le Soleil du matin venant à donner sur le côté qui lui est opposé, l'échausse d'a fin sont une partie des eaux gelées qui se font insinuées dans la terre en hyver, pendant que tout est couvert de neige; que ces caux venant à pénétrer & coulant peu-à-peu vers le bas, jusqu'à certaines couches, ou tables de roches

Uf. des four les jailli abor celui ne y toute d'eau reme quara nuit, s'ajui D'Ac un at mens dont attrib Ayeu D

> " dit " nos " qui " tes " réfi " var " for " fait

> " leu

naire.

Mofq

Saint.

trepr

prom

roches duifent du Midi, pour fr qu'il éc gelées, autres, mêmes du foir le côté

XI

erfes parties t. Danech. s pour escorà l'extrêmité oit des pros où les neitrois fois le rdinairement plir un réserprofondeur. fon cours deers la fin du dant quelque gle, comme par fes yeux. oles (t), oil u'ils croyent uleuses à son uver de plus de la montan prêtant de du Nord au pas d'en être met, qui est

 $\mathbf{E}_{N}$ 

ur; qu'un de

Soleil levant,

s rayons que

arde le Cou-

rations, il fe

gularité dont

n'y eût d'aussi ı lieu de l'Eu-

des Dentas, ou i a fait nommer est-à-dire, Eau

dit-il, je jugeai rec la situation ntérieure de la niracle; que le ner sur le côté & fait fondre ui se sont insipendant que ne ces caux ve--à-peu vers le , ou tables de roches

XIII., Part.

En revenant de cette Fontaine, qui se nomme Send-Brary, il se détourna un peu du chemin, pour se procurer la vûe d'Achiavel, Maison de plaisance des anciens Rois de Kachemire. Sa principale beauté consiste dans une fource d'eau vive, qui se disperse par dehors, autour du Bâtiment & dans les Jardins, par un très-grand nombre de canaux. Elle fort de terre, en jaillissant du fond d'un puits avec une violence, un bouillonnement & une de Kachemiabondance si extraordinaires, qu'elle mériteroit le nom de Rivière plus que re. celui de Fontaine. L'eau est d'une bonté singulière, & si froide qu'à peine y peut-on tenir la main. Le Jardin, qui est composé de belles allées de toutes sortes d'arbres fruitiers, offre, pour ornement, quantité de jets d'eau de diverses formes, des réservoirs pleins de poissons, & particulièrement une cascade fort haute, qui forme une grande nappe de trente ou quarante pas de longueur, dont l'effet est encore plus admirable pendant la nuit, lorsqu'on a mis, par-dessous la nappe, une infinité de lampions, qui s'ajustant dans les petites niches du mur, font une curieuse illumination (x). D'Achiavel, Bernier ne craignit pas de se détourner encore, pour visiter un autre Jardin Royal, dans lequel on lui fit voir. avec les mêmes agrémens, un canal rempli de poissons qui viennent lorsqu'on les appelle, & dont les plus grands ont au nez des anneaux d'or avec des inscriptions. On attribue cette singularité à la fameuse Nour-Mahal, Favorite de Jehan-Guir, Ayeul d'Aureng-Zeb (y).

DANECHMEND-KAN, fort satisfait du récit de Bernier, lui fit entreprendre un autre Voyage, pour aller voir un miracle si certain, qu'il se promettoit de le voir bien-tôt converti au Mahométisme. , Va-t'en, lui ", dit-il, à Baramoulay. Tu trouveras, dans ce lieu, le Tombeau d'un de " nos Saints, qui fait des miracles continuels pour la guérifon des Malades " qui s'y rassemblent de toutes parts. Peut-être ne te rendras-tu pas à tou-" tes ces opérations miraculeuses, quoique tu les puisse voir: mais tu ne ", rélisteras pas à celle qui se renouvelle tous les jours, & qui se fera de-" vant tes yeux. Tu verras une grosse pierre ronde, que l'homme le plus ", fort peut à peine foulever, & qu'onze Dervis néanmoins, après avoir " fait leurs prières au Saint, enlèvent comme une paille, du feul bout de " leurs onze doigts ". Bernier se mit en chemin, avec son escorte ordinaire. Il se rendit à Baramoulay, où le Canton lui parut fort agréable. La Mosquée est bien bâtie, & les ornemens ne manquent point au Tombeau du Saint. Quantité de Pélerins, dont il étoit environné, se disoient malades.

roches vives, qui les retiennent & les con-& cause le troissème flux, c'est à-dire, celui duisent vers la Fontaine, produisent le flux du Midi; que le même Soleil s'élevant au du matin. Il est plus lent que les deux autres, soit parceque ce côté Occidental est éloigné de l'Oriental, où est la Fontaine; Midi, & quittant ce côté, qui se refroidit, pour frapper comme à plomb le fommet, foit parcequ'étant couvert de bois, il s'équ'il échauffe, fait encore fondre des eaux gelées, qui descendent peu-à-peu comme les autres, mais par d'autres circuits, jusqu'aux mêmes couches de roches, & font le flux du soir; & qu'enfin le Soleil échauffant aussi le côté Occidental, produit le même effet

(y) Pag. 177 & précédentes.

chausse moins vîte, ou peut-être à cause du froid de la nuit. Toutes les circonstances, ajoûte l'Auteur, favorisent cette supposition. Pag. 174 & précédentes. (x) Pag. 176.

BERNIER. 1664. Achiavel, Maifon de plaisance des anciens Rois

Poissons. d'un anneau

Miracle de Baramoulay.

Bernier.

Mais on voyoit, près de la Mosquée, une cuisine, avec de grandes chaudières pleines de chair & de riz, fondées par le zèle des dévots, que l'Auteur prit pour l'aiman qui attiroit les Malades, & pour le miracle qui les guérissoit. D'un autre côté, il découvrit le jardin & les chambres des Mul. lahs, qui vivent dans une heureuse abondance à l'ombre du Saint, dont ils vantent le pouvoir & les vertus. Toîtjours malheureux, dit-il, dans les occasions de cette nature, il ne vit faire aucun miracle pendant le séjour qu'il fit à Baramoulay. Mais onze Mullahs, formant un cercle bien ferré. & vétus de longues robbes, qui ne permettoient pas de voir comment ils prenoient la pierre, la levèrent en effet, en assurant tous qu'ils ne la tenoient que du bout d'un de leurs doigts, & qu'elle étoit auffi legère qu'une plume. L'Auteur, qui ouvroit les yeux & qui regardoit de fort près, s'appercevoit affez qu'ils faifoient beaucoup d'effort, & croyoit remarquer qu'ils joignoient le pouce aux doigts. Cependant il n'osa se dispenser de crier Karamet, Karamet, c'est-à-dire, Miracle, Miracle, avec les Mullahs & tous les Affiftans. Mais il donna une roupie aux Mullahs, en leur demandant la grace d'être un des onze qui leveroient la pierre. Une feconde roupie, qu'il leur jetta, joint à la persuasion qu'il affectoit de la vérité du miracle, les disposa, quoiqu'avec peine, à lui céder sa place. Ils s'imaginèrent apparemment que dix d'entr'eux, unis ensemble, suffiroient pour lever le fardeau, quand il y contribueroit peu, & qu'en se rangeant avec adresse ils pourroient empêcher qu'il ne s'en apperçût. Cependant ils se virent trompés, lorsque la pierre, que Bernier ne voulut soûtenir que du bout du doigt, pancha visiblement de son côté. Tout le monde le regardant de fort mauvais œil, il ne laissa pas de crier Karamet, & de jetter encore une roupie, dans la crainte de se faire lapider. Mais, après s'être retiré doucement, il se hâta de monter à cheval, & de s'éloigner (z).

Ouverture de Baramoulay. En paffant, il observa cette fameuse ouverture qui donne passage à toutes les eaux du Royaume. Ensuite, il quitta le chemin pour s'approcher d'un grand Lac dont la vûe l'avoit frappé de loin, & par lequel passe la Rivière qui descend à Baramoulay. Il est rempli de poisson, sur-tout d'anguilles, & couvert de canards, d'oyes sauvages, & de plusieurs sortes d'oisseaux de Rivière. Le Gouverneur du Pays y vient prendre, en hyver, le divertissement de la chasse. On voit au milieu de ce grand espace d'eau, un Hermitage, avec son petit jardin, qui paroît flotter sur l'eau. Un ancien Roi de Kachemire sit construire l'un & l'autre sur de grosses poutres, qui soûtiennent depuis longtems ce double fardeau.

Fontaine extraordinaite. DE-LA, Bernier visita une Fontaine, qui ne lui parut pas moins singulière. Elle bouillonne doucement; elle monte avec une sorte d'impétuolité; elle forme de petites boules remplies d'air; elle amène à la superficie un sable très-sin, qui retourne comme il est venu, parcequ'un moment après, l'eau s'arrête, & cesse de bouillonner: mais ensuite, elle recommence le même mouvement, avec des intervalles qui ne sont pas règlés. On prétend que la principale merveille est que le moindre bruit qu'on sasse en parlant, ou en frappant la terre du pied, agite l'eau &

produi la voix le plus stances A P R

y voir tent les me dan Seng-Sa dance i qué, da y fait a Bernier s'accord

deux joi

mençoit tirer to Cepend montag à faire d gnes qui en vanto neur en borieuse aussi for les, & res, d'a lens. S le tribut prit des qui ne c Contrée fortent p de l'anc que Jeh race, la meltique avoir er

(a) Il bant, vie te petite ô fe trouvan fe un effo

les Habi

des chau-

que l'Au-

le qui les

s des Mul-, dont ils

dans les

le féjour

ien ferré. nment ils

ne la te-

re qu'une

rès, s'ap-

emarquer

oenser de

s Mullahs

leur de-

e feconde

vérité du

s s'imagi•

ient pour

eant avec

ant ils fe

ir que du

le regar-

de jetter

rès s'être

ge à tou-

pprocher

fle la Ri-

out d'an-

rtes d'oi-

yver, le

e d'eau,

Un an-

poutres,

as fingu-

ipétuoli-

uperficie ment arecom-

pas rè-

re bruit

l'eau &

pro-

(z).

produit le bouillonnement. Cependant Bernier vérifia que le bruit de BERNIES la voix & le mouvement des pieds n'y chang oient rien, & que dans le plus grand filence, le phénomène se renouvelloit avec les mêmes circon-

APRÈS avoir admiré cette Fontaine, il entra dans les montagnes, pour y voir un grand Lac, où la glace se conserve en été. Les vents en abbattent les monceaux, les dispersent, les rejoignent & les rétablissent, comme dans une petite Mer glaciale. Il passa de-là dans un lieu qui se nomme Seng-Safed, c'est-à-dire, Pierre blanche, où l'on voit pendant l'été une abondance naturelle de fleurs, qui forment un charmant parterre. On a remarqué, dans tous les tems, que lorsqu'il s'y rend beaucoup de monde & qu'on y fait affez de bruit pour agiter l'air, il y tombe auffi-tôt une groffe pluye. Bernier affure que Scha-Jehan fut menacé d'y périr a fon arrivée; ce qui s'accorde, dit-il, avec le récit de l'Hermite de Pire-Penjale (b).

IL pensoit à visiter une grotte de congelations merveilleuses, qui est à deux journées du même lieu, lorsqu'il reçut avis que Danechmend-Kan commençoit à s'inquiéter de fon absence. Il regretta beaucoup de n'avoir pû tirer tous les éclaircissemens qu'il auroit desirés sur les montagnes voisines. Cependant, il apprit que les Marchands du Pays vont tous les ans, de montagne en montagne, pour amasser ces laines fines qui leur servent à faire des chales: & ceux qu'il confulta l'affurèrent, qu'entre les montagnes qui dépendent de Kachemire, on rencontre de fort beaux Pays. Ils en vantoient un, qui paye son tribut en cuirs & en laines, que le Gouverneur envoye lever chaque année, où les femmes sont belles, chastes & laborieuses. On lui parla d'un autre, plus éloigné de Kachemire, qui paye aussi son tribut en cuirs & en laines, & qui offre de petites plaines fertiles, & d'agréables vallons, remplis de bled, de riz, de pommes, de poires, d'abricots, de melons, & meme de raisin, dont les vins sont excellens. Ses Habitans ont quelquefois pris droit de leur fituation pour refuser le tribut; mais on a toûjours trouvé le moyen de les réduire. Bernier apprit des mêmes Marchands qu'entre des montagnes encore plus éloignées, qui ne dépendent plus du Royaume de Kachemire, il se trouve d'autres Contrées fort agréables, peuplées d'hommes blancs & bien faits, mais qui ne fortent presque jamais de leur patrie. Un Vieillard, qui avoit épousé une fille de l'ancienne Maison des Rois de Kachemire, lui raconta que dans le tems que Jehan-Guir avoit fait rechercher tous les restes de cette malheureuse race, la crainte de tomber entre ses mains l'avoit fait suir, avec trois Domediques, au travers des montagnes, sans connoître son chemin; qu'après avoir erré dans cette solitude, il s'etoit trouvé dans un fort beau canton, où les Habitans, ayant appris sa naissance, l'avoient reçu avec beaucoup de ci-

& Pays voifins de Kachemire.

(a) Il s'imagina que le sable, en retombant, vient à boucher le canal étroit de cette petite & soible source, jusqu'à-ce que l'eau se trouvant comme rabbatue & resserrée, fasse un effort pour le faire remonter & se dé-

gager; ou que quelque vent, engagé dans le canal de la source, sortoit à diverses reprises, comme il arrive dans les fontaines artificielles. Ibid. pag. 187.

(b) Pag. 189.

BERNIER. 1664.

vilités & lui avoient fait des présens; que pour surcroît de caresses, ils sui avoient amené quelques-unes de leurs plus belles filles, dont ils lui avoient offert le choix, parcequ'ils fouhaitoient d'avoir de fon fang: qu'étant passé dans un autre canton, peu éloigné, on ne l'avoit pas traité avec moins de considération, mais que les Habitans lui avoient amené leurs propres sem. mes, en lui difant que leurs voifins avoient manqué d'esprit lorsqu'ils n'a. voient pas confidéré que son sang ne demeureroit pas dans leur maison, puisque leurs filles emporteroient l'enfant avec elles dans celle de l'homme qu'elles épouseroient (c).

Kachemire voisin du Tibet.

D'AUTRES informations ne laisserent aucun doute à Bernier, que le Pays de Kachemire ne touche au petit Tibet. On a déja fait usage de cette remarque dans l'article du Tibet; mais une observation si importante pour la Géographie mérite ici plus d'étendue, comme dans sa véritable source (d). Quelques années auparavant, les divisions de la Famille Royale du petit Tibet avoient porté un des Prétendans à la Couronne à demander secréte. ment le secours du Gouverneur de Kachemire, qui, par l'ordre de Scha-Jehan, l'avoit établi dans cet Etat, à condition de payer au Mogol un tribut annuel en cristal, en musc & en laines. Ce petit Roi ne pût se dispenfer de venir rendre fon hommage à Aureng-Zeb, pendant que la Cour étoit à Kachemire; & Danechmend-Kan, curieux de l'entretenir, lui donna un jour à dîner. Bernier lui entendit raconter que du côté de l'Orient, fon Pays étoit voifin du grand Tibet; que sa largeur étoit de trente ou quarante lieues; qu'à l'exception d'un peu de criftal, de mufc & de laine, il étoit fort pauvre; qu'il n'avoit point de mines d'or, comme on le publioit; mais que dans quelques parties il produisoit de fort bons fruits, sur-tout d'excellens melons; que les neiges y rendoient l'hyver fort long & fort rude; enfin que le Peuple, autrefois idolâtre, avoit embrassé la secte Persanne du Mahométifme. Le Roi du petit Tibet avoit un fi miférable cortège, que Bernier ne l'auroit jamais pris pour un Souverain (e).

Le Mogol entreprend la Conquête du

grand Tibet.

Comment Bernier en est

informé.

IL y avoit alors dix-fept ou dix huit ans que Scha-Jehan avoit entrepris d'étendre ses conquêtes dans le grand Tibet, à l'exemple des anciens Rois de Kachemire. Après quinze jours d'une marche très-difficile, & toûjours par des montagnes, son Armée s'étoit faisse d'un Château. Il ne lui restoit plus qu'à passer une Rivière, qui est fort rapide, pour aller droit à la Capitale, & tout le Royaume étoit dans l'épouvante. Mais comme la faison étoit fort avancée, le Général Mogol qui étoit Gouverneur de Kachemire, appréhendant d'être surpris par les neiges, avoit pris le parti de revenir sur ses traces, après avoir laissé quelques troupes dans le Château, dont il s'étoit mis en possession. Cette garnison, effrayée par l'Ennemi, ou pressée par la disette des vivres, avoit repris bien-tôt aussi le chemin de Kachemire; ce qui avoit fait perdre au Général le dessein de retourner sur ses traces à l'entrée du Printems.

Aureng-Zeb en recoit des Ambassadeurs.

LE Roi du grand Tibet, apprenant qu'Aureng-Zeb étoit à Kachemire,

(c) Pag. 194 & précédentes.

où l'on a cité cet endroit de Bernier, avec des éclaircissemens curieux sur le Tibet.

(d) Pag. 196. (e) Voyez le Tom. IX. de ce Recueil, (f) From s

blan d'un font diam de pi liers quati Le re des f Mini bâtir que q perfu feroi fois c

L

fe c

des

de L des g cette Laffa efpèc fa de air de lenter vre, ché à bles ( Kach feigni pour tira p grand de l'a res:

ΙL riens qui tr Tarta gré la falloi

> phans (g)

effes, ils lui lui avoient u'étant passé rec moins de propres femorfqu'ils n'aeur maison, de l'homme

que le Pays de cette reante pour la e fource (d). ale du petit ider secrételre de Schalogol un triût se dispenla Cour étoit onna un jour it, fon Pays ou quarante ine, il étoit iblioit; mais out d'excelfort rude: Persanne du ortège, que

bit entrepris anciens Rois & toûjours ne lui restoit roit à la Came la faifon e Kachemirti de reveiteau, dont innemi, ou chemin de etourner für

Kachemire, Bernier, avec r le Tibet.

se crut menacé d'une nouvelle guerre. Il lui envoya un Ambassadeur, avec BERNIER. des présens du Pays; tels que du cristal, des queues de certaines vaches blanches, & fort précieuses (f), quantité de muse, & du Jachen, pierre d'un fort grand prix. Le jachen est une pierre verdâtre, dont les veines sont blanches, & qui est si dure qu'on ne la travaille qu'avec la poudre de diamant. On en fait des tasses & d'autres vases, enrichis de filets d'or & de pierreries. Le cortège de l'Ambassadeur étoit composé de quatre Cavaliers, & de dix ou douze grands hommes fecs & maigres, avec trois ou quatre poils de barbe, comme des Chinois, & de simples bonnets rouges. Le reste de leur habillement étoit proportionné. Quelques uns portoient des fabres, mais le reste marchoit sans armes à la suite de leur Ches. Ce Ministre, ayant traité avec Aureng-Zeb, lui promit que son Maître feroit bâtir une Mosquée dans sa Capitale, qu'il lui payeroit un tribut annuel, & que desormais il feroit marquer sa monnoye au coin Mogol. Mais on étoit persuadé, ajoûte Bernier, qu'après le départ d'Aureng-Zeb, ce Prince ne feroit que rire du traité, comme il avoit déja fait de celui qu'il avoit autrefois conclu avec Scha-Jehan (g).

L'Ambassade un avoit amené un Méaccin, qui se disoit du Royaume de Lassa, & de la Tribu de Lamy ou Lama, qui est celle des Prêtres ou des gens de Loi du Pays, comme celle des Bramines dans les Indes; avec cette différence que les Bramines n'ont point de Pontife, & que ceux de Lassa en reconnoissent un, qui est honoré dans toute la Tartarie comme une espèce de Divinité (h). Ce Médecin avoit un Livre de recettes qu'il refusa de vendre à Bernier, & dont les caractères avoient, de loin, quelque air des nôtres. Bernier le pria d'en écrire l'Alphabet: mais il écrivoit si lentement, & fon ecriture étoit si mauvaise en comparaison de celle du Livre, qu'il ne donna pas une haute idée de fon favoir. Il étoit fort attaché à la métempsycose, dont il expliquoit la doctrine avec beaucoup de fables (i). Bernier lui rendit une visite particulière, avec un Marchand de Kachemire, qui savoit la langue du Tibet, & qui lui servit d'Interpréte. Il feignit de vouloir acheter quelques étoffes que le Médecin avoit apportées pour les vendre; & sous ce prétexte, il lui fit diverses questions, dont il tira peu d'éclaircissement. Il en recueillit néanmoins que le Royaume du grand Tibet étoit un misérable Pays, couvert de neige pendant cinq mois de l'année, & que le Roi de Lassa étoit souvent en guerre avec les Tarta-

res: mais il ne put favoir de quels Tartares il étoit question.

IL n'y avoit pas vingt ans, suivant le témoignage de tous les Kachemiriens, qu'on voyoit partir chaque année de leur Pays plusieurs Caravanes, qui traversant toutes ces montagnes du grand Tibet, pénétroient dans la Tartarie & se rendoient dans l'espace d'environ trois mois au Catay, malgré la difficulté des passages, sur-tout de plusieurs torrens très-rapides, qu'il falloit traverser sur des cordes tendues d'un rocher à l'autre. Elles rappor-

Pays de Lassa.

Caravanes de

<sup>(</sup>f) Elles sont particulières à ce Pays, & l'on s'en sert pour orner les oreilles des éléphans.

<sup>(</sup>g) Pag. 201.

<sup>(</sup>b) Voyez tout ce qui a rapport au grand Lama, dans le IX. Tome. (i) Voyez le IX. Tome.

Cc 3

1664.

Interruption de leur route.

toient du musc, du bois de Chine, de la rhubarbe, & du Mamiron, petite racine excellente pour les yeux. En repatfant par le grand Tibet, elles se chargeoient ausii des marchandises du Pays, c'est-à-dire, de musc, de cristal & de jacuen; mais, sur-tout, de quantité de laines très-fines; les unes de brebis, les autres qui se nomment Touz, & qui approchent plutôt, comme on l'a déja remarqué, du poil de caltor que de la laine. Depuis l'entreprise de Scha-Jehan, le Roi du Tibet avoit ferme ce chemin, & ne permettoit plus l'entrée de son Pays du côté de Kachemire. Les Carava. nes partoient de Patna sur le Gange, pour éviter ses terres; & les laissant à gauche, elles se rendoient droit au Royaume de Lassa (k). Quelques Mar. chands du Pays de Kachegar, ou Kashgar, qui vinrent à Kachemire pendant le féjour d'Aureng-Zeb, pour y vendre un grand nombre d'Efclaves, confirmèrent à Bernier, que le passage étant fermé par le grand Tibet, ils étoient obligés de prendre par le petit, & qu'ils entroient dans le Royaume de Kachemire par une petite Ville nommée Gourtche, première Place de sa dé.

pendance à quatre journées de la Capitale (1).

Bernier fit de grandes recherches, à la prière du célèbre Thevenot, pour découvrir s'il ne se trouvoit pas des Juis dans le fond de ces montagnes, comme les Missionnaires nous ont appris qu'il s'en trouve à la Chine. Quoiqu'il assure que tous les Habitans de Kachemire sont Gentils ou Mahométans, il ne laissa point d'y remarquer plusieurs traces de Judaïsme (m). On peut supposer, dit-il, que dans le cours des siècles, les Juiss de ce Pays font devenus Idolâtres, & qu'enfuite ils ont embrassé le Mahométifme; sans compter qu'il en est passé un grand nombre en Perse, & dans l'Indoustan. Il ajoûte qu'il s'en trouve en Ethiopie; & quelques-uns si puissans, que quinze ou seize ans avant son Voyage, un d'entr'eux avoit entrepris de se former un petit Royaume, dans des montagnes de très-difficile accès. Il tenoit cet événement de deux Ambassadeurs du Roi d'Ethio-

pie, qu'il avoit vûs depuis peu à la Cour du Mogol (n).

Ambassade d'Ethiopie à la Cour du Mogol.

CETTE Ambassade, dont il tira d'autres lumières, paroît mériter d'ètre reprise, après lui, dans son origine (o). Le Roi d'Ethiopie, étant informé de la revolution qui avoit mis Aureng-Zeb sur le Trône, conçut le desfein de faire connoître fa grandeur & fa magnificence, dans l'Indouftan,

(k) Relations du IX. Tome.

(1) On a donné l'Itinéraire de Kachemire à Kashgar, & de Kashgar au Catay, dans

le IX. Tome, pag. 431.
(m) Elles font curieuses, sur le témoignage d'un Voyageur tel que Bernier. La première, c'est qu'en entrant dans ce Royaume, après avoir passé la montagne de Pire-Penjale, tous les Habitans qu'il vit, dans les premiers Viliages, lui semblèrent Juiss à leur port, à leur air; enfin, dit-il, a ce je ne fais quoi de particulier qui nous fait souvent diftinguer les Nations. Il ne fut pas le seul qui en prit cette idée. Un Jésuite, qu'il ne nomme point, & plusieurs Européens l'avoient eue avant lui. 2°. Il remarqua que

parmi le Peuple de Kachemire, quoique Mahométan, le nom de Moufa, qui fignifie Mitje, est fort en usage. 30. Les Kachemiriens prétendent que Salomon est venu dans seur Pays, & que c'est sui qui a coupé la montagne de Baramoulay, pour faire écouler les eaux. 4°. Ils veulent que Moife foit mort à Kachemire. Ils montrent fon tombeau à une lieue de cette Ville. 5°. Ils foûtiennent que le très ancien édifice, qu'on voit de la Ville, fur une haute montagne, a été bâti par le Roi Salomon, dont il est vrai qu'il porte le nom Pag. 225 & Juiv. (n) Pag. 218.

(o) Mémoires de Bernier, Tom. II, pag.

39 & fuiv.

par u qu'il tan, Mertité di difes ménic rat. fon, rat se Roi fa pour 1

LA en acd xes, c fe (p) cipale n'oubli nuques Roi Cl re, pe moins Bernie les Ala variété d'une f fans be

rempli

va plus

Ave

thiopie mois d de Mo ordinai l'an kiko à Beild mouru vendre voulut après e feau In ne fure & quel rent la

Cour d'I

niron, petite
Tibet, elles
de musc, de
ès-fines; les
chent plutôt,
ne. Depuis
emin, & ne
Les Carava.
les laissant à
uelques Mar.
nire pendant
claves, conet, ils étoient
Royaume de

e Thevenot, e ces montaive à la Chint Gentils ou es de Judaïfiles, les Juis
ffé le Mahoerfe, & dans
elques - uns fi
ntr'eux avoit
s de très-difRoi d'Ethio-

ace de sa dé-

nériter d'ètre étant inforongut le defl'Indoustan, par

e, quoique Maqui fignifie Mas Kachemiriens venu dans leur pupé la montaire écouler les loïfe foit mort fon tombeau à Ils foûtiennent 'on voit de la je, a été bâti il est vrai qu'il aiv.

Tom. II, pag.

par une célèbre Ambassade. Il fit tomber son choix sur deux personnages, qu'il crut capables de répondre à ses vûes. Le premier étoit un Mahométan, que Bernier avoit vû à Mocka, lorsqu'il étoit venu d'Egypte par la Mer-rouge, & qui s'y trouvoit de la part de ce Prince pour y vendre quantité d'Esclaves, du produit desquels il étoit chargé d'acheter des marchandises des Indes. Le second étoit un Marchand Chrétien, de la croyance Arménienne, marié dans Alep, où il étoit né, & connu sous le nom de Musat. Bernier l'avoit aussi vû à Mocka; & s'étant logé dans la même maisson, c'étoit par son conseil qu'il avoit renoncé au Voyage d'Ethiopie. Murat se rendoit tous les ans dans cette Ville, pour y porter le présent que le Roi faisoit aux Directeurs des Compagnies d'Angleterre & de Hollande, & pour recevoir d'eux celui qu'ils envoyoient à ce Monarque.

LA Cour d'Ethiopie crut ne rien épargner pour les fraix de l'Ambassade, en accordant, à ses deux Ministres, trente-deux petits Esclaves des deux sexes, qu'ils devoient vendre à Mocka, pour en faire le fond de leur dépense (p). On leur donna aussi vingt-cinq Esclaves choisis, qui étoient la principale partie du présent destiné au Grand Mogol; & dans ce nombre, on n'oublia point d'en mettre neuf ou dix fort jeunes, pour en faire des Eunuques: présent, remarque Bernier, fort digne d'un Roi, sur-tout d'un Roi Chrétien à un Prince Mahométan. Ses Ambassadeurs reçurent encore, pour le Grand Mogol, quinze chevaux, dont les Indiens ne font pas moins de cas que de ceux d'Arabie; avec une forte de petite mule, dont Bernier admira la peau. Un tigre, dit-il, n'est pas si bien marqueté; & les Alachas, qui sont des étoffes de soye rayées, ne le sont pas avec tant de variété, d'ordre & de proportion. On y ajoûta deux dents d'éléphant, d'une si énorme grosseur, que l'homme le plus fort n'en levoit pas une fans beaucoup de peine, avec une prodigieuse corne de bœuf, qui étoit remplie de civette. Bernier, qui en mesura l'ouverture à Dehly, lui trouva plus d'un demi-pied de diamétre.

Avec ces richesses, les Ambassadeurs partirent de Gonder, Capitale d'Ethiopie, située dans la Province de Dumbia, & se rendirent, après deux mois de marche, par de très-mauvais Pays, à Beiloul, Port désert vis-à-vis de Mocka. Diverses craintes les avoient empechés de prendre le chemin ordinaire des Caravanes, qui se fait aisément en quarante jours, jusqu'à l'ankiko, d'où l'on passe à l'Isle de Massoura. Pendant le séjour qu'il sirent à Beiloul, pour y attendre l'occasion de traverser la Mer-rouge, il leur mourut quelques Esclaves. En arrivant à Mocka, ils ne manquèrent pas de vendre ceux dont le prix devoit sournir à leurs fraix; mais leur malheur voulut que cette année, les Esclaves sussent si s'embarquèrent sur un Vaisseau Indien, pour passer à Surate. Leur navigation sut assez heureuse. Ils ne furent pas vingt-cinq jours en Mer. Mais ils perdirent plusieurs chevaux & quelques Esclaves du présent, avec la précicuse mule, dont ils sauvèrent la peau. En arrivant au Port, ils trouvèrent Surate menacée par le fa-

(p) L'Auteur donne à son récit un tour ironique, qui n'est point à l'honneur de la Cour d'Ethiopie.

Bernter.

Préparatifs & présens.

Voyage des Ambailadeurs.

Leurs infor-

Bernter. 1664. meux Sevagi; & leur maison ayant été pillée avec le reste de la Ville, ils ne purent fauver que leurs Lettres de créance, quelques Esclaves malades. leurs habits à l'Ethiopienne, qui ne furent envies de personne, la peau de mule, dont le Vainqueur fit peu de cas, & la corne de bœuf, qui étoit dé. ja vuide de civette. Ils exagerèrent beaucoup leurs pertes: mais les Indiens. naturellement malins, qui les avoient vûs arriver sans provisions, sans argent, & fans Lettres de change, prétendirent qu'ils étoient fort heureux de leur avanture, & qu'ils devoient s'applaudir du pillage de Surate, qui leur avoit épargné la peine de conduire à Dehli leur misérable présent, & qui leur fournissoit un prétexte pour implorer la générosité d'autrui. En ef. fet le Gouverneur de Surate les nourrit quelque-tems, & leur fournit de l'argent & des voitures pour continuer leur Voyage. Adrican, Chef du Comptoir Hollandois, leur donna, pour Bernier, une Lettre de recommandation, que Murat lui remit, sans savoir qu'il sût son ancienne connoissance de Mocka. Ils se reconnurent, ils s'embrassèrent; & Bernier lui promit de le servir à la Cour. Mais cette entreprise étoit difficile. Comme il ne leur restoit, du présent qu'ils avoient apporté, que leur peau de mule & la corne de bœuf, & qu'on les voyoit dans les rues, sans paleky & fans chevaux, avec une suite de sept ou huit Esclaves nuds, ou qui n'avoient, pour tout habillement, qu'une mauvaise écharpe bridée entre les cuisses, & un demi-linceul sur l'épaule gauche, passé sous l'aisselle droite en forme de manteau d'été, on ne les prenoit que pour de miférables Vagabonds, qu'on n'honoroit pas d'un regard. Cependant Bernier représenta si souvent la grandeur de leur Maître à Danechmend Kan, Ministre des affaires étrangères, que ce Seigneur leur fit obtenir une audience d'Aureng-Zeb. On leur donna, fuivant l'usage, une veste de brocard, avec une écharpe de foye brodée & le turban. On pourvut à leur subsistance; & l'Empereur, les dépêchant bien-tôt, avec plus d'honneur qu'ils ne s'y étoient attendus, leur fit pour eux-mêmes un présent de six mille roupies. Celui qu'ils reçurent pour leur Maître consistoit dans un Ser-apab (q) fort riche, deux grands cornets d'argent doré, deux timbales d'argent, un poignard couvert de rubis, & la valeur d'environ vingt mille francs en roupies d'or ou d'argent, pour faire voir de la monnoye au Roi d'Ethiopie, qui n'en a point dans ses Etats. Mais on n'ignoroit pas que cette somme ne fortiroit pas de l'Indoustan, & qu'ils en acheteroient des marchandifes des Indes (r).

ils sont traités des Mogols.

Comment

(q) Veste de brocard.
(r) Aussi les employèrent-ils, dit Bernier, en sines toiles de coton pour faire des chemises à leur Roi, & à la Reine; en alachas, ou étosses de soye à rayes d'or ou d'argent, pour faire au Roi des vestes & des caleçons d'été; en écarlate d'Angleterre, verte & rouge, pour des vestes à l'Arabe, & en quantité de toiles plus grossières pour les Dames de son Serrail & pour les enfans qu'il avoit d'elles. Avec toute l'amitié que j'avois pour Murat, ajoûte l'Auteur, trois choses me si-

rent regretter mes fervices. Il m'avoit promis de me laisser, pour cinquante roupies, son fils, qui étoit fort bien sait, d'un noir sin, & qui n'avoit pas ce gros nez écaché, ni ces grosses lèvres des Ethiopiens. Il me manqua de parole, & me fit entendre qu'il n'en vouloit pas moins de trois cens. Je ne laissai pas d'être fort tenté de l'acheter à ce prix, pour la rareté du fait, afin qu'il suit qu'un père m'avoit vendu son ensant. En second lieu, je découvris que Murat & son Collègue avoient promis au Grand Mogol

les Ir cequ' qu'il Barbe nes c BE leur ( rappo toûjo favoir en fai culièr ceque Ligne coup fi les d'enga

bâtir d

ruinée

voient

d'Aure

demand

ran &

més pa parut f

pour f

qu'on i

tout de

XI

deni

& s four

thio

vent

ce F

le Pa

gui f

hors

ce il

fez p

chers

Ifles

qui n

que d

der,

coup

dans

la Ville, ils PENDANT le féjour qu'ils firent à Dehly, Danechmend-Kan, toûjours arves malades. dent pour s'instruire, les faisoit venir souvent, dans la présence de Bernier, la peau de & s'informoit de l'état du Gouvernement de leur Pays. Ils parloient de la qui étoit dé. fource du Nil, qu'ils nommoient Abbabile, comme d'une chose dont les Es les Indiens. thiopiens n'ont aucun doute (s). Murat même, & un Mogol qui étoit rens, fans ar. venu avec lui de Gonder, avoient été dans le Canton qui donne naissance à fort heureux ce Fleuve. Ils s'accordoient à rendre témoignage qu'il fort de terre, dans Surate, qui le Pays des Agaus, par deux fources bouillantes, & proches l'un de l'autre, présent, & qui forment un petit Lac de trente ou quarante pas; qu'en prenant son cours, trui. En efhors de ce Lac, il est déja une Rivière médiocre, & que d'espace en espar fournit de ce il est grossi par d'autres eaux; qu'en continuant de couler, il tourne asan, Chef du fez pour former comme une grande Isle; qu'il tombe ensuite de plusieurs ro e de recomchers escarpés; après quoi, il entre dans un grand Lac, où l'on voit des icienne con-Isles fertiles, un grand nombre de crocodiles, & quantité de veaux marins. & Bernier lui qui n'ont pas d'autre issue que la gueule pour rendre leurs excrémens (t); ficile. Comque ce Lac est dans le Pays de Dumbia, à trois petites journées de Gonleur peau de der, & à quatre ou cinq de la fource du Nil, qui en fort chargé de beauans paleky & coup d'eaux, des Rivières & des torrens, qui y tombent principalement , ou qui n'adans la faison des pluyes; qu'elles commencent régulièrement, comme dans lée entre les les Indes, vers la fin de Juillet, ce qui mérite une extrême attention, parisselle droite cequ'on y trouve l'explication convaincante de l'inondation de ce Fleuve : iférables Vaqu'il va passer de-la par Sennar, Ville Capitale du Royaume des Funges ou ier représen-Barberis, Tributaires du Roi d'Ethiopie, & se jetter ensuite dans les plainistre des afnes de Mesra, qui est l'Egypte (v). e d'Aurengavec une éofiftance; &

Bernier, pour juger à-peu-près du véritable lieu de la fource du Nil, leur demanda vers quelle partie du Monde étoit le Pays de Dumbia, par rapport à Bab-el-mandel (x). Ils lui répondirent qu'affurément ils alloient toûjours vers le Couchant. L'Ambassadeur Mahométan, qui devoit mieux favoir que Murat la position du Monde, parceque sa Religion l'obligeoit, en faisant sa prière, de se tourner toûjours vers la Mecque, l'assura particulièrement qu'il ne devoit point en douter; ce qui l'étonna beaucoup, parceque suivant leur récit, la source du Nil devoit être fort en-deçà de la Ligne, au-lieu que toutes nos Cartes, avec Ptolomée, la mettoient beaucoup au-delà (y). Il leur demanda s'il pleuvoit beaucoup en Ethiopie, & si les pluyes y étoient règlées effectivement comme dans les Indes. Ils lui

BERNIER.
1664.
Eclaireistemens qu'ils
donnent à
Bernier fur
la fource du
Nil.

Explication de l'inondation de ce Fleuve.

Fausse pofition de la fource du Nil.

d'engager leur Roi à permettre qu'on fit rebâtir dans l'Ethiopie une vieille Mosquée, ruinée du tems des Portugais, & qu'ils avoient reçu pour celà deux mille roupies d'Aureng-Zeb. Enfin, je sçus qu'ils avoient demandé, de la part de leur Roi, un Alcoran & huit autres Livres, des plus renommés parmi les Mahométans. Ce procédé me parut fort lâche, pour un Roi Chrétien & pour ses Ambassadeurs. Il me confirma ce qu'on m'avoit déja dit, que le Christianisme d'Ethiopie sent fort le Mahométisme, surtout depuis que les Portugais ont été tués XIII. Part.

ou chastés, avec le Patriarche Jésuite qu'ils y avoient mené de Goa. *Ibidem* pag. 54 & précédentes.

(s) Pag. 55.
(t) Pag. 57. Chose remarquable, dit l'Auteur, si elle est vraye.

(i) elle est vraye.

(v) Ce récit est confirmé par M. Poncet, dans son Voyage d'Ethiopie en 1698. Il le tenoit du même Murat, qui étoit alors âgé de cent quatre ans. Lettres édif. & cur, III. Rec. R. d. E.

(x) Bernier, Tome IV. pag. 270.

(y) Ibidem.

Did

PEN-

ne s'y étoient

pies. Celui

fort riche,

un poignard

en roupies

d'Ethiopie,

e cette fom-

es marchan-

Il m'avoit prouante roupies, ait, d'un noir s nez écaché, opiens. Il me entendre qu'il is cens. Je ne l'acheter à ce afin qu'il fût lu fon enfant, que Murat & l Grand Mogol BERNIER.

dirent qu'il ne pleuvoit presque jamais sur la Côte de la Mer-rouge, depuis Suaken, Arkiko & l'Isle de Masouva jusqu'à Bab-el-mandel, non plus qu'à Mocka, qui est de l'autre côté, dans l'Arabie heureuse; mais que dans le fond du Pays, dans la Province des Agaus, dans celle de Dumbia, & dans les Provinces circonvoisines, il tomboit beaucoup de pluye pendant deux mois, les plus chauds de l'été, & dans le meme-tems qu'il pleut aux ln. des. C'étoit, suivant son calcul, le véritable tems de l'accroissement du Nil en Egypte. Ils ajoutoient même qu'ils savoient très-bien, que c'étoient les pluyes d'Ethiopie qui sont grossir le Nil, qui inondent l'Egypte, & qui engraissent la terre du limon qu'elles y portent; que les Rois d'Ethiopie sondoient là-dessus des prétensions de tribut sur l'Egypte; & que lorsque les Mahométans s'en étoient rendus les maîtres, ces Princes avoient voulu détourner le cours du Nil dans le Sein Arabique, pour la ruiner & la rendre infertile, mais que la difficulté de ce dessein les avoit forcés de l'abandonner (2).

La fin de cette Relation ne nous apprenant point le tems ni les circonfiances du retour d'Aureng-Zeb, on doit s'imaginer qu'après le Voyage de Kachemire, Bernier retourna heureufement à Denly, pour y faire d'autres observations qu'il nous a laissées dans les différentes parties de ses Mémoires, mais dont la plûpart appartiennent à l'Histoire de l'Indoustan plus qu'à

celle des Voyages (a). (b).

(2) Ibid. pag. 272. (a) On n'a rapporté ce qui regarde le Nil que pour faire honneur aux recherches de Bernier; fans quoi cet article parottroit ici déplacé. On fait d'ailleurs, & l'on verra dans un autre lieu, que la fource de ce

Fleuve étoit connue des Européens, des 1613, par les recherches du Père Pais, je.

(b) Bernier revint en 1668, à Paris, où il mourut l'année 1688. R. d. E.

TAVERNIER.

Voyages de Tavernier dans l'Indoustan.

INTRODUC-TION. Uoique le nom de ce fameux Voyageur ait paru plusieurs sois, dans les Tomes précédens, tantôt avec honneur, tantôt pour essuyer une rigoureuse censure, c'est ici qu'on s'est proposé de le produire avec la distinction qu'il mérite, & de réunir, dans un meme article, tout ce qui peut servir à faire prendre une juste idée de sa personne & de ses Ouvrages.

C'EST de lui-même, ou plutôt d'un Ecrivain de fon tems, dont il avoit emprunté la plume, qu'on tirera des éclaircissemens sur ses premières années. Une variété extraordinaire de petites courses & de legères avantures l'avoit préparé, comme par degrés, au rôle de grand Voyageur, qu'il joua pendant quarante ans. "Si l'éducation, dit-il, est une seconde Na, ture, il étoit venu au Monde avec le détir de voyager. Les entretiens que divers Sçavans avoient tous les jours avec son Père, sur les matières , de Géographie, qu'il avoit la réputation de bien entendre, lui inspirèrent de bonne heure le dessein de visiter les Pays qu'on lui présentoit sur , les Cartes. Il ne se lassoit pas d'y jetter les yeux. A l'âge de vingt-deux , ans, il avoit vû les plus belles Régions de l'Europe; & par un effet du , mé-

" mê lier JE natif Géogr quelqu ne Ta cours s'y liv l'ardei Il gag Comm par Lo de Ber d'un d deux d d'un m payer i il vend mes de fes per mois de

Voit fa aux Ind néglige meme i

(a) E fier, qua de. Elle qui deme bonne. qu'étant lui dema de fes E moit la tourna b

du mois

nant alor (c) L à Paris, faite auf celle de auffi dès me fut p C'eft par que l'Au gouverne landoife. ge, depuis n plus qu'à que dans le na, & dans ndant deux

eut aux ln. flement du ue c'étoient Egypte, & ois d'Ethio-& que lorf. ices avoient ruiner & la

i les circon-Voyage de ire d'autres fes Mémoiin plus qu'à

orces de l'a-

ropéens, dès ère Pass, je. à Paris, où il

s fois, dans our effuyer produire article, tout

e & de fes

nt il avoit emières anes avantugeur, qu'il conde Naentretiens s matières ui inspirésentoit sur vingt-deux un effet du

, me-

6 même panchant, il parloit la plûpart des langues qui font les plus fami- TAVERNIER.

" lières aux Européens ".

JEAN-BAPTISTE Tavernier étoit né, en 1605, à Paris, où fon Père. natif d'Anvers, étoit venu s'établir pour y faire le Commerce des Cartes fortune & ca Geographiques. Les Curieux qui venoient en acheter chez lui, s'y arretant quelquefois à discourir sur les Pays étrangers, l'inclination naturelle du jeune Tavernier pour les Voyages, ne fut pas moins échauffée par leurs difcours que par la vûe continuelle de tant de Cartes. Auffi commença-t'il à s'y livrer des sa première jeunesse. On apprendra, par son exemple, que l'ardeur & l'industrie peuvent conduire à la fortune avec fort peu de secours. Il gagna, dans ses Voyages d'Orient, des biens si considérables, par le Commerce des pierreries, qu'à fon retour en 1668, après avoir été annobli par Louis XIV, il se vit en état d'acheter la Baronie d'Aubonne, au Canton de Berne (a), sur les bords du Lac de Geneve. Cependant la malversation d'un de ses Neveux, auquel il avoit confié la direction d'une cargaison de deux cens vingt-deux mille livres, dont il espéroit de tirer au Levant plus d'un million de profit, jetta ses affaires dans un si grand desordre, que pour payer ses dettes, ou pour se mettre en état de former d'autres entreprises, il vendit cette Terre à M. du Quesne, Fils aîné d'un de nos plus grands hommes de Mer. Ensuite, s'étant mis en chemin, dans l'espérance de réparer fes pertes par de nouveaux Voyages, il mourut à Moscou, dans le cours du mois de Juillet 1689, âgé de 84 ans (b).

IL avoit recueilli quantité d'observations, dans six Voyages qu'il avoit faits, pendant l'espace de quarante ans, en Turquie, en Perse & aux Indes: mais un si long commerce, avec les Etrangers, lui avoit fait négliger sa langue naturelle jusqu'à le mettre hors d'état de dresser luimeme ses Relations (c). Dans les événemens qu'il raconte sur la foi d'au-

Introduction.

Naislance. ractère de Ta-

**Tugement** fur fes Ou-

(a) Edition de 1681, à Paris chez Cloufier, quatre Volumes in-4°. C'est la seconde. Elle fut revûe & corrigée par l'Auteur, qui demeuroit alors dans sa Baronnie d'Aubonne. Quelques Génevois m'ont affuré qu'étant un jour à Versailles, Louis XIV. lui demanda pourquoi il s'étoit etabli hors de ses Etats? Tavernier répondit qu'il ai-moit la liberté. Sur quoi, Louis XIV. lui tourna brufquement le dos.

(b) Par conséquent l'Auteur du Mercure du mois de Février 1690 se trompe, en donnant alors à Tavernier l'âge de 89 ans.

(c) La première Edition parut en 1679, à Paris, en 2 Volumes in-4°, & fut contre-faite aussi tôt en Hollande, in-12; comme celle de 1681, dont on se sert ici, le fut aussi dès la même année. Le troissème Tome fut publié seul, après les deux premiers. C'est particulièrement dans ce dernier Tome que l'Auteur médit violemment de ceux qui gouvernent les affaires de la Compagnie Hol-landoise. Mais, citons un passage de la Défense de Samuel Chapuzeau, contre l'Auteur de la fameuse Satyre intitulée l'Esprit de M. Arnoud, dans laquelle il étoit fort mal traité, pour avoir prêté sa plume à Tavernier. On y va trouver tous les éclaircissemens qui conviennent à ce sujet. ,, M. Tavernier, " dit Chapuzeau, se voyant beaucoup de ", bien à son retour, en 1668, s'avisa d'a-", cheter la Baronie d'Aubonne. Il vint à ", Geneve pour ce sujet, & logea quelque-", tems chez moi. L'amitié sut alors re-" nouée; mais à une condition fort onéreu-" se, qui étoit de donner quelque forme à " fon cahos, comme vous nommez très-" bien les Mémoires confus de ses six Voya-", ges, qu'il avoit tirés en partie d'un certain ", Père Rapbael, Capucin, qui demeuroit de-,, puis long-tems à Ispahan. Je l'amusai plus " de deux ans, dans l'espérance qu'il eut " que je lui prêterois ma plume: mais enfin " perdant patience, & me trouvant à Paris, " où j'étois appellé pour mes affaires, quel-" que répugnance que j'eusse, pour bien des

TAVERNIER. Introduction. trui (d), on peut croire, avec Baile, qu'il se trouve beaucoup de fables, & qu'on avoit quelquefois pris plaisir à se jouer de sa crédulité: mais comme on ne l'accuse point d'avoir manqué de probité ni de bon sens, les plaintes de ceux qui se sont crus blesses par quelques-uns de ses récits (e), ne prouvent point la fausseté de son témoignage dans tout ce qu'il a vû de ses propres yeux; sur-tout lorsqu'en le comparant avec les Voyageur les plus estimés, on ne s'apperçoit point, comme on vient de l'observer, qu'ils le démentent dans aucun point qui leur foit commun (f). Au fond, la facilité qu'on lui attribue à se fier au témoignage d'autrui, semble marquer un naturel droit & fimple, qui ne foupçonne personne d'imposture, parcequ'il n'en est pas capable lui-meme. Si cette réflexion est juste, elle doit augmenter la contiance pour Tavernier, sur tout ce qu'il a fait ou qu'il a

" raisons, à faire ce qu'il vouloit, de quoi n plusieurs de mes Amis ont été témoins, il " trouva enfin le moyen de m'y engager par " une force supérieure. Il employa pour " celà le crédit de M. le Premier Président , de Lamoignon, qui ayant parlé au Roi de , cette affaire, à ce qu'il me fit en endre, ,, me dit que Sa Majesté desiroit de voir les Voyages de Tavernier, & que celui-ci ne , pouvant trouver d'autre homme que moi dont il pût s'accommoder pour ce travail. " il ne falloit pas le reculer davantage. M. de Lamoignon & M. de Laville, son fils, " aimoient à l'entendre parler de ses Voya-" ges, & le premier étant d'ailleurs curieux " de Médailles, il en avoit reçu un bon ", nombre de Tavernier, comme celui-ci me , l'a fouvent dit; ce qui l'obligeoit par ré-,, connoissance à prendre ses intérêts. Ain-" si, Monsieur, si vous saviez combien j'ai ,, été mortifié, pour ne pas dire martirilé, ,, pendant plus d'un an qu'a duré ce miléra-" ble travail, par l'esprit brusque du mari & " par l'esprit ridicule de la semme, vous " n'auriez fans doute pas eu affez de cruauté pour m'infulter fur une chose que je n'ai faite qu'à mon corps défendant, avec une horrible répugnance & sans aucun fruit. Vous saurez d'ailleurs, Monsieur, que lorfqu'il fallut venir au chapitre de la conduite des Hollandois, en Asie, les amis à qui Monsieur Tavernier communiquoit fes Mémoires, qu'il tiroit pour la p ûpart " de sa tête & qu'il me dictoit en son pa-" tois, fans avoir rien d'écrit que ce qu'il " avoit eu du Capucin, le disTuadèrent autant , qu'ils purent de toucher cette corde. J'en fis de même; & ni eux, ni moi, n'en ayant ,, pû venir à bout, je lui déclarai nettement qu'il pouvoit chercher un autre que moi. " Après les éloges magnifiques, qu'avec au-, tant de réconnoilfance que de justice, je

,, donnai, il y a vingt ans, à la Nation Hol-" landoife, dans le premier Volume de mon " Europe vivante, aurois-je pû lachement me " démentir? Sur mon refus donc, qui nous ,, brouilla quelques jours, & qui faillit à ,, nous brouiller pour jamais, M. Taver-" nier eut recours au Sieur de la Chapelle, " Secrétaire de M. de Lamoignon. Il lui ", prêta la plume; & c'est le même, qui, a-" près mon retour à Geneve, écrivit le troisième Volume des Relations dudit Taver-" nier, où se trouve l'Hittoire du Japon. Il " m'est facile de prouver l'Alibi, & que j'é. ,, tois à Geneve avec ma famille, & non à " Paris, lorsque ce troitième Volume sut é-" crit & imprimé. Défense de Chapuzeau, " pag. 7 & suivantes ". Ce qu'on peut conclure, c'est que Chapuzeau n'eut aucune part au troisième Tome de Tavernier; mais en lui reprochant de l'imprudence, ou de la malice, il ne l'accuse point de fausseté.

(d) Comme dans fa Relation du Ton-quin. Voyez celle de Baron, au Tome XI.

de ce Recueil.

(e) Il paroît qu'en effet il n'y a que les plaintes, publiées par d'habiles gens, tels que M. Jurieu & quelques autres, qui ayent

décredité Tavernier. (f) Ceux qui l'accusent de Plagiarisme font bien éloignés de lui nuire, puisque c'est le décharger au contraire de l'accusation de fausseté. On cite particulièrement Hyde, qui lui reproche d'avoir pris un fort long patlage dans une Relation de Voyage, imprimée à Lyon en 1671. Elle est du Père Gabriel de Chinon, Capucin, qui avoit passé trente ans en Perse. Mais on ne sauroit prétendre que ce passage soit devenu sabuleux dans Tavernier. Hyde, de Relig. veter. Persarum, pag. 335 & seq.

vû, à autres. discern teur; , " Rela nelle peu

lui d

Son qui glois & re, il fi re; & qu'il av de d'E Monde. APR gne; & des Arı Prague.

chant c

Brener,

frit de l

cit de c

me Colo

donnoit roi, le dition, te c'est voit pa toue ar intérets Envoye chargé noces, qui éto manque vir, po

te d'Ar

ne aupr

Tavern

on fens, les u'il a vû de oyageur les erver, qu'ils fond, la fable marquer ure, parce-

la Nation Hololume de mon lachement me onc, qui nous & qui faillit à s, M. Taverla Chapelle, oignon. Il lui nême, qui, aécrivit le trois dudit Tavere du Japon. Il ibi, & que j'é. ille, & non à Volume fut éde Chapuzeau, u'on peut con-

p de fables,

mais com-

récits (e),

e, elle doit t ou qu'il a

tion du Tonau Tome XI. n'y a que les es gens, tels

n'eut aucune

e Tavernier; l'imprudence,

cuse point de

es, qui ayent e Plagiarisme puisque c'est accutation de ement Hyde, un fort long Voyage, ime est du Père ui avoit pailé e sauroit préenu fabuleux Relig. veter.

vû, à proportion qu'elle peut la diminuer sur ce qu'il rapporte d'après les autres; & la difficulté ne consiste qu'à faire, dans son Ouvrage, un juste discernement de ces deux sortes de faits. Enfin, si Tavernier est imposteur; " Que n'a-t'on pris, suivant la remarque de Baile, le parti d'opposer " Relation à Relation, faits à faits, au-lieu d'entasser des injures person-" nelles? Ce qu'il y a de plus étrange, ajoûte le meme Critique, c'est qu'en " peu de mots, fon principal Accusateur a dit presqu'autant de mal que ". lui des Hollandois (g)

(g) Dictionnaire critique, Tom. IV. pag. 325.

## Premiers Voyages de Tavernier.

On premier essor le conduisit en Angleterre, où règnoit alors Jacques I., qui se fit nommer Roi de la Grande Bretagne, pour satisfaire les Anglois & les Ecossois, par un nom commun à ces deux Nations. D'Angleterre, il fit voile en Flandres. Il y vit Anvers, qui étoit la patrie de son Père; & de-la continuant s n Voyage dans les Provinces-Unies, l'inclination qu'il avoit pour les Voyages s'accrut par le concours de cette multitude d'Etrangers, qui se rendent à Amsterdam de toutes les parties du Monde.

Après avoir visité les dix-sept Provinces, il prit sa route vers l'Allemagne; & s'étant rendu à Nuremberg par Francfort & Augsbourg, le bruit des Armées qui marchoient en Boheme pour se remettre en possession de Prague, lui fit naître le dessein d'essayer du métier des armes. En approchant de Nuremberg, il rencontra un Colonel de Cavalerie, nommé Hans Brener, fils du Comte Philippe Brener, Gouverneur de Vienne, qui lui offrit de le conduire en Bohéme. Il laisse, à l'Histoire de son Siècle, le récit de cette guerre: mais quelques années après, il suivit à Vienne le même Colonel, qui le présenta au Gouverneur de Raab, son Oncle, à qui l'on donnoit la qualité de Viceroi de Hongrie. Ce Gouverneur, ou ce Viceroi, le retint au nombre de ses Pages. On peut demeurer dans cette condition, en Allemagne, jusqu'à l'age de vingt-cinq ans; & lorsqu'on la quitte c'est pour obtenir une cornette ou un drapeau. Le jeune Tavernier avoit passé quatre ans & demi à la Cour du Viceroi, lorsque le Duc de Mantoue arriva dans la Capitale de l'Empire d'Allemagne, pour y négocier les intérets de son Père. Sa politique manqua de succès, & M. de Sabran, Envoyé de France, ne réuffit pas mieux dans les follicitations qu'il étoit chargé de faire en sa faveur. Mais le Viceroi avoit épousé, en secondes noces, une sœur du Comte d'Arc, Premier Ministre du Duc de Mantoue, qui étoit venu à Vienne avec le fils de fon Maître. Le Comte n'ayant pu manquer d'aller voir son beau-frère, Tavernier fut nommé pour le servir, pendant son sejour à Javarin. Vers le tems de son départ, le Comte d'Arc témoigna au Viceroi, que le Prince de Mantoue n'ayant personne auprès de lui qui fçût la langue Allemande, il lui feroit agréable que Tavernier l'allât servir, pendant le séjour qu'il devoit saire à Vien-

TAVERNIER.

ne. Cette demande fut accordée. Tavernier suivit le Comte à la Cour Impériale. Il eut le bonheur de ne pas deplaire au Prince, qui lui offrit sa protection à Mantoue. C'étoit assez pour lui inspirer le goût d'un Voya.

ge en Italie.

11 fit approuver son dessein au Viceroi, qui étant satisfait de ses services lui accorda fon congé de bonne grace, en lui faifant préfent, suivant l'usage d'Allemagne, d'une épée, d'un cheval, & d'une paire de pistolets. Il y joignit une bourse pleine de ducats. M. de Sabran, qui partoit alors pour Venise, avoit besoin d'un François qui sçût la langue Allemande. Ta. vernier, dont il accepta les offres, le fuivit à Venise. Le Comte d'Avaux y étoit alors Ambassadeur de France. Il reçut M. de Sabran avec beaucoup de considération; & la République, qui n'étoit pas moins intéressée aux affaires de Mantoue que la Maison de Gonzague, lui fit présent de huit grands baffins de confitures, avec une chaîne d'or qu'il mit à fon cou pendant quelques momens. M. le Duc de Rohan étoit alors à Venise, avec toute sa famille. Tavernier reçut la commission de porter six de ces bassins à Mademoifelle de Rohan, qui les reçut de bonne grace. Pendant le fejour qu'il fit à Venise, il fit ses observations sur cette Ville célèbre; & comme elle a beaucoup de ressemblance avec Amsterdam, par sa situation, sa grandeur, sa magnificence; par son Commerce, & par le concours des Etrangers; elle ne contribua pas moins à fortifier l'inclination naturelle qu'il avoit pour les Voyages.

DE Venise, il se rendit à Mantoue avec M. de Sabran; & le Prince, après lui avoir témoigné quelque joye de le revoir, lui offrit le choix, ou d'un drapeau, ou d'une place dans la Compagnie d'Ordonnance du Duc son Père. Tavernier accepta la seconde de ces deux offres, pour se trouver sous le commandement de M. le Comte de Guiche, qui étoit alors Capitaine de cette Compagnie, & qui est devenu ensuite le Maréchal de Grammont. Un long séjour à Mantoue ne s'accordoit pas avec la passion qu'il avoit de voyager. Mais, l'Armée Impériale ayant assiégé la Ville, il souhaitoit avant son départ, de se faire quelque réputation dans les armes; & sa bonne fortune lui en sit naître l'occasion (a). Quelque-tems après il obtint son

LOW

(a) Voici le témoignage qu'il se rend: " Nous réduissmes, dit-il, les impériaux à ", lever enfin le Siège; ce qu'ils irrent une " veille de Noël. Je dirai qu'un jour dix-" huit hommes des nôtres, ayant été com-" mandés pour aller reconnoître la hauteur " & la largeur d'un fosse que l'Ennemi avoit " fait en coupant la digue, pour la défense " d'un petit Fort d'où il nous avoit chasses. " & huit Cavaliers de nôtre Compagnie é-" tant de ce nombre, j'obtins du Prince la " permission d'être un des huit, mais avec " beaucoup de peine, parcequ'il prévoyoit, " comme il eut la bonté de me le dire en " particulier, qu'il faudroit essuyer un fort " grand feu. En effet, de dix-huit que nous " fortimes, il n'en retourna que quatre; &

" nous étant coulés le long de la digue, en-,, tre les roseaux, les Ennemis firent une fl " furieuse décharge, dès que nous parimes " sur le bord du fosse, qu'ils ne nous don-" nèrent pas le tems de nous reconnoître. " J'avois choisi, dans le Magasin des ar-" mes, une cuirasse fort legère, mais de " bonne trempe; ce qui me fauva la vie, " ayant été frappé de deux bales, l'une a la " mammelle gauche & l'autre au deffous; & " le fer de la cuirasse s'étant enfoncé, je fouffris quelque douleur du coup. Lorfque nous vinmes faire nôtre rapport, M. " le Comte de Guiche, qui vit quelle étoit " la bonté de ma cuirasse, la sit enjoliver, ,, & la garda, fans que je l'aye vû depuis 🦠 Ibidem.

congé · d l'accomp dit à Lo encore p fuite s'é s'y arrêt Allemagi cendit fu tant par Il vit, d que Guil dans la c feconde i la Silefie. plus gran l'ancien 1 fur la gau Sigifmon batte Sile riale, av abandonr coffois, qui tua d & l'autre aux témo tems ave III. fon I ronner R me céréi effet, il

> Mais Seigneur fé deux é avec tou boutique loient pl valiers, ils voulo avoient des mair mife au ceptoit | de la Co

> > A P R reur env re naître me conf

d'un Voya. le ses servient, fuivant de pistolets, partoit alors nande. Ta. mte d'Avaux ec beaucoup effée aux af. huit grands endant quelrec toute fa assins à Maféjour qu'il mme elle a a grandeur,

e à la Cour

ui lui offrit

l avoit pour Prince, achoix, ou du Duc son fe trouver s Capitaine e Grammont. 'il avoit de ouhaitoit a-& fa bonl obtint for

Etrangers;

la digne, enfirent une fi ous partimes ne nous donreconnoitre. gafin des are, mais de fauva la vie, es, l'une a la u-deffous; & enfoncé, je coup. Lorfrapport, M. t quelle étoit fit enjoliver, vů depuis

congé du Prince, qui le lui avoit promis quand il le fouhaiteroit, & qui TAVERNIER, l'accompagna d'un passeport honorable, jusqu'à Venise. De-là, il se rendit à Lorette, de Lorette à Rome, & de Rome à Naples, d'où revenant encore par Rome, il alla visiter Florence, Pise, Livourne & Genes. Enfuite s'étant embarqué pour Marseille, il retourna droit à Paris. Mais il s'y arrêta peu. Le dessein qu'il avoit de voir la Pologne le fit rentrer en Allemagne par la Suisse, après avoir visité les principaux Cantons. Il descendit fur le Rhin, pour se rendre à Brisac & à Strasbourg; d'où remontant par la Souabe, il passa par Ulm & par Augsbourg pour aller à Munich. Il vit, dans cette Capitale de la Bavière, le magnifique Palais des Ducs, que Guillaume V. avoit commence, & que Maximilien, son Fils, acheva dans la chaleur des guerres qui troubloient l'Empire. De-là, il alla pour la feconde fois à Nuremberg & à Prague; & fortant de Bohème, il entra dans la Silefie. Il passa l'Oder à Breslau, d'où il se rendit à Cracovie, une des plus grandes Villes de l'Europe, ou plutôt un composé de trois Villes, & l'ancien féjour des Rois de Pologne. Il prit enfuite le chemin de Varfovie, fur la gauche de la Vistule; & dans cette Ville, il admira la Cour du Roi Sigifmond. De Varsovie, étant retourné à Breslau, il se détourna vers la batle Silesie, pour aller voir un des principaux Officiers de la Maison Impériale, avec lequel il étoit lié d'amitié. Mais, à deux lieues de Glogau, il abandonna son dessein, pour céder aux sollicitations du Colonel Butler, Ecossois, qui commandoit un Régiment de Cavalerie pour l'Empereur, & qui tua depuis le fameux Walstein. Sa femme aimoit les François; & l'un & l'autre avant pressé Tavernier de s'arrêter près d'eux, il ne put résister aux témoignages de leur amitié. Cependant, après avoir passé quelquetems avec eux, il apprit que l'Empereur alloit à Ratisbonne, avec Ferdinand III. fon Fils, pour le faire couronner Roi des Romains. L'ayant vû couronner Roi de Hongrie & de Bonéme, il fouhaita d'aissifter à cette troissème cérémonie, qui devoit être plus éclatante que les premières. En effet, il en admira la magnificence.

Mais rien n'attacha tant ses yeux que les Tournois, où plusieurs jeunes Seigneurs exercerent leur adresse. Vis-à-vis de la Carrière, on avoit dresfé deux écnaffauts. Le plus grand étoit pour l'Empereur & l'Impératrice, avec toutes les Dames de la Cour. L'autre avoit l'apparence d'une grande boutique, qui offroit plutieurs joyaux de grand prix. Quelques-uns valoient plus de dix mille écus. Il se faisoit des parties de sept ou huit Cavaliers, qui touchoient, avec une longue baguette, la pièce pour laquelle ils vouloient entrer en lice. Elle ne coutoit rien au Vainqueur, & ceux qui avoient couru avec lui devoient la payer aux Marchands. Il la recevoit des mains du Prince d'Ekemberg, Premier Ministre de l'Empereur; & l'ayant mife au bout de fa lance, il alloit la présenter à l'Impératrice, qui ne l'acceptoit pas; ce qui laissoit au Cavalier la liberté de l'offrir à quelque Dame de la Cour.

APRES la cérémonie du Couronnement, Tavernier apprit que l'Empereur envoyoit un Resident à la Porte Ottomane. C'étoit assez pour lui faire naître l'idée de passer à Constantinople avec lui. Il lui restoit une somme confidérable, des libéralités du Colonel Butter. Mais lorfqu'il se dispoTAVERNIER.

foit à partir avec les Allemands, le fameux Père Joseph, qui étoit à Ratis. bonne, de la part de la France, lui proposa d'accompagner M. Bachelier, qui étoit envoyé à la Cour de Mantoue, ou M. l'Abbé de Chapes, frère du Ma. réchal d'Aumont, & M. de Saint Libau, qui devoient faire le Voyage de Constantinople & de la Palestine. Tavernier, charmé de ces deux offres. fe détermina pour la feconde. Ses deux Protecteurs ne voulurent pas quit. ter l'Allemagne fans avoir vû la Cour de Saxe. Ils passerent ensemble par Freyberg, petite Ville; qui renferme les superbes tombeaux des Electeurs. Ils virent ensuite le Château d'Augustebourg, où, parmi diverses curioss. tés, on montre une falle, qui n'a pour ornement, de haut en bas, qu'une infinité de cornes de toutes fortes d'animaux (b). De-là s'étant rendus à Dresde, ils y furent bien reçus de l'Electeur. De Dresde, ils allèrent à Prague, que Tavernier vit pour la troisième fois. Ils traversèrent la Bo. hème par son centre; & touchant un coin de la Moravie, ils entrèrent en Autriche, dans le dessein de s'embarquer bien-tôt, parceque le froid se faisoit déja sentir. Tavernier avoit acquis en peu d'années tant d'expérience & de crédit, que ses Protecteurs se reposant sur lui de la conduite de leur Voyage, il leur procura de puissantes recommandations auprès da Viceroi de Hongrie, de qui dépendoient les passeports dont ils avoient be. foin. Non-seulement ils furent traités civilement à leur départ de Vienne. mais on leur donna deux Bâteaux; l'un, pour leurs personnes, avec une chambre à poîle. & l'autre pour leur cuifine. Ils se rendirent d'abord Presbourg; d'où ils allèrent passer par Altembourg, Ville & Comté qui appartenoit au Comte de Harrach. C'étoit auparavant l'appanage d'une Rej. ne de Hongrie, qui l'avoit donné, en mourant, à ce Seigneur, fans autre condition que d'entretenir, dans le Château, un certain nombre de paons, qu'elle aimoit beaucoup; & fi l'on manquoit à cette loi, le Comté devoit revenir à la Couronne. Les Voyageurs descendirent d'Altembourg à Sighet, où Tavernier prit un petit Bâteau, pour arriver le premier à Raab, qui se nomme aussi Javarin. Il y trouva le Viceroi de Hongrie, au service duquel il avoit passé plusieurs années, & qui lui témoigna beaucoup de joye de le revoir. Cette disposition, joint aux Lettres de la Cour de Vienne, porta ce Seigneur à commander le lendemain trois cens Cavaliers & deux carolfes, pour aller au-devant de MM. de Chapes & de Saint Libau. Il leur fit un accueil fort civil. Dix jours se passerent avant qu'il pût recevoir la réponse du Bacha de Bude, à qui le Gouverneur de Comorre fit demander, par un Exprès, la liberté du passage pour deux Gentilshommes François & pour leur fuite. On prévint les difficultés, en les faifant passer pour deux Parens de M. de Cesy, Ambassadeur de France à la Porte. Enfin, le Bacha paroissant disposé à les bien recevoir, ils descendirent à Comorre, où le Gouverneur leur donna d'autres Bâteaux, qui les menèrent jusqu'à moitié chemin de Bude. Ils y en trouvèrent d'autres encore, que le Bacha leur en-

teau est si profond, qu'on n'en peut tirer de l'eau en moins d'une demie-heure. Ibidem. voy arm parc des voye nom

parc

en d

Com fait fron Dan mais acco rent Hon d'ex Un f fe, les l dans vil p torze B ce F qu'il Efcla

> Bach mais che, fequi boet les re épar part four cette

Parif

rent

qui n Ragu bonn

 $\boldsymbol{X}$ 

<sup>(</sup>b) On y voit une tête de lièvre avec deux cornes qui avoit été envoyée à l'Electeur, comme une rareté précieuse, par le Roi de Dannemarck. Le puits de ce Châ-

voyoit pour les prendre. Ces Bâteaux font une forte de Brigantins, bien armés & fort commodes, sur lesquels on avance beaucoup avec les rames, parcequ'ils sont fort legers. C'est entre Comorre & Bude, aux frontières des deux Empires, que se font les échanges des Ambassadeurs qui sont envoyés de part & d'autre pour renouveller l'alliance; &, des deux côtés, le nombre des personnes doit être égal (c).

DE Vienne à Javarin, les François avoient employé trois jours sur l'eau. parceque les détours du Danube allongent beaucoup une route qui se fait en deux heures par terre. De Javarin, on va coucher à Comorre; & de Comorre, on met près de deux jours pour arriver à Bude. Le chemin se fait rarement par terre, de Javarin à Bude. On seroit exposé, sur cette frontière, aux Coureurs des deux Etats, qu'il est dangereux de rencontrer. Dans la belle saison, on se rend de Bude à Belgrade en moins de huit jours: mais le froid & les neiges ne permettoient point alors d'avancer, & ce tems accompagna les trois Voyageurs jusqu'à Constantinople, où ils n'arrivèrent que vingt-neuf jours après leur départ de Belgrade. L'usage, en Hongrie, sur-tout dans les lieux peu fréquentés des Etrangers, n'est pas d'exiger de l'argent des Etrangers, pour leur logement & leur dépense. Un Bourgeois les loge & les traite aux fraix de la Ville, qui le rembourse, à la fin de l'année, des deniers publics. Mais Tavernier observe que les Hongrois ne sont pas chargés d'un grand nombre de Passans, & que dans leur Pays, qui est un des meilleurs de l'Europe, les vivres sont à si vil prix, qu'il n'en coutoit pas deux écus par jour, à Belgrade, pour quatorze personnes.

Bude est sur la droite du Danube, à la distance d'une demie-lieue de ce Fleuve. Le Bacha ne fut pas plutôt averti de l'arrivée des François, qu'il leur envoya son Ecuyer, avec des chevaux menés en main par des Esclaves, pour les conduire à la Ville. Entre ces Esclaves, il y avoit deux Parifiens, pour la liberté desquels M.M. de Chapes & de Saint Libau offrirent en vain jusqu'à huit cens écus. Il se passa douze jours, avant que le Bacha, qui étoit indisposé, pût recevoir les trois Voyageurs à l'audience: mais, chaque jour au matin, il leur envoyoit, pour leur provision de bouche, un mouton, des poules, du beurre, du riz & du pain, avec deux seguins pour les autres fraix. Ils lui firent présent d'une montre, dont la boete étoit enrichie de diamans. C'étoit un homme de bonne mine, qui les reçut fort civilement le jour de l'audience; & les ayant avertis qu'il leur épargneroit le foin de chercher des voitures, il leur envoya, pour leur départ, six caleches, sous l'escorte de deux Spahis, qui avoient ordre de fournir par-tout à leur dépense: mais ils ne voulurent pas se prévaloir de cette générofité.

EN arrivant à Belgrade, ils furent conduits dans un vieux Carvansera, qui ne leur promettoit pas un logement commode. Quatre Marchands de Raguse vinrent les tirer de cette mauvaise hôtellerie, pour leur sournir une bonne maison. Les Ragusiens portent des draps à Belgrade, & prennent

(c) C'étoit autrefois de six en six ans.

XIII. Part.

F.

voyoit

n'en peut tirer
demie heure.

toit a.Ratis.

. Bachelier , qui

frère du Ma.

e Voyage de

deux offres, rent pas quit.

ensemble par

des Electeurs,

verses curiosi.

n bas, qu'une

tant rendus à ils allèrent à

fèrent la Bo.

entrèrent en ue le froid fe

s tant d'expéle là conduite

ons auprès du ils avoient be

rt de Vienne.

ies, avec une

ent d'abord à Comté qui ap-

ge d'une Rei-

ir, fans autre

bre de paons,

Comté devoit ourg à Sighet,

Raab, qui se

fervice duquel

de joye de le Vienne, porta

k deux caroflibau. Il leur

it recevoir la fit demander,

es François &

er pour deux nfin, le Bacha

re, où le Gou-

à moitié che-

acha leur en-

TAVERNIER.

en échange de la cire & du vif-argent, qu'on tire de la haute Hongrie & de la Transylvanie. Si Tavernier & ses Compagnons s'étoient loués du Bacha de Bude, ils ne reçurent que des sujets de plainte du Sangiac de Bel. grade, qui commença par leur faire demander, pour le passage, un prétent de deux cens ducats par tête. Les représentations des Marchands Ragusiens lui firent modérer ses demandes au quart de cette somme. Mais Tavernier, les jugeant encore excessives, prit le parti de s'expliquer avec lui par la bouche d'un Interpréte. Après avoir employé des termes civils. qui produisirent peu d'effet, il le menaça d'envoyer un Exprès à la Porte. pour se plaindre de la rigueur avec laquelle deux Parens de l'Ambassadeur de France étoient traités. Ce langage lui causa tant d'effroi, qu'il réduisit toutes ses prétensions à cinquante ducats, qui lui furent portés sur le champ, Pendant cette négociation, qui dura quinze jours, les François furent confolés par la bonne chère qu'on fait à Belgrade. Le pain, le vin, la viande, tout est excellent & ne coute presque rien dans cette Ville. Comme elle est située sur une pointe de terre, où se joignent deux grandes Rivières. le Danube & la Save, on y prend un nombre extraordinaire de grands bro-

chets & de grosses carpes.

IL fallut prendre des chevaux de felle & des chariots, pour faire le chemin d'Andrinople. Chacun pouvant choifir la voiture qu'il croyoit la plus commode, Tavernier eut la prudence de prendre un chariot, où s'enfoncant dans la paille, enveloppé d'une bonne fourrure, il fut à couvert du froid. On passa par Sophie, grande Ville & fort bien peuplée, Capitale des anciens Bulgares & Réfidence du Bacha de Romelie: de-la par Philippopoli, & par Andrinople. Enfin, le quarante-deuxième jour depuis leur depart de Vienne, les trois Voyageurs arrivèrent à huit heures du matin aux portes de Constantinople. Ils traversèrent la Ville, pour passer à Galata: l'Ambassadeur de France, chez lequel ils se crurent à Paris, leur sit préparer un logement chez un Grec, à peu de distance de son Hôtel. MM. de Chapes & de Saint Libau prirent deux mois de repos à Constantinople, & tinrent table ouverte, avec une affez belle dépenfe. Pendant l'hyver, ils firent un petit Voyage aux Dardanelles & aux ruines de Troie, & n'y remarquant que des pierres, ils conclurent qu'elles meritent peu la curiosité d'un Voyageur. Celle de voir, dans un Palais Turc, une chambre meublée à la Françoise, les conduisit au Serrail de Scutaret. Deux Eunuques. qui le gardent, leur en refuserent longtems l'entrée, & la leur firent payer affez cher. Ils n'y virent qu'un lit à la manière de France, d'une étoffe assez riche, avec une tapisserie & des chaises. Un autre jour, ils prirent trois Barques, avec des Amis, pour se rendre à Chalcedoine, qui est sur le bord de la Mer. On leur fit voir une fort ancienne Eglise, & la salle du Concile, avec les mêmes chaifes qui fervirent aux Prélats de l'affemblée. Ce n'est aujourd'hui qu'un Monastère. Ils visitèrent ensuite la Colomne de Pompée, à l'embouchure de la Mer noire; & de Serrail en Serrail, nom que Tavernier donne aux Maisons royales du Grand Seigneur, ils firent une charmante promenade, dans laquelle ils rencontrèrent un vieil Eunuque François, qui les combla de caresses. La seule remarque de Tavernier sur le Canal de la Mer noire, c'est que ce Détroit a deux courans oppoles;

pofés; noire; née. l'embo retour.

API deux S Taverr marqua te ils é leurs p lui, qu à Conft la Perfe nes de formé o Voyage pendan fuccéde avec la difpofé la Cour qui l'av Ca war ∴ ce p en Asie

" le gé

jufqu

foixa

Euro

toute

les fa

( d

" moi

Ond Recueil Taverni phie de des rout han à A posés; l'un qui regarde l'Europe & qui emporte le Vaisseau vers la Mer noire; l'autre qui est du côté de l'Asie, & qui coule vers la Méditerranée. Ainsi, dans la promenade qu'on fait souvent de Constantinople à l'embouchure du Canal, on trouve l'eau favorable, en allant comme au retour.

ongrie &

és du Ba-

c de Bel.

, un pré-

iands Rae. Mais

uer avec

es civils.

la Porte.

baffadeur

il réduisit

le champ.

rent con-

, la vian-

omme el-

Rivières.

ands bro-

re le che-

pit la plus

s'enfon-

uvert du

Capitale

ar Philip-

epuis leur

du matin

er à Ga-

. leur fit

el. MM.

nople, &

iyver, ils & n'y re-

curiolité

bre meuunuques.

ent payer ne étoffe

s prirent i est sur

t la falle Temblée.

omne de

ail, nom

ils firent

il Eunu-

Taverrans op-

pofés;

APRÈS l'hyver, MM. de Chapes & de Saint Libau, sous l'escorte de deux Spahis, prirent un Brigantin pour se rendre au Port d'Alexandrete. Tavernier apprit, dans la fuite, qu'ils avoient vû ce qu'il y a de plus remarquable dans l'Archipel, & sur les Côtes de la Natolie; que d'Alexandrete ils étoient passés à Alep, d'Alep à l'Euphrate, & qu'étant retournés sur leurs pas ils s'étoient rendus à Damas, & de Damas à Ierufalem. Pour lui, qui méditoit des Voyages plus importans, il s'arrêta près d'onze mois à Constantinople, dans l'attente d'une occasion qu'on lui faisoit espérer pour la Perfe. Il ignoroit, alors, que tous les ans il partoit cinq ou fix Caravanes de Burse, & qu'il auroit pû les joindre. On ne l'avoit pas même informé que souvent huit ou dix Marchands associés faisoient avec sureté le Voyage d'Ispahan. Cette ignorance lui fit perdre un tems considérable; pendant lequel il vit arriver a la Porte M. de Marcheville, qui venoit pour succéder à M. de Cesy, & qui parut même, à l'audience du Grand Seigneur. avec la qualité d'Ambassadeur de France. Mais M. de Cesy, qui n'étoit pas disposé à quitter son emploi, sit jouer tant de ressorts, qu'avec la faveur de la Cour Ottomane, il le mit dans la nécessité de remonter sur le Vaisseau qui l'avoit apporté. Enfin Tavernier se mit dans une belle & nombreuse Ĉe avane, qui partoit de Constantinople pour Ispahan; & c'est proprement Le ce point qu'il commence l'Histoire de ses Voyages. Il en compte six en Asie: " J'ai eu le tems, dit-il, de bien connoître la qualité des Pays & ", le génie des Peuples. J'ai pouffé les trois derniers au-delà du Gange & ", jusqu'à l'Isle de Java. Pendant l'espace de quarante ans, j'ai fait plus de " foixante mille lieues par terre, n'étant revenu qu'une fois d'Asie en ", Europe par l'Océan. Ainsi j'ai vû à loisir, dans mes six Voyages, ", toute la Turquie, toute la Perse & toutes les Indes, particulièrement " les fameuses Mines de Diamans, où nul Européen n'avoit été avant " moi (d)".

(d) On a vû, ci-dessus, qu'il se trompoit dans cette opinion.

## g. 11.

## Voyages de Tavernier dans l'Indoustan.

N passe sur le Voyage de Perse, pour suivre l'ordre qu'on s'est proposé dans toutes les Préfaces de cet Ouvrage; & renvoyant cet article au Recueil des Voyages par Terre, on se contente d'observer, à l'honneur de Tavernier, que peu de Voyageurs ont rendu plus de service à la Géographie de cette grande Région, par l'exactitude avec laquelle il tient compte des routes & des distances. Il décrit, avec le même soin, la route d'Ispahan à Agra, par Candahar; mais, comme elle appartient particulièrement

1665.

Tavernier. 1665.

Observations sur les routes de Perse aux Indes. à la Perse, il est tems de le représenter au premier terme de son Voyage, & déja rempli des nouveaux objets qu'il peint successivement.

C'est donc à son départ de Perse qu'on prend ici Tavernier, & prêt à s'embarquer pour l'Indoustan. En Voyageur exercé, il s'explique d'abord sur les routes. Quoique les Indes fassent front à la Perse l'espace de plus de quatre cens lieues, depuis l'Ocean jusqu'à cette longue chaîne de montagnes qui coupe l'Asse du Couchant au Levant, & que l'Antiquité a connue sous le nom de Mont-Taurus ou de Mont-Caucase, il y a bien moins de chemins, pour passer de la Perse aux Indes, que pour aller de Turquie en Perse, parce qu'entre la Perse & les Indes on ne trouve que des sables & de vastes déserts où l'on manque absolument d'eau. Ainsi, pour se rendre d'Ispahan à Agra, il ne se présente que deux routes; l'une par Ormus, où l'on prend la Mer; l'autre par Candahar, sans quitter le Continent, & qui appartient par conséquent au Recueil des Voyages par Terre.

Tems pour le départ d'Ormus. Toutes les faisons n'étant pas propres aux Indes pour la navigation, les mois de Novembre, de Décembre, de Janvier, de Février & de Mars sont les seuls mois de l'année où l'on s'embarque à Ormus pour Surate, & à Surate pour Ormus; avec cette différence néanmoins, qu'on ne sort guères plus tard de Surate qu'à la fin de Février; au-lieu que pour sortir d'Ormus, on peut attendre jusqu'à la fin de Mars, & même jusqu'au quinze d'Avril, parceque le vent d'Ouest, qui amène les pluyes aux Indes, commence alors à souffler. Pendant les quatre premiers mois, il règne d'abord un vent de Nord-Est, avec lequel on passe de Surate à Ormus en quinze ou vingt jours. Ensuite, se tournant au Nord, il sert également aux Vaisseaux qui vont à Surate & à ceux qui viennent de ce Port. Dans ce tems, on demeure en Mer trente ou trente-cinq jours: mais si l'on veut passer d'Ormus à Surate, en quatorze ou quinze, il faut s'embarquer au mois de Mars, ou pendant la première partie d'Avril, parcequ'alors on a toûjours le vent d'Ouest en poupe (a).

Les Vaisseaux qui sortent d'Ormus vont reconnoître Mascate, sur la Côte d'Arabie, pour ne pas s'approcher trop de celle de Perse; & ceux qui viennent de Surate ne manquent point de reconnoître l'entrée du Golse. Mais les uns ni les autres ne touchent point à Mascate, parcequ'on y paye des droits au Prince Arabe, qui a pris cette Place aux Portugais. D'ailleurs, sa situation, qui est au bord de la Mer, vis-à-vis de trois rochers, en rend l'accès fort dissicle. En allant à Surate, on reconnoît Diu & la Pointe de Saint Jean, d'où l'on va mouiller à la Rade de Souali; c'est-à-dire, à quatre

lieues au Nord de la Rivière de Surate.

Methode de Tavernier, utile à la Géographie.

TAVERNIER s'arrête peu à la description de cette Ville: mais, suivant sa méthode, qui est précieuse pour la Géographie, il s'étend sur les soutes qui conduisent de Surate aux divers lieux de l'Empire, que ses affaires ou sa curiosité lui firent visiter. On n'en distingue que deux pour Agra, qui étoit le premier objet de son Voyage. Il les donne toutes deux successivement, avec d'autant plus de certitude que dans la suite il les sit plusieurs

(a) Voyages de Tavernier, Tom. II, pag. 2.

fois.
dit-il,
de ma
fon de
pour l
DE

ge; l'a
TA
coffes
dant c
bois,
Balor,
fur leq
quarts
travers
quelqu
dans le

la Prinfut bât voit re que ce quefois peu de poura de ces NA

Bourg du Car le riz e dinaire estime Grand ce riz qui pa forme

DE à Doloù l'or ou elle de Cha de pour dites, bled,

BR

Voyage,

& prêt à e d'abord e de plus de monté a conien moins de Turouve que i. Ainfi. x routes;

fans quit-

les Voyavigation. z de Mars urate, & fort guèortir d'Oru quinze es, comie d'abord en quinze

aux Vaifs ce tems, eut passer u mois de toûjours fur la Cô-

ceux qui lu Golfe. on y paye D'ailleurs, . en rend Pointe de à quatre

, fuivant es toutes faires ou gra, qui fucceffiplusieurs fois.

fois. Mais, il se dispense d'en marquer les tems, parceque c'est assez, dit-il, d'etre exact fur les lieux (b); & de-la vient qu'on se trouve obligé de marquer ici, pour année courante, au sommet des colomnes, celle de fon dernier Voyage, en promettant néanmoins de suivre ses propres dattes pour les observations & les événemens.

Des deux Routes de Surate à Agra, l'une est par Brampour & par Seron-

ge; l'autre par Amadabath.

TAVERNIER, s'étant déterminé d'abord pour la première, fit quatorze cosses jusqu'à Barnoly, gros Bourg, où l'on passe une Rivière à gué. Pendant cette journée, il eut à traverser un Pays melé, qui offre, tantôt des bois, tantôt des champs de bled & de riz. Il fit dix cosses de Barnoly à Balor, autre gros Bourg, sur un Etang qui a près d'une lieue de circuit, & fur lequel on voit une bonne Forteresse dont l'entretien est négligé. Trois quarts de lieue en-deçà de Balor, on passe un ruisseau à gué, mais au travers de quantité de roches & de cailloux, qui exposent les voitures à quelque danger. Cette seconde journée se fait presque continuellement dans les bois.

DE Balor à Kerkia, qui se nomme aussi le Carvansera de la Begum, ou de la Princelle, il fit cinq cosses. Ce Carvansera est grand & commode. Il fut bâti par les libéralités de Begum-Saheb, fille de Scha-Jehan, à qui l'on avoit représenté que la journée de Balor à Navapoura étoit trop grande, & que ce lieu étant frontière du Pays de quelques Rajas, qui refusent quelquefois d'obéir au Grand Mogol, dont ils font les Vassaux, il y passoit peu de Caravanes qui n'y fussent maltraitées. Entre le Carvansera & Navapoura, on passe à gué deux Rivières, dont l'une est fort proche du second

de ces deux Bourgs.

NAVAPOURA, où l'on arrive à quinze cosses de Kerkoa, est un gros Bourg, rempli de Tifferands, quoique le riz fasse le principal Commerce du Canton. Il y passe une Rivière, qui rend son territoire excellent. Tout sent le muse. le riz qui croît dans cette Contrée, est plus petit de la moitié que le riz or-dinaire, & devient, en cuisant, d'une blancheur admirable; ce qui le fait estimer particulièrement. On lui trouve aussi l'odeur du muse, & tous les Grands de l'Inde n'en mangent point d'autre. En Perse même, un sac de ce riz est regardé comme un présent fort agréable. C'est de la Rivière qui passe à Kerkoa, & des autres qu'on trouve dans cette route, que se forme celle de Surate.

DE Navapoura, on compte neuf cosses à Nasarbar; quatorze de Nasarbar à Dol-Medan; fept de Dol-Medan à Senguera; & dix de Senguera à Tallener, où l'on passe une Rivière qui se rend dans le Golfe de Cambaye par Baroche. où elle est fort large. De Tallener à Choupre, il y a quinze cosses; treize de Choupre à Senquelis; dix de Senquelis à Nabir; & neuf de Nabir à Balde poura. C'est dans ce dernier lieu que les voitures, chargées des marchandiles, payent les droits de Brampour. Le Pays offre, de toutes parts, du bled, du riz & de l'indigo.

BRAMPOUR, qui n'est qu'à cinq cosses de Baldelpoura, est une grande

TAVERNIER. 1665.

Voyage de Surate à Agra par Brampour & Scronge.

Grands, qui

fon Commer-

TAVERNIER. 1665.

Ville ruinée, dont la plûpart des maisons sont couvertes de chaume. On voit encore, au milieu de la Place, un grand Château, qui fert de logement au Gouverneur. Le gouvernement de cette Province est si considérable. qu'il est toûjours le partage d'un Fils ou d'un Oncle de l'Empereur. Au. reng-Zeb, qui règnoit alors, avoit commandé longtems à Brampour, pendant le règne de son Père. Mais Tavernier observe que depuis qu'on a reconnu les avantages de la Province de Bengale, qui portoit autrefois le nom de Royaume, on en a fait le principal gouvernement de l'Empire. Le Commerce est florissant à Brampour. Il se fait, dans la Ville & dans la Province, une prodigieuse quantité de toiles fort claires, qui se transportent en Perfe, en Turquie, en Moscovie, en Pologne, en Arabie, au grand Caire & dans d'autres lieux. Des unes, qui font teintes de diverses conleurs, à fleurs courantes, on fait des voiles & des écharpes pour les femmes, des couvertures de lit & des mouchoirs. D'autres font toutes blanches, avec une rave d'or ou d'argent qui borde la pièce & les deux bouts. depuis la largeur d'un pouce jusqu'à douze ou quinze; c'est-à-dire, plus ou moins grande. Cette bordure n'est qu'un tissu d'or ou d'argent, & de soye, avec des fleurs dont la beauté est égale des deux côtés. Si celles qu'on porte en Pologne, où le Commerce en est considérable, n'avoient aux deux bouts trois ou quatre pouces, au moins, d'or ou d'argent; ou si cet or & cet argent devenoient noirs en passant les Mers de Surate à Ormus, & de Trebizonde à Mangalia, ou dans d'autres Ports de la Mer noire, on ne pourroit s'en défaire qu'avec beaucoup de perte. D'autres toiles font par bandes, moitié coton, moitié d'or & d'argent, & cette espèce porte le nom d'Ormus. Il s'en trouve depuis quinze jusqu'à vingt aunes, dont le prix est quelquefois de cent & de cent cinquante roupies; mais les moindres ne font pas au-deffous de dix ou douze. En un mot, les Indes n'ont pas de Province où le coton se trouve avec plus d'abondance qu'à Brampour (c).

Mort tragique du Gouverneur.

En fortant de la Ville, on passe une Rivière, différente de celle que l'Auteur avoit déja passée. Il compte cent trente-deux cosses de Surate à Brampour; & ces cosses, qui sont des plus petites de l'Inde, se sont en moins d'une heure. Tavernier raconte une étrange fédition, dont il fut témoin dans la même Ville, en revenant pour la première fois de la Cour à Surate en 1641. Le Gouverneur de la Province, qui étoit Neveu de l'Empereur par sa Mère, avoit conçu de criminels sentimens d'affection pour un de ses Pages. Ce jeune homme, après avoir résisté long-tems aux sollicitations, résolut, par le conseil de son frère, qui étoit Dervis, de s'armer d'un grand couteau, & se voyant pressé, dans un lieu qui ne lui laisfoit pas d'autre ressource, il tua le coupable, de deux ou trois coups. Il fortit aussi tôt, sans aucune marque d'emotion, & les Gardes de la Porte le crurent chargé de quelque message. Le Dervis, pour le sauver du supplice, en faifant connoître l'infâmie du Gouverneur, prit aussi-tôt, avec ses Compagnons, les Banières de Mahomet, qui étoient plantées autour de la Mosquée; & se mettant à crier que tout ce qu'il y avoit de fidèles

(c) Pag. 29.

Mahor breufe lais, e " qu'or , parm garde n faire . vé le n respect vové à hérite d qui lui fer la v Bengale AVAL

lieux do clos de 1 foixante inférieur auelaues bages. Ils netto petit lit lorfqu'or fe trouv le Bourg à ceux q VINC

ici fans fe, à A Patna. nians, d mailons les peint Perfe air

(d) Pa (e) Iba (f) Ce dans le te les suppri

cing coffe 3, de Pi 6, de P

5, de B 5, de N 3, de C 8, de C

8, de C

me. On logement iderable, sar. Auour, penu'on a reis le nom
Le Coms la Pronfportent
au grand

au grand rfes coules femares blanix bouts. , plus ou de foye. u'on poraux deux cet or & 18. & de e, on ne font par porte le dont le es moinles Indes

nce qu'à celle que Surate à font en nt il fut e la Cour eveu de ion pour aux folde s'arlui laifups. Il la Porte du fupt, avec autour

fidèles

Ma-

Mahométans eussent à les suivre, ils assemblèrent en peu de tems une nombreuse populace. Ils se presentèrent, avec cette suite, aux portes du Palais, en criant de toute leur force (d); "mourons pour Mahomet, ou "qu'on nous livre un insâme Gouverneur qui n'est pas digne d'etre enterré "parmi les Musulmans, & que nous ferons manger par les chiens". La garde n'étoit pas capable de resister aux séditieux. Il auroit fallu les satisfaire, si quelques uns des principaux Seigneurs de la Ville n'eussent trouvé le moyen de les appaiser, en leur représentant qu'ils devoient quelque respect au Neveu de l'Empereur. Dès la nuit suivante, le corps sut envoyé à la Cour, avec le Harem du Gouverneur; & l'Empereur, qui hérite des biens de tous ses Sujets, apprit tranquillement une nouvelle qui lui apportoit d'immenses richesses. Il affecta même de récompenser la vertu du Page, par un petit gouvernement qu'il lui donna dans le Bengale (e).

AVANT que de continuer sa route, l'Auteur avertit que dans tous les lieux dont le nom se termine par Sera, on doit se représenter un grand enclos de murs ou de hayes, dans lequel sont disposées en cercle cinquante ou soixante hutes, couvertes de chaume. C'est une sorte d'hôtellerie, sort inférieure aux Carvanseras Persans, où se trouvent quelques hommes & quelques semmes, qui vendent de la farine, du riz, du beurre, & des herbages, & qui prennent soin de faire cuire le pain & le riz des Voyageurs. Ils nettoyent les huttes, que chacun a la liberté de choisir; ils y mettent un petit lit de sangle, sur lequel on étend le matelas dont on doit être fourni, lorsqu'on n'est point assez riche pour se faire accompagner d'une tente. S'il se trouve quelque Mahométan parmi les Voyageurs, il va chercher, dans le Bourg ou le Village, du mouton & des poules, qu'il distribue volontiers

à ceux qui lui en rendent le prix.

Vingt lieux différens, que Tavernier nomme jusqu'à Seronge, passent ici sans remarque & sans description (f). Il observe seulement qu'on passe, à Andy, une Rivière qui va se rendre dans le Gange entre Banarou & Patna. Seronge lui parut une grande Ville, dont les Habitans sont Banians, & la plûpart Artisans de père en sils; ce qui les porte à se bâtir des maitons de pierre & de brique. Il s'y fait un grand Commerce de ces toiles peintes, qu'on nomme Chites, dont tout le bas peuple de Turquie & de Perse aime à se vétir, & qui servent, dans d'autres Pays, pour des couvertu-

TAVERNIER.

Hôtelleries de l'Indouftan.

Ville de Seronge & fes propriétés.

(d) Pag. 30.

(e) Ibid.

(f) Ces noms feroient une trifte figure dans le texte: mais on fe gardera bien de les supprimer. De Brampour, l'Auteur fit cinq coffes jusqu'à Piombisera:

3, de Piombifera à Pander:

- 6, de Pander à Balki-fera: 5, de Balki-fera à Neveiki-fera:
- 5, de Nevelki · fera à Cousemba: 3, de Cousemba à Cheni pour:
- 8. de Cheni-pour à Charoua:
- 8, de Charoua à Bicb ola:

4, de Bich ola à Andy:

4, d'Andy à Onquenas:

5, d'Onquenas à Tiqueri:

4, de Tiquery à Toolmeden :

4, de Toolmeden à Nova fera:

4, de Nova fera à Ichavour:

5, d'Ichavour à Signer:

3, de Signor à Cuekaipour:

3, de Chekaipour à Dour - ay:

3, de Dour ay à Ater kaire:

4, d'Ater kaire à Telor:

3, de l'elor à San-kaire:

12, de San - kaire à Seronge.

TAVERNIER. 1665.

Tolles.

pour les

femmes.

tranfparentes.

res de lit & de nappes à manger. On en fait dans d'autres lieux que Seron. ge, mais de couleurs moins vives, & plus sujettes à se ternir dans l'eau: tandis que celles de Seronge deviennent plus belles chaque fois qu'on les lave. La Rivière, qui passe dans cette Ville, donne cette vivacité aux teintures. Pendant la faifon des pluyes, qui durent quatre mois, les Ou. vriers impriment leurs toiles, suivant le modèle qu'ils reçoivent des Mar. chands étrangers; & lorique les pluves cessent, ils se hatent de laver les toi. les dans la Rivière, parceque plus elle est trouble, plus les couleurs sont vives & réfiftent au tems (g). On fait aussi, à Seronge, une sorte de gazes ou de toiles si fines, qu'étant sur le corps, elles laissent voir la chair com. me à nud. Le transport n'en est pas permis aux Marchands. Le Gouver. neur les prend toutes, pour le Serrail Impérial & pour les principaux Sei. gneurs de la Cour. Les Sultanes & les Dames Mogoles s'en font des chemises & des robbes, que l'Empereur & les Grands se plaisent à leur voir

porter dans les grandes chaleurs (h). Les cent & une cosses, que l'Auteur fit de Brampour à Seronge lui parurent beaucoup plus grandes que celles de Surate à Brampour. Il mettoit quelquefois cinq quarts-d'heure à les faire dans sa voiture. Pendant des journées entières, il traversoit des campagnes fertiles, qui ressemblent beaucoup à celles de la Beausse. On y trouve rarement des bois; & les Villages étant fort près l'un de l'autre, un Voyageur marche ou s'arrete à fon gré.

& fait cette route à son aise (i).

CALLABAS est un gros Bourg, autrefois la résidence d'un Raja tributaire du Grand Mogol. Les Caravanes qui passoient par ses terres étoient. ou volées, ou vexées par des droits excellifs. Aureng Zeb, étant monté sur le Trône, fit couper la tête à ce Tyran des Voyageurs & à quantité de ses Vassaux. On a fait élever, proche du Bourg, sur le grand chemin, plusieurs tours percées d'un grand nombre de fenêtres, sur lesquelles on a placé toutes ces têtes, de deux en deux pieds de distance. En 1665, c'est-à-dire, au dernier Voyage de Tavernier, cette exécution devoit etre récente, puisque les têtes paroissoient entières, & jettoient encore une gran-

de puanteur (k).

Malice d'un éléphant.

COLLASAR est une petite Ville, dont tous les Habitans sont Idolâtres. A l'arrivée de Tavernier, dans son dernier Voyage, on y faisoit entrer huit groffes pièces d'artillerie, les unes de quarante-huit livres de balle, & d'autres de trente-fix, tirées chacune par vingt, quatre couples de bœufs. Elles étoient suivies d'un éléphant, qui servoit à les pousser avec sa trompe, dans les passages difficiles, où les bœufs n'auroient pas suffi pour les tirer. Hors de la Ville, le long du grand chemin, on rencontre quantité de

ces gr plufic porte. Statue en piè fignes fort af mille l qui ét L'Emp guerre

parava ON mi-qua re les i ou tro du Mic fulipata min qu voient par que riz & c parcequ qui dût riz & un ferr née, q grands d'arret bleues nous, fc upu à chev les Spe més du

Un: débord voir tr & mêr Barque ches,

fifter a

té hors

bien-tô

(1) V XII

<sup>(</sup>g) Ibidem. pag. 32. (b) Elles dansent avec ces chemises. & c'est apparemment ce qui fait dire à Rhoe & Mandelflo qu'elles dansent nues.

<sup>(</sup>i) De Seronge à Magaiki fera, on compte fix coffes:

<sup>2,</sup> de Magaiki-fera à Paulki-fera: 3, de Paulki-fera à Kajariki - Jera:

<sup>6.</sup> de Kafariki - fera à Chadolki - fera:

<sup>6,</sup> de Chadolki - fera à Caliabas: 2, de Callabas à Akmate:

<sup>9,</sup> d'Akmate à Collafar: 6, de Collafar à Sanfele:

<sup>4,</sup> de Sanfele à Dongry: 3, de Dongry à Gate.

<sup>(</sup>k) Pag. 33.

que Seron. lans l'eau; s qu'on les vacité aux , les Ou. des Marver les toi. irs font vie de gazes chair com. e Gouver. ipaux Sei. it des che.

ge lui paru. Il mettoit endant des blent beaues Villages à fon gré,

leur voir

ja tributaj. s étoient, étant mon-& à quanr le grand fur lefquel-. En 1665, levoit etre e une gran-

: Idolâtres. oit entrer e balle, & de bœufs. c fa trompour les tiuantité de ces

- Sera:

ces gros arbres qui s'appellent Mangues; & dans les intervalles, on voit en plusieurs endroits de petites Pagodes, dont chacune a son Idole devant la porte. A mesure que l'éléphant passoit devant ces Pagodes, il enlevoit les statues avec sa trompe, & les jettoit si haut & si loin qu'elles se brisoient en pièces. Il y avoit beaucoup d'apparence qu'il y étoit porté par quelques fignes du Mahométan qui le conduisoit : mais les Banians en paroissoient fort affligés, sans ofer se plaindre, parceque l'escorte étoit de plus de deux mille hommes, tous Mahométans, à l'exception des Maîtres-Canonniers, qui étoient Franguis, c'est-à-dire, François, Anglois & Hollandois. L'Empereur envoyoit cette artillerie à son Armée du Decan, pour faire la guerre à Sevagy, ce fameux Rebelle, qui avoit pillé Surate l'année d'auparavant (1).

On appelle Gate, un détroit de montagnes, qui dure l'espace d'un demi-quart de lieue, & qu'on descend du côté d'Agra. L'entrée offre encore les ruines de deux ou trois Châteaux; & le chemin est si étroit, que deux ou trois chariots n'y passeroient pas aisément de front. En venant du côté du Midi, comme de Surate, de Goa, de Visapour, de Golkonde, de Mafulipatan & de quantité d'autres lieux, on ne peut éviter ce dangereux chemin qu'en prenant la route d'Amadabath. Les deux entrées du détroit avoient autrefois leur porte; & celle qui regarde Agra est encore occupée par quelques maisons de Banians qui vendent de la farine, du beurre, du riz & des legu nes. Tavernier, s'y étant arrêté pour attendre les voitures, parcequ'on est obligé de descendre à ce passage, sut témoin d'un spectacle qui dût l'effrayer. Les Banians avoient, à peu de distance, un magasin de riz & de bled. Une femme, qui alloit prendre du grain, fut picquée par un ferpent de treize ou quatorze pieds de long & d'une groffeur proportionnée, qui se trouvoit caché derrière les facs. Elle revint en poussant de grands cris. On lui lia le bras au-dessus de la picquûre, dans l'espérance d'arrêter le venin. Mais, son visage s'étant entlé autli-tôt, avec des taches bleues & livides, elle mourut en moins d'une heure (m). Quatre Ragipous, qui passent pour la meilleure Milice des Indes, & qui ne font pas sc upule, quoique Banians, de tuer dans l'attaque & la défense, survinrent à cheval, lorsque cet affreux événement causoit encore l'épouvante à tous les Spectateurs. Ils ne balancèrent point à se jetter dans le magasin, armés du fabre & de la demie picque. Tavernier n'eut pas la curiofité d'affister au combat; mais il les vit iortir vainqueurs; & le serpent, qui fut jetté hors du Village, attira tout d'un coup tant d'oiseaux de proye, qu'il sut bien-tôt dévoré.

UNE Rivière, qui coule au pied de Gate, & que les pluyes avoient fait déborder, obligea l'Auteur de passer deux jours dans ce lieu, pour la pou- chemin. voir traverser à gué; sans quoi l'on est forcé de décharger les voitures, & même de les démonter, pour les faire porter à force de bras jusqu'aux Barques. Ce chemin, qui est d'une demie-lieue, est couvert de grosses roches, & si pressé entre la montagne & la Rivière, qu'on ne peut rien s'i-

1665.

Détroit de

Avanture

(1) Voyez les Relations du Tom, XI. XIII. Part.

(m) Pag. 34.

TAVERNIER. 1665.

Nader, grande Ville qui forme une Peninsule.

maginer de plus dangereux. Les Habitans ne manquent, ni de bois, ni de pierre, pour y faire un pont; mais ils trouvent plus d'avantages à rendre d'autres services aux Passans. A quatre cosses de Gate, on arrive à Nader (n), grande Ville, située sur la pente d'une montagne, au-dessus de laquelle on découvre une Forteresse. Toute la montagne en est une ellememe, par les murailles dont elle est environnée. On voit, autour de la Ville, plusieurs grands Etangs, qui étoient autrefois revetus de pierre de taille, mais dont on a neglige l'entretien. Une lieue plus loin, on conferve, avec plus de foin, quelques belles fépultures. La même Rivière qu'on a passée le jour précédent, & qu'on repasse quatre ou cinq cosses au-delà de Nader, entoure les trois quarts de la Ville & de la montagne, dont elle fait une Peninfule. & va se jetter dans le Gange après avoir long-tems serpenté. On fabrique, à Nader, de belles couvertures picquées, blanches, ou brodées de fleurs d'or, d'argent & de foye.

Fortereffe de Goualeor, Prison d'Etat.

GOUALEOR est une grande Ville, mal bâtie, & divisée par une petite Rivière. Une haute montagne, qui la borde au Couchant, est entourée d'une muraille flanquée de tours; &, dans cette enceinte, on voit quelques Etangs formes par les pluyes. Ce qu'on y fème régulièrement suffit pour la sublistance de la garnison. Aussi cette Place est-elle regardée comme une des meilleures de l'Inde. Sur la pente de la montagne au Nord-Ouest, on découvre une Maison de plaisance, bâtie par Scha-Jehan, qui commande toute la Ville, & qui tient lieu de Forteresse. Au bas de cet édifice, Tavernier fut surpris de trouver plusieurs figures de démons, taillées dans le roc en bas-relief. Il en admira une, dont la hauteur est extraordinaire. Depuis que les Mogols font établis dans cette Contrée, Goualeor est comme la Prison d'Etat. Scha-Jehan, n'ayant dû la Couronne qu'a ses artifices, faisoit arrêter successivement tous les Princes & les Seigneurs dont il redoutoit le caractère ou la puissance, & les envoyoit à Goualeor; mais il leur laissoit la vie & l'usage de leur bien : au-lieu qu'Aureng-Zeb n'y faisoit conduire un Prisonnier, que pour s'en désaire peu de jours après par le poison. Morat-Bakché, le plus jeune de ses frères, y trouva la mort, On lui a fait, dans la Ville, un magnifique tombeau, pour lequel on a bâti une Mosquée, avec une grande place environnée de voutes & de boutiques. C'est l'usage des Indes, de joindre à tous les édifices publics, une place qui fert de Marché, & d'y faire une fondation pour les Pau-

Diverses Rivières.

A cinq cosses de Goualeor, on passe à gué une Rivière qui se nomme Lantké. On trouve à Paterki-sera, celle de Quarinadi, qu'on passe sur un Pont de fix grandes arches. Celle de Chamelnadi, qu'on rencontre à Dolpoura, se passe en Bâteau & va se rendre dans le Gemené, entre Agra & Ha-

(n) Quatre cosses de Gate à Nader:

9, de Nader à Barki-fera:

labas. long cul d

IL a déja & qua mer d ce Vo

Mand EN un for offert fité d dans l fans e qu'ils fortir. tans, re. d'où f qu'il r fes yer

> que en f fut Ang

> > fent

(p) de Sura Brampo neuf de (q)

> 22, d 18, de 20, de 13, d

14, d 14, d 12, d II, d

17, d 15, d 15, d 10, d

12, d

<sup>3,</sup> de Barki - fera à Trie: 9, de Trie à Goualeor:

<sup>3,</sup> de Goualeor à Paterki fera:

no, de Paterki - sera à Quariqui - sera:

<sup>6,</sup> de Quariqui · fera à Dolpoura :

<sup>6,</sup> de Dolpoura à Minaski sera:

<sup>8,</sup> de Minaski-fera, au Pont de Faoulka-

du Pont de Jaoulkapoul à Agra.

<sup>(0)</sup> Pag. 36.

, ceau

labas. Celle de Jagounadi, entre Minaski-fera & Agra, offre un Pont fort long & bâti de pierre de taille, qui se nomme Jaoulkapoul. Suivant le calcul de l'Auteur, on compte cent six cosses de Seronge à Agra (p).

IL seroit inutile de répéter, après lui, la route par Amadabath, qu'on a déja donnée dans la Relation de Mandelslo, s'il n'y joignoit les distances, & quantité de lieux, qui, n'étant pas nommés dans l'autre, peuvent former du moins une Note utile (q). Quoiqu'il ne marque point le tems de ce Voyage, il mêle, à fes descriptions, quelques remarques échappées à Mandelslo, qui paroissent mériter aussi d'être conservées.

En passant à Baroche, il accepta un logement chez les Anglois, qui ont un fort beau Comptoir dans cette Ville. Quelques Charlatans Indiens ayant offert d'amuser l'assemblée par des tours de leur profession, il eut la curiosité de les voir. Pour premier spectacle, ils firent allumer un grand seu, dans lequel ils firent rougir des chaînes, dont ils fe lièrent le corps à nud, fans en ressentir aucun mal. Ensuite, prenant un petit morceau de bois, qu'ils plantèrent en terre, ils demandèrent quel fruit on fouhaitoit d'en voir fortir. On leur dit qu'on fouhaitoit des mangues. Alors, un des Charlatans, s'étant couvert d'un linceul, s'accroupit cinq ou fix fois contre terre. Tavernier, qui vouloit le fuivre dans cette opération, prit une place, d'où ses regards pouvoient pénétrer par une ouverture du linceul; & ce qu'il raconte ici femble demander beaucoup de confiance au témoignage de fes yeux.

,, J'APPERÇUS, dit-il, que cet homme, se coupant la chair sous les ais-" felles, avec un razoir, il frottoit de son sang le morceau de bois. Cha-,, que fois qu'il se rélevoit, le bois croissoit à vûe d'æil; & la troissème, il ", en fortit des branches, avec des bourgeons. La quatrième fois, l'arbre , fut couvert de feuilles. La cinquième on y vit des fleurs. Un Ministre " Anglois, qui étoit présent, avoit protesté d'abord qu'il ne pouvoit con-" fentir que des Chrétiens assistassent à ce spectacle: mais lorsque d'un mor-

Tours incroyables des

(p) En les joignant à cent trente deux, de Surate à Brampour, & à cent une de Brampour à Seronge, c'est trois cens trenteneuf de Surate à Agra.

(q) De Surate à Baroche, on compte 22 cosses:

22, de Baroche à Brodra:

bois, ni

es à ren-

arrive à -dessus de

une elleour de la

pierre de

conferve,

qu'on a u-delà de

nt elle fait is ferpen-

ches, ou

ine petite

entourée voit quel-

nent fuffit

rdée com-

au Nord-

ehan, qui oas de cet

ons, tail-

est extra-

e, Goua-

onne qu'à Seigneurs

Goualeor;

g-Zeb n'y

ours après ra la mort.

quel on a

tes & de

s publics,

les Pau-

e nomme

le fur un

re à Dol-

ra & Ha-

de Faoulka-

18, de Brodra à Neriade: 20, de Neriade à Amadabath:

13, d'Amadabath à Panjer:

14, de Panser à Majana:

14, de Mafana à Chitpour: 12, de Chitpour à Balampour:

11, de Balampour à Dantivar;

17, de Dantivar à Bargant:

15, de Bargant à Bimal: 15, de Bimal à Modra:

10, de Modra à Chalnour: 12, de Chalaour à Cantap:

15, de Cantap à Setlana:

14, de Setlana à Palavaseny:

11, de Palavaseny à Pipars:

16, de Pipars à Mirda:

12, de Mirda à Boronda: 18, de Boronda à Coetchiel:

14, de Coetchiel à Bandar - Sonnery:

16, de Bandar - Sonnery à Ladona:

12, de Ladona, Ville, à Chasou: 17, de Chasou à Nuali:

10, de Nuali à Hindou:

10, d'Hindou à Baniana:

14, de Baniana à Vettapour, Ville fort an-

cienne, où l'on fait des tapis de laine:

12, de Vettapour à Agra: ce qui fait, par cette route, quatre cens quinze cosses depuis Surate. On met ordinairement trente-cinq ou quarante jours à faire cette route. Ibid. pag. 51 & précédentes.

TAVEPNIER.
1665.

, ceau de bois fec il eut vû que ces gens-là faisoient venir, en moins d'une demie-heure, un arbre de quatre ou cinq pieds de haut, avec des seuilles & des sleurs comme au Printems, il se mit en devoir de l'aller rompre, & dit hautement qu'il ne donneroit jamais la Communion à aucun de ceux qui demeureroient plus long-tems à voir de pareilles choses: ce qui obligea les Anglois de congédier ces Charlatans, après leur avoir donné la valeur de dix ou douze écus, dont ils se retirerent fort satisfaire (e)"

", tisfaits (r)".

Dans le petit Voyage que l'Auteur fit à Cambaye, en se détournant de cinq ou six cosses, il n'observa rien dont Mandelslo n'ait sait la description; mais, à son retour, il passa par un Village, qui n'est qu'à trois cosses de cette Ville, où l'on voit une Pagode, célèbre par les offrandes de la plûpart des Courtisanes de l'Inde. Elle est remplie de nudités, entre lesquelles on découvre particulièrement une grande figure, que l'Auteur prit pour un Apollon, dans un état fort indécent. Les vieilles Courtisanes, qui ont amassé une somme d'argent dans leur jeunesse, en achétent de petites Esclaves, qu'elles forment à tous les exercices de leur profession; & ces petites filles, que leurs Maîtresses mênent à la Pagode, dès l'âge d'onze ou douze ans, regardent comme un bonheur d'être offertes à l'Idole (s). Cet insame Temple est à six cosses de Chid-Abad, où Mandelslo visita un des

Avanture fingulière d'un enfant. plus beaux Jardins du Grand Mogol. A l'occasion de la Rivière d'Amadabath, qui est sans pont, & que les Paysans passent à la nage, après s'être lié, entre l'estomac & le ventre, une peau de bouc qu'ils remplissent de vent, il remarque que pour faire passer leurs enfans, ils les mettent dans des pots de terre, dont l'embouchure est haute de quatre doigts, & qu'ils poussent devant eux. Pendant qu'il étoit dans cette Ville, un Paysan & sa femme passoient un jour, avec un enfant de deux ans, qu'ils avoient mis dans un de ces pots, d'où il ne lui fortoit que la tête. Vers le milieu de la Rivière, ils trouvèrent un petit banc de fable, sur lequel étoit un gros arbre que les flots y avoient jetté. Ils pouffèrent le pot dans cet endroit, pour y prendre un peu de repos. Comme ils approchoient du pied de l'arbre, dont le tronc s'élevoit un peu au-dessus de l'eau, un serpent, qui sortit d'entre les racines, sauta dans le pot. Le père & la mère fort effrayés abandonnèrent le pot, qui fut emporté par le courant de l'eau, tandis qu'ils demeurèrent à demi-morts au pied de l'arbre. Deux lieues plus bas, un Baniane & fa femme, avec leur enfant, fe lavoient, fuivant l'usage du Pays, avant que d'aller prendre leur nourriture. Ils virent, de loin, ce pot sur l'eau, & la moitié d'une tête qui paroissoit hors de l'embouchure. Le Baniane se hâte d'aller au secours, & pousse le pot à la rive. Aussi-tôt, la mère, suivie de son enfant, s'approche pour aider l'autre à fortir. Alors, le ferpent, qui n'avoit fait aucun mal au premier, fort du pot, se jette sur l'enfant du Baniane, se lie autour de son corps par divers replis, le picque & lui jette son venin, qui lui cause une prompte mort Deux Payfans superstitieux, se persuadèrent facilement qu'une avanture si extraordinaire étoit arrivée par une secréte disposition du Ciel, qui

(r) Ibid. pag. 37 & 38.

(s) Ibidem. pag. 39.

leur ô événei redem férend l'enfan

TAY lui fit l tre que fur celi de la m v a toû buse, du fom çut d'u le, qui tes, Ta menoit On atta de l'aut dont le me lign encore Les det de deri qui fert res ou du Peu vers la C'est ai

Le j
bande d
dont le
han-Gu
tit fils,
Fakirs,
des em
confifte
foient
par det
les, un
en mai
les cou
gent &

pard fu

exercic

oins d'une des feuilller romà aucun noses: ce eur avoir t fort fa-

urnant de cription; cosses de e la plûlefquelles pour un , qui ont tes Esclaces petil'onze ou s). Cet a un des

c que les ntre, une ire passer chure est u'il étoit an enfant ui fortoit banc de Ils poufomme ils ıu - dessus pot. Le té par le e l'arbre. avoient,

Ils vioit hors e le pot à our aider premier, orps par prompte ne avanliel, qui

leur ôtoit un enfant pour leur en donner un autre. Mais le bruit de cet événement s'étant répandu, les véritables parens, qui en furent informés, redemandèrent leur enfant; & leurs prétensions devinrent le sujet d'un différend fort vif. L'affaire fut portée devant l'Empereur, qui ordonna que

l'enfant fût restitué à son père (t).

TAVERNIER prend plaisir à s'étendre sur diverses histoires, dont on lui fit le récit dans la même Ville: mais le goût de la vérité doit faire mettre quelque différence entre ce qu'il rapporte sur le témoignage d'autrui, ou fur celui de ses propres yeux. Il confirme ce qu'on a lû dans Mandelslo, de la multitude de finges qu'on rencontre sur la route, & du danger qu'il y a toûjours à les irriter. Un Anglois, qui en tua un d'un coup d'arquebuse, faillit d'etre étranglé par soixante de ces animaux, qui descendirent du sommet des arbres, & dont il ne fut délivré que par le secours qu'il recut d'un grand nombre de Valets. En passant à Chitpour, assez bonne Ville, qui tire fon nom du Commerce de ces toiles peintes qu'on nomme Chites, Tavernier vit, dans une grande place, quatre ou cinq lions qu'on amenoit pour les apprivoiser. La méthode des Indiens lui parut curieuse. On attache les lions par les pieds de derrière, de douze en douze pas l'un de l'autre, à un gros pieu bien affermi. Ils ont au cou une autre corde, dont le Maître tient le bout à la main. Les pieux sont plantés sur une même ligne; & fur une autre parallele, éloignée d'environ vingt pas, on tend encore une corde, de la longueur de l'espace qui est occupé par les lions. Les deux cordes, qui tiennent chacun de ces animaux attachés par les pieds de derrière, leur laissent la liberté de s'élancer jusqu'à la corde parallele, qui fert de borne à ceux qui font au-delà, pour les irriter par quelques pierres ou quelques petits morceaux de bois qu'ils leur jettent. Une partie du Peuple accourt à ce spectacle. Lorsque le lion provoqué s'est élancé vers la corde, il est ramené au pieu par celle que le Maître tient à la main. C'est ainsi qu'il s'apprivoise insensiblement; & l'Auteur sut témoin de cet

Le jour suivant lui offrit un autre amusement, dans la rencontre d'une bande de Fakirs, ou de Dervis Mahométans. Il en compta cinquante-sept, dont le Chef, ou le Supérieur, avoit été grand Ecuyer de l'Empereur Je- de leurs han-Guir, & s'étoit dégoûté de la Cour, à l'occasion de la mort de son pe- Chels. tit fils, qui avoit été étranglé par l'ordre de Scha Jehan. Quatre autres Fakirs, qui tenoient le premier rang après le Supérieur, avoient occupé des emplois considérables à la même Cour. L'habillement de ces cinq Chefs consistoit en trois ou quatre aunes de toile, couleur orangée, dont ils se faifoient comme des ceintures, avec le bout passé entre les jambes & relevé par derrière jusqu'au dos, pour mettre la pudeur à couvert; & sur les épaules, une peau de tigre, attachée fous le menton. Devant eux, on menoit en main huit beaux chevaux, dont trois avoient des brides d'or & des selles couvertes de lames du même métal, & les cinq autres des brides d'argent & des felles couvertes aussi de lames d'argent, avec une peau de léopard sur chacune. L'habit du reste des Dervis étoit une simple corde, qui

exercice, à Chitpour, fans fortir de fon carosse (v).

1665.

Danger d'initer les

Comment on apprivoise

Rencontre

TAVERNIER.

Arme inconnue en Europe. leur servoit de ceinture, sans autre voile pour l'honnêteté, qu'un petit morceau d'étoffe. Leurs cheveux étoient liés en tresse autour de la tête. & formoient une espèce de turban. Ils étoient tous armés, la plûpart d'arcs & de fléches, quelques-uns de mousquets, & d'autres de demi-picques, a. vec une forte d'arme, inconnue en Europe, qui est, suivant la description de l'Auteur, un cercle de fer tranchant, de la forme d'un plat dont on auroit ôté le fond. Ils s'en passent huit ou dix autour du cou, comme une fraife; & les tirant lorsqu'ils veulent s'en servir, ils les jettent avec tant de sor. ce, comme nous ferions voler une affiette, qu'ils coupent un horame prefqu'en deux par le milieu du corps (x). Chaque Dervis avoit aussi une espèce de cor-de-chasse, dont ils sonnent en arrivant dans quelque lieu, avec un autre instrument de fer, à peu près de la forme d'une truelle. C'est avec cet instrument, que les Indiens portent ordinairement dans leurs Voyages, qu'ils raclent & nettoyent la terre dans les lieux où ils veulent s'arrêter, & qu'après avoir ramassé la poussière en monceau, ils s'en servent comme de matelas pour être couchés plus mollement. Trois des mêmes Dervis étoient armés de longues épées, qu'ils avoient achetées apparemment des Anglois ou des Portugais. Leur bagage étoit composé de quatre cosfres, remplis de Livres Arabes ou Perfans, & de quelques uftenciles de cuisine. Dix ou douze bœufs, qui faisoient l'arrière-garde, servoient à porter ceux qui étoient incommodés de la marche.

Camp des Dervis.

Lors que cette religieuse troupe sut arrivée dans le lieu où Tavernier s'étoit arrêté, avec cinquante personnes de son escorte & de ses domessiques, le Supérieur, qui le vit si bien accompagné, demanda qui étoit cet Âga, & le fit prier ensuite de lui céder son poste, parcequ'il lui paroissoit commode pour y camper avec ses Dervis. L'Auteur, informé du rang des cinq Chefs, se disposa de bonne grace à leur faire cette civilité. Aussi-tôt la place fut arrofée de quantité d'eau, & foigneusement raclée. Comme on étoit en hyver, & que le froid étoit affez picquant, on alluma deux feux pour les cinq principaux Dervis, qui se placèrent au milieu, avec la facilité de pouvoir se chauffer devant & derrière. Dès le même soir, ils reçurent dans leur camp la visite du Gouverneur d'une Ville voisine, qui leur fit apporter du riz & d'autres rafraîchissemens. Leur usage, pendant leurs courses, est d'envoyer quelques-uns d'entr'eux à la quete, dans les Habitations voisines; & les vivres qu'ils obtiennent se distribuent avec égalité dans toute la troupe. Chacun fait cuire son riz. Ce qu'ils ont de trop est donné aux Pauvres, & jamais ils ne se reservent rien pour le lendemain (v).

Bargant est le Domaine d'un Raja, dont les Vassaux passent pour des Brigands, redoutables aux Voyageurs: mais quelques présens que Tavernier sit à leurs Chefs lui firent obtenir un traitement fort civil & lui procurèrent même une escorte. Le Pays, qui est entre Dantivar & Mirda, n'est pas plus sûr. On compte trois journées, par des montagnes qui appartiennent à des Rajas tributaires du Grand Mogol, auxquels ce Prince donne en revanche des emplois dans ses Armées, qui leur rapportent plus que le tri-

(x) Pag. 47.

(y) Pag. 48.

but queut le te de vec fa bordée ze ou trompe celles pour fe fait l'a Villes digo p meiller

A pride lati cessive naire de bâties: des Incachée cevoir que ce

quelqu double laquell Gemen vière, Taver léphan pour le des fu dans la fa furce D u

mière
Lorsq
Cour :
la gar
& jou
sences
Toute
confié
Holla

but qu'ils lui payent. Mirda est une grande Ville, mal bâtie, où Tavernier TAVERNIER. eut le desagrément de trouver tous les Carvanseras remplis, parceque la tante de l'Empereur Scha-Jehan, femme de Scha-Est-Khan, y passoit alors avec sa fille. L'Auteur se vit obligé de saire dresser sa tente, sur une digue d'une Prinbordée de grands arbres; & deux heures après, il fut surpris de voir quinze ou vingt éléphans, qui vinrent brifer une partie de ces arbres, avec leurs trompes, dont ils cassoient les plus grosses branches comme nous rompons celles du plus petit arbriffeau. Ce ravage étoit ordonné par la Princesse, pour se vanger du mépris des Habitans de Mirda, qui ne lui avoient pas fait l'accueil & les présens qu'ils lui devoient. Nuali & Hindou sont deux Villes, où se fait, comme dans le Pays dont elles sont environnées, l'indigo plat, qui est rond, & le plus cher des Indes, parcequ'il passe pour le meilleur (z).

Après la description de cette route, supposons Tavernier dans la Ville Impériale d'Agra. Elle est, dit-il, à vingt-sept degrés trente-une minutes de latitude, dans un terroir fabloneux, qui l'expose pendant l'été à d'excessives chaleurs. C'est la plus grande Ville des Indes, & la résidence ordinaire des Empereurs Mogols. Les maifons des Grands y font belles & bien bâties: mais celles des Particuliers, comme dans toutes les autres Villes des Indes, n'ont rien d'agréable. Elles font écartées les unes des autres & cachées par la hauteur des murailles, dans la crainte qu'on n'y puisse appercevoir les femmes; ce qui rend toutes ces Villes beaucoup moins riantes

que celles de l'Europe.

qu'un petit

de la tête,

ipart d'arcs

picques, adescription

dont on au-

ne une frai-

tant de for.

mme pref-

uffi une ef-

lieu, avec

e. C'est a-

eurs Voya-

lent s'arrê-

rvent com-

iêmies Der-

paremment

quatre cof-

tenciles de

pient à por-

Tavernier

es domesti-

ui étoit cet

i paroiffoit

lu rang des

Comme on

deux feux

c la facilité

ls reçurent

leur fit ap-

idant leurs

les Habi-

vec égali-

nt de trop

· le lende-

t pour des

ue Taver-

lui procu-

irda, n'est

appartien-

donne en

que le tribut

Ausli-tôt

Les Edifices les plus remarquables d'Agra, sont le Palais Impérial, & quelques belles Sépultures. Le Palais est un grand espace, environné d'une périal d'Agradouble muraille, qui dans quelques endroits est flanquée d'une terrasse, sur laquelle on a bâti de petits logemens pour quelques Officiers de la Cour. Le Gemené coule devant cette enceinte; mais entre le mur extérieur & la Rivière, on a formé une grande place, où se font les combats des éléphans. Tavernier observe qu'on a choisi cette place proche de l'eau, parceque l'éléphant victorieux feroit difficile à gouverner, fi l'on n'employoit l'artifice pour le pousser dans la Rivière, en attachant, au bout d'une demie picque, des fusées & des petards où l'on met le feu. On le chasse ainsi vers l'eau, dans laquelle il n'est pas plutôt à la profondeur de deux ou trois pieds, que fa fureur s'appaife (a).

Du côté de la Ville, on trouve une autre place devant le Palais. La première porte, qui n'a rien de magnifique, est gardée par quelques Soldats. Obtient la Lorsque les grandes chaleurs d'Agra forcent l'Empereur de transporter sa le voir. Cour à Dehli, ou lorsqu'il se met en campagne avec son Armée, il donne la garde de son trésor au plus fidèle de ses Omrahs, qui ne s'éloigne pas nuit & jour de cette porte, où il a fon logement. Ce fut dans une de ces absences du Monarque, que Tavernier obtint la permission de voir le Palais. Toute la Cour étant partie pour Dehli, le gouvernement du Palais d'Agra fut confié à un Seigneur qui aimoit les Européens. Velant, Chef du Comptoir Hollandois, l'alla saluer aussi-tôt, & lui offrir, en épiceries, en cabinets du

Vengeance.

(2) Pag. 51 & précèdentes.

(a) Pag. 60.

TAVERNIER.
1665.

Japon, & en beaux draps de Hollande, un présent d'environ fix mille écus. Tavernier, qui étoit présent, eut occasion d'admirer la générosité Mogole. Ce Seigneur reçut le compliment avec politesse; mais se trouvant offensé du present, il obligea les Hollandois de le remporter, en lui disant que par considération & par amitié pour les Franguis, il prendroit seulement une petite canne, de six qu'il lui offroit. C'étoit une de ces cannes du Japon, qui croissent par petits nœuds. Encore fallut-il en ôter l'or dont on l'avoit enrichie, parcequ'il ne la voulut recevoir que nûc. Après les complimens, il demanda au Directeur Hollandois ce qu'il pouvoit faire pour l'obliger; & Velant l'ayant prié de permettre, que dans l'absence de la Cour, il pût voir, avec Tavernier, l'intérieur du Palais, cette grace leur sut accordée. On leur donna six hommes pour les conduire.

Première cour & ses portiques. La première porte, qui fert de logement au Gouverneur, est une voute longue & obscure, après laquelle on entre dans une grande cour, environnée de portiques, comme la place royale de Paris. La galerie qui est en face est plus large & plus haute que les autres. Elle est soutenue de trois rangs de colomnes. Sous celles qui règnent des trois autres côtés de la cour, & qui sont plus étroites & plus basses, on a ménagé plusieurs petites chambres pour les Soldats de la garde. Au milieu de la grande galerie, on voit une niche, pratiquée dans le mur, où l'Empereur se rend par un petit escalier dérobé; & lorsqu'il y est assis, on ne le découvre que jusqu'à la poitrine, à-peu-près comme un buste. Il n'a point alors de Gardes autour de lui, parcequ'il n'a rien à redouter, & que de tous les côtés cette place est inaccessible. Dans les grandes chaleurs, il a seulement, près de sa personne, un Eunuque, ou même un de ses Ensans, pour l'éventer. Les Grands de la Cour se tiennent dans la galerie qui est au dessous de cette niche (b).

Seconde cour. Niche de l'Empereur.

Au fond de la cour, à main gauche, on trouve un second portail, qui donne entrée dans une autre grande cour, environnée de galeries, comme la première, fous lesquelles on voit aussi de petites chambres pour quelques Officiers du Palais. De cette seconde cour, on passe dans une troisieme, qui contient l'appartement Impérial. Scha-Jehan avoit entrepris de couvrir d'argent toute la voute d'une grande galerie qui est à main droite. Il avoit choisi pour l'exécution de cette magnifique entreprise, un François, qui se nommoit Augustin de Bordeaux. Mais, ayant besoin d'un Ministre intelligent pour quelques affaires qu'il avoit à Goa, il y envoya cet Artiste; & les Portugais, qui lui reconnurent affez d'esprit pour le trouver redoutable, l'empoisonnèrent à Cochin (c). La galerie est demeurée peinte de feuillages d'or & d'azur. Tout le bas est revetu de tapis. On y voit des portes, qui donnent entrée dans plusieurs chambres quarrées, mais fort petites. Tavernier se contenta d'en faire ouvrir deux, parcequ'on l'assura que toutes les autres leur ressembloient. Les trois autres côtés de la cour font ouverts, & n'ont qu'une simple muraille à hauteur d'appui. Du côté qui regarde la Rivière, on trouve un Divan, ou un Belvedere, en faillie, où l'Empereur

Cour Impériale. Ri che dessein.

(b) Pag. 61. Cette description est plus nette que celles de Rhoe & de Mandelsio; mais Tavernier n'employe pas les mêmes noms.

(c) Pag. 62.

vient
des b
Schavoien
rough
deman
On ne
refte o
raudes
on ads

la mêi ILI corde mens o res d'A Palais Lorfqu la Med ne vo cette p la plus nom ( celui d proch dans l est cor on voi ce de long d on a fa compa lieu de tail. avec t y faire des pla tre to n'a gu font é le Tor te, qu qui fe

XI

Tomb

chand

mille écus. té Mogole. ant offensé ant que par lement une du Japon, on l'avoit omplimens, obliger; & our, il pût t accordée.

une voute , environai est en fa∙ ue de trois de la cour, tites chame, on voit in petit efju'à la poiautour de e place est de sa pernter. Les ous de cet-

rtail, qui s, comme r quelques troifieme, de couvrir Il avoit is, qui se tre intelli-Artiste: & edoutable, de feuillaes portes, tites. Taque toutes t ouverts, egarde la

Empereur vient Mandelilo;

vient s'affeoir, pour se donner le plaisir de voir ses Brigantins, ou le combat TAVERNIER. des bêtes farouches. Une galerie lui fert de vestibule; & le dessein de Scha-Jehan étoit de la revêtir d'une treille de rubis & d'émeraudes, qui devoient représenter au naturel les raisins verds & ceux qui commencent à rougir; mais ce dessein, qui a fait beaucoup de bruit dans le Monde, & qui nante. demandoit plus de richesses qu'il n'en peut fournir, est demeuré imparfait. On ne voit que deux ou trois seps d'or, avec leurs feuilles, comme tout le reste devoit être; émaillés de leurs couleurs naturelles, & chargés d'émeraudes, de rubis & de grenats, qui font les grappes. Au milieu de la cour, on admire une grande cuve d'eau, d'une feule pierre grifatre, de quarante pieds de diamétre (d), avec des degrés, dedans & dehors, pratiqués dans

la même pierre, pour monter & descendre.

IL paroît que la curiofité de Tavernier reçut ici des bornes; ce qui s'accorde avec le témoignage des autres Voyageurs, qui parlent des appartemens de l'Empereur comme d'un lieu impénétrable. Il passe aux Sépultures d'Agra & des lieux voisins, dont il vante la beauté. Les Eunuques du Palais ont presque tous l'ambition de se faire bâtir un magnifique Tombeau. Lorsqu'ils ont amassé beaucoup de biens, la plûpart souhaiteroient d'aller à la Mecque, pour y porter de riches présens. Mais le Grand Mogol, qui ne voit pas fortir volontiers l'argent de ses Etats, leur accorde rarement cette permission; & leurs richesses leur devenant inutiles, ils en confacrent la plus grande partie à ces Edifices, pour laisser quelque mémoire de leur nom (e). Entre tous les Tombeaux d'Agra, on distingue particulièrement celui de l'Impératrice, femme de Scha-Jehan. Ce Monarque le fit élever proche du Tasimakan, grand Bazar, où se rassemblent tous les Etrangers, dans la feule vûe de lui attirer plus d'admiration. Ce Bazar ou ce Marché, est composé de six grandes cours, entourées de portiques, sous lesquelles on voit des boutiques & des chambres, où il se fait un prodigieux Commerce de toiles. Le Tombeau de l'Impératrice est au Levant de la Ville, le long de la Rivière, dans un grand espace fermé de murailles, sur lesquelles on a fait règner une petite galerie. Cet espace est une sorte de Jardin en compartimens, comme le parterre des nôtres; avec cette dissérence, qu'aulieu de fable, c'est du marbre blanc & noir. On y entre par un grand portail. A gauche, on découvre une belle galerie, qui regarde la Mecque, avec trois ou quatre niches où le Mufti se rend à des heures règlées, pour y faire la prière. Un peu au-delà du milieu de l'espace, on voit trois gran-des plate-formes, élevées l'une sur l'autre, & chacune accompagnée de quatre tours, d'où l'on annonce ces heures. Au-dessus s'élève un dôme, qui n'a guères moins d'éclat que celui du Val-de-Grace. Le dedans & le dehors font également revétus de marbre blanc. C'est sous ce dôme qu'on a placé le Tombeau; quoique le corps de l'Impératrice aît été dépofé fous une voute, qui est au-dessous de la première plate-forme. Les mêmes cérémonies, qui se font dans ce lieu souterrain, s'observent sous le dôme, autour du Tombeau; c'est-à-dire, que de tems en tems on y change les tapis, les chandeliers, & les autres ornemens. On y trouve toûjours aussi quelques

Autre projet d'une ri-

Pourquoi beaux TAgra font magniti-

Description du plus beau.

(d) Ibidem. XIII. Part.

(e) Pag. 62.

gode

de,

jourd

de G

cou

fait p

ge, a Di

au Su

voir t

rebute

laquel

mat y

presqu

de tre s'y ét

Un Je

à Del

nabat .

une fir

grands

bordé

traite

le Pal

qui vi

on ne

térieu

railles

fossés

du Pa Seign

trouve

dés de

tire d

& les

mang

porte & au d'eau

fins à

Omra

affez l

de co

on vo

veste

LE

JE

TAVERNIER. 1665. Dépense & durée du travail.

Mullahs en prières. Tavernier vit commencer & finir ce grand ouvrage. auguel il assure qu'on employa vingt-deux ans, & le travail continuel de vingt mille hommes (f). On prétend, dit-il, que les feuls échaffaudages ont couté plus que l'ouvrage entier, parceque manquant de bois on étoit contraint de les faire de brique, comme les cintres de toutes les voutes; ce qui demandoit un travail & des fraix immenses. Scha-Iehan avoit commencé à se bâtir un Tombeau de l'autre côté de la Rivière: mais la guerre qu'il eut avec ses Enfans interrompit ce dessein; & l'heureux Aureng-Zeb. fon Successeur, ne se fit pas un devoir de l'achever. Deux mille hommes, sous le commandement d'un Eunuque, veillent sans cesse à la garde du Mausolée de l'Impératrice & du Tasimakan (g).

Les Tombeaux des Eunuques n'ont qu'une seule plate-forme, avec qua-

tre petites chambres aux quatre coins. A la distance d'une lieue des murs d'Agra, on visite la Sépulture de l'Empereur Eckbar. En arrivant du côté Peinture

de Dehly, on rencontre près d'un grand Bazar, un Jardin, où est celle de Ichan-Guir, Père de Scha-Jehan. Le dessus du portail offre une peinture de son Tombeau, qui est couvert d'un grand voile noir, avec plusieurs flambeaux de cire blanche, & la figure de deux Jésuites aux deux bouts. On est étonné que Scha-Jehan, contre l'usage du Mahométisme, qui défend les Images, ait fouffert cette représentation. Tayernier la regarde comme un monument de sa réconnoissance, pour quelques leçons de Mathématiques & d'Astrologie que ce Prince & son Père avoient reçues des Jésuites. Il ajoute que dans une autre occasion. Scha-Jehan n'eut pas pour eux la même indulgence. Un jour qu'il étoit allé voir un Arménien, nommé Corgia, qu'il aimoit beaucoup, & qui étoit tombé malade, les Jésuites, dont la Maison étoit voisine, firent malheureusement sonner leur cloche. Ce bruit, qui pouvoit incommoder l'Arménien, irrita tellement l'Empereur, que dans sa colère il ordonna que la cloche fût enlevée & pendue au cou de son éléphant. Quelques jours après, revoyant cet animal avec un fardeau qui étoit capable de lui nuire, il fit porter cette cloche à la place du Kuteval. où elle est demeurée depuis. Corgia passoit pour excellent Poëte. Il avoit été élevé avec Scha-Jehan, qui avoit pris du goût pour fon esprit, & qui le combloit de richesses & d'honneurs; mais ses pro-

Cloche enlevée à ces Pères, par Scha-Jehan.

qui représen-

te des Jésui-

Route de Dehli.

homet (h). TAVERNIER, toûjours indépendant de l'ordre, décrit la route d'Agra à Dehli, fans expliquer à quelle occasion ni dans quel tems il fit ce Voyage. Il compte soixante-huit cosses entre ces deux Villes (i). A Cheki*fera* (k), qui n'est qu'à onze cosses d'Agra, il vit une des plus grandes Pa-

messes & ses menaces n'avoient pû lui faire embrasser la Religion de Ma-

(f) Pag. 63.

lufelki-fera à Badelpoura; & huit de Badelpoura à Dehli. Pag. 59 & 60.

<sup>(</sup>g) Pag. 64. (b) Pag. 64. (i) D'Agra à Goodki fera, on compte fix cosses; cinq, de Goodki-sera à Cheki-sera; seize, de. Cheki-fera à Kotki-fera; quinze, de Kotki-sera à Peluselki-sera; dix-huit, de Pe-

<sup>(</sup>k) Mr. Prevost avoit mis ici, par erreur, Goodki fera, qui n'est qu'à fix cosses d'Agra. Cette route est renversée dans Tavernier, qui la donne de Dehli à Agra, mais celà revient au même. R. d. E.

d ouvrage. ontinuel de haffaudages ois on étoit voutes; ce it commenguerre qu'il -Zeb, fon mmes, fous

u Maufolée avec quae des murs ant du côté est celle de ne peinture c plusieurs bouts. On i défend les comme un natiques & . Il ajoumême inorgia, qu'il la Maifon bruit, qui ue dans fa

le fon éléleau qui éce du Kuellent Poëgoût pour s fes pron de Mate d'Agra

ce Voya-A Chekiandes Pa-

de Badel-

i, par erfix coffes e dans Ta-Agra, mais

godes des Indes, accompagnée d'un Hôpital pour les finges. Cette Pagode, qui se nomme Matura, étoit autresois beaucoup plus respectée qu'aujourd'hui, & cette différence ne vient que du changement de la Rivière de Gemené, qui passoit autrefois au pied du Bourg, & qui ayant pris son cours au Nord, & n'en passant plus qu'à la distance d'une grande cosse, a fait perdre aux Pélerins Banians la commodité de s'y laver, fuivant leur usage, avant que d'entrer dans la Pagode.

Dehli est une grande Ville, située sur le Gemené, qui coule du Nord au Sud. & qui prenant enfuite son cours du Couchant au Levant, après avoir passé par Agra & Kadiove, va se perdre dans le Gange. Scha-Jehan rebuté des chaleurs d'Agra, fit bâtir près de Dehly une nouvelle Ville, à laquelle il donna le nom de Jehan-abad, qui fignifie Ville de Jehan. Le climat y est plus temperé. Mais, depuis cette fondation, Dehly est tombée bâtie par presque en ruines, & n'a que des pauvres pour Habitans; à l'exception Scha-Jehan. de trois ou quatre Seigneurs, qui, lorsque la Cour est à Jehan-abad, s'y établissent dans de grands enclos, où ils font dresser leurs tentes. Un Jésuite, qui suivoit la Cour d'Aureng-Zeb, prenoit aussi son logement à Dehly.

JEHAN-ABAD, que le Peuple, par corruption, nomme aujourd'hui Jannabat, est devenue une fort grande Ville, & n'est séparée de l'autre que par tion. une simple muraille. Toutes ses maisons sont bâties au milieu d'autant de grands enclos. On entre, du côté de Dehli, par une longue & large rue. bordée de voutes, dont le dessus est en plate-forme, & qui servent de retraite aux Marchands. Cette rue se termine à la grande place, où est le Palais de l'Empereur. Dans une autre, fort droite & fort large, qui vient se rendre à la même place, vers une autre porte du Palais, on ne trouve que de gros Marchands qui n'ont point de boutique ex-

LE Palais Impérial n'a pas moins d'une demie-lieue de circuit. Les murailles font de belle pierre de taille, avec des creneaux & des tours. Les Jehan abad. fossés sont pleins d'eau, & revétus de la même pierre. Le grand portail du Palais n'a rien de magnifique, non plus que la première cour, où les Seigneurs peuvent entrer sur leurs éléphans. Mais, après cette cour, on trouve une forte de rue, ou de grand passage, dont les deux côtés sont bordés de beaux portiques, fous lesquels une partie de la garde à cheval se retire dans plusieurs petites chambres. Ils font élevés d'environ deux pieds; & les chevaux, qui font attachés en dehors à des anneaux de fer, ont leurs mangeoires fur les rebords. Dans quelques endroits, on y voit de grandes portes, qui conduisent à divers appartemens, entr'autres à celui des femmes. & au quartier où l'on rend la Justice; ce passage est divisé par un canal plein d'eau, qui laisse un beau chemin des deux côtés, & qui forme de petits basfins à d'égales distances. Il mène jusqu'à l'entrée d'une grande cour, où les Omrahs font la garde en personne. Cette cour est environnée de logemens affez bas, & les chevaux font attachés devant chaque porte. De la feconde cour, on passe dans une troisième, par un grand portail, à côté duquel on voit une petite falle, élevée de deux ou trois pieds, où l'on prend les vestes dont l'Empereur honore ses Sujets ou les Etrangers. Un peu plus Gg 2

TAVERNIER.

Situation de cette Ville.

Jehan-abad,

Sa descrip-

1665.

Salle d'audience.

Trone Im-

périal.

Tavernier. loin, fous le même portail, est le lieu où se tiennent les tambours, les trompettes, & les hautbois, qui se font entendre quelques momens a. vant que l'Empereur se montre au Public. & lorsqu'il est prêt à se retirer. Au fond de cette troitième cour, on découvre le Divan, ou la falle d'audience, qui est élevée de quatre pieds au dessus du rez de chaussée. & tout-à-fait ouverte de trois côtés. Trente-deux colomnes de marbre. d'environ quatre pieds en quarré, avec leur piédestal & leurs moulures, foûtiennent la voute. Scha-Iehan s'étoit propofé d'enrichir cette falle des plus beaux ouvrages Mofaïques, dans le goût de la Chapelle de Florence; mais, après en avoir fait faire l'essai sur deux ou trois colomnes de la hauteur de deux ou trois pieds, il desespéra de pouvoir trouver assez de pierres pour un si grand dessein; & n'étant pas moins rebuté par la dépense, il se détermina pour une peinture en fleurs.

C'est au milieu de cette falle. & près du bord qui regarde la cour, en manière de théâtre, qu'on dresse le Trône où l'Empereur donne audience. & dispense la Justice. C'est un petit lit, de la grandeur de nos lits de camp, avec ses quatre colomnes, un ciel, un dossier, un traversin & la courte-Toutes ces pièces font couvertes de diamans: mais lorsque l'Empereur s'y vient affeoir, on étend fur le lit une couverture de brocard d'or, ou de quelque riche étoffe picquée. Il y monte par trois petites marches, de deux pieds de long. A l'un des côtés, on élève un parafol, sur un bâton de la longueur d'une demie picque; & l'on attache à chaque colomne du lit une des armes de l'Empereur; c'est-à-dire, à l'une sa rondache, à l'au-

tre son sabre, son arc, son carquois & ses sléches.

DANS la Cour, au-dessous du Trône, on a ménagé une place de vingt pieds, en quarré, entourée de balustres, qui sont couverts tantôt de lames d'argent, & tantôt de lames d'or. Les quatre coins de ce parquet sont la place des Secrétaires d'Etat, qui font aussi la fonction d'Avocats dans les causes civiles & criminelles. Le tour de la balustrade est occupé par les Seigneurs, & par les Musiciens; car, pendant le Divan même, on ne cesse point d'entendre une Musique fort douce, dont le bruit n'est pas capable d'apporter de l'interruption aux affaires les plus férieuses. L'Empereur, afsis sur son Trône, a près de lui quelqu'un des premiers Seigneurs, ou ses seuls Enfans. Entre onze heures & midi, le premier Ministre d'Etat vient lui taire l'exposition de tout ce qui s'est passé dans la chambre où il préside. qui est à l'entrée de la première cour; & lorsque son rapport est fini, l'Empereur se lève. Mais, pendant que ce Monarque est sur le Trône, il n'est permis à personne de sortir du Palais. Tavernier fait valoir l'honneur qu'on lui fit de l'exempter de cette loi (1).

VERS

Mulique pendant le Confeil.

> (1) ., Un jour, dit-il, quelques affaires pressantes m'obligeant de sortir, tandis que "l'Empereur étoit au Divan, le Capitaine ", des Gardes m'arrêta par le bras & me dit " brusquement que je n'irois pas plus loin. " Je contestai quelque-tems avec lui: mais , voyant qu'il me traitoit rudement, je por-

, tai la main à mon cangiar. & je l'aurois " frappé dans la colère où j'étois, si trois ,, ou quatre Gardes, qui virent mon action, ,, ne m'avoient retenu. Heureusement pour " moi, le Nabab, ou le premier Ministre, " qui étoit oncle de l'Empereur, passa dans , le même-tems, & s'étant informé du sujet

VE fix pot à l'aud fans ét te loi. vers le haite d reur, c il lève Sécreta

> DE couvre l'Empe petite I faiteme l'Emper fe rend gres, éléphan Edifice. forme, vers eff LEC

> > formen de-chau nent en beaux c & que l porte, mais au de baml travail. ces natt ches. venter. met auf de la ga re, dar

" de nôt " des Ga " ayant

" qui s'é " fes ger " vouloi " Palais

, qu'elle

ours , les omens a. a fe retiu la falle chaussée. marbre. noulures. falle des Florence: le la hau. de pierres

cour, en udience. de camp. a courteque l'Emard d'or. marches. ur un bâlomne du e, à l'au-

nfe, il fe

de vingt de lames et font la dans les ar les Seine cesse is capable ereur, afou ses Ctat vient l préside, i, l'Em-, il n'est eur qu'on

VERS

je l'aurois is, fi trois on action, ment pour Ministre, paffa dans é du sujet

VERS le milieu de la cour, on trouve un petit canal, large d'environ TAVERNIER. fix pouces, où pendant que le Roi est sur son Trône, tous ceux qui viennent à l'audience doivent s'arreter. Il ne leur est pas permis d'avancer plus loin fans être appellés; & les Ambassadeurs mêmes ne sont pas exempts de cette loi. Lorsqu'un Ambassadeur est venu jusqu'au canal, l'Introducteur crie Trône, vers le Divan où l'Empereur est assis, que le Ministre de telle Puissance souhaite de parler à Sa Majesté. Alors un Secretaire d'Etat en avertit l'Empereur, qui feint fouvent de ne pas l'entendre: mais quelques momens après. il lève les yeux; & les jettant sur l'Ambassadeur, il donne ordre au même Sécretaire de lui faire signe qu'il peut s'approcher.

DE la falle du Divan, on passe à gauche sur une terrasse. d'où l'on découvre la Rivière; & sur laquelle donne la porte d'une petite chambre, d'où quée Impérial'Empereur passe au Serrail. A la gauche de cette même cour, on voit une petite Mosquée, fort bien bâtie, dont le dome est couvert de plomb si parfaitement doré, qu'on le croiroit d'or massif. C'est dans cette Chapelle que l'Empereur fait chaque jour sa prière, excepté le Vendredi, qu'il doit fe rendre à la grande Mosquée. On tend, ce jour-là, autour des degrés, un gros rets de cinq ou six pieds de haut, dans la crainte que les éléphans n'en approchent, & par respect pour la Mosquée même. Cet Edifice, que l'avernier trouva très-beau, est assis sur une grande plateforme, plus élevée que les maisons de la Ville; & l'on y monte par divers escaliers.

Le côté droit de la cour du Trône est occupé par des portiques, qui forment une longue galerie, élevée d'environ un pied & demi au-dessus du rezde-chaussée. Plusieurs portes, qui règnent le long de ces portiques, donnent entrée dans les Ecuries Impériales, qui font toûjours remplies de trèsbeaux chevaux. Tavernier assure que le moindre a couté trois mille écus, & que le prix de quelques-uns va jusqu'à dix mille. Au-devant de chaque porte, on suspend une natte de bambou, qui se rend aussi menu que l'osier; mais au-lieu que nos petites tresses d'osier se lient avec l'osier même, celles de bambou sont liées avec de la foye torse, qui représente des fleurs; & ce travail, qui est fort délicat, demande beaucoup de patience. L'effet de ces nattes est d'empécher que les chevaux ne soyent tourmentés des mouches. Chacun a d'ailleurs deux Palfreniers, dont l'un ne s'occupe qu'à l'éventer. Devant les portiques, comme devant les portes des écuries, on met aussi des nattes, qui se baissent & se lèvent suivant le besoin; & le bas de la galerie est convert de fort beaux tapis, qu'on retire le soir, pour faire, dans le même lieu, la litière des chevaux. Elle ne se fait que de leur

Canal cui fert de borne

Ecurics du à Jehan-abad.

Manière d'v nourrir les chevaux.

" de nôtre querelle, ordonna au Capitaine " des Gardes de me laisser sortir. Ensuite, " ayant rendu compte à l'Empereur de ce qui s'étoit passé, il m'envoya le soir un de ses gens, pour me dire que Sa Majesté " vouloit que j'eusse la liberté d'entrer au ", Palais & d'en sortir à mon gré, pendant ", qu'elle feroit au Divan; dequoi j'allai fai-

" te, le lendemain, mes remerclmens au , Nabab ". Ibid. pag. 87. On est en peine, ici, à quel titre un Particulier tel que l'Auteur, qui ne fait dans tout ce Voyage que le rôle de Jouaillier, osoit violer une loi de l'Empire. La faveur qu'il obtint cause moins d'embarras; elle fait honneur à la bonté d'Aureng-Zeb pour les Etrangers.

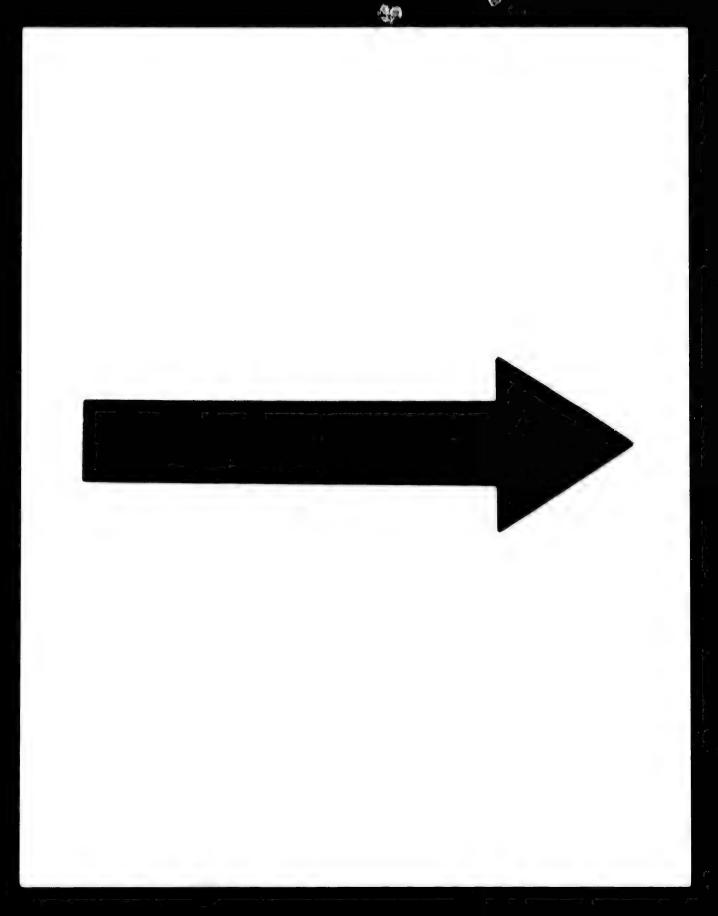

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER BELLEVILLE



TAVERNIER.

Tavernier .

vifite plu-

fieurs Villes

de l'Empire,

avec Bernier.

fiente, qu'on écrase un peu, après l'avoir sait sécher au Soleil. Les chevaux qui passent aux Indes, de Perse, ou d'Arabie, ou du Pays des Usbecks, trouvent un grand changement dans leur nourriture. Dans l'Indoustan, comme dans le reste des Indes, on ne connoît ni le soin, ni l'avoine. Chaque cheval reçoit le matin, pour sa portion, deux ou trois pelotes, composées de farine de froment & de beurre, de la grosseur de nos pains d'un sou. Ce n'est pas sans peine qu'on les accoutume à cette nourriture, & souvent on a besoin de quatre ou cinq mois pour leur en faire prendre le goût. Le Palfrenier leur tient la langue d'une main; & de l'autre, il leur sourre la pelote dans le goster. Dans la saison des cannes de sucre ou de millet, on leur en donne à midi. Le soir, une heure ou deux avant le coucher du Soleil, ils ont une mesure de pois chiches, écrasés entre deux pierres & trempés dans l'eau (m).

TAVERNIER partit d'Agra le 25 de Novembre 1665, pour visiter quelques Villes de l'Empire, avec Bernier, auquel il donne le titre de Médecin de l'Empereur (n), quoiqu'on aît lû, dans sa propre Relation, qu'il avoit quitté alors le service de ce Monarque pour s'attacher à Danechmend-Kan, Sécretaire d'Etat pour les affaires étrangères. Le Journal de leur route est d'autant plus curieux, que les observations qu'il contient leur ayant été communes, il peut passer pour un supplément aux Mémoires de Bernier, dont on a regretté que tous les papiers n'eussent pas vû le

iour (o).

LE premier jour de leur départ, ils firent trois cosses, qui les conduissrent à un mauvais Carvansera. Le lendemain, ils en firent neuf jusqu'à Beruzzbad, petite Ville, où Tavernier toucha huit mille roupies, qui lui étoient dûes par un Seigneur Mogol pour le payement de quelques marchandises. Les cinq jours suivans, ils passèrent par Morlides, qui est à neuf cosses de Beruzabad; par Estanja, à quatorze cosses de Morlides; par Haji-mal, à douze cosses d'Estanja; par Sekardera, à treize cosses d'Haji-mal; & par Sankal, à quatorze de Sekandera (p). Le premier de Décembre, ils rencontrèrent cent dix charettes, tirees chacune par six bœufs, & chacune portant cinquante mille roupies. C'étoit le revenu de la Province de Bengale, qui, toutes charges payées, & la bourfe du Gouverneur remplie, monte à cinq millions & demi de roupies. Une lieue en-deçà Sankal, on passe une Rivière, nommée Saingour, qui va se rendre, à demie-lieue de-là, dans celle de Gemené. On la passe sur un Pont de pierre. Ceux qui viennent du Bengale à Seronge & à Surate, peuvent accourcir leur chemin de dix lieues, en quittant celui d'Agra, pour se rendre à ce Pont, & passer ensuite le Gemené dans un Bâteau. Cependant on est plus porté à suivre le chemin d'Agra, parcequ'on trouve dans l'autre cinq ou fix journées de

(m) Pag. 59.

roit les débrouiller dans ses Mémoires. Tom.

la n près let. veri rece gead jusq est l vict nom

leu

L Alina
Fleu
la So
Mar
pluy
bord
l'eau
la bu
qui o
te ea
tans
tre.

on v H

le, l Le C

Palai
fa m
Perfa
Maili
prem
raffe
ment
verne
ou tr
l'env
qu'il
le Go
repre

vû au

<sup>(</sup>n) Pag. 66.
(o) Il dit en finissant, que pour ses autres avantures, dont M. Thevenot étoit fort curieux, il espéroit qu'avec le tems il pour-

IV. pag. 283.

(p) L'Auteur joint, aux quatre premiers de ces lieux, le nom de Serrail, par lequel il entend une Maison de plaisance de l'Empereur,

pierres, & qu'il faut traverser les terres de quelques Rajas, sameux par

leurs brigandages.

Les deux François firent douze cosses, de Sankal à Cherourabad. Vers la moitié du chemin, ils rencontrèrent une petite Ville, nommée Gianabad, près de laquelle ils virent un rhinoceros, qui mangeoit des cannes de millet. Il les recevoit de la main d'un petit garçon de neus ou dix ans; & Tavernier en ayant pris quelques-unes, cet animal s'approcha de lui, pour les recevoir aussi de la sienne. Le 3, la route sut de dix cosses, jusqu'à Chageada; de quinze, le lendemain jusqu'à Arakan; & de neus, le jour suivant, jusqu'à Aureng-abad. Ce dernier Bourg, qui portoit autresois un autre nom, est le lieu dans lequel Aureng-Zeb remporta sur son srère, Sultan-Sujab, la victoire qui servit à l'élever sur le Trône. Non seulement il lui donna son nom, mais il y sit bâtir, pour Monument de sa gloire, un beau Palais, accompagné d'un Jardin & d'une Mosquée.

Le 6, après avoir fait neuf cosses, les deux Voyageurs arrivèrent à Alinchan. A deux lieues en deça de ce Bourg, on rencontre le fameux Fleuve du Gange. Bernier parut fort surpris qu'il ne sut pas plus large que la Seine devant le Louvre. Il y a même si peu d'eau, depuis le mois de Mars jusqu'au mois de Juin ou de Juillet, c'est-à-dire, jusqu'à la saison des pluyes, qu'il est impossible aux Bâteaux de remonter. En arrivant sur ses bords, les deux François burent un verre de vin dans lequel ils mirent de l'eau de ce Fleuve, qui leur causa quelques tranchées. Leurs Valets, qui la burent seule, en surent beaucoup plus tourmentés. Aussi les Hollandois, qui ont des Comptoirs sur les rives du Gange, ne boivent-ils jamais de cette eau sans l'avoir sait bouillir. L'habitude la rend si saine pour les Habitans du Pays, que l'Empereur même & toute la Cour n'en boivent point d'autre. On voit continuellement un grand nombre de chameaux, sur lesquels on vient charger de l'eau du Gange.

HALABAS, où l'on arrive à huit cosses d'Alinchan, est une grande Ville, bâtie sur une pointe de terre, où se joignent le Gange & le Gemené. Le Château, qui est de pierre de taille & ceint d'un double fossé, sert de Palais au Gouverneur. C'étoit alors un des grands Seigneurs de l'Empire: sa mauvaise santé l'obligeoit d'entretenir plusieurs Médecins, Indiens & Persans, entre lesquels étoit un François, né à Bourges, & nommé Claude Maillé, qui exerçoit tout à la fois la Médecine & la Chirurgie (q). Le premier de ses Médecins Persans jetta un jour sa femme du haut d'une terrasse en bas, dans un transport de jalousie. Elle ne se rompit heureusement que deux ou trois côtes. Ses Parens demandèrent justice au Gouverneur, qui fit venir le Médecin, & qui le congédia. Il n'étoit qu'à deux ou trois journées de la Ville, lorsque le Gouverneur, se trouvant plus mal, l'envoya rappeller. Alors ce furieux poignarda fa femme & quatre enfans qu'il avoit d'elle, avec treize filles esclaves; après quoi, il revint trouver le Gouverneur, qui feignant d'ignorer son crime, ne fit pas difficulté de le reprendre à fon fervice.

TAVERNIZE. 1665. Rhinoceros familier.

Effets de l'eau du Gan-

Halabas & fon Gouverneur.

Cruauté d'un Médecin

(q) C'est le même que Tavernier avoit vû au Pays de Carnate, & dont on a sû nes de Diamans.

Iémoires. Tom.

. Les che-

ays des Us.

Dans l'Indou-

ni l'avoine.

elotes, com.

s pains d'un

ourriture, &

prendre le

utre, il leur

fucre ou de

eux avant le s entre deux

vifiter quel-

de Médecin

, qu'il avoit

anechmend-

rnal de leur

ontient leur

x Mémoires

it pas vû le

conduifirent

qu'à Beruza-

i lui étoient

narchandises.

uf cosses de Haji-mal, à

mal; & par

bre, ils ren-

& chacune

nce de Ben-

eur remplie,

Sankal, on

:-lieue de-là,

ux qui vien-

chemin de

t, & passer

é à fuivre le

journées de

pier-

uatre premiers ail, par lequel fance de l'Em-

re rè

tre la

qui o

deux

Prêtr

dont

porté

le mo

prière

qu'il

Morli-

grand

tient :

lavé q

pour i

entre

tomac

du Ga

maifo

mang

mais l

pour l

puissa

l'éduc

les Pr crire o

lège e les de

Seigne

avec o

vernie

étoit l tions f

ta deu

leur er

autres

voir d

dit de

point :

Teffein

porte,

déja re

l'encer

fieurs 1

Bramir

XII

As

So

TAVERNIER. 1665.

Banarou. très - belle Ville.

LE 8. l'Auteur & Bernier passèrent le Gange dans un Bâteau; mais ce ne fut pas sans s'être ennuyé beaucoup sur la rive, pour attendre une permission par écrit du Gouverneur, que Maillé leur apporta. L'Officier, qui fait payer les droits, ne laisse passer personne sans cet écrit. La journée fut de seize cosses, jusqu'à Sadoul-Serrail; celle du lendemain, de dix cosfes. iusqu'à Sakedil-sera; & celle du jour d'après, de dix autres cosses, jusqu'à Bouraki-sera. Le 11, elle fut encore de dix cosses, jusqu'à Bana. rou, grande Ville, très bien bâtie, dont la plûpart des maisons sont de brique ou de pierre de taille. & plus élevées que celles des autres Villes de l'Inde. Mais les rues sont fort étroites. Entre plusieurs Carvanseras, on en admire un, pour sa grandeur & pour la beauté de ses édifices. Sa cour est partagée par deux galeries, où l'on vend des toiles, des étoffes de foye, & d'autres marchandifes. C'est de la main des Ouvriers mêmes qu'on les achéte. Mais avant que de les exposer en vente, ils doivent y faire mettre le sceau Impérial par le Chef de la Ferme, & ceux qui manquent à cette loi font punis avec une extrême rigueur. La Ville est située sur le bord du Gange, qui baigne le pied de ses murs, & qui reçoit une grande Rivière, deux lieues au-dessous, du côté du Couchant. Les Banians ont, à Banarou, une de leurs principales Pagodes, que l'Auteur & Bernier visitèrent curieusement.

Pagode de Banarou.

SA forme est en croix, comme celle de toutes les autres Pagodes, & les quatre branches font égales. Au milieu s'élève un dôme fort haut, comme une manière de tour à plusieurs pans, qui finit en pointe; & le bout de chaque branche est termine par une autre tour, où l'on monte par dehors. Aux différens étages de ces dômes ou de ces tours, on trouve quantité de balcons & de niches, qui s'avancent, pour y prendre le frais; & leurs dehors font ornés de figures en relief, de toutes fortes d'animaux, la plûpart affez mal faites. Sous le grand dôme, au centre de la Pagode, on voit un Autel en forme de table, de sept à huit pieds de long, & de cinq à fix de large, avec deux degrés, qui servent de marchepied, couverts d'un tapis d'or ou de foye, suivant la solemnité du jour. L'Autel est revétu de brocard d'or ou d'argent, ou de quelque précieuse toile. De dehors on le voit en face, avec toutes les Idoles qu'il foutient; car les filles & les femmes n'ayant pas la liberté d'entrer dans la Pagode, non plus qu'une certaine Tribu de leur Secte, il faut que leurs adorations se fassent en dehors. Entre les Idoles du grand Autel, l'Auteur & Bernier en observèrent une qui est debout & de cinq ou six pieds de haut, mais dont on ne voit, ni les bras, ni les jambes, ni le corps. Il n'en paroît que la tête & le cou; & tout le reste, jusques sur l'Autel, est couvert d'une robbe qui s'élargit par degrés vers le bas. On lui voit quelquefois au cou une chaîne fort riche, d'or, ou de rubis, ou de perles, ou d'émeraudes. Cette statue représente Bainmadou, un ancien personnage, nommé Bainmadou, qui s'est rendu célèbre par ses vertus, & dont les Banians ont souvent le nom à la bouche. Au côté droit de l'Autel, on est surpris de trouver la figure d'un animal monstrueux, qui représente en partie, un éléphant, un cheval & une mule. Il est d'or massif. On le nomme Garou, & ses Adorateurs prétendent que c'étoit la monture de Bainmadou, lorsque ce faint homme visitoit le Monde, pour y fai-

Forme de différentes Idoles.

i; mais ce e une perfficier, qui La journée e dix cofres cosses. qu'à Banafont de bri-Villes de inferas, on . Sa cour étoffes de iêmes qu'on v faire met-

ient à cette e le bord du

de Rivière,

t. à Bana-

r visitèrent

odes, & les ut, comme le bout de par dehors. quantité de & leurs deıx, la piûagode, on & de cinq uverts d'un t revétu de ehors on le & les femune certaien dehors. ent une qui voit, ni les le cou: & 'élargit par fort riche, e représente bre par fes a côté droit trueux, qui It d'or mas-

toit la mon-

pour y fai-

re règner la vertu & les bons exemples. En entrant dans la Pagode, entre la grande Porte & le grand Autel, on trouve à gauche un petit Autel, qui offre une Idole de marbre noir, affise les jambes en croix. & d'environ deux pieds de hauteur. Tavernier y vit un petit garçon, fils du Grand-Prêtre, à qui le Peuple jettoit des pièces de taffetas ou d'étoffes brodées. dont il frottoit l'Idole, & qu'il rendoit ensuite à ceux qui les avoient apportées. D'autres lui jettoient des chaînes de grains, que les Banians se mettent au cou. & qui leur servent de chapelets pour dire leurs prières, des chaînes de corail, d'ambre jaune, de fruits & de fleurs. qu'il fanctifioit par la même cérémonie. Cette Idole, qui se nomme Morli-Ram, ou le Dieu Morli, passe pour le frère de celle qui est sur le grand Autel.

Sous le grand Portail de la Pagode, un des principaux Bramines, se tient assis près d'une grande cuve, remplie d'eau, dans laquelle on a dé-layé quelque matière jaune. Tous les Banians viennent se présenter à lui, pour recevoir sur le front une empreinte de cette couleur, qui leur descend entre les deux yeux & fur le bout du nez, puis fur les bras & devant l'eftomac. C'est à cette marque qu'on reconnoît ceux qui se sont lavés de l'eau du Gange; car lorsqu'ils n'ont employé que de l'eau de puits, dans leurs maisons, ils ne se croyent pas bien purifiés, ni par conséquent en état de manger faintement. Chaque Tribu a fon onction de différente couleur; mais l'onction jaune est celle de la Tribu la plus nombreuse, & passe aussi

pour la plus pure.

Assez près de la Pagode, du côté qui regarde l'Ouest, Fesseing, le plus puissant des Rajas idolarres de l'Empire, avoit fait bâtir un Collège pour ti parle Raja l'éducation de la Jeunesse. L'Auteur y vit deux Enfans de ce Prince, dont les Précepteurs étoient des Bramines, qui leur enseignoient à lire & à écrire dans un langage fort différent de celui du Peuple. La cour de ce Collège est environnée d'une double galerie, & c'étoit dans la plus basse que les deux Princes recevoient leurs leçons, accompagnés de phisieurs jeunes Seigneurs, & d'un grand nombre de Bramines, qui traçoient sur la terre. avec de la craye, diverses figures de Mathématiques. Austi-tôt que Tavernier fut entré, ils envoyerent demander qui il étoit; & fachant qu'il étoit François, ils le firent prier d'approcher, pour lui faire plusieurs questions sur l'Europe, & particulièrement sur la France. Un Bramine apporta deux Globes, dont les Hollandois lui avoient fait présent. Tavernier leur en fit distinguer les parties & leur montra la France. Après quelques autres discours, on lui servit le bétel. Mais il ne se retira point, sans avoir demandé à quelle heure il pouvoit voir la Pagode du Collège. On lui dit de revenir le lendemain, un peu avant le lever du Soleil. Il ne manqua point de se rendre à la porte de cette Pagode, qui est aussi l'ouvrage de Jesseing, & qui se présente à gauche en entrant dans la cour. Devant la porte, on trouve une espèce de galerie, soûtenue par des piliers, qui étoit déja remplie d'un grand nombre d'Adorateurs. Huit Bramines s'avancèrent l'encensoir à la main, quatre de chaque côté de la porte, au bruit de plu- Collège. sieurs tambours & de quantité d'autres instrumens. Deux des plus vieux Bramines entonnèrent un Cantique. Le Peuple suivit, & les instrumens ac-XIII. Part. Hh

1665.

jaune des

Collège ba-Jesseing.

Etudes des Mathémati ques & de la

Pagode du

feux

men

don

& d

tel,

le d'

bout

gent

cette

la pi

fçav

fut e

Au

qui f

Bran

eft l

vre 1

rins

trois

de le

frott

rent

quel

cun

peuv

de n

de c

pied

emb

la gr

boul

tes l

lard: men

enfo

d'un pou

defo

rent

La

deu neu

P

A

TAVERNIER.

Ce que Tavernier y voit.

compagnoient les voix. Chacun avoit à la main une queue de paon, ou quelque autre éventail, pour chaffer les mouches au moment que la Pago. de devoit s'ouvrir. Cette musique & l'exercice des éventails durèrent plus d'une demie-heure. Enfin, les deux principaux Bramines firent entendre trois fois deux grosses sonnettes, qu'ils prirent d'une main; & de l'autre, ils frappèrent avec une espèce de petit maillet contre la porte. Elle sut ou. verte aussi-tôt, par six Bramines qui étoient dans la Pagode. Tavernier découvrit alors, sur un Autel, à sept ou huit pas de la porte, une grande Idole, qui se nomme Ram-Kam, & qui passe pour la sœur de Morli-Ram. A sa droite, il vit un enfant, de la forme d'un Cupidon, que les Banians nomment Lokemin; & fur fon bras gauche, une petite fille, qu'ils appellent Sira. Aussi-tôt que la porte fut ouverte, & qu'on eut tiré un grand rideau qui laissa voir l'Idole, tous les Assistans se jetterent à terre en mettant les mains sur leurs têtes, & se prosternèrent trois sois. Ensuite, s'étant relevés, ils jettèrent quantité de bouquets, & de chaînes, en forme de chapelets, que les Bramines faisoient toucher à l'Idole & rendoient à ceux qui les avoient présentées. Un vieux Bramine, qui étoit devant l'Autel, tenoit à la main une lampe à neuf meches allumées, sur lesquelles il jettoit, par intervalles, une forte d'encens, en approchant la lampe fort près de l'Idole. Après toutes ces céremonies, qui durèrent l'espace d'une heure, on fit retirer le Peuple, & la Pagode fut fermée. On avoit présenté, à Ram-Kam, quantité de riz, de farine, de beurre, d'huile & de laitage, dont les Bramines n'avoient rien laissé perdre. Comme l'Idole représente une femme, elle est particulièrement invoquée de ce sexe, qui la regarde comme sa Patrone. Jesseing, pour la tirer de la grande Pagode & lui donner un Autel dans la fienne, avoit employé, tant en présens pour les Bramines, qu'en aumônes pour les Pauvres, plus de cinq lacres de roupies, qui font sept cens cinquante mille livres de nôtre monnoye (r).

Dans la même rue, & vis-à-vis du Collège, on voit une autre Pagode, qui s'appelle Richourdas, du nom de sa principale Idole, à laquelle on n'a pas laisse d'en associar une petite, nommée Goupaldas, qui est son sre, & qui reçoit des honneurs proportionnés. De toutes ces figures, on ne voit que la face, qui est de pierre ou de bois sort noir; à l'exception néanmoins de Morli-Ram, qui demeure toûjours nue. Ram-Kam, dans la Pagode du Raja Jesseing, a pour prunelle deux diamans, que ce Prince lui a fait mettre au milieu des yeux, avec une grosse chaîne de perles au cou,

& un dais sur la tête, soutenu de quatre piliers d'argent.

Montagnes entremêlées de belles plaines.

Pagode de Richourdas.

A huit journées de Banarou, droit au Nord, on entre dans un Pays de montagnes, dont les intervalles sont de fort belles plaines, larges quelquefois de deux ou trois lieues. Ces petits espaces sont très-fertiles en bled, en riz & en légumes: mais le malheur de leurs Habitans est de les voir souvent ravagés par des troupes d'éléphans sauvages, dont ils ont beaucoup de peine à se défendre. Une Caravane, qui passe dans ces lieux, & qui se trouve forcée d'y camper, parcequ'on n'y rencontre point de Carvanseras, ne sauveroit pas ses vivres, si pendant toute la nuit elle n'allumoit des

(r) Ibidem. pag. 367 & précédentes.

feux, avec un bruit continuel de mousquéterie & de toutes sortes d'instrumens. On voit, dans le même Pays, une belle & fort ancienne Pagode. dont toutes les figures dedans & dehors, ne représentent que des femmes & des filles. Aufli n'y vient-il guères de Pélerins de l'autre fexe. Sur l'Autel, qui est au milieu, comme dans les autres Pagodes, on admire une Ido- fables. le d'or massif, haute d'environ quatre pieds, qui représente une fille debout, sous le nom de Ram-Marion. Elle a, du côté droit, un enfant d'argent massif, de la hauteur de deux pieds. Les Banians racontent que cette fille menant une vie fort fainte, on lui amena un enfant, qu'on la pria d'instruire; & qu'après quelques années d'instruction, il devint si scavant, que tous les Rajas & les Princes portant envie à ses lumières, il fut enlevé par quelque jaloux, sans qu'on ait jamais entendu parler de lui. Au bas de l'Autel, à la gauche de l'Idole, on voit la figure d'un Vieillard, qui servoit Ram-Marion & l'enfant, & qui est particulièrement honoré des Bramines. On ne vient en pélerinage à cette Pagode qu'une fois l'an, qui est le premier jour de la Lune de Novembre, quoique la Pagode ne s'ouvre point avant la pleine Lune. Pendant ces quinze jours, tous les Pélerins de l'un & de l'autre fexe observent de rigoureux jeunes, se lavent trois fois le jour, & ne se laissent aucun poil sur le corps. Ils ont l'art de le faire tomber facilement, avec une espèce de terre dont ils se

A cinq cens pas de Banarou, au Nord-Ouest, l'Auteur & Bernier visitérent une Mosquée, où l'on montre plusieurs Tombeaux Mahométans, dont de Banarou. quelques-uns sont d'une fort belle Architecture. Les plus curieux sont chacun dans un Jardin fermé de murs, qui laissent des jours par lesquels ils peuvent être vûs des Passans. On en distingue un, qui compose une grande masse quarrée, dont chaque face est d'environ quarante pas. Au milieu de cette plate-forme, s'élève une colomne de trente-quatre ou trente-cinq pieds de haut, tout d'une pièce, & que trois hommes pourroient à peine embrasser. Elle est d'une pierre grisatre, si dure, que Tavernier ne put la gratter avec un couteau. Elle se termine en pyramide, avec une grosse boule fur la pointe & un cercle de gros grains au-dessous de la boule. Toutes les faces font couvertes de figures d'animaux en relief. Plusieurs Vieillards, qui gardoient le Jardin, affurèrent Tavernier, que ce beau Monument avoit été beaucoup plus élevé, & que depuis cinquante ans il s'étoit enfoncé de plus de trente pieds. Ils ajoutèrent que c'étoit la Sépulture d'un Roi de Boutan, qui étoit mort, dans le Pays, après être forti du sien pour faire la conquête de ce Royaume, dont il fut chassé depuis par les descendans de Tamerlan (t).

PENDANT deux jours que les François passèrent à Banarou, ils essuyèrent une pluye continuelle, qui ne les empêcha point de satisfaire leur curiosité, & de passer le Gange avec une permission par écrit du Gouverneur. La rigueur est extrême pour le payement des droits. Ils firent, le 13, deux cosses jusqu'à Baterpour; huit, le lendemain, jusqu'à Satragi-sera; & neuf, le jour suivant, jusqu'à Moniarki-sera. Dans la matinée du 15, a-

TAVERNIER. 1665. Ancienne Pagode de fil-

Tombeaux

(s) Pag. 368.

de paon, ou

que la Pago-

durèrent plus

rent entendre

& de l'autre.

. Tavernier

, une grande

Morli - Ram,

e les Banians

u'ils appellent

grand rideau

n mettant les

s'étant rele-

me de chape.

à ceux qui les

lutel, tenoit

jettoit, par

près de l'Ido.

e heure, on

nté, à Ramaitage, dont

présente une

regarde com-

& lui donner

r les Brami-

roupies, qui

autre Pago.

a laquelle on

est fon fre-

figures, on

l'exception

am, dans la

e Prince lui rles au cou,

un Pays de

zes quelqueles en bled,

les voir foubeaucoup de

, & qui se

e Carvanse-

allumoit des feux,

Elle fut ou-

(t) Pag. 68.

TAVERNIER. 1665.

Ville de Saferon & fes ornemens.

près avoir fait deux cosses, ils passèrent une Rivière, nommée Carnasar. Tou, & trois cosses plus loin, celle de Saode-sou, qui se passent toutes deux à gué. Le 16, ils firent huit cosses jusqu'à Gourmabad, Bourg situé sur la Rivière de Goudera-sou, qu'on passe sur un Pont de pierre. Le 17, ils arrivèrent à Saferon, après avoir fait quatre cosses. Saferon est une Ville, au pied des montagnes, assife sur le bord d'un grand Etang, au milieu duquel on voit une petite Isle, qui contient une fort belle Mosquée. C'est la sé. pulture d'un Nabab, nommé Selim-Khan, ancien Gouverneur de la Province. Le Pont, par lequel on passe dans l'Isle, est revetu & pavé de grandes pierres de taille. Sur un côté de l'Etang règne un grand Jardin, où l'on voit le Tombeau du fils de Selim-Khan, successeur de son Père au gouvernement de la Province. Ceux qui vont à la Mine de Soumelpour quittent ici le grand chemin de Patna, pour tirer droit au Midi par Ekberbourg, & par la fameuse Forteresse de Rhodas (v).

DANS la journée du 18, qui fut de neuf cosses jusqu'à Daoud-Nagar-se. ra, les deux Voyageurs passèrent en Bâteau la Rivière de Sou-sou, qui vient des montagnes du Midi. On y paye des droits pour les marchandifes. Le lendemain, dix cosses les conduisirent à Halva-sera; d'où s'étant rendus, le 20, à Aga-fera, qui n'en est qu'à neuf cosses, il ne leur en resta que dix jus-

qu'à Patna, une des plus grandes Villes de l'Inde (x).

Description de Patna.

Panition d'un crime honteux,

ELLE est située sur la rive Occidentale du Gange. Tavernier ne lui donne guères moins de deux cosses de longueur. Les maisons n'y sont pas plus belles que dans la plûpart des autres Villes Indiennes; c'est-à-dire, qu'elles font couvertes de chaume ou de bambou. La Compagnie Hollandoife s'y est fait un Comptoir, pour le Commerce de falpetre, qu'elle fait rafiner dans un gros Village nommé Choupar, situé aussi sur la rive droite du Gange, dix cosses au-dessus de Patna. La liberté règne avec si peu d'exception dans cette Ville, que l'Auteur & Bernier ayant rencontré, en arrivant, les Hollandois de Choupar qui retournoient chez eux dans leurs voitures, ils s'arrêtèrent pour vuider, avec eux, quelques bouteilles de vin de Chipre en pleine rue. Pendant huit jours qu'ils passèrent à Patna, ils furent témoins d'un événement, qui leur fit perdre l'opinion où ils étoient, que certains crimes étoient impunis dans le Mahométisme. Un Mimbachi, qui commandoit mille hommes de pied, vouloit abuter d'un jeune garçon, qu'il avoit à fon fervice, & qui s'étoit défendu plusieurs fois contre ses attaques. Il faisit, à la campagne, un moment qui le sit triompher de toutes les résistances. Le jeune homme, outré de douleur, prit aussi son tems pour se vanger. Un jour qu'il étoit à la chasse avec son Maître, il le surprit à l'écart, & d'un coup de fabre, il lui abbatit la téte. Aussi-tôt, il courut à bride abbatue vers la Ville, en criant qu'il avoit tué son Maître, pour fe vanger du plus infâme outrage. Il alla faire la même déclaration au Gouverneur, qui le fit jetter d'abord en prison. Mais, après de justes éclaircissemens, il obtint sa liberté; & malgré les sollicitations de la famille du Mort, aucun Tribunal n'osa le poursuivre, dans la crainte d'irriter le Peuple, qui applaudiffoit hautement à fon action.

Α

A P

Ils aure

si la Ri

ne l'ay

paffer

contre

te dans

à Erija

de Kao

rent ce

rent tro

vinrent

res se je

Sud de

ze; &

heures,

du Nore

re, de

dant cet

depuis i

trois Ri

Ronova;

fes, por

vigation pailèren

au Gang

Pongang qui vier

rent dar

réfidenc

tre cour

te raiso

fieurs E

a fait p hol, le

d'accroi

fon Vo

gly, fe

trouve o

eau lorf

(y) V

dans la R

LE ( mé Don

LEP

e Carnafar. outes deux litué fur la 7, ils arri-Ville, au lieu duquel C'est la séla Proviné de granardin, où ère au goupour quit-Ekberbourg.

d-Nagar-se-, qui vient ndifes. Le rendus, le ue dix jus-

ne lui donnt pas plus e, qu'elles indoife s'y fait rafiner e du Gan-'exception arrivant, voitures, de Chipre furent téent, que *bachi* , qui e garçon, re fes atr de toui fon tems il le furli-tôt, il Maître, éclaration de justes la famil-'irriter le

A Patna, les deux Voyageurs prirent un Bâteau pour de cendre à Daca. Ils auroient pû s'embarquer au Port d'Halabas, ou du moins à Banarou, si la Rivière eût été aussi forte que dans la faison des grandes pluyes; mais ne l'ayant trouvée navigable qu'à Patna, ils firent quinze cosses pour aller passer la nuit à Beconcour-sera. Cinq cosses au-dessus de ce Bourg, on ren- le Gange. contre une Rivière, nommée Ponpon fou, qui vient du Midi, & qui se jette dans le Gange. Le 30, après avoir fait dix-sept cosses, ils arrivèrent à Erija-sera. Le jour suivant, ils en compterent quatre jusqu'à la Rivière de Kaoa, qui vient aussi du Midi; & trois cosses plus bas, ils rencontrèrent celle de Chanon, qui tombe du Nord. Quatre cosses de plus leur sirent trouver celle d'Erguga, qui vient du Sud; & fix cosses plus loin, ils vinrent à celle d'Arquera, qui descend du même côté. Ces quatre Rivières se jettent dans le Gange. Pendant toute cette journée, ils virent au Sud de grandes montagnes, tantôt à dix cosses du Gange, tantôt à quinze; & le foir après en avoir fait dix-huit, ils arrivèrent à Mongher (y).

Le premier jour de Janvier 1666, ils avoient vogué l'espace de deux heures, lorsqu'ils virent entrer dans le Gange une grande Rivière qui vient du Nord, & qui se nomme Gandet. On ne compte que huit cosses par terre, de Mongher à Zangira: mais comme le Gange serpente beaucoup pendant cette journée, ils n'en firent pas moins de vingt-deux par eau. Le 2, depuis six heures du matin jusqu'à onze, ils virent tomber, dans le Gange, trois Rivières, qui viennent toutes trois du Nord; la première, nommée Ronova; la feconde, Taé; & la troisiè ne, Chanon. Ils firent dix-huit cosses, pour aller passer la nuit à Bakelpour. Le 3, après quatre heures de navigation, ils trouvèrent le Katare, autre Rivière qui vient du Nord. Ils passerent la nuit à Pongangel, Village au pied des montagnes qui touchent au Gange, où l'on compte treize cosses depuis Bakelpour. Au-dessous de Pongangel, ils virent le matin une grande Rivière, nommée Mart-nadi, qui vient du côté du Nord; & le foir, après avoir fait six cosses, ils entrèrent dans les murs de Ragi-Mahol. C'est une Ville, qui étoit autresois la résidence des Gouverneurs de Bengale; mais la Rivière ayant pris un autre cours, & ne passant plus qu'à une grande demie-lieue de ses murs, cette raison, joint à la nécessité de tenir en bride le Roi d'Arrakan & plusieurs Bandits Portugais, qui se sont retirés à l'embouchure du Gange. a fait prendre, au Gouverneur & aux principaux Marchands de Ragi-Mahol, le parti de se retirer à Daca, dont le Commerce en a reçu beaucoup d'accroitlement.

Le 6 de Janvier, à fix cosses de Ragi-Mahol, dans un gros Bourg nommé Donapour, Tavernier eut le chagrin de se séparer du Compagnon de fon Voyage, qui devant se rendre à Casembazar, & passer de-la jusqu'à Ougly, se vit forcé de prendre par terre. Un grand banc de sable, qui se trouve devant la Ville de Soutiqui, ne permet pas de faire cette route par eau lorsque la Rivière est basse. Ainsi, pendant que Bernier prit son che-

(y) Voyez ci-dessus la description & le plan de Mongher & des Jardins de Ragi-Mahol, dans la Relation de de Graaf.

TAVERNIER. Rivières qui se jettent dans

Ville de Mongher. 1666.

Séparation

TAVERNIER.
1666.

L'Auteur effaye fi les crocodiles fentent un coup de fufil.

Division du

Gange en

trois bran-

pour.

ches à Jatra-

min par terre, l'Auteur continua de descendre le Gange jusqu'à Toutipour qui est à douze cosses de Ragi-Mahol. Ce fut dans ce lieu, qu'il commen. ça le lendemain, au lever du Soleil, à voir un grand nombre de crocodiles couchés sur le fable. Pendant tout le jour, jusqu'au Bourg d'Acerat, qui est à vingt-cinq cosses de Toutipour, il ne cessa pas d'en voir une si gran. de quantité, qu'il lui prit envie d'en tirer un, pour essayer s'il est vrai. comme on le croit aux Indes, qu'un coup de fusil ne leur nuise point. Le coup lui donna dans la machoire, & lui fit couler du fang; mais il ne s'en retira pas moins dans la Rivière. Le lendemain, on n'en apperçut pas un moindre nombre, qui étoient couchés sur le bord de la Rivière; & l'Auteur en tira deux, de trois balles à chaque coup. Au même instant, ils sée renversèrent sur le dos, en ouvrant la gueule; & tous deux moururent dans le même lieu (2). Tavernier sit dix-sept cosses pour arriver le soir à Douloudia. Le 9, il en fit feize jusqu'à Dampour; & vers deux heures après midi, il rencontra une Rivière, nommée Châtivor, qui vient du côté du Nord. Le 10, après avoir fait quinze cosses, il passa la nuit, au bord de l'eau, dans un lieu éloigné des maisons. Le lendemain, ayant fait vingt cosses jusqu'à l'endroit où le Gange se divise en trois branches, dont l'une conduit à Daca, il s'arrêta dans un gros Village nommé Jatrapour, à l'entrée de ce Canal. Ceux qui ont peu de bagage peuvent couper par terre de Jatrapour à Daca, pour éviter les détours du Fleuve. Tavernier, continuant sa navigation, passa, le 12, devant un gros Bourg, qu'on nomme Bagamara, & se rendit le soir à Kasiata, autre gros Bourg à onze cosses de Jatrapour. Le 13, à midi, il vit à deux cosses de Daca, la Rivière de Lakia, qui vient du Nord-Est. Vis-à-vis de la pointe où les deux Rivières se joignent, on a bâti, sur chaque rive du Gange, une Forteresse munie de plusieurs pièces de canon. Une demie cosse plus loin, une autre Rivière. nommée Pagalu, qui descend du Nord-Est, offre un beau Pont de brique; & demie cosse au-dessous, on en trouve une autre encore, qui se nomme Cadamtali, & qui est couverte aussi d'un Pont de brique. Des deux côtés du Gange, on voit plusieurs tours, dans lesquelles un grand nombre de tétes

Description de Daca.

arriva le foir à Daca (a).

C'est une grande Ville, qui ne s'étend qu'en longueur, parceque les Habitans ne veulent pas être éloignés du Gange. Elle a plus de deux coffes; fans compter que depuis le dernier Pont de brique, on ne rencontre qu'une suite de maisons, écartées l'une de l'autre, & la plûpart habitées par des Charpentiers, qui construisent des Galéasses d'autres Bâtimens. Toutes ces maisons, dont l'Auteur n'excepte point celles de Daca, ne sont que de mauvaises cabanes, composées de terre grasse de bambou. Le Palais même du Gouverneur est de bois: mais il loge ordinairement sous des tentes, qu'il fait dresser dans une cour de son enclos. Les Hollandois & les Anglois, ne jugeant point leurs marchandises en sûreté dans les édifices de Daca, se sont fait bâtir d'assez beaux Comptoirs. On y voit aussi une sort

humaines sont comme enchassées. Après avoir fait neuf cosses, Tavernier

(3) Pag. 72.

(a) Pag. 73.

vernie
est ét
cinqua
chaqui
digues
Ta
merce
Nabab
couvei
d'Espa
une ba
polites
du Na

fe, &

march:

émaille

cope.

Mais

D'aille

belle

(b) I dans un coup plu il, à Je percur, le préfei de bron ré, la d cats d'o vres, & lieu fe v tius, qu dans le Le tour présenta toit le ( iens Ou

Fous le autour de beauté de falloit néléphan Majesté d'une m dont tous de le crista

Turque

comman

belle Eglife de brique, dont les Pères Augustins sont en possession. Ta- TAVERNIER. vernier observe, à l'occasion des Galéasses qui se sont à Daca, qu'on est éconné de leur vîtesse. Il s'en fait de si longues, qu'elles ont juiqu'à cinquante rames de chaque côté, mais on ne met que deux hommes à chaque rame. Quelques-unes font fort ornées. L'or & l'azur y font prodigués (b).

TAVERNIER, dont l'industrie s'exerçoit à différentes fortes de Commerce, se crut obligé, en arrivant à Daca, de s'assurer la protection du Nabab. Dans une visite qu'il se hâta de lui rendre, il lui fit présent d'une converture en broderie d'or, bordée d'une grande dentelle d'or de point d'Espagne; & d'une grande écharpe d'or & d'argent du même point, avec une bague d'une fort belle émeraude. Cette libéralité fut reconnue par des politesses. Le foir, s'étant logé chez les Hollandois, il reçut de la part du Nabab, des grenades, des oranges de la Chine, deux melons de Perse, & des pommes de trois espèces. Le jour d'après, en lui montrant ses marchandises, il fit présent, au Prince son fils, d'une montre à boëte d'or émaillée, d'une paire de petits pistolets garnis d'argent, & d'un telescope. Ces présens lui revenoient à plus de cinq mille livres (c). Mais il paroît qu'il en fut dédommagé par la vente de ses marchandises. D'ailleurs le Nabab lui fit expédier un palleport, dans lequel il lui donnoit

1666. Viteffe extrême de fes

Générofité de l'Auteur.

Privilèges qu'il obtient.

(b) Ibidem. (c) Pag. 74. Tavernier se fait honneur, dans un autre endroit, d'une générofité beaucoup plus extraordinaire. En arrivant, ditil, à Jehanabad, je fis ma révérence à l'Empereur, le 12 de Septembre 1665, & voici le present que je lui fis. 1°. Une rondache de bronze, de haut relief parfaitement doré, la dorure seule coutant trois cens ducats d'or, qui montoient alors à 1800 li-vres, & la pièce entière à 4378. Au mi-lieu le voyoit représentée l'Histoire de Curtius, qui se jetta à cheval, & tout armé, dans le gouffre qui s'étoit ouvert à Rome. Le tour de la rondache étoit une naîve représentation du Siège de la Rochelle. C'é toit le Chef d'œuvre d'un des plus excel-lens Ouvriers de France, à qui il avoit été commandé par M. le Cardinal de Richelieu. Tous les grands Seigneurs, qui étoient alors autour d'Aureng-Zeb, furent charmés de la beauté de cet Ouvrage, & lui dirent qu'il falloit mettre une pièce si riche sur le grand éléphant qui portoit l'étendart devant Sa Majesté. 2°. Je sis présent, à l'Empereur, d'une masse d'armes de cristal de roche, dont toutes les côtes étoient couvertes de rubis & d'émeraudes enchassées en or dans le cristal. Cette pièce me coutoit 3119 livres. 3º. Plus, d'une selle de cheval à la

Turque, brodée de petits rubis, de perles

'à Toutipour,

a'il commen-

de crocodiles

d'Acerat, qui

une si gran.

s'il est vrai.

point. Le

ais il ne s'en

erçut pas un

re; & l'Au-

instant, ils

x moururent

iver le foir à

heures après

t du côté du

, au bord de

nt fait vingt

, dont l'une

pour, à l'en-

per par terre

vernier con-

n'on nomme

nze cosses de

ivière de La-

x Rivières se

se munie de

tre Rivière.

nt de brique;

e nomme Ca-

leux côtés du ibre de tétes

s. Tavernier

parceque les

de deux cof-

ne rencontre

t habitées par

imens. Tou-

ne font que

1. Le Palais

fous des tenandois & les

es édifices de

ausi une fort

belle

& d'émeraudes, qui avoit couté 2892 livres. 4º. Plus, d'une autre felle de cheval avec la houise, le tout couvert d'une broderie or & argent, & du prix de 1730 livres. Je fis présent au Nabab Giafer Kan, Oncle du Grand Mogol; 1°. Dune table, avec dixneuf pièces qui composoient le cabinet; le tout de pierres de rapport de diverses couleurs, représentant toutes sortes de fleurs & d'oiseaux. L'Ouvrage avoit été sait à Florence, & avoit couté 2150 livres. 2º. D'un anneau d'un rubis parfait, qui avoit couté 1300 livres. Au grand Tréforier, je don-nai une montre à boête d'or, couverte de petites émeraudes, du prix de 720 livres. Aux Portiers du trefor de l'Empereur, & aux Tréforiers, 200 roupies ou 300 livres. A l'Eunuque de la grande Begum, Sœur d'Aureng-Zeb, une montre à boëte peinte; de 260 livres. En un mot, tous mes premiers présens montèrent à la somme de vingttrois mille cent quatre-vingt-sept livres. L'Auteur ajoûte, pour donner de la vrai-semblance à son recit, que ceux qui veulent avancer leurs affaires à la Cour des Princes, tant en Turquie qu'en Perse & aux Indes, ne doivent rien commencer sans avoir des présens tout prêts, & la bourse presque toûjours ouverte pour les Officiers dont ils ont besoin. Pag. 81 & précédentes.

Mai

trait

dans

patia

gros

furie

terre

gréal

,, te

" fo

,, do

min

qu'il:

l'ordi

qu'ét

quitte

avoir

vinre

deux

fuite

fur fo

bre.

joyau

feuille

ge, I

trois

obser

fpecti

le reg

gance

un gra

te d'e

ce.

deux

gimol

 $\begin{pmatrix} d \end{pmatrix}$ 

re de C

tions d

Aı

VC T

A

logo.

la qualité de Gentilhomme de sa Maison; faveur qui lui assuroit divers privilèges, dans tous les Etats du Grand Mogol. Les Hollandois lui conseillèrent de prendre le payement de ses marchandises en Lettres de change pour Casembazar, parcequ'il y a quelque danger dans cette route, à l'occasion des petites Barques avec lesquelles on est obligé de remonter le Gange jusqu'au Bourg d'Acerat, pour éviter des marais qu'il faudroit traverser par terre. Ces Barques peuvent être renversées par le moindre orage; & si les Mariniers découvrent qu'on y porte de l'argent, il leur est facile de contribuer au désastre, dans l'espérance de trouver l'argent au fond de l'eau & de s'en faissr.

Le 29, jour du départ de Tavernier, tous les Hollandois l'accompa-

gnerent pendant l'espace de deux lieues, dans leurs petites Barques armees,

Il employa quatorze jours à remonter jusqu'au Bourg d'Acerat, où laissim

fes Domestiques & ses marchandises dans la Barque, il prit un Bâteau qui

Route de Daca à Cafembazar.

> le porta au Village de Mirdapour. Le 12 de Février, il fe procura un cheval pour lui-même; mais n'en ayant pas trouvé d'autre pour son bagage, il fut obligé de prendre deux femmes, qui en chargèrent leurs épaules. Le foir, du même jour, il arriva heureusement à Casembazar, où Wachten. donk, Directeur général de tous les Comptoirs Hollandois du Bengale, le reçut avec beaucoup de civilités. Il apprit, le lendemain, que ses marchandises & les gens qu'il avoit laissés pour les garder dans sa Barque, avoient couru beaucoup de risque sur le Gange, par la force du vent ou par l'infidélité des Mariniers. Cette allarme fut comme le présage d'une autre disgrace, à laquelle il s'attendoit beaucoup moins. Les Hollandois lui ayant prété un paleky, pour se rendre à Madezou-Bazarki, gros Bourg à trois cosses de Casembazar, il sit ce Voyage, le 15, dans l'espérance d'y toucher l'argent de ses Lettres de change. Mais le Receveur du Nabab lui dit, après les avoir lûes, que le foir auparavant il avoit reçu ordre de ne pas le payer. Une si fâcheuse déclaration sut éclaircie quelques jours après par une lettre du Nabab, qui se plaignoit d'avoir été trompé dans la vente, particulièrement sur le prix d'une très-grosse perle, & qui prétendoit retrancher vingt mille roupies de la fomme. Ces défiances lui étoient venues de la Cour, où Tavernier, malgré tous ses présens, n'avoit pas eu le bonheur de satisfaire trois Officiers, établis par Aureng-Zeb, pour l'examen des joyaux qu'on lui présentoit. Le Nabab offroit d'ailleurs de re-

mettre toutes les marchandises qu'il avoit achetées, si Tavernier ne con-

fentoit point à cette diminution. En vain le Directeur Hollandois repré-

fenta,, qu'il étoit connu pour honnête homme; qu'il étoit le feul qui ap-

", lui feroit perdre l'envie d'y revenir, & qu'il ne manqueroit pas d'inspi-

", rer le même dégoût à ceux qui se proposoient d'y venir à son exemple".

Le Nabab, qui se croyoit heureux d'avoir reçu les avis de la Cour avant que sa Lettre de change eût été payée, insista sur ses demandes; & Taver-

nier se vit forcé de lui accorder du moins un rabais de dix mille roupies.

On doit juger quel étoit le profit d'un Commerce, dans lequel une perte si considérable & ses présens continuels ne l'empêchoient pas de s'enrichir.

portât aux Indes les plus précieuses raretés de l'Europe; que ce traitement

Difgrace de Tavernier. Mais il donne fon exemple comme un motif de précaution, pour ceux qui TAVERNIER.

traitent avec les Seigneurs de l'Orient (d).

t divers pri-

s lui conseil-

s de change

nte, a l'oc-

nter le Gan. oit traverser

e orage; &

est facile de

fond de l'eau

s l'accompa-

ques armees.

, où laissint

n Bàteau qui

cura un che-

fon bagage,

épaules. Le

où Wachten-

Bengale, le

que ses mar-

Barque, a-

vent ou par

d'une autre

ois lui avant

ourg à trois

nce d'y tou-

u Nabab lui

ordre de ne

s jours après

dans la veni prétendoit

étoient ve-

voit pas eu , pour l'exa-

leurs de re-

nier ne con-

ndois repré-

feul qui ape traitement

pas d'inspi-

n exemple".

Cour avant

& Taver-

ille roupies.

ine perte fi s'enrichir.

Mais

Après s'être confolé de cette injustice, il partit le 17, pour Ougly, dans une Barque à quatorze rames, que les Hollandois lui pretèrent. Il passa les deux premières nuits sur la Rivière. Le 19, il s'arreta dans un gros Bourg, nommé Nandi, jusqu'où remonte le flux de la Mer. Un vent furieux & la hauteur de l'eau forcerent les Mariniers d'y mettre la Barque à terre. Le 20, étant arrivé à Ougly (e), les Hollandois lui firent le plus a-gréable accueil. ,, Ils avoient, dit-il, pour la bouche, toutes les délica-", tesses qui se trouvent dans nos jardins d'Europe; des salades de plusieurs " fortes, des choux, des asperges, des pois, & principalement des sèves. dont la graine vient du Japon. Mais jusqu'alors ils n'avoient pû faire venir des artichaux dans leurs jardins (f)

TAVERNIER retourna le 5 de Mars à Casembazar, où il reprit le chemin de Jehan-abad. Il supprime toutes les circonstances de ce Voyage, qu'il fit apparemment par la même route: mais, comme il s'attache peu à l'ordre de ses courses, on lit, dans une autre partie de sa Relation (g), qu'étant allé au Palais, pour prendre congé de l'Empereur avant que de quitter sa Cour, ce Monarque lui sit dire qu'il ne vouloit pas qu'il partit sans avoir vû ses joyaux. Le lendemain, de grand matin, cinq ou six Officiers vinrent l'avertir que l'Empereur le demandoit. Il se rendit au Palais, où les deux Courtiers des joyaux le présentèrent à Sa Majesté, & le menèrent enfuite dans une petite chambre, qui est au bout de la salle où l'Empereur étoit

fur son Trône, & d'où il pouvoit les voir.

AKEL-KHAN, Chef du trésor des joyaux, étoit déja dans cette chambre. Il donna ordre, à quatre Eunuques de la Cour, d'aller chercher les joyaux, qu'ils apportèrent dans deux grands plats de bois lacrés avec des feuilles d'or, & couverts de petits tapis faits exprès, l'un de velours rouge, l'autre de velours verd en broderie. On les découvrit. On compta trois fois toutes les pièces. Trois Ecrivains en firent la lifte. Les Indiens observent toutes ces formalités, avec autant de patience que de circonspection; & s'ils voyent quelqu'un qui se presse trop ou qui se suche, ils le regardent sans rien dire, en riant de sa chaleur comme d'une extravagance (b).

La première pièce qu'Akel-Khan mit entre les mains de Tavernier, fut un grand diamant, qui est une rose ronde, fort haute d'un côté. A l'arrête d'en-bas, on voit un petit cran, dans lequel on découvre une petite glace. L'eau en est belle. Il pèse trois cens dix-neuf ratis & demi, qui font deux cens quatre vingt de nos carats (i). (k). C'est un présent que Mirgimola (1) fit à l'Empereur Scha-Jehan, lorsqu'il vint lui demander une

(k) A ce compte ce ne seroit que deux cens soixante & dix neuf carats, neuf sei-

(d) Pag. 57 & suivantes. (e) Les François n'y avoient point enco-re de Comptoir. Voyez ci dessus les Rela-tions de de Graaf & de Luillier.

(f) Pag. 76. (g) Même Tome, pag. 226. (b) Ibid. pag. 227.

(i) Le ratis fait sept huitièmes de carat. XIII. Part.

zièmes. R. d. E.

(1) Bernier le nomme plus correctement l'Emir Jenla, dont Mirgimola paroit une corruption. Voyez ci-dessus le Voyage de Tavernier, aux Mines de Diamans.

1666.

Le Grand Mogol fair yaux à Ta-

Précautions qui s'obser-

Pièces du

Tavernier.

retraite à fa Cour, après avoir trahi le Roi de Golkonde son Maître. Cette pierre étoit brute & pesoit alors neus cens ratis, qui sont sept cens quatre-vingt-sept carats & demi. Elle avoit plusieurs glaces. En Europe, on l'auroit gouvernée fort disséremment; c'est-à-dire, qu'on en auroit tiré de bons morceaux, & qu'elle seroit demeurée plus pesante. Scha-Jehan la sit tailler par un Vénitien, nommé Hortensio Borgis, mauvais Lapidaire qui se trouvoit à la Cour. Aussi fut-il mal récompensé. On lui reprocha d'avoir gâté une si belle pierre, qui auroit pû conserver un plus grand poids, & dont Tavernier ajoute qu'il auroit pû tirer quelque bon morceau sans faire tort à l'Empereur (m). Il ne reçut, pour prix de son travail, que dix mille roupies (n).

Après avoir admiré ce beau diamant, & l'avoir remis entre les mains d'Akel-Khan, l'Auteur en vit un autre, en poire, de fort bonne forme & de belle eau, avec trois autres diamans à table, deux nets, & l'autre qui a de petits points noirs. Chacun pèfe cinquante-cinq à foixante ratis; & la poire, foixante-deux & demi. Enfuite on lui montra un joyau de douze diamans; chaque pierre, de quinze à feize ratis, & toutes rofes. Celle du milieu est une rofe en cœur, de belle eau, mais avec trois petites glaces; & cette rofe peut peser trente-cinq à quarante ratis. On lui fit voir un autre joyau de dix-sept diamans, moitié table, moitié rose, dont le plus grand ne pese pas plus de sept ou huit ratis; à la réserve de celui du milieu, qui peut en peser seize. Toutes ces pierres sont de la première eau, nettes, de bon-

ne forme, & les plus belles qui se puissent trouver.

Deux grandes perles en poire; l'une d'environ soixante-dix ratis, un peu plate des deux côtés, de belle eau & de bonne forme. Un bouton de perle, de cinquante-cinq à soixante ratis, de bonne forme & de belle eau. Une perle ronde, belle en persection, un peu plate d'un côté, & du poids de cinquante-six ratis. C'est un présent de Scha-Abbas II, Roi de Perse, au Grand Mogol. Trois autres perles rondes, chacune de vingue cinq à vingt-huit ratis, mais dont l'eau tire sur le jaune. Une perle de parsaite rondeur, pesant trente-six ratis & demi, d'une eau vive, blanche, & de la plus haute persection. C'étoit le seul joyau qu'Aureng-Zeb eut acheté, par admiration pour sa beauté. Tout le reste lui venoit, en partie de Dara-Cha, son frère asné, dont il avoit eu la dépouille après lui avoir fait couper la tête; en partie des présens qu'il avoit reçus depuis qu'il étoit monté sur le Trône. Ce Prince avoit moins d'inclination pour les pierreries que pour l'or & l'argent (0).

AREL-KHAN continua de mettre entre les mains de Tavernier, en lui laissant tout le tems de satisfaire sa curiosité, deux autres perles, parsaitement rondes & égales, qui pèsent chacune vingt-cinq ratis & un quart. L'une est un peu jaune; mais l'autre est d'une eau très-vive, & la plus belle qui soit au Monde. Il est vrai que le Prince Arabe, qui a pris Mascate sur les Portugais, en a une qui passe pour la première en beauté. Mass

quoiavantage el de

de

ch

co

mi

lor

ſe

par

hui

vai

dès

veu

Pla

Jani

julq D D

D

 $\bar{\mathbf{D}}$ 

D

DDDDDDD

DDD

D D

<sup>(</sup>n) Pag. 227.
(n) Au contraire Tavernier dit que l'Empereur lui fit prendre cette fomme, & qu'il

lui en auroit bien fait prendre davantage s'il eut été plus riche. R. d. E. (0) Pag. 228. & précédentes.

Maître. Cetpt cens qua-Europe, on uroit tiré de a-Jehan la fit apidaire qui reprocha d'agrand poids, orceau fans

re les mains ne forme & & l'autre qui nte ratis; & yau de douze es. Celle du tes glaces; & voir un autre plus grand ne eu, qui peut ttes, de bon-

travail, que

dix ratis, un n bouton de e & de belle d'un côté, & bbas II, Roi une de vingte Une perle de ve, blanche, eng - Zeb eut it, en partie rès lui avoir uis qu'il étoit r les pierre-

rnier, en lui es, parfaite-& un quart. k la plus beipris Mascate eauté. Mais quoi-

ndre davantage

quoiqu'elle foit parfaitement ronde, & d'une blancheur si vive, qu'elle en est comme transparente, elle ne pèse que quatorze carats. L'Asie a peu de Monarques qui n'ayent follicité ce Prince de leur vendre une perle si

TAVERNIER admira deux chaînes; l'une de perles & de rubis de diverses formes, percés comme les perles; l'autre, de perles & d'émeraudes, rondes & percées. Toutes les perles sont rondes & de plusieurs eaux, chacune de dix ou douze ratis. Le milieu de la chaîne de rubis offre une grande émeraude de vieille roche, taillée au quadran & fort haute en couleur, mais avec plusieurs glaces. Elle pèse environ trente ratis. Au milieu de la chaîne d'émeraudes, on admire une amethiste orientale à table longue, du poids d'environ quarante ratis, & belle en perfection.

Un rubis balais Cabochon, de belle couleur, & percé par le haut, qui pèfe dix-fept Melscals, dont fix font une once. Un autre rubis cabochon, parfait en couleur, mais un peu glacé, & percé par le haut, du poids de douze melscals. Une topaze orientale, de couleur fort haute, taillée à huit pans, qui pèse six melscals, mais qui a d'un côté un petit nuage blanc.

TELS étoient les plus précieux joyaux du Grand Mogol. Tavernier vante l'honneur qu'il eut de les voir & de les tenir tous dans ses mains, comme une faveur qu'aucun autre Européen n'avoit jamais obtenue (q).

IL rend compte de deux Voyages qu'il avoit faits de Surate à Golkonde, dès l'année 1645, & qui méritent de trouver place dans une Note, en fa- yages de Suveur des Géographes (r). Les remarques suivantes regardent quelques konde. Places, où l'Auteur s'arrêta dans cette route.

p) Ibidem. De Satapour à Sitanaga. 12 coffes. De Sitanaga à Satanagar, q) Pag. 229. (r) Tavernier partit de Surate le 10 de De Satanagar à Melvari, De Melvari à Gerballi, Janvier, & fit, le premier jour, 3 coiles, 14 jufqu'à Cambari: De Girballi à Golkonde, Cette route est de 324 cosses, que l'Au-De Cambari à Barnoli, o coiles. teur sit en 27 jours. En 1653, il en prit De Barnoli à Beara, 1.2 une autre, depuis Pipelnar; mais il ne mar-De Beara à Navapour 16 que pas les cosses. De Navapour à Rinkula, 18 De Rinkula à Pipelnar, De Pipelnar à Rirgam, le 12 de Mars. De Birgam à Omberat, De Pipelnar à Nimpour, 17 D'Omberat à Enneck-Tenque, le 14 De Nimpour à Pantane, D'Enneck Tenque à Geroul, De Pantane à Secoura, 14 le 15 De Geroul à Lazour, De Secoura à Bakela, 10 De Bakela à Disgon, De Lazour à Aureng-abad, le 17 IO De Disgon à Doltabat, D'Aureng abad à Pipelgan ou De Doltabat à Aureng abad, D'Aureng-abad à Pipeli, Pipely, De Pipelgan à Ember, D'Ember à Deogan, De Pipeli à Aubar, 12 le 20 D'Aubar à Guismuer, De Deogan à Patris, 10 De Guismuer à Asli, De Patris à Bargan, 12 le 22 D'Assi à Sarver, De Bargan à Pulam, le 23 16 De Sarver à Lesona, De Palam à Candear, le 24 16 De Candear à Gargan, De Lesona à Nadour, 12 le 25 De Nadour à Patonta, 9 De Gargan à Nagouni, le 26 De Patonta à Kakeri, 10 De Nagouni à Indove, le 27 De Kakeri à Satapour, D'Indove à Indelvai, le 28 D'In-Ii 2

Dor-

## VOYAGES DANS LES

TAVERNIER. 1666. Remarques fur diverses Places.

DOLTABAT est une des meilleures Forteresses des Etats du Grand Mogol, sur une montagne si escarpée, que le chemin qu'on y a pratiqué ne peut recevoir à la fois qu'un cheval ou un chameau. La Ville, qui est au bas de la montagne, est ceinte de bonnes murailles. Cette Place importante, que les Mogols avoient perdue lorsque les Rois de Visapour & de Golkonde avoient secoué le joug, fut reprise par des ruses fort subtiles sous le règne-de Scha-Jehan. On y voit une très-belle artillerie, dont le foin est ordinairement commis à des Canonniers Anglois ou Hollandois.

AURENG-ABAD n'étoit anciennement qu'un Village, dont Aureng-Zeb a fait une Ville, en mémoire de sa première femme, qui y étoit morte, & pour laquelle il avoit eu d'autant plus d'affection que tous ses enfans venoient d'elle. Elle est enterrée sur le bord d'un Lac, de deux cosses de tour, qui baigne le pied des maisons de la Ville. Son Tombeau & la Mosquée dont il est accompagné, avec un fort beau Carvansera, ont couté des fraix immenses, parceque le marbre blanc, dont ces deux Edifices sont revêtus, viennent de Lahor par charroi, & demeurent près de quatre mois en chemin. Tavernier rencontra, près d'Aureng-abad, plus de trois cens charettes, chargées de ce marbre, dont la moindre étoit tirée par douze bouts (s).

On passe, à Nadour, une Rivière qui va se jetter dans le Gange, & qui expose les Voyageurs à l'embarras d'obtenir du Gouverneur une permission par écrit; sans compter qu'on y paye quatre roupies, pour le passage de chaque voiture.

C'EST à Satanagar qu'on entre sur les terres du Roi de Golkonde.

Enneck-Tenque est une bonne Forteresse, qui porte le nom de deux Princesses des Indes. Sa situation est sur une montagne escarpée de toutes parts, avec un petit chemin, au Levant, qui est le seul côté par lequel on y puisse monter. L'enceinte de la Place contient un étang, & des terres cui peuvent fournir à la subsistance de cinq ou six cens hommes.

IL passe, à Lazour, une Rivière dont le bord, à la portée du canon vers le Levant, est orné d'une des plus grandes Pagodes du Pays, où l'on voit

arriver sans cesse un grand nombre de Pélerins.

CANDEAR est une grande Forteresse, mais commandée par une montagne. ENTRE Indelvat & Regival, on passe une petite Rivière, qui sépare les

Etats du Grand Mogol des terres du Roi de Golkonde (t).

CE fur pour un de ces Voyages, que Tavernier reçut du Nabab Scha-Est-Khan, Oncle du Grand Mogol, un passeport & diverses lettres, qui lui donnoient la qualité de ce qu'il appelle Gentilhomme de sa Maison, quoique le passeport ne porte que le nom de Serviteur. On rapportera quelques-unes de ces lettres, dans la même vûe qui les lui fait rapporter

toute

Orie

Naba

le Sie

& le

que j

fruits

cequ'

mande

vôtr

" vous

" reco , tout

" m'a

" pour

,, te L

" avec " certa

ges 51

le P

"Le

" mie " l'on

n Mal

Nabab ,, L

", quê

" fe,

" tre

" prof

, rez " men

Le

2e [

des Pr

quérant

, des

" le Si ,, je v

" favo " veni " vous

" mair

" l'En

" & G

,, me

, Cho

" que

Ce o

51 ır j'ai

E

Lettre de Scha-Eft-Khana Tavernier.

> D'Indelvaï à Regivali, ie 20 De Regivali à Masaphipet, le 30 De Masapkipet à Mirel. Mole 31 lakipet,

A Golkonde le I d'Avril. D'Agra à Golkonde on prend par Brampour, & de Brampour à Doltabat, qui n'en est qu'à cinq ou six journées; d'où i'on passe par les autres lieux nommés ci-dessus.

(s) Pag. 83. (t) Pag. 85.

toutes; c'est-à-dire, pour faire connoître le style & la forme de ces faveurs TAVERNIEM Orientales (v).

En arrivant à Aureng-Abab, où les dernières l'appelloient, il trouva le Nabab parti pour le Decan, à la tete d'une Armée, qui avoit déja formé Ett-Khan au le Siège de Choupar, une des Villes du fameux Sevagi. Il se rendit au Camp, Siège de & le Nabab acheta tout ce qu'il avoit apporté. Ce Seigneur envoyoit cha- Choupar. que jour, à Tavernier, quatre plats de différentes viandes, & quatre de fruits & de confitures, qui tournoient au profit de ses Domestiques, parcequ'on ne lui laissoit guères la liberté de manger dans sa tente. Cinq ou

1666 L'Auteur

ioint Scha-

(v) Réponse de Scha-Est-Khan à la demande de l'Auteur.

", Grand Dieu. Au cheri de la fortune, ", appui de la vertu, le Sieur Tavernier, ", François. A mon cher Ami, sachez que " vôtre Lettre m'a été rendue, par laquelle " j'ai sçû vôtre retour à Surate, & comme " vous avez apporté ce que je vous avois ", recommandé. J'ai consideré distinctement " tout ce que vous m'avez écrit; ce qui " m'a donné beaucoup de satisfaction. C'est " pourquoi, il faut qu'après avoir reçu cet-", te Lettre, vous veniez en ma présence, " avec ce que vous avez apporté, & soyez ,, certain que je vous ferai tous les avanta-, ges possibles. De plus, je vous envoye " le Passeport que vous m'avez demandé. " Le plutôt que vous pourrez venir sera le ", mieux. Pourquoi écrire davantage? Fait l'onzième du mois Chouval, de l'année de Mahomet 1069".

Ce qui suit étoit de la propre main du

" L'Elu de mes plus chéris, vôtre Re-" quête m'a été rendue. Dieu vous bénis-", fe, & vous récompense d'avoir tenu vô-", tre promesse. Il faut que vous veniez ", promptement, & soyez sûr que vous au-" rez avec moi toutes fortes de contente-" ment & de profit".

Le tour du sceau contenoit; Le Prince des Princes. Le Serviteur de l'Empereur Con-

querant Aureng - Zeb.

2e Lettre. ,, Grand Dieu. Au plus expert des ingénieurs & la crême des bons esprits, " le Sieur Tavernier, François. Sachez que " je vous tiens au nombre de mes plus chers " favoris. Comme je vous avois écrit de " venir à Jehan-abad, & d'apporter avec " vous les raretés que vous avez pour moi, " maintenant que par les faveurs & graces de " l'Empereur, j'ai été constitué son Viceroi " & Gouverneur au Royaume de Decan; je " me suls mis en chemin le 15 du mois " Chouval. Ainst, il n'est pas à propos " que vous veniez à Jehan-abad; mais tâchez " de vous rendre au plutôt à Brampour, " où, avec l'aide de Dieu, j'arriverai avant ", deux mois. J'espère que vous ferez ce

" que je vous écris 3e Lettre. " Grand Dieu. Le plus cheride mes favoris, le Sieur Tavernier, François, sachez que je vous ai fortement dans ma memoire. La Lettre que vous " m'avez envoyée m'a été rendue. Je l'ai " lûe attentivement, mot pour mot. Vous " m'écrivez que les pluyes & les mauvais chemins vous empêchoient de venir, & qu'après l'hyver vous me viendriez trou-ver. Maintenant que les pluyes sont pas-,, sées, & que dans vingt-cinq ou vingt-,, fix jours j'espère que je serai à Aureng-" Abad, faites diligence pour m'y venir " trouver. Je crois que vous n'y manque-, rez pas"

Ce qui suit étoit de la main du Nabab: Cher Ami, vous ne manquerez pas " d'exécuter ce que je viens de vous écrire". Réponse de Tavernier, dans le même styteste & pour l'accroissement de vôtre par grandeur & prospérité, Jean Baptiste, Tavernier, François, présente Requête, à vôtre libérale bénignité, vous qui êtes " le Lieutenant de l'Empereur, qui gouver-", ne, comme Parent de Sa Majesté, tous ", les Royaumes foûmis à fon sceptre, lequel a remis à vôtre conduite les plus impor-", tantes affaires de sa Couronne, le Prince " invincible Scha-Eft-Khan, que Dieu " tienne en fa garde".

" J'ai reçu l'honneur du commandement dont Vôtre Altesse a voulu augmenter la " fortune du moindre de ses Serviteurs. ", Salut au Nabab, le Prince des Princes. " Je m'étois donné l'honneur, ces jours " passés, de vous écrire par un Valet de ,, pied de la Maison de Votre Altesse, que " je ne manquerois pas, &c. Maintenant " que vous ordonnez que ce foit à Aureng-" Abab, je uivrai vos ordres. Fait le " dixième du mois Haga".

Ii 3

nge, & qui permission passage de ıde.

rand Mo-

oratiqué ne

qui est au

ace imporour & de

abtiles four

ont le foin

Aureng-Zeb

t morte, & enfans ve-

cosses de

& la Mof-

t couté des

ces font re-

uatre mois

is de trois

t tirée par

ois.

m de deux e de toutes r lequel on des terres

canon verse h l'on voit

montagne. fépare les

abab Schaettres, qui Maifon, apportera rapporter toutes

at, qui n'en où l'on passe desfus.

nier

de m

Goa

pour

y pi Goa

Com

eau;

croy

ne s'

s'em

pour

que

Tous

des N

le Se grela

T.

mune

Port

beaux

dois,

ne vo

cette

" de

" leu

,, re

" on

" pr

arı

m

le: la

" qu

,, ne

, m

en a t

de C

fort i

man.

TAVERNIER.

fix Princes Idolàtres, qui se trouvoient à l'Armée, le traitoient tour à tour; mais leurs mets, insectés de poivre, de gingembre & d'autres épiceries, lui faisoient trouver peu de plaisir dans ces setes. Pendant son séjour au Camp, le Nabab sit jouer une mine; opération si nouvelle pour les Habitans de Choupar, que dans l'effroi qu'ils en conçurent, ils se rendirent à composition. Les brigandages, qui se commettoient par les Coureurs des deux partis, sirent souhaiter à Tavernier que le prix de ses marchandises lui sût compté à Doltabat; ce que le Nabab lui accorda volontiers; & dès le lendemain de son arrivée dans cette Ville, il sut satisfait avec une exactitude qu'il loue beaucoup dans cette occasion (x).

Voyage par Terre de Surate à Goa.

Sort d'un Vaisseau Anglois attaqué par les Malabares.

DEUX Voyages que l'Auteur fit de Surate à Goa, l'un en 1641, l'autre en 1648, lui donnent occasion de tracer le chemin par Terre (y). Le chemin est fort mauvais, sur-tout depuis Daman jusqu'à Rajapour. Aussi la plupart des Voyageurs le font-ils par Mer, dans une de ces Barques à rames qui se nomment Almadies, & qui ne perdent guères la vûe des Côtes. D'un autre côté, cette courte navigation les expose à tomber entre les mains des Malabares, Corfaires de profession, & cruels ennemis des Chrétiens, Tavernier vit un Carme, auquel ils avoient donné une si rigoureuse torture. pour en tirer plus promptement sa rançon, qu'il étoit demeuré fort estropié d'un bras & d'une jambe. Il raconte qu'un Capitaine Anglois, nommé Clerk, venant de Bantam à Surate, eut le malheur de tomber dans une Escadre de vingt-cinq ou trente Barques Malabares, dont il fut vigoureusement attaqué. Dans l'impuissance de résister à cette première furie, il sit mettre le feu à quelques barils de poudre, qu'il avoit eu le tems de préparer fous le tillac. Cette ruse sit sauter un grand nombre de Corsaires, qui étoient déja montés à bord: mais les autres n'en paroissant que plus animés, Clerk, au desespoir, fit descendre tous ses gens dans ses deux Chaloupes, entra feul dans fa chambre, où il disposa une longue amorce jusqu'à la soute aux poudres; & prit le tems où les Corsaires montoient de toutes parts, pour faire jouer cette espèce de mine. Son adresse & son intrépidité lui firent trouver le moyen de se jetter dans les flots; & de rejoindre une des deux Chaloupes, tandis que ses Ennemis voloient en pièces avec un fraças épouvantable. Cependant il en restoit assez pour arrêter les Chaloupes, qui contenoient environ quarante Anglois. Tavernier étoit à déjeûner avec le Président de Surate, nommé Fremelin, lorsque le Capitaine Clerk informa les Anglois de cette Ville, qu'il étoit Esclave du Samorin, avec tous ses Compagnons. Ce Prince n'avoit pas voulu les laisser entre les mains des Corfaires, parceque plus de douze cens Veuves, qui avoient perdu leurs Maris dans cette avanture, demandoient leur vie. Il les appaifa néanmoins. en leur promettant à chacune deux piastres; ce qui montoit à plus de deux mille quatre cens écus, outre leur rançon, pour laquelle on en demandoit quatre mille. Le Président se hâta de faire tenir cette somme; & Taver-

(x) Pag. 235. (y) On compte ici les distances par gos, qui font environ quatre de nos lieues communes. De Surate à Daman, 7 gos; 10 de Daman à

Baçaim; 9 de Baçaim à Chaul; 12 de Chaul à Daboul; 10 de Daboul à Rajapour; 9 de Rajapour à Mingrela (1); 4 de Mingrela à Goa. En tout foixante-une cosses. Ibid. pag. 100.

(1) Ou plutôt Wingerla. R. d. E.

nier vit revenir tous les Captifs, les uns en bonne santé, d'autres accablés

de maladies (z).

tour à tour :

es épiceries.

on féjour au

ur les Habi-

rendirent à

Coureurs des

chandifes lui s; & dès le

une exacti-

641, l'autre e (y). Le

apour. Austi

es Barques à le des Côtes.

tre les mains

s Chrétiens.

euse torture.

fort estropié

ois, nommé

ns une Escaoureusement

il fit mettre

réparer fous

qui étoient

imés, Clerk, Jupes, entra

la foute aux

parts, pour

té lui firent

ine des deux

fracas épou-

lloupes, qui

ûner avec le erk informa

vec tous fes

s mains des

perdu leurs

néanmoins,

de deux

demandoit & Taver-

12 de Chaul à

ur; o de Raja-

ingrela à Goa,

bid. pag. 100.

MINGRELA, d'où il ne reste que quatre cos, ou seize lieues, jusqu'à Goa, est un gros Bourg à demie lieue de la Mer, sur les terres de Visapour. C'est une des meilleures plages de toutes les Indes. Les Hollandois y prenoient autrefois des rafraîchissemens, lorsqu'ils venoient blocquer Goa, & ne cessent pas d'y en prendre encore dans leurs navigations de Commerce. Non-seulement on y trouve d'excellent riz & de très-bonne eau; mais ce Canton est renommé pour le Cardamome, que les Orientaux croyent la meilleure des épiceries, & qui est forc cher aux Indes, parcequ'il ne s'en trouve que dans ce lieu (a). On y fait aussi de grosses toiles, qui s'employent dans le Pays; & une forte de treillis, nommé Toti, qui sert pour l'emballage des marchandises. Mais c'est moins pour le Commerce que pour les vivres, que les Hollandois y ont établi un Comptoir. Tous les Vaisseaux qui font voile de Batavia, de Bengale, de Ceylan, des Moluques, du Japon & des autres lieux, pour Surate, la Mer-rouge, le Sein Persique, &c, viennent mouiller, en passant, à la Rade de Mingrela (b).

TAVERNIER, entre plusieurs observations sur Goa, qui lui sont communes avec les autres Voyageurs, remarque particulièrement (c), que le Port de Goa, celui de Constantinople & celui de Toulon, sont les trois plus beaux du grand Continent de nôtre ancien Monde. Avant que les Hollandois, dit-il, eussent abbatu la puissance des Portugais dans les Indes, on ne voyoit à Goa que de la richesse & de la magnificence: mais depuis que les fources d'or & d'argent ont changé de maîtres, l'ancienne splendeur de cette Ville a disparu. ,, A mon second Voyage, ajoute l'Auteur, je vis des gens, que j'avois connus riches de deux mille écus de rente, venir le foir en cachéte me demander l'aumône; sans rien rabbatre néanmoins de " leur orgueil, fur-tout les femmes, qui viennent en palekis, & qui demeu-" rent à la porte, tandis qu'un Valet, qui les accompagne, vient nous fai-" re un compliment de leur part. On leur envoye ce qu'on veut, ou bien " on le porte soi-même, quand on a la curiosité de voir leur visage; ce qui arrive rarement, parcequ'elles se couvrent la tête d'un voile. Mais elles présentent ordinairement un billet de quelque Religieux qui les recommande, & qui rend témoignage de leurs richesses passées, en exposant leur misère présente. Ainsi, le plus souvent, on entre en discours avec

la Belle; & par honneur, on la prie d'entrer pour faire une collation,

qui dure quelquefois jusqu'au lendemain (d). Il est constant, ajoute en-

core Tavernier, que si les Hollandois n'étoient pas venus aux Indes, on

" ne trouveroit pas aujourd'hui, chez la plûpart des Portugais de Goa, un

" morceau de fer, parceque tout y seroit d'or ou d'argent (e)".

Lı

(2) Pag. 101.
(a) C'est le petit Cardamome; Car il y en a trois autres fortes qu'on tire d'Afrique, de Ceylan & de Java; mais qui lui sont fort inferieures. Tavernier l'appelle Carga-

men. Les Malabares le nomment Elettari.

Voyez le Dictionnaire de Commerce. R. d. E.

(b) Pag. 104. (c) Pag. 105.

(d) Pag. 106.

(e) Pag. 114.

TAVERNIER.

Mingrela, Bourg, & Rade excellente.

Jugement de Tavernier fur Goa. TAVERNIER. 1666.

Dom Phitippe de Mafcaregnas Vicerol de Goa.

Entretien de Tavernier avec l'Inquifiteur.

Le Viceroi, l'Archevêque & le grand Inquisiteur, auxquels Tavernier rendit ses premiers devoirs, le reçurent avec d'autant plus de civilité, que ses visites étoient toûjours accompagnées de quelque présent. C'etoit Dom Philippe de Mascaregnas qui gouvernoit alors les Indes Portugaises. Il n'ad. mettoit personne à sa table; pas même ses enfans: mais dans la salle où il mangeoit, on avoit ménagé un petit retranchement, où l'on mettoit le couvert pour les principaux Officiers & pour ceux qu'il invitoit; ancien usage d'un tems dont il ne restoit que la fierté. Le grand Inquisiteur, chez le quel Tavernier s'étoit présenté, s'excusa d'abord sur ses affaires. & lui sir dire ensuite qu'il l'entretiendroit dans la Maison de l'Inquisition, quoiqu'il eut son Palais dans un autre quartier. Cette affectation pouvoit lui causer quelque défiance, parcequ'il étoit Protestant. Cependant il ne fit pas diffi. culté d'entrer dans l'Inquilition, à l'heure marquée. Un Page l'introduisit dans une grande falle, où il demeura feul, l'espace d'un quart d'heure. En fin, un Officier, qui vint le prendre, le fit passer par deux grandes galeries & par quelques appartemens, pour arriver dans une petite chambre où l'Inquifiteur l'attendoit, affis au bout d'une grande table en forme de billard. Tout l'ameublement, comme la table, étoit couvert de drap verd d'Angle. terre. Après le premier compliment, l'Inquisiteur lui demanda de quelle Religion il étoit? Il répondit qu'il faisoit profession de la Religion Protes. tante. La seconde question regarda son Père & sa Mère, dont on voulut scavoir aussi la Religion: & lorsqu'il eut répondu qu'ils étoient Protestans comme lui, l'Inquisiteur l'assura qu'il étoit le bien venu: comme s'il eût été justifié par le hazard de sa naissance. Alors l'Inquisiteur cria qu'on pouvoit entrer. Un bout de tapisserie, qui fut levé au coin de la chambre, sit paroître aussi-tôt dix ou douze personnes, qui étoient dans une chambre voifine. C'étoient deux Religieux Augustins, deux Dominiquains, deux Carmes, & d'autres Ecclésiastiques, à qui l'Inquisiteur apprit d'abord que Tavernier étoit né Protestant, mais qu'il n'avoit avec lui aucun Livre défendu, & que fachant les ordres du Tribunal, il avoit laisse sa Bible à Mingrela. L'entretien devint fort agréable, & roula fur les Voyages de l'Auteur. dont toute l'assemblée parut entendre volontiers le récit. Trois jours après, l'Inquisiteur le fit prier à dîner avec lui, dans une fort belle Maison qui est à Origine d'u. demie-lieue de la Ville, & qui appartient aux Carmes Deschaussés. C'est un des plus beaux Edifices de toutes les Indes. Un Gentilhomme Portugais, dont le Père & l'Ayeul s'étoient enrichis par le Commerce, avoit fait bâtir cette Maison, qui peut passer pour un beau Palais. Il vécut sans goût pour le mariage; & s'étant livré à la dévotion, il passoit la plus grande partie de sa vie chez les Augustins, pour lesquels il conçut tant d'affection, qu'il fit un testament par lequel il leur donnoit tout son bien, à condition qu'après sa mort ils lui élevassent un Tombeau au côté droit du grand An-Quelques-uns de ces Religieux lui ayant représenté que cette place ne convenoit qu'à un Viceroi, & l'ayant prie d'en choisir une autre, il fut si picqué de cette proposition, qu'il cessa de voir les Augustins; & sa dévotion s'étant tournée vers les Carmes, qui le reçurent à bras ouverts, il leur laissa son héritage à la même condition (f).

ne belle Maifon des Carmes de Goa.

(f) Pag. 105.

PE veur Cette ve me doive

Du les V trouva fit pre landoi Hollar le mit pes H un Off rience Ceylan çois fi furent mit qu cette P Hollan judice dre du débauc toient l fe. Il petit n

> lan, c' foit fa qui lui céder. pour re vû ceti foit pa qu'app de lui o rieuse 1 du Vic faifoiei fes Cor avec de Maître CE

attaque

cond a

Do:

qu'il eu XII PENDANT trois mois que Tavernier passa dans Goa, il profita de sa faveur pour obtenir les congé d'un Gentilhomme François, nommé Du-Belloy. Cette histoire est d'autant plus intéressante, dans son recit, qu'elle se trouve mélée avec celle de quelques autres François, dont les belles actions ne

Tavernier

vilité, que

etoit Dom

s. Il n'adfalle où il

toit le cou-

ncien usage

, chez le-

, & lui fit

, quoiqu'il

: lui caufer

it pas diffi.

'introduisit

heure. En-

des galeries ibre où l'In-

e de billard. rd d'Angle-

a de quelle ion Protef-

it on voulut Protestans

s'il eût été

on pouvoit

ore, fit paambre voi-

, deux Car-

rd que Talivre défen-

à Mingre-

le l'Auteur,

jours après,

on qui est à lss. C'est

mme Portu-

. avoit fait

it fans goût

grande pardiaffection,

a condition

grand An-

te place ne

te, il fut fi

& sa dévo-

erts, il leur

PEN-

doivent pas demeurer sans éloge. Du-Belloy étoit forti de la maison de son Père, pour se former par les Voyages: mais ayant fait une dépense excessive en Hollande. & ne trouvant personne qui fût disposé à lui prêter de l'argent, la nécessité lui fit prendre le parti de passer aux Indes. Il entra dans une Compagnie Hollandoise, avec laquelle il fut transporté à Batavia, dans le tems que les Hollandois faisoient la guerre aux Portugais de Ceylan. A son arrivée, on le mit dans les recrues qu'on envoyoit dans cette Isle. Le Général des Troupes Hollandoises se voyant fortisse par ce renfort, qui étoit commandé par un Officier François, nommé Saint-Amant, homme de courage & d'expérience, résolut d'assiéger Negombo, une des Places Portugaises de l'Isle de Ceylan. On donna trois affauts, dans lesquels tout ce qu'il y avoit de François firent admirer leur valeur, fur-tout Saint-Amant & Jean de Rose, qui furent tous deux blessés. Le Général, charmé de se voir si bien servi, promit que si l'on prenoit Negombo, Saint-Amant auroit le gouvernement de cette Place. Il tint parole. Mais un jeune homme, arrivé depuis peu de Hollande & parent du Gouverneur de Batavia, obtint cette dignité au préjudice de celui qui la devoit à son courage, & vint le déplacer avec un ordre du Conseil. Saint-Amant, furieux de se voir indignement supplanté, débaucha quinze ou vingt Soldats, la plûpart François, entre lesquels étoient Du-Belloy, Des-Marets, Gentilhomme du Dauphiné, & Jean de Rose. Il trouva le moyen de se jetter avec eux dans l'Armée Portugaise. Ce petit nombre de braves Guerriers releva les espérances des Portugais. Ils attaquèrent Negombo, d'où ils avoient été chassés, & l'emportèrent au second affaut.

Dom Philippe de Mascaregnas étoit alors Gouverneur de l'Isle de Ceylan, c'est-à-dire, de toutes les Places qui dépendoient du Portugal. Il faifoit sa demeure dans la Ville de Colombo, où il reçut des lettres de Goa, qui lui apprenoient la mort du Viceroi, & qu'il étoit nommé pour lui succéder. Avant son départ, il voulut voir Saint-Amant & ses Compagnons, pour récompenser leurs services. Il estimoit la valeur. Aussi-tôt qu'il eut vû cette troupe de Braves, il prit la réfolution de les emmener avec lui, foit parcequ'il se promettoit à Goa plus d'occasions de les avancer, soit qu'appréhendant de rencontrer les Malabares, il fût bien aife d'avoir près de lui des gens de réfolution. En approchant du Cap de Comorin, une furieuse tempête dispersa sa Flotte & sit périr plusieurs Barques. Le Vaisseau du Viceroi se trouvoit exposé lui-même au dernier danger, & les Matelots faisoient des efforts inutiles pour gagner la Terre, lorsque Saint-Amant & fes Compagnons, voyant le naufrage inévitable, se jettèrent dans la Mer avec des cordes & des pièces de bois, sur lesquelles ils prirent leur nouveau Maître & le fauvèrent avec eux.

CE Seigneur fit éclater fa réconnoissance en arrivant à Goa. Aussi-tôt qu'il eut pris possession de fa dignité, il revêtit Saint-Amant de la charge de XIII. Part. K k Grand-

Histoire de Du-Belloy & de Saint-Amant, Gentilshommes François. TAVERNIER. 1666.

Grand-Maître de l'Artillerie, & d'Intendant Général de toutes les Forteres. ses que les Portugais avoient aux Indes. Il lui fit épouser ensuite une fille, qui lui apporta du bien. Tous les autres François se ressentirent aussi de sa générosité. Jean de Rose demanda d'être renvoyé à Colombo, où il épousa une jeune veuve Metive, que son mari avoit laissée fort riche. Dom Philippe, qui avoit conçu des fentimens particuliers d'affection pour Des-Marets, parceque c'étoit à lui qu'il avoit l'obligation de l'avoir chargé sur ses épaules pour le sauver du naufrage, le fit Capitaine de

Du-Belloy demanda la liberté d'aller à Macao. Il avoit appris qu'une partie de la Noblesse Portugaise se retiroit dans cette Ville, après s'être enrichie par le Commerce; qu'elle recevoit bien les Etrangers, & qu'elle aimoit fort le jeu, qui étoit la plus forte passion de Du-Belloy. Il passa deux ans, à Macao, dans des amusemens de son goût. Lorsqu'il avoit perdu son argent au jeu, il trouvoit des amis assez généreux pour lui en prêter. Mais un jour, qu'après avoir fait un gain considérable, il perdit tout ce qu'il possédoit, avec plus de malheur qu'il n'avoit eu de fortune, un emportement de colère le fit jurer contre un tableau de piété, qui se trouvoit dans le même lieu, en lui reprochant d'avoir été la cause de sa disgrace. Aussi-tot l'Inquisiteur en sut averti. Toutes les Villes Portugaises des Indes ont un de ces redoutables Officiers, dont le pouvoir à la vérité n'est pas fans bornes, mais qui a droit de faire arrêter ceux dont on lui fait des plaintes, d'entendre les témoins, & d'envoyer les coupables, avec les informations, par le premier Navire qui part pour Goa, où le pouvoir de condamner & d'absoudre appartient à l'Inquisiteur général. Du-Belloy sut embarqué, les fers aux pieds, sur un petit Vaisseau de dix à douze pièces de canon. Le Capitaine devoit répondre de sa personne: mais cet Officier étoit un homme civil, qui connoissant son prisonnier pour un François de bonne Maison, lui fit ôter ses fers & le fit manger à sa table, avec l'attention de lui fournir du linge & des habits pendant le Voyage, qui fut d'environ quarante jours.

Ils arrivèrent à Goa, le 19 de Février 1649. Saint-Amant s'étant rendu au Port, de la part du Viceroi, sans autre vûe que de prendre les lettres, & de savoir ce qui se passoit à la Chine, sut extrêmement surpris de reconnoître Du-Belloy, & d'apprendre son infortune. Le Capitaine resufoit de le laisser fortir du bord, avant que le grand Inquisiteur en fût averti. Cependant le crédit de Saint-Amant lui fit obtenir la liberté d'emmener fon ami dans la Ville, où il n'oublia pas de lui faire prendre fes plus vieux habits, pour le présenter à l'Inquisition. Il plaida sa cause avec toute la chaleur de l'amitié; & l'Inquisiteur, touché de l'état où il le voyoit, lui donna la Ville pour prison, à condition qu'il se représentat au premier or-Tavernier, qui se trouvoit alors à Goa, étant devenu un des principaux Acteurs dans la suite de cette avanture, c'est dans ses propres termes

qu'on doit fouhaiter d'en lire le récit.

**Tavernier** est mêlé dans l'affaire de Du-Belloy.

" DANS ces circonstances, Saint-Amant m'amène Du-Belloy, comme " je fortois de mon logement pour aller voir M. l'Evêque de Mire, que j'a-" vois connu à Constantinople, lorsqu'il y étoit Gardien des Franciscains ,, de ,, de perfe dans tion. moi. à la f avec pris voit de to cheta dix é des 1 leur I Goa. ne pa l'opii de de ce fu la ch accor fut tr à fui Bello

qu'i

Bell

& 1

Goa

m'a

met

pren Te le

où j

pren

l'Inq

ce q

lui

que

heur

leur (

tres.

& je

Capu

(g) V mans. P

il en

TAVERNIER.

de Galata. Je les priai de m'attendre un peu, & de dîner avec moi; ce qu'ils m'accorderent: après quoi j'offris ma maison & ma table à M. Du-", Belloy, qui accepta mes offres. Je lui fis faire trois habits complets. & le linge nécessaire. Pendant huit ou dix jours que je passai encore à "Goa, il me fut impossible de l'engager à se revétir de ces habits; & sans " m'apprendre la cause de son refus, il me promettoit chaque jour de les mettre le lendemain. La veille de mon départ, je lui dis que i'allois prendre congé du Viceroi. Il me pria instamment d'obtenir aussi le sien. le le fis avec succès. Nous partîmes sur le soir, dans la même Barque où j'étois venu. Du-Belloy commença vers minuit à se deshabiller & à prendre ses habits neufs, jettant les vieux dans la Mer & jurant contre l'Inquisition, sans que j'en scusse encore la cause; car j'avois ignoré tout , ce qui s'étoit passé. Dans la surprise où j'étois de son emportement, je ,, lui représentai qu'il n'étoit pas encore hors des mains des Portugais. & que nous ne pouvions pas nous défendre, lui & moi, avec cinq ou fix personnes que j'avois à ma suite, contre quarante hommes qui ramoient dans nôtre Barque. Je lui demandai pourquoi il juroit contre l'Inquisi-Il me promit de me l'apprendre à Mingrela. Nous arrivâmes heureusement au rivage, où nous trouvâmes quelques Hollandois avec ", leur Commandant, qui buvoient du vin d'Espagne en mangeant des hui-" tres. Ils me demanderent aussi-tôt qui étoit celui qu'ils voyoient avec ", moi. Je leur dis que c'étoit un Gentilhomme, qui étant allé en Portugal à la suite d'un Ambassadeur de France, s'étoit embarqué pour les Indes. avec quatre ou cinq autres François qui étoient encore à Goa, & qu'ayant pris peu de goût au féjour de cette Ville & à l'humeur Portugaife, il m'avoit prié de l'assister pour retourner en Europe. Il m'instruisit, le soir, de toutes les avantures de sa vie. Trois ou quatre jours après, je lui achetai une monture du Pays, c'est-à-dire, un bœuf, pour aller à Surate; & je lui donnai un Valet pour le servir, avec une lettre au Père Zenon, Capucin, par laquelle je le priois de lui faire donner, par mon Courtier. dix écus par mois pour sa dépense, & d'obtenir pour lui, du Président des Anglois, la permission de s'embarquer sur le premier Vaisseau de leur Nation. Mais le Père Zenon, qui se disposoit à faire le Voyage de Goa, pour l'affaire du Père Ephraim (g), fut bien aise apparemment de ne pas partir fans Guide. Il engagea Du-Belloy à l'accompagner, dans , l'opinion fans doute qu'il lui suffiroit de se représenter à l'Inquisition, & " de demander pardon pour l'obtenir. Du-Belloy l'obtint à la vérité; mais ce fut après avoir passé deux ans à l'Inquisition, d'où il ne sortit qu'avec la chemise souffrée, & la grande Croix de Saint André devant l'estomac. accompagné d'un autre François, nommé Louis, de Bar-sur-Seine, qui fut traité avec la même rigueur. Ils avoient été condamnés, tous deux, à suivre quantité d'autres Malheureux qu'on menoit au supplice. Du-Belloy n'avoit pû se montrer, à Goa, sans une extrême imprudence: mais ,, il en commit une, beaucoup moins excusable, en retournant à Mingre-

(g) Voyez ci-dessus l'histoire de ces deux Capucins, dans le Voyage aux Mines de Diamans. Pag. 27. Note (b).

Kk 2

fort rid'affecon de l'aitaine de

oris qu'u-

rès s'être

Forteres.

une fil-

ent auffi

& qu'elle
Il paffa
avoit perii en prêerdit tout
, un eme trouvoit
difgrace.
des Indes

n'est pas des plains informae condamsut embarces de caficier étoit

ficier étoit de bonne tention de viron quaétant ren-

re les letfurpris de taine refufût averl'emmener plus vieux ec toute la voyoit, lui remier orles princires termes

, comme , que j'arancifcains ,, de TAVERNIER.

, la, où les Hollandois, informés par leur Directeur de Surate, qu'il s'é, toit autrefois fauvé de leur fervice, se faisirent de lui & le mirent sur un
, Vaisseau qui partoit pour Batavia. Ils publièrent qu'ils l'avoient envoyé
, au Général de la Compagnie, pour se remettre sur ce Chef supreme d'u, ne affaire qui excédoit leur pouvoir. Mais Tavernier apprit, de bonne
, part, que le Vaisseau s'étant éloigné de la Côte, ceux qui le conduisoient
, avoient mis ce malheureux Gentilhomme dans un sac, & l'avoient préci, pité dans les flots (b) ".

dref

fit c

Ang

dief

fa p

Proc

les h

pour

par I

plaifi

leur

rendi

tre t

tant

fe co

verni

qu'il

couv

des p ché,

Mare

qu'il Tave

rité;

magi

differ

Abaff

pour

de cœ

feilla

tentio

faveu

lando çu du

le Go

ploi. bo; (

fures auffi

ceroi pitain

d'exe

d'une

Histoire de Des-Marets, Gentilhomme Dauphinois.

L'HISTOIRE de Des-Marets est moins funeste. Il étoit d'une bonne Maison du Dauphiné, dans le voisinage de Lauriol. Après un duel, dans lequel il avoit tué son Adversaire, il étoit passé en Pologne, où ses belles actions lui avoient acquis l'estime & l'amitié du Général de la Couronne. Dans le même-tems, le Grand-Seigneur tenoit prisonnier, au Château des fept Tours, deux Princes Polonois, qu'il avoit fait arrêter par des raisons dont l'Auteur ne paroit point informé. Le Général, connoissant la valeur & l'adresse de Des-Marets, qui joignoit à beaucoup de qualités distinguées celle de bon Ingénieur, lui proposa de se rendre à Constantinople, pour chercher les moyens de rendre la liberté aux deux Princes. Il accepta cette commission; & vraisemblablement son entreprise auroit eu le succès qu'il s'étoit promis, s'il n'eût été découvert par quelques Turcs, qui l'accusérent d'avoir considéré les sept Tours avec trop d'attention & le crayon à la main, pour en lever le plan dans quelque mauvais dessein. C'étoit assez pour le perdre, si M. de Cesy, Ambassadeur de France, n'eût étouffé cette affaire par un présent; remède ordinaire, en Turquie, pour les plus fâcheux événemens. Ce Ministre représenta que Des-Marets étoit un jeune Gentilhomme, qui voyageoit dans la feule vûe de s'instruire, & qui se proposoit de passer en Perse à la première occasion. Cette excuse le fauva, mais elle le mit dans la nécessité de faire en effet le Voyage de Perse. Les deux Princes, auxquels le Grand Seigneur avoit réfolu de ne jamais rendre la liberté, eurent enfin le bonheur de corrompre un jeune Turc, fils du Gouverneur de leur prison, à qui son Père confioit ordinairement les cless des principales portes. La nuit destinée pour leur fuite, il feignit de les fermer, à la réserve de celle qui étoit gardée par un détachement de Janissaires: mais ayant pris ses mesures de loin, il avoit eu recours de bonne heure à des échelles de corde, pour passer deux murs. Comme les Princes n'étoient pas traités avec la dernière rigueur, on leur permettoit de recevoir quelques plats, de la cuisine de l'Ambassadeur de France; & les Cuisiniers, qui étoient dans leurs intérêts, leur avoient envoyé plusieurs fois des pâtés remplis de cordes, dont ils avoient fait des échelles. L'affaire fut conduite avec tant de précaution & de bonheur, que les Princes se trouverent libres. Le jeune Turc les fuivit en Pologne, où il embrassa le Christianisme, & les récompenses qu'il y reçut furent proportionnées à la grandeur du fervice (i).

CEPENDANT Des-Marets, étant arrivé dans la Capitale de Perse, s'a-

<sup>(</sup>b) Pag. 120 & précédentes. On peut douter de cette dernière circonstance, qui paroit peu vraisemblable. R. d. E. (i) Pag. 121.

qu'il s'érent fur un ent envoyé prême d'u-, de bonne onduifoient pient préci-

une bonne duel, dans i fes belles Couronne. hâteau des des raisons t la valeur distinguées pour chercepta cette succès qu'il ui l'accufécrayon à la 'étoit assez étouffé cetles plus fâit un jeune qui fe proe le fauva, Perse. Les nais rendre rc, fils du nt les clefs gnit de les ient de Jas de bonne les Princes bit de rece-& les Cuifiurs fois des 'affaire fut fe trouvele Christia-

Perfe, s'adreffà nce, qui pa-

a grandeur

dressa d'abord aux Pères Capucins, qui le conduisirent chez Tavernier. Il fit quelque féjour à Ispahan, pendant lequel son mérite le fit estimer des Anglois & des Hollandois de cette Ville. Mais sa curiosité, joint à sa hardiesse naturelle, le jetta dans une entreprise téméraire, qui faillit de causer sa perte & celle de tous les Europeens, qui se trouvoient dans Ispahan. Proche du Carvansera, dans lequel il étoit logé, on voit un grand bain, où les hommes & les femmes se rendent successivement, à des jours marqués pour chaque sexe, & où la Reine de Visapour, qui avoit pris son chemin par Ispahan, a son retour de la Mecque, se rendoit souvent, pour le seul plaisir de s'entretenir avec les femmes des François; parceque se Jardin de leur Maison touchant au même bain, elles ne faisoient pas difficulté de s'y rendre aussi. Des-Marets, dans la folle passion de voir ce qui se passoit entre toutes ces femmes, remarqua une fente dans la voute du bain; & montant par dehors sur cette voute, qui est plate, comme celles du Serrail, il se couchoit sur le ventre, & jouissoit du spectacle sans être apperçu. Tavernier, qu'il prit pour le Confident de sa bonne fortune, sui représenta qu'il jouoit à se perdre. Mais, n'ayant pas profité de cet avis, il fut découvert par une des femmes qui ont soin du linge, & qui le font sécher sur des perches qui bordent la voute. Dans l'effroi d'y trouver un homme couché, elle se faisit de son chapeau, en commençant à pousser des cris. Des-Marets eut le bonheur de lui fermer la bouche, par quelques pièces d'argent qu'il se hâta de lui mettre dans la main. Lorsqu'il revint au Carvansera, Tavernier, qui remarqua du trouble sur son visage, lui sit avouer sa témérité; & les fuites en pouvant être beaucoup plus dangereuses qu'il ne se l'imaginoit, tous les Européens conclurent que son départ ne devoit pas être differé. On lui fournit une mule & de l'argent, pour se rendre à Bander-Abassi. Le Directeur Hollandois lui offrit des lettres de recommandation pour le Général de Batavia, qui avoit befoin, à Ceylan, de gens d'esprit & de cœur. Mais les caresses & les présens n'ayant pu le tenter de prendre des engagemens dont il croyoit sa Religion blessée (k), Tavernier lui confeilla de passer à Surate, où le Président Anglois, disposé à seconder ses intentions, par le témoignage qu'on lui rendit de fon mérite, écrivit en sa faveur au Viceroi de Goa, dont il étoit aimé, & fit valoir l'offre des Hollandois, pour lui procurer plus de considération. Des-Marets sut bien reçu du Viceroi. Il demanda la permission de passer dans l'Isle de Ceylan, où le Gouverneur, Dom Philippe de Mascaregnas, lui donna aussi-tôt de l'emploi. Il y arriva trois jours après que les Portugais eurent perdu Negombo; & lorsqu'ils la reprirent, il fut un de ceux qui reçurent le plus de blesfures, & qui acquirent le plus de gloire. Ce fut lui qui contribua le plus aussi à sauver Dom Philippe du nausrage. Ce Seigneur, étant devenu Viceroi, ne crut pas lui devoir une moindre récompense, que la charge de Capitaine de ses Gardes, dans laquelle il mourut après trois ou quatre mois d'exercice, fort regretté de son Maître, & de tous ceux qui l'avoient connu. Il laissa tout ce qu'il possedoit, à un Prêtre, avec lequel il s'étoit lié d'une amitié fort étroite; en le chargeant de rendre à Tavernier deux cens

TAVERNIER,

TAVERNIER.

1666.
Découverte d'une Baye inconnue.

cinquante écus, que ce Voyageur lui avoit prêtés en Perfe, & qu'il eut beaucoup de peine à tirer des mains du Légataire, pendant son féjour à Goa (1). CE fut dans le même Voyage, qu'il apprit chez Saint-Amant, Intendant

Général de toutes les Forteresses que les Portugais avoient aux Indes, la nouvelle découverte qu'une Caravelle, partie de Lisbonne, avoit faite dans le cours de sa navigation. En voulant reconnoître le Cap de Bonne Espéran. ce, elle fut surprise par une tempéte qui dura plusieurs jours, & qui fit perdre aux Matelots la connoissance de leur route. Après beaucoup d'agitations, ils furent jettes dans une Baye, que leurs observations leur firent juger à trente lieues du Cap, où ils trouvèrent plusieurs habitations. A peine eurent-ils mouillé, qu'ils virent le rivage bordé d'hommes, de femmes & d'enfans, qui paroissoient fort étonnés d'avoir devant les yeux des gens vetus, des visages blancs, & un Bâtiment tel que la Caravelle. Comme de part & d'autre on ne pouvoit se faire entendre que par des signes, les Portugais leur offrirent du biscuit & de l'eau-de-vie. Ces présens furent acceptés; mais les Sauvages s'étant bien-tôt retirés, & n'ayant pas reparu de tout le jour, il sembloit que la défiance les eut fait disparoître. Cependant, le lendemain, ils apporterent, sur le rivage, quantité de jeunes autruches, & d'autres oiseaux, assez semblables à de grosses oyes, si gras qu'on ne distinguoit point leur chair. Les plumes en étoient fort belles, & celles du ventre paroiffoient excellentes pour des lits. Tavernier acheta un gros coussin de ces plumes, d'un des Matelots Portugais, qui lui raconta particulièrement tout ce qui leur étoit arrivé dans cette Baye (m). Ils y passèrent vingt-sept jours. Dans l'impuissance de s'expliquer, ils donnoient de tems en tems, aux Sauvages, des couteaux, des haches, du corail, & de fausses perles, pour les exciter au Commerce, & pour découvrir s'ils avoient beaucoup d'or; car ils en voyoient, à quelques-uns, de petits lingots, aux oreilles, rabatus des deux côtés comme des cloux de fer-Quelques femmes en portoient au bas du menton & même aux narines. Huit ou neuf jours après l'arrivée des Portugais, ces Barbares leur apportèrent enfin de petits morceaux d'ambre gris, un peu d'or, & quelques dents d'éléphans, mais fort petites, quelques cerfs & quantité de poisson. On n'épargna rien pour apprendre d'eux où ils prenoient l'ambre gris, qui étoit fort beau. Le Viceroi de Goa en fit voir, à l'Auteur, un morceau de demie once, qui lui parut le meilleur qu'il eût jamais vû. Les Portugais s'efforcèrent aussi de découvrir d'où leur venoit l'or. Pour les dents d'éléphans, ils n'avoient pas besoin d'autre explication que la vûe d'un grand nombre de ces animaux, qui venoient boire, chaque jour au matin, dans une Rivière qui se jette dans la Baye. Enfin, desespérant de fe faire entendre & d'obtenir des éclaircissemens, ils prirent le parti de remettre à la voile. Mais, comme les Sauvages s'étoient rendus si familiers qu'il y en avoit toûjours quelques-uns dans le Vaisseau, ils en retinrent deux, avec lesquels ils prirent la route de Goa, dans l'espérance de leur faire apprendre le Portugais, ou de faire apprendre leur langue à quelque enfant qu'on mettroit auprès d'eux. Lorsque le Vaisseau eut commencé à s'éloi-

(1) Pag. 123 & précédentes.

(m) Pag. 124.

gner, toient & fe La Ca Mais d'eux ils morèrent d'or, phans tes ces inutile

(n) P verneur rapport,

E nière p pour, i voit or du riz. obligé Taver près de Roi fu douze Prince venu ( quelqu deux fe, fu unes l' le bét étoien cens, peu d ter du ze poi que c

> me el Hame

eut beau-Goa (1). Intendant Indes, la faite dans Espéran. ui fit pero d'agitafirent ju-A peie femmes des gens Comme gnes, les ens furent as reparu Cepeneunes au-, fi gras ort belles, nier achequi lui ra• Baye (m). , ils dons, du cour découis, de peix de feraux naripares leur & quelantité de it l'ambre iteur, un vû. Les Pour les

e la vûe

jour au

érant de

i de re-

familiers

nt deux,

faire ape enfant

à s'éloi-

gner,

gner, tous les Sauvages voyant enlever deux de leurs Compagnons, qui n'étoient pas apparemment des moins considérables, s'arrachèrent les cheveux & se frapperent l'estomac, avec des cris & des hurlemens épouvantables. La Caravelle arriva heureusement à Goa. On prit soin des deux Captifs. Mais on ne put leur rien apprendre de la langue Portugaife, ni rien tirer d'eux pour la connoissance de leur Pays. Dans l'espace de quelques mois, ils moururent tous deux de chagrin & de langueur; & les Portugais ne tirèrent point d'autre avantage de cette découverte qu'environ deux livres d'or. & trois livres d'ambre gris, avec trente-cinq ou quarante dents d'éléphans (n). Tavernier, se trouvant dans la suite à Batavia, raconta toutes ces circonstances au Général Hollandois, qui ne fit pas des efforts moins inutiles pour retrouver la même Baye (0).

TAVERNIER. 1666.

Efforts inutiles pour retrouver cette

(n) Pag. 125. (o) Pag. 415. Tavernier dit que le Gouverneur le remercia asses froidement de ce rapport, comme d'une chose de peu d'in-

portance, quoiqu'il ait sçû depuis qu'on avoit entrepris mutilement cette recherche. Une Baye à trente lieues du Cap auroit-elle été inconnue aux Hollandois? R. d. E.

## III.

## Voyage de Tavernier à Batavia.

E Voyage de Batavia, un des plus pénibles que l'Auteur eut entrepris, du moins par les dangers auxquels sa vie sut exposée, fait la dernière partie de son Journal. Il partit de Mingrela, au Royaume de Visapour, sur un Vaisseau Hollandois, qui apportoit des soyes de Perse, & qui avoit ordre, en faisant voile à Batavia, de mouiller à Bakanor, pour y prendre du riz. On arriva, dans ce Port, quatre jours après. Le Capitaine étant obligé de descendre, pour demander au Roi la permission du Commerce, Tavernier eut la curiofité de l'accompagner. Ils remontèrent la Rivière près de trois lieues; & lorsqu'ils s'y attendoient le moins, ils trouvèrent le Roi fur le bord de l'eau, dans un lieu où ils ne découvrirent que dix ou douze cabanes, composées de branches de palmier. Ils jugérent que ce Prince avoit ailleurs quelque logement plus digne de lui, & qu'il n'étoit venu dans ce lieu que pour y jouir de la fraîcheur des arbres & de quelques ruisseaux. La cabane dans laquelle il entra, pour recevoir les deux Européens, ne laissoit pas d'être ornée de quelques tapis de Perse, sur l'un desquels il s'assit, entouré de cinq ou six semmes, dont les unes l'éventoient avec des queues de paon, & les autres lui présentoient le bétel, ou remplissoient sa pipe de tabac. Les Seigneurs de sa Cour étoient dans les autres cabanes; & l'Auteur en compta près de deux cens, la plûpart armés d'arcs & de fléches. On voyoit deux éléphans, à peu de distance. Après avoir accordé, au Capitaine, la permission d'acheter du riz, le Monarque lui envoya, dans sa Chaloupe, un présent de dou-ze poules & de cinq ou six flacons de vin de palmier. Tavernier observe que ce vin étoit beaucoup plus fort que tout ce qu'il en avoit bû de la même espèce, & qu'en ayant demandé la raison à quelques Habitans d'un Hameau dans lequel il passa la nuit, ils lui répondirent que cette qualité cette qualité.

1648.

Voyage de Tavernier dans l'Isle de Java. Il passe à

Dans quel lieu il trouve le Roi.

qui lui donne

TAVERNIER.

venoit de l'usage où l'on étoit, dans le Pays, de planter le poivre autour

011

pol

ma

quo fe o

ver

il a

joy

gra

iou

tre

brif

dre

fin

retr

ces

ni,

flots

ne s

ceff

cer

cha

crui

té d

fans

rou

foie

de-C

dan

ble.

Ma

troi

frai

hor

per

Īa (

dep

anc

ma

té à

Con

me

R.

I

des palmiers (a).

L'A nuit du 28 au 29 d'Avril, le vent commençant à changer, on avertit le Capitaine, qui n'avoit point encore pratiqué les Côtes de l'Inde, que la prudence l'obligeoit de ne pas différer plus long-tems à lever l'ancre. Mais comme il regrettoit de partir fans avoir achevé de charger, il rejetta ce conseil, sous prétexte qu'il manquoit d'eau. Le vent, qui avoit été fort violent toute la nuit, s'appaisa un peu le lendemain, & l'on continua de charger du riz. Le jour d'après, on vit les apparences d'un si mauvais tems, que tout l'équipage commençant à murmurer, le Capitaine envoya les deux Chaloupes pour prendre de l'eau. Mais elles ne surent pas plutôt à l'embouchure de la Rivière, qu'un vent surieux obligea les Matelots de revenir sans eau, avec beaucoup de peine & de danger. On ne s'arrête à ce récit, que pour faire honneur à Tavernier de sa fermeté, dans une de ces terribles situations, qui sont les plus grands embarras des Voyageurs, & qui forment quelquesois aussi la plus agréable partie de leurs Relations.

Fermeté de Tavernier dans une tempête.

> Les Chaloupes étant revenues à bord, on les attacha derrière le Vaiffeau, fuivant l'usage; & l'on mit quatorze hommes dans la grande, pour la retenir, & l'empêcher de se briser par les chocs. Alors, on voulut commencer à lever l'ancre. Mais le vent étant devenu plus fort & plus contraire, douze hommes, de quarante qui étoient autour du moulinet, furent estropiés par les barres. Le Capitaine même, qui voulut toucher au cable, cut la main presqu'entièrement écrasée. Enfin la tempête devint si furieuse, qu'au-lieu de lever l'ancre, on fut contraint d'en jetter d'autres, parceque le Vaisseau étoit impétueusement poussé vers la terre. Avant minuit, on avoit perdu fuccessivement sept ancres. Il n'en restoit plus, & toute autre ressource étoit vaine. On fit trois sois la prière dans l'espace de deux heures. A la fin de la troissème, les Pilotes crièrent que le Vaisseau alloit toucher terre, & que chacun devoit penser à se sauver. Le Capitaine étoit incapable de s'aider lui-même dans le miférable état de fa main. Tavernier, qui n'espéroit pas beaucoup plus de ses propres efforts, s'accouda fur le bord du Vaisseau, pour y attendre sa destinée; & comme on étoit éclairé par la lumière de la Lune, il se mit à regarder tristement les ondes, qui le poufsoient vers la Côte. Pendant qu'il étoit dans cette posture, le Vaisseau toucha rudement à terre; & les cris de l'équipage lui firent juger qu'il s'étoit entr'ouvert. Au même instant, deux Matelots vinrent lui offrir de le fauver, à condition d'être généreusement récompensés, si le Ciel favorisoit leurs efforts. Il leur promit cinq cens écus, qui les disposèrent à risquer leur vie pour conserver, la sienne. C'étoient deux Hambourgeois, qui l'avoient vû à Surate, & qui n'ignorant pas que son principal Commerce étoit en pierreries, favoient qu'il avoit sur lui toutes ses marchandises. Aussi-tôt qu'il eut nommé la somme, ils se saisirent d'un morceau de bois, de la grosseur de la cuisse, & long de dix ou douze pieds, auquel ils attachèrent, en cinq ou six endroits, de grosses cordes, de quatre

oivre autour

er, on avere l'Inde, que ever l'ancre. er, il rejetui avoit été on continua n si mauvais aine envoya ent pas pluea les Mateger. On ne sa fermeté. mbarras des artie de leurs

ère le Vaisande, pour voulut com-& plus conoulinet, futoucher au ete devint si er d'autres. rre. Avant restoit plus. dans l'espaèrent que le fauver. Le état de fa res efforts. & comme istement les s cette pofpage lui fiatelots vincompensés. qui les difdeux Hame fon printoutes fes sirent d'un ouze pieds,

de quatre

ou cinq pieds de longueur. Tavernier considéroit leur travail, sans en pouvoir deviner l'usage, lorsque tournant les yeux vers la terre, il crut remarquer que le Vaisseau n'y étoit plus poussé directement. Dans la crainte que ce ne fût une illusion des ténèbres, parceque la Lune commençoit à se coucher, il courut à la boussole, pour s'eclaireir. Il vit qu'en effet le vent étoit tout-à-fait changé, & qu'il venoit de terre. Un cri, par lequel il annonca ce changement aux Matelots, leur fit reprendre courage. La joye fut proportionnée à la crainte. On avertit les quatorze hommes de la grande Chaloupe; mais personne ne répondit; & le matin, à la pointe du jour, on s'apperçut que leur cable s'étoit rompu. On n'a jamais eu d'au- une Chaloutre nouvelle de leur fort.

LE Pilote ne fut pas long-tems à remarquer que fon gouvernail s'étoit brisé par le haut; & pour réparer sur le champ cette disgrace, il fit tendre une petite voile, qu'on tiroit de divers côtés suivant ses ordres. Enfin le vent devint tout-à-fait Nord-Est; & plus la nuit s'obscurcissoit par la retraite de la Lune, plus il fe fortifioit du même côté. On en rendit graces au Ciel par des prières publiques. Cependant le danger n'étoit pas fini, parcequ'on avoit à passer trois grosses roches qui s'élèvent au-dessus des seau. flots, & qu'on ne pouvoit appercevoir dans les ténèbres. Les Vaisseaux ne s'approchent point ordinairement du Port, jusqu'à se mettre dans la nécessité de les passer; mais le Capitaine, pressé par le tems, avoit fait avancer le sien le plus près qu'il avoit pû de l'embouchure de la Rivière, pour charger avec plus de diligence. Ainsi, pendant le reste de la nuit, on se crut exposé, de ce côté-la, au même danger dont on avoit été menacé du côté de la terre. Mais le Ciel permit qu'à la pointe du jour, on se trouva, fans le favoir, à trois ou quatre lieues de la Côte. On tint conseil sur la route qu'on devoit prendre, parcequ'on étoit fans ancres. Les uns propofoient de se rendre à Goa, pour y passer l'hyver; les autres, d'aller à Pointde-Gale, première Ville que les Hollandois avoient enlevée aux Portugais dans l'Isle de Ceylan (b). Le chemin étoit égal, & le vent également favorable. Tavernier représenta qu'on ne pouvoit aller à Goa sans exposer des Matelots Hollandois à faire, dans l'yvresse, quelque excès qui les soumettroit aux rigueurs de l'Inquisition; & que cette Ville d'ailleurs, leur offrant diverses occasions de débauche, le Capitaine ne retrouveroit pas un homme lorsqu'il penseroit à se remettre en Mer (c).

Deux raisons si fortes firent donner la préserence à Point-de-Galle. Cependant elles n'ótoient pas la crainte d'une tempête, qui pouvoit briser sur la Côte un Vaisseau sans ancre. Quelques Matelots, qui servoient à bord depuis plusieurs années, se souvinrent qu'il y avoit au fond de calle, une ancre fort pesante, mais qu'elle n'avoit qu'un bras. Quoique la quantité de marchandises, qui étoit dans le Vaisseau, sit craindre beaucoup de difficulté à la retirer, quelques Charpentiers fort experts, qui avoient quitté le Comptoir de Bander-Abassi pour se rendre à Batavia, s'étant engagés à la mettre en état de servir, on entreprit de surmonter tous les obstacles. Il

Perte de

Changement

On suit le

<sup>(</sup>b) Ils s'étoient déja rendus maîtres de Biticalo, de Trinquemale & de Negombo. (c) Pag. 409, 410.

TAVERNIER. 1 648. Ses observations à Point-de-Gale. en couta trois ou quatre caisses de vin de Chiras, qui furent distribuées entre les Ouvriers. Huit jours après, on se trouva devant Point-de-Galle; & l'on sut obligé d'abattre toutes les voiles, pour s'approcher du Port, que ses roches à fleur-d'eau rendent fort dangereux. Aussi n'arrive-t'il point de Vaisseau, que le Gouverneur n'envoye deux Pilotes, pour l'aider à se conduire. Tavernier ne trouva rien de plus remarquable, dans cette Ville, que les traces des boulets de canon & des mines que les Hollandois avoient sait jouer pendant le Siège. La Compagnie donnoit alors des champs & des places pour bâtir, à ceux qui vouloient s'y établir sous sa protection. Elle avoit formé un nouveau plan, qui, suivant l'opinion de l'Auteur, devoit saire, de cette Ville, une Place très-sorte (d).

Jugement qu'il porte de la conduite des Hollandois.

IL y apprit que les Hollandois, avant que d'avoir chassé les Portugais de tous les Etablissemens qu'ils avoient dans cette Isle, s'étoient persuadé que cette conquête deviendroit pour eux une fource inépuisable de richesfes. L'effet, dit-il, auroit pû répondre à leurs espérances, s'ils avoient observé plus fidèlement leur premier Traité avec le Roi de Candy, qui occupe l'intérieur de l'Isle. Ils s'étoient engagés à lui remettre la Ville de Point-de-Gale après le Siège; & ce Prince devoit leur fournir tous les ans une certaine quantité de canelle. Mais lorsqu'il leur demanda l'exécution de cette promesse, ils répondirent qu'ils étoient prêts à le satisfaire, quand il leur auroit payé les fraix de la guerre, qu'ils faisoient monter à plusieurs millions (e). Trois Royaumes, tels que le sien, n'auroient pas fourni la moitié de cette somme. La canelle & les éléphans font le principal Commerce du Pays. Les Portugais avoient tiré tout le profit de la canelle. pendant qu'ils avoient été les Maîtres; & quoique les éléphans de l'Isle soyent fort estimés dans toutes les Indes, il est rare qu'on en prenne plus de cinq ou fix chaque année. Les Hollandois ne furent pas plus fidèles au Roi d'Achem (f) (g), qui s'étoit engagé à les fecourir; & ce Prince, ne bornant point sa vengeance à leur refuser du poivre, leur déclara une guerre fanglante, dont ils craignirent affez les suites pour lui demander la paix & le renouvellement du Traité (b).

(d) Pag. 411. Voyez le plan de cette Ville, dans la Description de l'Isse de Ceylan, au Tome XI. R. d. E.

(é) On renvoye le Lecteur au Tome XI. pag. 267, où cette accusation se trouve restutée par de bonnes & solides raisons, telles que Tavernier en donne lui-même une qui est sans replique. Les prétensions des Hollandois étoient sondées sur un Traité solemnel, dont le Roi de Candy avoit ensreint la principale condition, dès qu'il ne les remboursoit pas de leurs avances. R. d. E.

(f) On a déja remarqué que les Hollandois accusent Tavernier de les avoir cruellement maltraités; & que leurs plaintes, surtout dans la bouche du sameux Ministre Jurieu, ont beaucoup servi à décréditer son Ouvrage. Bayle, en réconnoissant la vérité de l'accusation, observe simplement que si Tavernier a peu ménagé les Particuliers

Hollandois, il n'a pas manqué de respect pour ceux qui les gouvernent; ce qui est fort éloigné de lui reprocher de la fausseté. Ainsi quoiqu'il rapporte quantité de faits, peu honorables pour cette Nation, il n'en faut pas conclure qu'il aît manqué de bonne-soi. On sait quelle juste différence il saut mettre entre la médisance & la calomnie.

(g) Le caractère de perfidie du Roi d'Achem est affez connu par la Relation du Général de Beaulieu, au Tome précédent; mais nous ne trouvons rien de ce que Tavernier veut infinuër ici, contre la bonne-foi des Hollandois, qui ne dépend d'ailleurs pas de son témoignage. R. d. E.

(b) L'Auteur joint ici un détail curieux:
"Pour cet effet, dit-il, ils s'envoyèrent de
"part & d'autre des Ambassadeurs. Celui
"qui vint à Batavia, de la part du Roi, sut
"reçu avec beaucoup de magnificence. Lorf"qu'il

gne l Le 1 l'Isle les or s'offr Ba av

lando place que p princ que d fon ca les H

> , qu'il " land , fpler table Mah voir hom plus. voir 91 la Re " Etat que néral feme la Re bien Bata 39

" par t " croin " fon l " d'Aci " puis " da s' " fille " tée? " il l'a " Holl " pas c " deffu

Crook

" cins. " yant " fade " le gi " dans " tous " répo " deui distribuées int-de-Galer du Port. 'arrive - t'il pour l'aiible, dans ue les Holnnoit alors tablir fous

t l'opinion

d). Portugais 1 t persuadé de richesils avoient ly, qui oca Ville de ous les ans 'exécution ire, quand à plusieurs s fourni la ipal Coma canelle. le l'Isle sone plus de èles au Roi , ne borne guerre

de respect ce qui est la fausseté. é de faits, on, il n'en ué de bonrence il faut calomnie. du Roi d'Ation du Géédent; mais Tavernier foi des Holpas de son

la paix &

il curieux: voyèrent de urs. Celui u Roi, fut ence. Lorf. " qu'il

TAVERNIER partit de Point-de-Gale, le 25 de Juin. Il passa la Li- TAVERNIER. gne le 2 de Juillet; & le 6, il eut la vûe d'une Isle qui se nomme Nazakos. Le 17, il découvrit la Côte de Sumatra; le 18, l'Isle d'Inganno; & le 19, l'Isle Fortune. Le 20, il vit plusieurs autres petites Isles, entre lesquelles on en distingue trois par le nom d'Isles du Prince (i). La Côte de Java s'offrit le même jour; & le 22, il mouilla heureusement dans la Rade de

C'ÉTOIT le Général Van der Lyn, qui gouvernoit alors les Indes Hollandoises. Caron, Directeur général (k), occupoit après lui la première place du Conseil. Tavernier fut reçu si favorablement de ces deux Chefs, tavia. que presqu'à son arrivée, il se vit invité à dîner par le Général, avec les principaux Officiers de la Ville & leurs femmes. On ne l'entretint d'abord que de ses Voyages; mais ensuite le Général, l'ayant prié de passer dans son cabinet, lui fit diverses questions, qui le préparèrent aux embarras que les Hollandois devoient lui faire effuyer. Cependant les apparences furent

, qu'il fut sur son départ, le Général Hol-, landois & tout le Conseil le traiterent

,, splendidement. Les Dames se mirent à

", table; ce qui surprit fort cet Ambassadeur

" Mahométan, qui n'étoit pas accoutumé à voir des femmes boire & manger avec des

" hommes. Mais ce qui l'étonna beaucoup

", plus, ce fut qu'à la fin du repas, après a-

, voir bû plusieurs santés, on but celle de , la Reine d'Achem, qui avoit gouverné cet

" Etat, pendant la minorité de son fils, &

" que pour l'honorer davantage, M. le Gé-

", femme, baifat l'Ambassadeur. Le Roi &

" bien l'Ambassadeur qui leur fut envoyé de

"Batavia. C'étoit un Hollandois, nommé, "Crook; il étoit abbatu depuis quinze ans,

" par une maladie de langueur, qui faisoit

" fon lent. A la troissème audience, le Roi " d'Achem ayant sçu qu'il étoit réduit de-

" da s'il n'avoit jamais entretenu quelque

,, fille du Pays , & comment il l'avoit quit-

", tée? Crook avous qu'en ayant aimé une,

il l'avoit quittée pour aller se marier en

Hollande, & que depuis ce tems il n'avoit pas cessé d'être insirme & languissant. Là-

desfus, le Roi dit à trois de ses Méde-

sadeur, il leur donnoit quinze jours pour

" cins, qui se trouvoient près de lui, qu'a-

" yant entendu la cause du mal de l'Ambas-

" le guérir, & que s'ils n'en venoient à bout

, dans cet intervalle, il les feroit mourir

" tous trois. Ils affurèrent le Roi qu'ils lui

" répondoient de la guérison de l'Ambassa-" deur, pourvû qu'il voulût prendre les re-

croire qu'on lui avoit donné quelque poi-

puis long-tems à ce triste état, lui deman-

néral voulut que Madame la Générale, sa

la Reine d'Achem ne reçurent pas moins

pag. 413 & 414. (i) On ne donne le nom d'Iste du Prince qu'à une seule Isle, qui est à l'entrée du Détroit de la Sonde. R. d. E.

(k) Le même qui forma le Comptoir Fran-çois à Surate. Voyez les dernières Relations du Tome XI.

I 648.

Comment est reçu à Ba-

" mèdes qu'ils lui donneroient. Crook s'y " résolut. Ils lui donnoient, au matin, un " breuvage, & le soir une pillule. Le neu-" vième jour, il lui prit un grand vomisse-" ment. On crut, qu'il mourroit des étran-" ges efforts qu'il fit. Enfin il vomit un pe-", tit paquet de cheveux, de la groffeur d'une petite noix; après quoi, il fut prompte-ment guéri. Enfuite le Roi lui fit l'hon-neur de le mener à la chasse du rhinoce-" ros, & voulut qu'il donnât le coup mortel à la bête, dont il coupa la corne, pour la lui présenter aussi. Cette chasse fut suivie d'un grand festin, dans lequel le Roi but à la santé du Général de Batavia & de " sa semme, & sit venir une des siennes, " qu'il sit baiser à l'Ambassadeur. A son dé-, part, il lui fit présent d'un caillou, de la " groffeur d'un œuf d'oye, où l'on voyoit de grosses veines d'or, comme on voit les " nerfs fur la main d'un homme; en lui di-" fant que c'étoit ainsi que l'or croissoit dans " fon Pays. Crook fe trouvant, dans la fui-", te, Chef du Comptoir à Surate, sit rom-" pre le caillou par le milieu, pour en don-" ner la moitié à celui qui avoit la première " autorité après lui, & qui se nommoit Con-" stant. Je lui en offris, ajoûte Tavernier, " cent cinquante pistoles, dans le dessein de " le porter à M. le Duc d'Orleans; mais il " ne voulut jamais s'en défaire". Ibidem.

Ll 2

comp

Consta

rate.

mans

parti

les fir

avoir excuf

feil de

d'être

On fa

jour t mitié

nouve

crova

fe pri

ze mi

Cette

plus d

vocat

le difi

d'un t

tence

la Cor

d'ache

chagr.

(m)

A ce

" je ne

" prit " Con

Je lu

noit

frau

c'éto

" la co " il l'a

" n'em

" le Co

" m'or

, cour , pour , les I

, les

,, n'y a

Tavernier.

Faste du Général Hollandois.

foûtenues civilement. On lui proposa de faire un tour de promenade hors de la Ville. La magnificence du cortège, dans les moindres occasions où le Général se fait voir, paroît mériter une description. Deux trompettes . fonnèrent pour avertir de sa marche. Ensuite il monta dans un grand , caroffe à fix chevaux, avec Madame la Générale & quatre autres femmes. Plusieurs Officiers montant à cheval, on en présenta un à Tavernier, fellé & bridé à la Persane. Il y a toûjours quarante ou cinquante chevaux de felle, dans les écuries du Général. Le caroffe étoit précédé d'une Compagnie de Cavalerie; chaque Cavalier avec le colletin de buffle & le haut-de-chausse d'écarlate galonné d'argent, un plumet au chapeau, la grande écharpe bordée d'une dentelle d'argent, la garde de l'épée & les éperons d'argent massif; & tous les chevaux fort bien équipés. Trois Gardes du corps marchoient à chaque portière, la hallebarde en main, & galamment vétus, en pourpoint de fatin jaune, avec le haut-de-chausse d'écarlate, couvert de galons d'argent, les bas de sove jaune, & de fort beau linge. Derrière le carosse suivoit une Compa-" gnie d'Infanterie; sans compter celle qui fort de la Ville une heure ou deux avant le Général, pour aller à la découverte". Les Conseillers, ajoûte l'Auteur, ont aussi leur faste. Soit dans leurs maisons, soit lorsqu'ils en fortent, chacun d'eux a deux Mousquetaires pour sa garde. Lorfqu'ils ont besoin de chevaux, un Ecuyer du General doit leur amener ceux qu'ils demandent. Ils ont aussi leurs petites barques, pour la promenade en Mer, ou sur la Rivière, ou sur les Canaux, qui sont bordés de leurs Tardins.

Cherté du vin à Batavia.

Grandes fêtes du Peuple.

PENDANT trois ou quatre jours, Tavernier reçut quantité de visites. qui l'engagèrent dans une affez grande dépense, parceque l'usage oblige celui qui les reçoit de présenter du vin. Une pinte de vin, mesure de Paris. ne tient que quatre verres Hollandois. Le vin d'Espagne est à bon marché dans Batavia, lorsqu'il ne coute qu'un écu. Le vin du Rhin & le vin de France en valent deux. , Les tems de joye dans cette Ville, observe , l'Auteur, pour l'instruction de ceux qui feront le même Voyage, sont les jours où l'on voit arriver, de Hollande, quelques Vaisseaux qui apportent du vin ou de la biére. Quoiqu'il foit permis aux Particuliers d'en acheter leur provision, la plus grande partie de ces liqueurs passe aux Cabaretiers, foit que les Hollandois prennent plus de plaisir au Ca-, baret que dans leurs maisons, ou qu'ils y trouvent plus de commodité pour se réjouir ensemble. Dans ces jours, qui sont leurs grandes sêtes, on rencontre, au milieu des rues, des femmes & des filles, qui portent un Momon aux Passans, pour quelques bouteilles; & soit qu'on perde ou qu'on gagne, l'honneur, fuivant Tavernier, ne permet guères de fouffrir que les femmes payent. Il en furvient d'autres, à la fanté desquelles on est obligé, dit-il, de boire par bienséance. Ainsi l'intempérance des Habitans coute cher aux Etrangers (1)".

LES embarras, dont l'Auteur étoit menace, avoient leur source dans la

(1) Pag. 415, 416 & 417.

nenade hore ccasions on trompettes s un grand autres femın à Taveri cinquante oit précédé etin de bufnet au chagarde de l'ébien équia hallebarde ie, avec le as de fove ine Compaune heure Les Confeil. aisons, soit ır fa garde. eur amener r la promebordés de

de visites. e oblige cere de Paris, bon marché & le vin de e, observe yage, font aux qui ap-Particuliers 4 8 1 ueurs paile aisir au Cacommodité ndes fêtes, iui portent on perde ou es de foufté desqueltempérance

rce dans la com-

complaifance qu'il avoit eue pour un Directeur Hollandois, nommé Constant, qu'il avoit connu dans les Comptoirs de Bander-Abassi & de Surate. & qui l'avoit chargé de lui acheter pour feize mille roupies de Diamans, aux Mines de Golkonde. Tavernier, à fon retour, l'ayant trouvé parti pour l'Europe, avoit remis les Diamans aux Directeurs Anglois, qui vernier. les firent tenir à Constant: mais il ne s'étoit adressé aux Anglois, qu'après avoir proposé la même commission au Directeur Hollandois, qui s'en étoit excufé, quoiqu'ami de Constant; sous prétexte que si le Général, ou le Confeil de Batavia, étoit informé qu'il ent reçu ce dépôt, il couroit rifque d'être traité comme Receleur, & de perdre sa charge & tout son bien. On favoit à Batavia que Tavernier lui avoit fait cette proposition. Un jour trois ou quatre Conseillers, feignant de le traiter avec beaucoup d'amitié, lui demandèrent si depuis son Voyage de Golkonde il avoit eu des nouvelles de Constant. Il les assura qu'il n'en avoit pas reçu; d'où se croyant en droit de conclure qu'il n'avoit pû lui envoyer les Diamans, ils fe prirent mutuellement à témoins que de son propre aveu il avoit pour seize mille roupies de Diamans, qui appartenoient à un Directeur Hollandois. Cette fausse supposition l'allarma peu. Il répondit nettement que depuis plus de six mois, il avoit envoyé les Diamans par terre. Cependant il recut ordre, dès le lendemain, de paroître au Conseil de la Ville, où l'Avocat Fiscal devoit prendre la cause de la Compagnie. Rien ne pouvoit le dispenser de s'y rendre: mais lorsqu'il y entendit traiter cette affaire d'un ton fort férieux, & que malgré ses explications, il vit porter une sentence, suivant laquelle Constant devoit être poursuivi, pour avoir fraudé la Compagnie, sous prétexte que ses gages n'avoient pû le mettre en état d'acheter pour seize mille roupies de Diamans, il tint un langage qui parut chagriner plusieurs personnes de l'assemblée (m). Leur animosité devint

TAVEPNIER. 1648. Affaire dangereuse qu'on suscite à Ta-

qu'on prend

(m) On le lira volontiers dans ses termes. " A ce discours d'avoir fraudé la Compagnie, " je ne pus m'empêcher de rire; ce qui sur-" prit tout le monde: & le Président du Conseil me demanda pourquoi je riois? " Je lui dis que c'étoit de voir qu'il s'éton-" noit de ce que le Sieur Contrant avoir " fraudé la Compagnie de seize mille rou-" pies, & que s'il n'avoit emporté que celà c'étoit bien peu de chose; ajoûtant qu'il ,, n'y avoit guères de Serviteur de la Compagnie qui eut passe par les charges où le Sieur Constant avoit passé, & qui eut eu la commodité de faire le négoce comme " il l'avoit eue, sans crainte du Fiscal, qui " n'emportat du moins cent mille écus. Il " y avoit alors deux ou trois personnes dans " le Conseil, qui n'étoient pas bien-aises de " m'ouir parler de la sorte, & que ce dis-" cours regardoit particulièrement: car , pour dire les choses comme elles sont, , les Directeurs, & ceux qui les suivent dans , les Comptoirs, savent mettre à part de

" groffes fommes à leur profit & au grand " prejudice de la Compagnie; & comme " ils ne le peuvent fans être d'intelligence " avec le Courtier, celui-ci en fait autant " de son côté, & ceux qui sont sous lui ", prennent aussi ce qu'ils peuvent. J'ai fait " compte une fois de tout l'argent dont on " peut frustrer la Compagnie sur le négoce, " dans chaque Comptoir, & j'ai trouvé que " quand tous les ans on ne lui fait tort que ,, d'un million cinq ou fix cens mille livres, ", elle a lieu de s'en consoser. Pour ne parn ler que de la Perse, j'ai connu des Direc-n teurs, qui tant sur la vente des épiceries " que sur l'achat des soyes, ont mis à part, ", dans une année, plus de cent mille piaf-", tres. Ils ont pour celà des adresses mer-", veilleuses, qu'il est mal-aisé que la Com-", pagnie puisse découvrir". Ibidem. pag. 419 & 420. Voyez la Description de Batavia, au Tome X., où le récit de Tavernier est confirmé par des Hollandois mêmes.

1648.

TAVERNIER, si vive, que pendant quatre ou cinq semaines, non-seulement il sut interrogé comme un coupable, & forcé de répondre à tous les articles, mais qu'il se vit menacé d'etre conduit dans une prison. Il eut la fermeté de répondre qu'il ne craignoit point leurs menaces, & qu'il avoit l'honneur d'être à un Prince qui sauroit le tirer de leurs mains & se ressentir de cet affront (n). Mais lorsqu'il se vit assez pressé pour craindre les effets de de leur ressentiment, il prit un parti, sur lequel il sit plus de fond que sur son innocence: ce fut de ne plus dissimuler qu'il étoit instruit des rapines continuelles d'un grand nombre de Conseillers, de Directeurs, & de celles du Général même. Il eut seulement la précaution de ne s'ouvrir qu'au Préfident, dans un entretien qu'il eut tête à tête avec lui; fûr, par cette voye, de faire passer aux oreilles des coupables une déclaration qui devoit leur caufer quelque frayeur (0). En effet sa hardiesse en imposa aux Juges Hol-

> (n) M. le Duc d'Orleans l'avoit chargé de lui acheter quelques Diamans & d'autres

choses précieuses.

(0) Ne perdons pas l'occasion de faire connoître quelles médifances les Hollandois reprochent à Tavernier: " Je dis au Prési-", dent, que puisqu'il vouloit absolument que , je lui disse tout ce que je savois du Sieur , Constant, je ne lui cacherois rien de ce qui " étoit venu à ma connoissance, fut-ce au " desavantage du Général même, & de plu-, fleurs du Conseil, & de vous même qui me pressez de parler. Alors je lui déclarai , qu'en partant de Surate pour aller à la Mi-" ne de diamans, le Sieur Constant m'avoit , remis quarante-quatre mille roupies, me " priant d'employer cette somme en diamans. " & particulièrement en grandes pierres, m'af-,, surant que mes provisions me seroient très-" bien payées, & que cette somme appartenant " à M. le Général, il étoit bien aise d'avoir ", occasion de l'obliger; de plus, que M. le "Général avoit acheté du Sieur Constant, " lorsqu'il étoit venu à Batavia, toutes les par-" ties que je lui avois vendues pendant qu'il " étoit au Comptoir de Surate: c'étoit tou-" tes pierres que j'avois fais tailler, dont la " valeur étoit de plus de quarante mille écus. "Pour ce qui étoit des perles que le Sieur ", Constant avoit achetées pour M. le Géné-,, ral, du tems qu'il étoit à Ormus, je n'en , savois pas bien la somme; mais que je sa-" vois pourtant qu'il y avoit deux feules per-", les en poire, qui coutoient cent soixante-", dix tomans: que j'avois eu aussi d'assez , bonnes fommes à employer pour le Sieur ", Carles Renel, le Sieur Kam, & quelques " autres: que lui-même ne devoit pas avoir " oublié que lorsque le Sieur Constant étoit " parti de Batavia pour aller être Directeur ,, en Perse, il lui avoit remis trente six mil-, le roupies, le priant de donner cette fom" me à quelqu'un de ses amis, pour l'em-, ployer à une partie de diamans : que le " Sieur Constant ne m'avoit pû joindre dans ", cette faison: mais, pour vous faire voir, ", dis-je encore au Président, combien il " étoit porté pour vôtre profit, il acheta. ", de la plus grande partie de vôtre somme. ,, des marchandises de Seronge & de Bram-"pour; & dès qu'il fut arrivé à Gomron, , on lui en offrit trente pour cent de profit, " Il est vrai, poursuivis - je, qu'à faire comp. ", te fur le pied de ce que payent les autres ", Marchands, celà n'eut été qu'à cinq pour ", cent; mais, voulant vous fervir, il fai-" soit tout passer pour le compte de la Cora-" pagnie, qui ne paye ni le fret du Vaisseau, " ni la Douane de Gomron, deux articles qui " reviennent pour les Marchands à vingt-", cinq pour cent. Comme le Vaisseau qui " l'avoit porté retournoit à Batavia, bien " que les marchandises ne fussent pas ven-"dues, il ne laissa pas de vous écrire qu'il " en refusoit trente pour cent de profit. dans " l'espérance d'en avoir davantage. Cepen-", dant il arriva trois Vaisseaux à Gomron, " chargés de quantité de ces mêmes marchan-,, dises, de manière qu'on eut de la peine " à en tirer ce qu'elles coutoient aux Indes: " ce qui l'obligea de donner au prix courant ", celles qu'il avoit achetées pour vous. Ce-" pendant il a été si généreux que de ne " vous en avoir rien mandé, & il m'a avoué " en particulier qu'il y avoit perdu plus de " quinze pour cent.

" Ayant fait tout ce détail au Président, " il en parut fort surpris, & me pria de n'en " pas faire de bruit; en quoi il fit sagement; " car j'en aurois pû nommer bien d'autres, " toutes les adresses des principaux de la " Compagnie étant venues à ma connoissan-", ce, & la plus grande partie des groffes , fommes qu'ils ont fait employer en dia-

lando plaisa IL avec pour a en app homm tavia. tage, les pri lui per

Comm de qua Siam, ble , étoien péen p cinq o TA

ter l'If.

dans ce main c connu. fi vive rendit fur le c te arde re don consta & furtenir ic

, mans ", siden ,, vers "mi, qui je , fortar

LE

de Mo

partir

" riant " dis qu " répoi " le vo

tient ler d " fent

" Franc , leque landois, & changea leurs rigueurs en caresses, comme il le raconte assez

plaisamment lui - même.

il fut inter-

ticles, mais

fermeté de

it l'honneur

entir de cet

es effets de

ond que fur

des rapines

& de celles

ir qu'au Pré.

cette voye.

oit leur cau-

Tuges Hol-

is, pour l'em-

mans: que le

où joindre dans

ous faire voir,

it, il acheta.

votre somme,

ze & de Bram-

vé à Gomron,

cent de profit, u'à faire comp

yent les autres

qu'à cinq pour fervir, il fai-

pte de la Cora-

t du Vaisseau.

eux articles qui

hands à vingt Vaisseau qui

Batavia, bien

fent pas ven-

ous écrire qu'il

ie profit, dans

tage. Cepen-

ix à Gomron,

êmes marchan•

it de la peine ent aux Indes:

prix courant

ur vous. Ce-

x que de ne

k il m'a avoué

perdu plus de

au Président,

e pria de n'en

fit fagement;

pien d'autres,

cipaux de la

a connoissan-

e des grosses

loyer en dia-

, mans

lan-

IL avoit trouvé, à Batavia, un de ses frères, qui étoit venu aux Indes, avec lui, dans un de ses premiers Voyages, & qui avoit une rare facilité pour apprendre les langues étrangères. Cinq ou fix mois lui fuffisoient pour en apprendre une. Il en parloit huit en perfection. D'ailleurs c'étoit un homme bien fait. & d'une valeur éprouvée. S'étant battu en duel à Batavia, contre un Capitaine d'Infanterie, sur lequel il avoit remporté l'avantage, non-seulement le Général Van Diemen, qui aimoit les gens de cœur, & les principaux du Conseil, fermèrent les yeux sur cette avanture; mais ils lui permirent d'équiper un Vaisseau à ses fraix, & de faire toute sorte de Commerces, à l'exception de celui des épiceries. Il acheta un Vaisseau de quatorze pièces de canon, avec lequel il fit plusieurs Voyages. Celui de Siam, par lequel il commença, lui auroit apporté un profit assez considérable, s'il n'eût été obligé de jouer avec le Roi & cinq ou fix Seigneurs, qui étoient ravis, s'il en faut croire ici Tavernier (p), d'entendre un Européen parler si parfaitement la langue Malaie (q), mais qui lui gagnèrent cinq ou fix mille écus.

TAVERNIER, qui ne favoit pas cette langue, & qui ne vouloit pas quitter l'Isle de Java sans avoir vû Bantam, pria son frère de l'accompagner dans ce Voyage. Une petite Barque les porta heureusement. Le lendemain de leur arrivée, le Roi, de qui le Capitaine Tavernier étoit sort connu, apprenant que son frère apportoit de précieux joyaux, marqua une si vive impatience de les voir, que dès la première sois que le Capitaine se rendit au Palais pour demander ses ordres, il ne lui permit pas de sortir; & sur le champ il sit presser son frère, de venir avec toutes ses richesses. Cette ardeur excessive parut suspecte à l'Auteur, qui se souvenoit de la manière dont le Roi d'Achem avoit traité un François, dans les mêmes circonstances. Le récit qu'il en fait appartient trop à l'Histoire des Voyages, & sur-tout à celle du Commerce François dans les Indes, pour ne pas ob-

tenir ici quelque attention (r).

Le goût du Commerce se répandant parmi la Noblesse Françoise, M. de Montmorency, à la tête d'une Compagnie formée pour les Indes, sit partir de Nantes quatre Vaisseaux, sur lesquels s'embarquèrent, entre plu-

TAVERNIER:

Tavernier retrouve un de ses frères,

Eloge qu'il en fait.

Voyage de l'Auteur à Bantam.

Son inquiétude, & d'où elle venoit.

M. de Montmorency entreprend le Commerce,

, mans ayant passé par mes mains. Le Pré, sident alla aussi-tôt au Fort, apparemment
, vers le Général. Entre onze heures & demi, je rencontrai l'Avocat Fiscal, chez
, qui je savois que le Président étoit allé en
, fortant du Fort. Il m'aborda d'un visage
, riant & me demanda où j'allois. Je lui
, dis que j'allois à la Maison de Ville, pour
, répondre à quelques-unes de ses demandes.
, Je vous prie, me repliqua-t'il prompte, rient, laissons-là cette affaire, pour al, ler dîner ensemble. On me sit hier préssent de deux can vettes de vin, l'une de
, France & l'autre du Rhin; nous verrons
, lequel sera le meilleur. Tout ce que je

,, vous demande est un mot d'écrit de vô, tre main, comme vous n'avez rien à M., Constant: ce que je lui accordai volon, tiers; & de la sorte, tout le Procès sut, sint ". Ibid. pag. 329.

(p) C'est le même frère dont il reçut la

(p) C'est le même frère dont il reçut la Relation du Tonquin, qui se trouve au troissième Tome de ses Voyages, & qui est critiquée fort durement par Baron, dans le Tome XI. de cc Recueil.

(q) On a fait fouvent remarquer qu'audelà des terres du Grand Mogol, cette langue est parmi les Orientaux, ce que la langue Latine est en Europe.

(7) Tavernier ne marque pas l'année.

TAVERNIER.

Sort de quatre Vaisfeaux qu'il envoye aux Indes.

Artifice des Hollandois fieurs Négocians, deux frères nommés Renaud, qui s'étoient engagés au fervice de la Compagnie. Leur navigation fut la plus courte & la plus heureuse dont on ait eu l'exemple. Ils arrivèrent devant Bantam, en moins de quatre mois. Le Roi les reçut avec beaucoup de joye, & leur fit donner tout le poivre qu'ils demandèrent, à si juste prix, qu'ils l'eurent à meilleur marché, de vingt pour cent, que les Hollandois. Mais leurs idées s'étendant plus loin que le poivre, ils voulurent favoir aussi ce que c'étoit que le négoce du clou de girofle, de la noix de muscade & de sa fleur. Ils envoyèrent le plus petit de leurs Vaisseaux, avec la meilleure partie de leur argent, à Macassar, où les Magassins du Roi étoient ordinairement remplis, malgré les efforts des Hollandois, qui employoient toute leur adresse pour faire passer uniquement le Commerce des épiceries par leurs mains. dant l'absence de ce Vaisseau, les François, s'ennuyant à Bantam, allèrent fe promener à Batavia, qui n'en est eloignée que de quatorze lieues par Mer. Leur Commandant n'eut pas plutôt jetté l'ancre dans ce Port, qu'il envoya faire des complimens au Général Hollandois, qui répondit à cette civilité, en invitant les principaux François à descendre au rivage, & qui fit porter en même-tems, à ceux qui reftèrent à bord, quantité de rafraîchissemens, fur-tout du vin d'Espagne & du Rhin; avec ordre, à ceux qu'il chargea de cette commission, de faire boire leurs Hôtes jusqu'à les-enyvrer. Il leur fut aise, dans la chaleur de cette sete, de mettre le seu aux Vaisseaux François, fuivant l'ordre qu'ils en avoient aussi. Comme on découvre toute la Rade, de la falle du l'ort où le Général traite les Etrangers, un Confeiller des Indes, qui étoit à table, feignant beaucoup de surprise, s'écria qu'il croyoit voir les trois Vaisseaux en seu. Le Général affecta aussi beaucoup d'étonnement; tandis que le Commandant François, qui jugea tout d'un coup d'où venoit le mal, & qu'il lui étoit impossible d'y apporter du remède, regarda l'affemblée sans s'émouvoir, & dit aux Hollandois:,, conti-, nuons de boire, Messieurs; ceux qui ont fait mettre le feu aux trois bords, " payeront le dommage". Mais, des ce moment, il jugea que la réparation ne seroit pas égale à la perte. En effet, tous les hommes furent sauvés fur des Frégates, qui furent envoyées en diligence; mais les Hollandois ne payèrent pas le quart du dommage (s). Cependant le Général fit, aux François, de grandes offres qu'ils refufèrent. Ils retournèrent à Bantam, pour y attendre leur petit Vaisseau. A son retour, ils ne trouvèrent pas de meilleur expédient que de vendre leurs marchandifes & le Vaiiseau même aux Anglois, & de faire entr'eux un partage de l'argent. Les Anglois leur offrirent le passage en Europe; mais cette offre ne fut acceptée que du Commandant & des principaux Officiers; & la plus grande partie des équipages, Marchands & Matelots, prirent parti chez les Portugais, avec lesquels il y avoit alors quelques avantages à se promettre.

Histoire des deux Renaud, après avoir touché leur part, de l'argent qui fut distribué, trouvèrent le moyen de passer à Goa, & s'insinuèrent avec tant de bonheur dans l'affection du Viceroi, qu'ils obtinrent de lui la permission

(s) Voyez une avanture fort semblable, dans la Relation de Beaulieu, au Tome XII.

de neg Dans l mille e commi dans l' chem, tes for vovoie Renau merce. lefquel En arr Palais les qua mille é mille. le part par un long-te fecret Officie Palais. fit pay Prince té qu'u

Palais
CE
qu'il fo
ne voy
Cepen
lui que
d'anne
avec o
protec

frère, trois o plats o plufiei lui fai mans & lui demite liqu lever

IL

v

de négocier dans tous les lieux où les Portugais avoient quelque pouvoir. TAVERNIES: Dans l'espace de cinq ou six ans, ils avoient gagné chacun la valeur de dix mille écus. L'aîné faisoit le Commerce des toiles & d'autres marchandises communes, & son frère celui des pierreries. Les Portugais étoient alors dans l'usage d'envoyer tous les ans trois ou quatre Vaisseaux au Port d'Achem, pour en tirer du poivre, de l'yvoire & de l'or. Ils y portoient toutes sortes de toiles, particuliérement des toiles bleues & noires. Ils envoyoient aussi des pierreries au Roi, qui les aimoit avec passion. Les deux Renaud prirent cette route, chacun pour l'objet particulier de son Commerce. L'un porta de belles toiles, & l'autre des joyaux précieux, entre lesquels il y avoit quatre anneaux, qui valoient environ dix huit mille écus. En arrivant dans la Ville d'Achem, ils se rendirent avec les Portugais au Palais du Roi, qui étoit alors à deux lieues de la Mer. Ce Prince admira les quatre anneaux & fouhaita de les acheter; mais, au-lieu de dix-huit mille écus, que Renaud lui demandoit, il n'en voulut donner que quinze mille. Cette différence de prix ayant fait rompre le marché, Renaud prit le parti de retourner à bord. Dès le lendemain, il fut appellé à la Cour. par un ordre qui lui donnoit de meilleures espérances. Cependant il sut long-tems en doute s'il devoit reparoître devant le Roi; un pressentiment fecret sembloit l'avertir du malheur dont il étoit menacé. Enfin tous les Officiers du Vaisseau lui conseillant de se fier à sa fortune, il se rendit au Palais, où le Roi prit les quatre anneaux pour dix-huit mille écus, qu'il lui fit payer sur le champ. Mais depuis qu'il sut sorti de la chambre de ce Prince, on n'a jamais pû favoir ce qu'il étoit devenu, & l'on n'a pas douté qu'un ordre cruel ne l'ent fait tuer sécretement dans quelque partie du

CETTE avanture se présenta vivement à la mémoire de Tavernier, lorsqu'il se vit appellé avec tant d'empressement au Palais de Bantam; sur-tout cette histoire ne voyant point son frère entre ceux qui lui apportoient les ordres du Roi. Cependant il s'arma de courage; & bornant ses précautions à ne prendre sur lui que pour douze ou treize mille roupies de joyaux, la plus grande partie d'anneaux de Diamans en roses, les uns de sept pierres, d'autres de neuf, avec quelques brasselets de Diamans & de Rubis, il mit sa confiance dans la

protection du Ciel.

IL fut rassuré, en entrant dans l'appartement du Roi, par la vûe de son frère, qui étoit affis près de ce Prince, à la manière des Orientaux, avec état il trouve trois des principaux Seigneurs de la Cour. Ils avoient devant eux cinq grands plats de riz, de différentes couleurs, du vin d'Espagne, de l'eau-de-vie, & plusieurs espèces de sorbets. Aussi-tôt que Tavernier eut salué le Roi, en lui faisant présent d'un anneau de Diamans, & d'un petit brasselet de Diamans, de Rubis, & de Saphirs bleus, ce Prince lui commanda de s'affeoir, & lui fit donner une tasse d'eau-de-vie, qui ne contenoit pas moins d'un demi-septier. Il parut étonné du refus que Tavernier fit de toucher à cette liqueur; & lui ayant fait servir du vin d'Espagne, il ne tarda guères à se lever, dans l'impatience de voir les joyaux. Il alla s'affeoir dans un fau-

Frayeur que

cause à Ta-

En quel le Roi de

(t) Pag. 434 & précédentes. XIII. Part.

M m

u Tome XII.

t engagés au

& la plus heu-

en moins de

ir fit donner

nt à meilleur

idées s'éten-

'étoit que le

eur. Ils en-

artie de leur

ent remplis,

adresse pour

nains. Pen-

am, allèrent

ues par Mer.

qu'il envoya

ette civilité,

qui fit porter

îchillemens, il chargea de

rer. Il leur

iffeaux Fran-

ivre toute la

un Confeil-

s'écria qu'il fli beaucoup

a tout d'un ter du remè-

is: ,, conti-

trois bords,

a réparation

rent fauvés

ollandois ne

, aux Fran-

ntam, pour

pas de meil-

même aux

Anglois leur

tée que du

tie des équi-, avec lef-

ent qui fut

it avec tant permission

TAVERNIER.
1648.

teuil, dont le bois étoit doré comme les bordures de nos tableaux, & qui étoit placé sur un petit tapis de Perse, d'or & de soye. Son habit étoit une pièce de toile, dont une partie lui couvroit le corps depuis la ceinture jusqu'aux genoux, & le reste étoit rejetté sur son dos en manière d'échar. pe. Il avoit les pieds & les jambes nues. Autour de sa tête, une sorte de mouchoir à trois pointes formoit un bandeau. Ses cheveux, qui paroif. foient fort longs, étoient liés par-dessus. On voyoit, à côté du fauteuil. une paire de fandales, dont les courroyes étoient brodées d'or, & parsemées de petites perles. Deux de ses Officiers se placèrent derrière lui, avec de gros éventails, dont les bâtons étoient longs de cinq à fix pieds, termines par un faisceau de plumes de paon, de la grosseur d'un tonneau. Ala droite, une vieille femme noire tenoit dans ses mains un petit mortier & un pilon d'or, où elle piloit des feuilles de bétel, parmi lesquelles elle mêloit des noix d'areka, avec de la femence de perles qu'on y avoit fait dissoudre. Lorsqu'elle en voyoit quelque partie bien préparée, elle frappoit de la main sur le dos du Roi, qui ouvroit aussi-tôt la bouche, & qui recevoit ce qu'elle y mettoit a ec le doigt, comme on donne de la bouillie aux enfans. Il avoit mâche cant de bétel & bû tant de tabac, qu'il avoit perdu toutes ses dents (v).

Palais du Roi de Ban-

Son Palais ne faisoit pas honneur à l'habileté de l'Architecte. C'étoit un espace quarré, ceint d'un grand nombre de petits piliers, revétus de différens vernis, & d'environ deux pieds de haut. Quatre piliers plus gros faisoient les quatre coins, à quarante pieds de distance. Le plancher étoit couvert d'une natte, tissue de l'écorce d'un certain arbre, dont aucune sorte de vermine n'approche jamais; & le toît étoit de simples branches de cocotier. Affez proche, fous un autre toît, foutenu aussi par quatre gros piliers, on voyoit feize éléphans. La garde Royale, qui étoit d'environ deux mille hommes, étoit aissife par bandes à l'ombre de quelques arbres. Tavernier ne prit pas une haute opinion du logement des femmes. La porte en paroissoit fort mauvaise; & l'enceinte n'étoit qu'une sorte de palissade, entremêlée de terre & de fiente de vache. Deux vieilles femmes noires en fortirent fuccessivement, pour venir prendre de la main du Roi les joyaux de Tavernier, qu'elles alloient montrer apparemment aux Dames. Il observa qu'elles ne rapportoient rien; d'où il conclut qu'il devoit tenir ferme pour le prix. Aussi vendit - il fort avantageusement tout ce qui étoit entré au Serrail, avec la fatisfaction d'être payé sur le champ (x).

Tavernier est exposé à périr par la main d'un Furieux.

Dans un autre Voyage qu'il fit à la même Cour, il ne tira pas moins d'avantage de tout ce qu'il y avoit porté pour le Roi. Mais sa vie sur posée au dernier danger, par la fureur d'un Indien Mahométan, qui revenoit de la Mecque. Il passoit, avec son frère & un Chirurgien Hollandois, dans un chemin où d'un côté l'on a la Rivière, & de l'autre un grand Jardin fermé de palissades, entre lesquelles il reste des intervalles ouverts. L'assassin, qui étoit armé d'une picque & caché derrière les palissades, poussa fon arme, pour l'ensoncer dans le corps d'un des trois Etrando.

ers.

gers.

trois;

gien H

aussi d

fauta

dien.

diens

au Cap

en fut

ge de

re si si

kirs q

te espe

poison

contre

homet.

ble, ju

comme

rémoni

tombea

fe conf

etter

plus la

sa faint

restoie

qu'on y

fit pret

" qu'en

" un V " de la

" ces F

" envo

que,

lerins

leurs

dent:

ne ra

l'anné

" cens

, rever

, furie

,, re, i

" dois " difes " Port

du à

TAY

ux, & qui habit étoit la ceinture re d'échar-, une forte qui paroif. lu fauteuil, , & parfere lui, avec eds, termineau. Ala mortier & lles elle mêfait dissoufrappoit de ui recevoit llie aux envoit perdu

e. C'étoit revétus de rs plus gros ncher étoit aucune forranches de quatre gros t d'environ ues arbres. nmes. La orte de paes femmes la main du mment aux nclut qu'il

pas moins vie fut exqui reveen Hollanl'autre un rvalles oules palissaois Etrangers.

geusement

payé fur le

Il fut trop prompt, & la pointe leur passa devant le ventre à tous trois; ou du moins elle ne toucha qu'aux vastes hautes-chausses du Chirurgien Hollandois, qui faisit aussi-tôt le bois de la picque. Tavernier le prit aussi de ses deux mains; tandis que son frère, plus jeune & plus dispos, fauta par-dessus la palissade & donna trois coups d'épée dans le corps à l'Indien, qui en mourut sur le champ. Aussi-tôt quantité de Chinois & d'Indiens idolâtres, qui se trouvoient aux environs, vinrent baiser les mains au Capitaine Tavernier, en applaudissant à son action. Le Roi même, qui en fut bien-tôt informé, lui fit présent d'une ceinture, comme un témoignage de sa reconnoissance (y). L'Auteur jette plus de jour sur une avanture si singulière. Les Pélerins Javans de l'ordre du Peuple, sur tout les Fak- tue seur enkirs qui vont à la Mecque, s'arment ordinairement, à leur retour, de cette espèce de poignard qu'on appelle Crits, dont la moitié de la lame est empoisonnée; & quelques - uns s'engagent par vœu à tuer tout ce qu'ils rencontreront d'Infidèles, c'est-à-dire, de gens opposés à la Religion de Mahomet. Ces Fanatiques exécutent leur réfolution avec une rage incroyable, jusqu'a-ce qu'ils soyent tués eux-mêmes (z). Alors ils sont regardés comme Saints, de toute la Populace, qui les enterre avec beaucoup de cérémonie, & qui contribue volontairement à leur élever de magnifiques tombeaux. Quelque Dervis se construit une hute auprès du monument, & se consacre pour toute sa vie à le tenir propre, avec un soin continuel d'y jetter des fleurs. Les ornemens croissent avec les aumônes, parceque plus la fépulture est belle, plus la dévotion augmente, avec l'opinion de

TAVERNIER s'étoit proposé de passer, à Batavia, les trois mois qui restoient jusqu'au départ des Vaisseaux pour l'Europe; mais l'ennuyeuse vic Roi de Jaqu'on y mène, sans autre amusement, dit-il, que de jouer & de boire, lui fit prendre la réfolution d'employer une partie de ce tems à visiter la Cour

TAVERNIER. 1648.

Son frère

(y) Pag. 439. (z) " je me souviens, dit l'Auteur, " qu'en 1642, il arriva au Port de Surate " un Vaisseau du Grand Mogol, revenant " de la Mecque, où il y avoit quantité de " ces Fakkirs; car tous les ans ce Monarque " envoye deux grands Vaisseaux à la Mec-" que, pour y porter gratuitement les Pé-" lerins. Ces Bâtimens sont chargés d'ail-" leurs de bonnes marchandises, qui se ven-", dent; & dont le profit est pour eux. On " ne rapporte que le principal, qui fert pour ", l'année suivante, & qui est au moins de six ,, cens mille roupies. Un des Fakkirs, qui " revenoit alors, ne fut pas plutôt descen-" du à terre, qu'il donna des marques d'une " furie diabolique. Après avoir fait sa priè-,, re, il prit son poignard, & courut se jet-" ter au milieu de plusieurs Matelots Hollan-" dois, qui faisoient décharger les marchan-" dises de quatre Vaisseaux qu'ils avoient au " Port. Cet enragé, sans leur laisser le

" tems de se reconnoître, en frappa dix-" fept, dont treize moururent. Il étoit ar-", me d'une espèce de poignard, qui se nom-,, me Cangiar, dont la lame a trois doigts ,, de large par le haut. Ensin le Soldat Hollandois, qui étoit en fentinelle, à l'entrée " de la tente des Marchands, lui donna au ,, milieu de l'estomac un coup de fusil dont il tomba mort. Ausi - tôt, tous les autres Fakkirs qui se trouvèrent dans le même " lieu, accompagnés de quantité d'autres "Mahométans, prirent le corps & l'enter-"rèrent. Dans l'espace de quinze jours, il "eut une belle sépulture. Elle est renver-sée, tous les ans, par les Matelots Anglois " & Hollandois, pendant que leurs Vaisseaux ", font au Port, parcequ'alors ils sont les " plus forts; mais à peine sont-ils partis, " que les Mahométans la font rétablir & qu'ils y plantent des enseignes". Pag. 441 & précédentes.

TAVERNIER. 1648.

du Roi de Japara, qu'on nomme aussi l'Empereur de la Jave. L'Isle entière étoit autresois réunie sous sa domination, avant que le Roi de Bantam. celui de Jacatra, & d'autres Princes qui n'étoient que ses Gouverneurs, eussent secoué le joug de la soumission. Les Hollandois ne s'étoient d'abord maintenus, dans le Pays, que par la division de toutes ces Puissances. Lors. que le Roi de Japara s'étoit disposé à les attaquer, le Roi de Bantam les avoit secourus; & le premier au contraire s'étoit empressé de les aider, lors. qu'ils avoient été menacés de l'autre. Aussi, quand la guerre s'élevoit entre ces deux Princes, les Hollandois prenoient toûjours parti pour le plus foible (a).

Haine de ce Prince pour les Hollandois.

Son origine

& fes effets.

LE Roi de Japara fait sa résidence dans une Ville, dont son Etat porte le nom, éloignée de Batavia d'environ trente lieues. On n'y va que par Mer, 'e long de la Côte, d'où l'on fait ensuite près de huit lieues dans les terres, par une belle Rivière qui remonte jusqu'à la Ville. Le Port, qui est fort bon, offre de plus belles maisons que la Ville, & seroit la résiden. ce ordinaire du Roi, s'il s'y croyoit en sureté. Mais ayant conçu, depuis l'établissement de Batavia, une haine mortelle pour les Hollandois, il craint de s'exposer à leurs attaques dans un lieu qui n'est pas propre à leur résister. Tavernier raconte un fujet d'animolité plus récent, tel qu'il l'avoit appris d'un Confeiller de Batavia. Le Roi, père de celui qui règnoit alors, n'avoit jamais voulu entendre parler de paix avec la Compagnie. Il s'étoit faiss de quelques Hollandois. La Compagnie, qui lui avoit enlevé, par repréfailles, un beaucoup plus grand nombre de ses Sujets, lui sit offrir inutilement de lui vendre dix prisonniers pour un. L'offre des plus grandes sommes n'eut pas plus de pouvoir sur sa haine; & se voyant au lit de la mort. il avoit recommandé, à son fils, de ne jamais rendre la liberté aux Hollandois qu'il tenoit captifs, ni à ceux qui tomberoient entre ses mains. Cette opiniâtreté fit chercher, au Général de Batavia, quelque moyen d'en tirer raison. C'est l'usage, après la mort d'un Roi Mahometan, que celui qui lui succéde envoye quelques Seigneurs de sa Cour à la Mecque, avec des présens pour le Prophète. Ce devoir fut embarrassant pour le nouveau Roi, qui n'avoit que de petits Vaisseaux, & qui n'ignoroit pas que les Hollandois cherchoient sans cesse l'occasion de les enlever. Il prit la résolution de s'adresser aux Anglois de Bantam, dans l'espérance que les Hollandois respecteroient un Vaisseau de cette Nation. Le Président Anglois lui en promit un, des plus grands & des mieux montés que sa Compagnie eût jamais envoyés dans ces Mers, à condition qu'elle ne payeroit desormais que la moitié des droits ordinaires du Commerce sur les terres de Japara. Ce Traité fut signé solemnellement, & les Anglois équipèrent en effet un fort beau Vaisseau, sur lequel ils mirent beaucoup de monde & d'artillerie. Le Roi, charmé de le voir entrer dans son Port, ne douta pas que ses Envoyés ne fissent le Voyage de la Mecque en sûreté. Neuf des principaux Seigneurs de fa Cour, dont la plûpart lui touchoient de près par le fang, s'embarquèrent avec un cortège d'environ cent personnes, sans y comprendre quantité de Particuliers, qui faissirent une occasion si favorable, pour faire

(a) Pag. 444.

le plus trompe devant voient contrè une vo de fa le glois, o voulure étoient fait un mis. I prêts à glois, d fendre. n'étoier quartie froient dois. vilités a il fit off qu'il av rejetta

> tavia ( LAI avoit la te ici qu de Bata rer fon mourir dépenfe bre. P ploye q il leur i avoir fi prendro re de fo

dirent

(b) P faire juge que de l qu'en 16: Batavia, embuscad sa picque

(1) Tav

Isle entière

e Bantam.

uverneurs.

ent d'abord

nces. Lorf.

Bantam les

aider lorf.

re s'élevoit

pour le plus

Etat porte

va que par

ues dans les

e Port, qui

la résiden-

içu, depuis

is, il craint

leur résitter.

avoit appris

ors, n'avoit

s'étoit saisi

par repré-

frir inutile-

andes fom-

de la mort,

e aux Hol-

fes mains.

moven d'en

que celui

cque, avec

le nouveau

ue les Hol-

réfolution

Hollandois lois lui en

gnie eût ja-

ormais que

apara. Ce

fet un fort tillerie. Le

es Envoyés

ripaux Sei-

ang, s'emomprendre

pour faire

TAVERNIER. 1648.

le plus faint Pélerinage de leu. Religion. Mais ces préparatifs ne purent tromper la vigilance des Hollandois. Comme il faut passer nécessairement devant Bantam, pour fortir du Détroit, les Officiers de la Compagnie avoient eu le tems de faire préparer trois gros Vaisseaux de guerre, qui rencontrèrent le Navire Anglois vers Bantam, & qui lui envoyèrent d'abord une volée de canon, pour l'obliger d'amener. Ensuite, paroissant irrités de fa lenteur, ils commencerent à faire jouer toute leur artillerie. Les Anglois, qui se virent en danger d'être coulés à fond, baissèrent leurs voiles & voulurent se rendre: mais les Seigneurs Japarois, & tous les Javans qui étoient à bord, les traitèrent de perfides, & leur reprochèrent de n'avoir fait un Traité, avec le Roi leur Maître, que pour les livrer à leurs Ennemis. Enfin, perdant l'espérance d'échaper aux Hollandois, qu'ils voyoient prêts à les aborder, ils tirèrent leurs poignards & se jettèrent sur les Anglois, dont ils tuèrent un grand nombre avant qu'ils fussent en état de se défendre. Ils auroient peut-être massacré jusqu'au dernier, si les Hollandois n'étoient arrivés à bord. Plutieurs de ces desesperés ne voulurent point de quartier, & fondant au nombre de vingt ou trente fur ceux qui leur offroient la vie, ils vangèrent leur mort par celle de fept ou huit Hollandois. Le Vaisseau fut mené à Batavia, où le Général fit beaucoup de civilités aux Anglois, & se hâta de les renvoyer à leur Président. Ensuite il fit offrir, au Roi de Japara, l'échange de ses gens pour les Hollandois, qu'il avoit dans ses fers. Mais ce Prince, plus irréconciliable que jamais, rejetta cette proposition avec mépris. Ainsi les Esclaves Hollandois perdirent l'espérance de la liberté; & les Javans moururent de misère à Batavia (b).

La mort du Capitaine Tavernier, qui fut attribuée aux débauches qu'il avoit la complaisance de faire avec le Roi de Bantam (c), n'est intéressan- frère de l'Aute ici que par l'occasion qu'elle donne à l'Auteur, de se plaindre des usages de Batavia. Il lui en couta, dit-il, une si grosse somme pour faire enterrer son frère, qu'il en devint plus attentif à sa propre santé, pour ne pas mourir dans un Pays où les enterremens sont si chers (d). La première dépense se fait, pour ceux qui sont chargés d'inviter à la cérémonie funèbre. Plus on en prend, plus l'enterrement est honorable. Si l'on n'en employe qu'un, on ne lui donne que deux écus; mais si l'on en prend deux. il leur faut quatre écus à chacun; & si l'on en prend trois, chacun doit en avoir six. La fomme augmente avec les mêmes proportions, quand on en prendroit une douzaine. Tavernier, qui vouloit faire honneur à la mémoire de son frère, & qui n'étoit pas instruit de cet usage, en prit six, pour

(b) Pag. 447. L'Auteur ajoute, pour faire juger du courage des Javans, autant que de leur haine contre les Hollandois, qu'en 1629, (1) pendant qu'ils affiégeoient Batavia, un Soldat Hollandois, qui étoit en embuscade dans un marais, ayant donné de sa picque dans le corps d'un Javan; celuici, au lieu de se retirer pour se dégager de la picque, se l'enfonça dans le corps juiqu'au bout par lequel son Ennemi la tenoit, & s'approcha de lui si vite, qu'il trouva le moyen de le tuer, de deux coups de poignard dans l'estomac. Ibidem.

(c) Pag. 448. (d) Ibidem.

(1) Tavernier dit en 1652, & Mr Prevost en 1659; mais c'est une faute dans l'un & dans l'autre. Voyen l'històrie de ce mémorable Siège, au Tome X. R. d. E.

doi Off

&

I'A

flor

me.

l'oc

que

n'ét

pag

tre

apre

qui il fe

land

& n

étoit

remi

fut

On 1

te qu

mett

dont

de p

préfé

trait

jeun

àla

cat I

tre t

men

chan

vint

pour

Mar

fe o

paffe

quel l'Av

qui s

2 pc

T

TAVERNIER.

lesquels il sut sort étonné de se voir demander soixante-douze écus. Le poële, qui se met sur la biére, lui en couta vingt, & peut aller jusqu'à trente. On l'emprunte de l'Hôpital. Le moindre est de drap, & les trois autres sont de velours; l'un sans franges; un autre avec des franges; le troisème avec des franges & des houpes aux quatre coins. Un tonneau de vin d'Espagne, qui su bû à l'enterrement, lui revint à deux cens piastres. Il en paya vingt-six, pour des jambons, & des langues de bœus; vingt-deux pour de la pâtisserie; vingt pour ceux qui portèrent le corps en terre; & seize pour le lieu de la sépulture. On en demandoit cent pour l'enterrer dans l'Eglise. Ces coutumes parurent étranges à Tavernier, plaisantes, inventées, dit-il, pour tirer de l'argent des Héritiers d'un Mort (e).

Embarras de Tavernier pour les Requenings.

Mais il tomba bien-têt dans un autre embarras, qui paroît avoir beaucoup augmenté le panchant qu'il avoit à médire des Hollandois. C'est dans ses propres termes, qu'il faut exposer la source de l'injustice dont il

fe plaint

La mort de son frère & d'autres chagrins l'ayant déterminé à retourner en Europe, il prit le parti de vendre, à Bacavia, ce qui lui restoit de Diamans, & d'en employer le prix à se procurer des marchandises, dont il pût espérer quelque profit en Hollande. Après avoir fait une assez heureuse vente, ses amis lui conseillèrent d'employer son argent à prendre des Requenings (f), d'un grand nombre de Particuliers qui avoient rendu divers services à la Compagnie. Ces Requenings sont les comptes de ce qui leur est dû de reste, & qui doit leur être payé lorsqu'ils arrivent en Hollande. Mais comme il s'en trouve beaucoup, qui, après avoir fini leur tems, s'établissent à Batavia, ou dans d'autres Domaines de la Compagnie, tels que Malaca, l'Isle de Ceylan, la Côte de Coromandel, & divers autres lieux, on arrête le compte de ce qui leur est dû. Il est question de se faire payer, lorsqu'ils renoncent ainsi à retourner en Europe. Leur unique ressource est de vendre les comptes à ceux qui ont de l'argent & qui se proposent de quitter les Indes. On les achetoit alors à fort bon marché. Les plus chers étoient à quatre-vingt pour cent; & rien n'étoit si commun que d'en trouver à soixante ou soixante-dix. pour lesquels il n'y avoit point de Notaires qui ne fussent prêts à passer un acte, qui rendoit témoignage que le Vendeur avoit été pleinement satisfait. Mais comme il ne se trouvoit pas toûjours un assez grand nombre d'Acheteurs, il arrivoit fort souvent que les mêmes comptes étoient achetés à quarante ou cinquante de profit pour cent, par les Cabaretiers & les Hôtes, qui les mettoient entre les mains des Notaires, pour les revendre aux Directeurs des Comptoirs, ou à d'autres Officiers qui retournoient en Hollande, & qui en donnoient ordinairement quatre-vingt-cinq ou quatrevingt-dix pour cent, dans la feule vûe de mettre à couvert ce qu'ils avoient pris à la Compagnie pendant leur direction. La Compagnie ne laisse pas de prendre l'argent de ceux qui sont disposés à lui en apporter, & de leur

Explication de ces comptes.

(\*) Pag. 448 & 449. (f) Mot Hollandois, met ortographié, qui fignifie Compten

279

ize écus. Le t aller jusqu'à p, & les trois es franges; le Un tonneau leux cens pias.

rues de bœuf; èrent le corps emandoit cent iges à Taver-Héritiers d'un

oît avoir beau. landois. C'est justice dont il

iné à retourner lui restoit de nandises, dont une affez heuent à prendre avoient rendu omptes de ce ls arrivent en près avoir fini es de la Compromandel, & est dû. Il est ourner en Euceux qui ont les achetoit angt pour cent; foixante-dix, prêts à passer pleinement fagrand nombre étoient achearetiers & les r les revendre tournoient en ing ou quatrequ'ils avoient ne laisse pas er, & de leur

gnifie Compten

donner

donner un profit de vingt-cinq pour cent: mais les Directeurs & les autres TAVERNIES. Officiers se gardent bien de lui remettre toutes les sommes qu'ils ont amailées, parcequ'on pourroit leur demander comment ils les ont gagnées & leur en faire rendre compte. Il n'est pas rare, suivant l'observation de l'Auteur, de leur voir emporter, à leur retour, quatre à cinq cens mille florins (g).

TAVERNIER, ayant acheté des Requenings, pour une assez grosse somme, fut surpris qu'un jour l'Avocat Fiscal, qui sui avoit procuré lui-même pé par le Gél'occasion d'en acheter, vint lui déclarer, avec beaucoup de complimens, dois. que le Général & le Conseil étoient résolus d'abolir cet usage; parcequ'il n'étoit pas juste que de pauvres gens, qui avoient servi long-tems la Compagnie, fissent une perte si considérable sur leurs gages. Il offrit de remettre les papiers qu'il avoit reçus, pourvu qu'on lui restituât son argent: mais après de longues discussions, dans le cours desquelles il sut même arrêté, & qui aboutirent à lui ôter ses papiers sans lui rendre ce qu'il en avoit payé, il se vit forcé de partir avec la simple espérance d'être remboursé en Hollande. On ne lui donna pas même les rescrits qu'on lui avoit fait espérer; & n'ayant pas d'autre garantie que la parole du Général, il éprouva qu'elle étoit peu certaine, ou que la Compagnie ne se faisoit pas un devoir de la remplir. Mais si cette infidélité lui sit perdre une partie de son bien, il en fut dédommagé par les civilités qu'il reçut du Gouvernement Hollandois. On lui fit construire une chambre particulière, sur le Vice-Amiral de la Flotte qui retournoit en Europe. On donna double paye au Capitaine, pour le mettre en état de traiter généreusement un Etranger, à qui la Compagnie gemens qu'il donnoit gratuitement le passage. Madame la Générale lui envoya quantité de provisions pour sa route. Elle se souvenoit apparemment, dit-il, d'un présent qu'il avoit fait à sa fille. Quelques Amis, qui le voyoient fort bien traité des principales Dames de Batavia, l'avoient prié de demander un jeune Parisien, que la débauche avoit conduit aux Indes. Il sit un présent à la fille du Général, pour engager, par sa protection, le Major & l'Avocat Fiscal à fermer les yeux sur le départ de ce jeune homme (b).

Trois jours, qu'il eut encore à passer dans la Rade, lui firent connoître toutes les précautions que les Hollandois apportent à leurs embarque-le précautions que les Hollandois apportent à leurs embarque-à fon embarmens. Le premier jour, un Officier, qui tient registre de toutes les mar-quement, chandises qui s'embarquent, soit pour la Hollande ou pour d'autres lieux, vint à bord, pour y lire le Mémoire de tout ce qu'on avoit embarqué, & pour le faire figner, non-seulement au Capitaine, mais encore à tous les Marchands qui partoient avec lui. Ce Mémoire fut mis dans la même caifse où l'on enferme tous les livres de compte, & le rôle de tout ce qui s'est passé dans les Comptoirs des Indes. Ensuite on scella le couvert, sous lequel sont toutes les marchandises. Le second jour, le Major de la Ville, l'Avocat Fiscal & le premier Chirurgien vinrent visiter, à bord, tous ceux qui s'étoient embarqués pour la Hollande: le Major, pour s'assurer qu'il n'y a point de Soldats qui partent sans congé; l'Avocat Fiscal, pour voir si

néral Hollan-

Dédomma-

TAVERNIER.
1648.

quelque Ecrivain de la Compagnie ne se dérobe point avant l'expiration de son terme; le Chirurgien, pour examiner tous les Malades qu'on fait partir, & pour décider, avec serment, que leur mal est incurable aux Indes, Ensin le troissème jour est donné aux adieux des Habitans de la Ville, qui apportent des rafraîchissemens pour traiter leurs Amis, & qui joignent la musique à la bonne chère (i).

Retour de Tavernier en Europe.

Ses observations au Cap.

CINQUANTE-CINQ jours d'une heureuse navigation firent arriver la Flotte Hollandoise au Cap de Bonne-Espérance. Elle y passa trois semai. nes, pendant lesquelles Tavernier se fit un amusement de ses observations. On ne s'arrêtera qu'à celles qui ne lui font pas communes avec d'autres Voyageurs. Il est persuadé, dit-il, que ce n'est pas l'air, ni la chaleur, qui causent la noirceur des Castres. Une jeune fille, qui avoit été prise à sa Mère, dès le moment de sa naissance, & nourrie ensuite parmi les Hollan. dois, étoit aussi blanche que les femmes de l'Europe. Un François lui a. voit fait un enfant; mais la Compagnie ne voulut pas souffrir qu'il l'épou. fât, & le punit même par la confiscation de huit cens livres de ses gages. Cette fille dit à Tavernier que les Caffres ne sont noirs, que parcequ'ils se frottent d'une graisse composée de plusieurs simples (k); & que s'ils ne s'en frottoient souvent, ils deviendroient hydropiques. Il confirme, par le témoignage de ses yeux, que les Caffres ont une connoissance fort particulière des simples, & qu'ils en favent parfaitement l'application. De dix-neuf Malades, qui se trouvoient sur son Vaisseau, la plûpart affliges d'ulcères aux jambes, ou de coups reçus à la guerre, quinze furent mis entre leurs mains & se virent guéris en peu de jours, quoique le Chirurgien de Batavia n'eût fait espérer leur guérison qu'en Europe. Chaque Malade a voit deux Caffres, qui le venoient panser; c'est-à-dire, qui apportant des simples, suivant l'état des ulcères ou de la playe, les appliquoient sur le mal, après les avoir broyées entre deux cailloux (1). Pendant le féjour de l'Auteur, quelques Soldats, ayant été commandés pour une expédition, & s'étant avancés dans le Pays, firent pendant la nuit un grand feu, moins pour se chauffer que pour écarter les lions: ce qui n'empêcha point que tandis qu'ils se reposoient, un lion ne vînt prendre un d'entr'eux par le bras. Il fut tué aussi-tôt d'un coup de fusil; mais on sut obligé de lui ouvrir la gueule avec beaucoup de peine, pour en tirer le bras du Soldat, qui étoit percé de part en part. Les Caffres le guérirent en moins de douze jours. Tavernier conclut du même événement, que c'est une erreur de croire que les lions soyent effrayés par le seu. Il vit, dans le Fort Hollandois, quantité de peaux de lions & de tigres, mais avec moins d'admiration que celle d'un cheval fauvage, tué par les Caffres, qui est blanche, traversée de

(i) Pag. 457.
(k) Cette remarque est contraire à la constante expérience, qui nous apprend qu'un Négre transporté en Europe ne produit qu'un Négre comme dans son Pays. A la vérité il se trouve quelquesois, au sein même de l'Afrique, des ensans blancs dans une famille

de noirs; Mais comme c'est une difformité parmi ces Peuples, celà prouve que l'art ne leur sert point à corriger la nature. D'ailleurs une sille enlevée à sa mère dès le moment de sa naissance, devoit être peu instruite des usages de sa Nation. R. d. E.

(1) Pag. 360.

deur avec dans me empfusil une cord la gui jeun ayer par vence Se

raye

l'espetugai ne ve bits e lande les C la M me l ait ja faicte

ufage

dit-il

comr

un je

l'on

de Sa & qu on n' voir me jo grand faire la Cô quoi l res, vent,

(m)

xpiration de u'on fait parle aux Indes. la Ville, qui ii joignent la

nt arriver la a trois semaiobservations. avec d'autres ni la chaleur, été prise à sa ni les Hollanrançois lui a. qu'il l'époude ses gages. parcequ'ils fe a que s'ils ne confirme, par nce fort parication. De lûpart affliges rent mis entre Chirurgien de ue Malade aapportant des ent fur le mal. : le féjour de xpédition, & d feu, moins point que tanx par le bras. le lui ouvrir la dat, qui étoit e douze jours. de croire que andois, quan-

t une difformité uve que l'art ne nature. D'ailmère dès le moêtre peu instrui-R. d. E.

ation que celle

traversée de

raves noires, picotée comme celle d'un léopard, & fans queue (m). A TAVERNIES. deux ou trois lieues du Fort, quelques Hollandois trouvèrent un lion mort, avec quatre pointes de porc-épi dans le corps, dont les trois quarts entroient dans la chair; ce qui fit juger que le porc-épi avoit tué le lion (n). Comme le Pays est incommodé par la multitude de ces animaux, les Hollandois employent une affez bonne invention pour s'en garantir. Ils attachent un fusil à quelque pieu bien planté, avec un morceau de viande, retenu par une corde attachée à la détente. Lorsque l'animal saisit la viande, cette corde se bande, tire la détente & fait partir le coup, qui lui donne dans la gueule ou dans le corps. Ils n'ont pas moins d'industrie pour prendre les ieunes autruches. Après avoir observé leurs nids, ils attendent qu'elles avent sept ou huit jours. Alors, plantant un pieu en terre, ils les lient par un pied dans le nid, afin qu'elles ne puissent fuir; & les laissant nourrir par les grandes jusqu'à l'âge qu'ils désirent, ils les prennent enfin pour les vendre ou les manger (0).

Sous le gouvernement du Général Van Diemen, les Hollandois prirent un jeune Caffre, à quelque distance du Cap, & le menèrent à Batavia, où l'on apporta beaucoup de soin à le faire instruire dans les langues. Dans l'espace de sept ou huit ans, il apprit en perfection le Hollandois & le Portugais. Mais ayant fouhaité de retourner dans sa Patrie, le Général, qui ne voulut pas le contraindre, ordonna qu'il fût renvoyé, bien équipé d'habits & de linge, dans l'espérance qu'il continueroit de vivre avec les Hollandois, & qu'il serviroit de lien au Commerce qu'ils entretiennent avec A peine fut-il arrivé au Cap, qu'il jetta fes habits dans la Mer, & qu'il prit la fuite vers son Canton, où il recommença, comme les autres, à manger de la chair crue, fans que la réconnoissance ait jamais paru lui inspirer le moindre panchant à se rapprocher de ses Bien-

TAVERNIER s'attache, dans le reste de son Voyage, à décrire quelques usages de la Navigation Hollandoise. A son départ du Cap, aussi-tôt, Hollandoise. dit-il, que les voiles furent tendues & qu'on eut fait la prière, les Matelots comme les Soldats, s'écrièrent qu'ils alloient se reposer & dormir jusqu'à l'Isle de Sainte-Helene. En effet, comme c'est toûjours le même vent qui règne. & qui mène ordinairement en seize ou dix-huit jours à la Rade de cette Isle, on n'eut pas besoin de toucher aux voiles, parcequ'on ne cessa point de l'avoir en poupe. L'unique peine des Matelots, qui commença le quatorzième jour, fut d'être envoyés successivement, deux à deux, au sommet du grand arbre, pour découvrir l'Isle. Cette précaution est absolument nécesfaire aux Pilotes, qui doivent apporter tous leurs soins à jetter l'ancre sur la Côte qui regarde le Nord, & s'approcher beaucoup de la Terre; fans quoi l'on ne trouve point de fond. S'il manque quelque chose à leurs mesu- ne. res, & si les ancres ne mordent pas le fond, la force du courant & celle du vent, qui font bien-tôt passer la Rade au Vaisseau, lui ôtent aussi l'espéran-

1648.

Usages de la Navigation

(m) Pag. 461. XIII. Part. (n) Ibidem.

(o) Ibidem. Nn

(p) Pag. 462.

TAVERNIER. 1648.

ce d'y retourner, parceque le vent est toûjours contraire. & ne change ja.

Lorsqu'on eut heureusement mouillé, tout l'équipage fut divisé en deux parties; & le Vice-Amiral, s'étant placé sur la poupe, leur tint ce discours: " Messieurs, nous demeurons ici vingt - deux jours. Voyez la. quelle des deux bandes veut aller la première à terre, pour se rafraîchir " & pour chasser: mais qu'elle se trouve ici l'onzième jour, afin que la se-,, conde y aille aussi ". Ensuite, il fit donner à chacun de ceux qui des. cendirent au rivage, une paire de souliers, du riz, du biscuit, du sel & de l'eau-de-vie. On leur fournit aussi de grandes chaudières. Lorsqu'ils sont à terre, il en demeure trois ou quatre au bas de la montagne, pour cueil. lir de l'ozeille, qui croît à la hauteur de deux ou trois pieds. De-là, ils vont rejoindre les autres, pour la chasse des porcs sauvages, dont l'Isle est remplie. Après avoir tué quelques-uns de ces animaux, ils les font cuire avec du riz & de l'ozeille; ce qui fait une forte de potage assez bon, & qui purge infensiblement. Pendant le tems qu'on leur accorde, ils ne font que chanter, boire & manger; mais ils font obligés d'envoyer, chaque jour, quelques porcs fauvages au Vaisseau. On leur donne une paire de fouliers, parceque la montagne étant haute & fort escarpée, ils ont besoin de ce foulagement dans un exercice très-pénible. Les Vaisseaux qui reviennent des Indes apportent ordinairement, pour cette chasse, des levriers de Perse, qu'on jette dans la Mer, après les avoir fait servir à cet usage (r).

PENDANT que les Chasseurs tuent des porcs sauvages, ceux qui demeurent dans le Vaisseau employent le tems à la pêche. On donne à chacun une mesure de sel, dont ils salent le poisson qu'ils prennent. Ensuite ils le font fécher au vent. C'est leur principale nourriture, pendant le reste du Voyage. Leur provision dure ordinairement trente ou quarante jours; ce qui épargne quantité de vivres à la Compagnie, car on ne leur donne alors

qu'un peu d'huile & de riz cuit à l'eau.

On met auffi à terre tous les porcs, les moutons, les oyes, les canards & les poules qui restent à bord. Ces animaux n'ont pas plutôt mangé de l'ozeille, qui les purge comme les hommes, qu'en peu de jours ils devien-

nent extrêmement gras, sur-tout les oyes & les canards (s).

Autres ufages des Vaiffeaux Hollan-

(4) Pag. 463.

La Flotte Hollandoise étoit composée d'onze Vaisseaux, qui se rassemblèrent à Sainte-Helene. On y tint conseil, sur la route qu'on devoit tenir pour la Hollande. Le réfultat fut de tirer au Couchant, parceque la faison étant fort avancée, on se flattoit d'y trouver des vents favorables. Mais, après avoir passé la Ligne, on les trouva si contraires à cette espérance, que dans la fuite on fut obligé d'aller jusqu'au soixante-quatrième degré, à la hauteur de l'Islande, & de revenir en Hollande par le Nord. On n'obferve ces circonstances, que pour avoir occasion de donner, d'après l'Auteur, la peinture de quelques autres usages Hollandois. Après avoir découvert les Côtes d'Islande, on eut bien-tôt la vûe de l'Isle de Ferelle, où

(r) Pag. 464.

(s) Ibidem.

coup A chaq cun ( Vice ceux fraîc re, e de vi main Pilot

& d:

conn

fable.

1a Fl

de 1

L mett Flott tions nées. amer fois, obte velle Mate teau, coup ges (

L

te de tour périr dix tie d voie fans une dans re, c fe a eut, me la L

de,

t divisé en leur tint ce Vovez lae rafraîchir n que la feux qui defdu sel & de rsqu'ils sont

pour cueil-De-là, ils ont l'Isle est font cuire oon, & qui ne font que naque jour. de fouliers, soin de ce reviennent

e(r). qui demeue à chacun nsuite ils le le reste du e jours; ce donne alors

iers de Per-

les canards mangé de ils devien-

fe raffemdevoit teue la faifon es. Mais, espérance, e degré, à On n'obprès l'Auavoir déerelle, où 1a Flotte étoit attendue par une autre Flotte Hollandoise, du même nombre de Vaisseaux, qui venoit au-devant d'elle, & qui tiroit sans cesse quelques

coups de canon, pour faire connoître où elle étoit à l'ancre.

Aussi-tôt que les deux Flottes se furent apperçues mutuellement, chaque Vaisseau fit une décharge de toute son Artillerie, & s'approcha chacun de fon Patron, c'est-à-dire, l'Amiral de l'Amiral, le Vice-Amiral du Vice-Amiral, & tous les autres dans le même ordre. Le premier soin de ceux qui attendoient la Flotte des Indes fut d'y faire passer quantité de rafraîchissemens, tels que des tonneaux de bière, de viande sumée, de beurre, de fromage, de biscuit blanc; & pour chaque Bâtiment, un tonneau de vin du Rhin, avec du vin de France & du vin d'Espagne. Le lendemain, chaque Pilote se démit de son office, & céda le commandement aux Pilotes qu'on avoit amenés. Il y en avoit trois pour chaque Vaisseau; & dans ces occasions, le choix tombe sur les plus vieux Pilotes, qui connoissent parfaitement ces Mers, & le changement des bancs de

Le jour suivant, l'Amiral du Convoi sit tirer trois coups de canon, & mettre son pavillon sur la poupe, pour appeller tous les Officiers des deux Flottes au Conseil. C'est à cette assemblée qu'on porte toutes les informations & les procédures qui regardent le Voyage. Après les avoir examinées, on nomme un jour, où les Criminels de chaque Vaisseau doivent être amenés sur l'Amiral, pour y subir le châtiment qui leur est imposé. Autrefois, on les menoit jusqu'en Hollande; mais ils y trouvoient des amis, qui obtenoient leur grace, & les plus coupables fortoient absous. Cette nouvelle discipline a rendu les insolences & les mutineries plus rares. Deux Matelots de la Flotte furent pendus, pour avoir donné des coups de couteau à des Officiers. Plusieurs furent condamnés à recevoir la cale & des coups de corde devant le grand mât; d'autres à la confiscation de leurs gages (t).

Lors qu'on apperçut les Côtes de Hollande, tous les Matelots de la Flotte des Indes, dans la joye de revoir leur Pays, allumèrent tant de feux autour de la poupe & de la proue des Vaisseaux, qu'on les auroit cru prêts à périr par les flammes. Tavernier compta, sur son seul Vaisseau, plus de dix-fept cens cierges. Il explique d'où venoit cette abondance. Une partie des Matelots de sa Flotte avoient servi dans celle que les Hollandois avoient envoyée contre les Manilles; & quoique cette expédition eût été fans fuccès, ils avoient pille quelques Couvens, d'où ils avoient emporté une prodigieuse quantité de cierges. Ils n'en avoient pas moins trouvé dans Point-de-Gale, après avoir enlevé cette Place aux Portugais. La cire, dit Tavernier, étant à vil prix dans les Indes, chaque Maison religieufe a toûjours une groffe provision de cierges. Le moindre Hollandois en eut, pour sa part, trente ou quarante, dont quelques uns étoient gros comme la cuisse (v).

Le Vice-Amiral, qui avoit apporté l'Auteur, devoit relâcher en Zelande, suivant les distributions établies. Il fut sept jours entiers sans pouvoir

TAVERNIER. 1648.

Multitude de cierges enlevée aux Couvens des Manilles & de Point-de-

**Formalités** des débarque-

(t) Pag. 472.

(v) Pag. 473.

TAVERNIER.

entrer dans Flessingue, parceque les sables avoient changé de place. Mais auffi-tôt qu'il eut jetté l'ancre, il se vit environné d'une multitude de petites Barques; malgré le foin qu'on prenoit de les écarter. On entendoit mille voix s'élever de toutes parts, pour demander les noms des parens & des amis que chacun attendoit. Le lendemain, deux Officiers de la Compa. gnie vinrent à bord, & firent assembler tout le monde entre la poupe & le grand mât. Ils prirent le Capitaine à leur côté: " Messieurs, dirent-ils à , tout l'Equipage, nous vous commandons, au nom de la Compagnie, de , nous déclarer si vous avez reçu quelque mauvais traitement dans ce Voya-", ge". L'impatience de tant de gens, qui se voyoient attendus sur le rivage par leurs pères, leurs mères, ou leurs plus chers amis, les fit crier tout d'une voix que le Capitaine étoit honnête homme. A l'instant, chacun eut la liberté de fauter dans les Chaloupes & de se rendre à terre. Tavernier reçut beaucoup de civilités des deux Officiers, qui lui demandèrent à fon tour, s'il n'avoit aucune plainte à faire des Commandans du Vaisfeau (x).

IL n'avoit pas d'autre motif, pour s'arrêter en Hollande, que le payement des sommes qu'on lui avoit retenues à Batavia. Mais ses longues & pressantes sollicitations ne purent lui en saire obtenir qu'un peu plus de la moitié. "S'il ne m'étoit rien dû, s'écrie-t'il dans l'amertume de son cœur, pourquoi satisfaire à la moitié de mes demandes? Et si je ne redeman, dois que mon bien, pourquoi m'en retenir une partie "? Il prend occasion de cette injustice, pour réveler, sans ménagement, les abus qui se commettoient dans l'administration des affaires de la Compagnie (y).

(x) Pag. 274.

(y) Le Ministre Jurieu reproche à Tavernier, d'avoir dit que les Hollandois lut ont fait perdre plus de cent mille livres; & qu'un moment après, ces cent mille livres se reduisent à moins de trente mille, selon son propre calcul. Une seconde contradiction bien plus importante, regarde la persécution des Chrêtiens au Japon, dont il accuse les Hollandois d'avoir été les Auteurs, tandis que dans un autre endroit de son Livre, ce Voyageur dit expressement, & en propres termes, que les Portugais se la sont attirés eux-mêmes. Sur ces indices & quelques autres, M. Jurieu prétend que Tavernier n'est pas croyable au sujet des Hollandois, parcequ'il en avoit été ofsense, & qu'il ne cherchoit qu'à proper le la sur light des Hollandois, parcequ'il en avoit été ofsense, & qu'il ne cherchoit qu'à

affouvir sa vengeance; temoin une de ses lettres aux Directeurs de la Compagnie des Indes, où il les menaçoit de les rendre odieux, ce qui suffit, dit M. Jurieu, pour ôter toute se qui suffit, dit M. Jurieu, pour ôter toute se qui suffit de se s'appendie de l'ire de l'ire s'appendie au Public de lire Tavernier avec désance (1); mais est-il question des Hollandois? Tavernier mérite toute sa confiance, & c'est l'homme le plus véridique du monde. L'impartial Abbé, qui avoit ed d'abord dessein de supprimer ce Voyage de Batavia (2), s'est ravisé ensuite; apparemment, comme il le dit plus haut lui même, pour ne point perdre une si belle occasion de médire des Hollandois, R. d. E.

(1) Voyez sa censute, quoique très-injuste, dans la première Note de ce Volume,

(2) Ci-deffus. pag. 45. Note ( 4).



10.10.1

me de tie de Tartar ne lui ve Ina Sud, grés, espace ment a La le (c).

le (c), grand d'une g & Eriv par le aller p une [d

re, tir fiée de Tartar fon non croit q nent v

(a) l de Tho Sécretai firmée | Anglois te Cour avec q Par exe de, qu'i dont les Les Per de Diu ab, au fuivant fi par ci celle de Kaboul

(1) V

A belle Région, qui se nomme proprement l'Inde, & que les Persans L'INDOUSTAN. & les Arabes ont nommée l'Indoustan, est bornée à l'Est par le Royaume de Maugh, que d'autres appellent Malvy (a); à l'Ouest, par une partie de la Perie & par la Mer Australe; au Nord, par le Mont-Caucase & la Tartarie; au Sud, par le Royaume de Decan & le Golfe de Bengale. On ne lui donne pas moins de six cens lieues de l'Est à l'Ouest, depuis le Fleuve Indus, ou Sinde, jusqu'au Gange; ni moins de sept cens, du Nord au Sud, en comptant ses frontières les plus avancées vers le Sud, à vingt degrés, & les plus avancées vers le Nord, à quarante-trois (b). Dans cet espace, elle contient trente sept grandes Provinces, qui étoient ancienne des Provinment autant de Royaumes.

LA première est celle de KANDAHAR, qui tire son nom de sa Capitale (c), ou qui lui donne le fien. C'est la Province la plus Occidentale de ce de Kandahar. grand Empire, & voiline de la Perfe. Aussi devient-elle souvent l'occasion d'une guerre sanglante entre les Rois de Perse & les Mogols, comme Bagdat & Erivan entre la Perse & la Turquie. Sa Capitale est une Ville très-riche, par le Commerce de toutes les Caravanes, qui n'ont pas d'autre passage pour aller par terre aux Indes; & doublement fortifiée, par sa situation, & par une [double] Citadelle qui passe pour la meilleure de toute l'Asse (d).

KABOUL, seconde Province de l'Indoustan, & la plus riche de l'Empire, tire aussi son nom de sa Capitale, qui est une Ville bien bâtie & fortifiée de deux bons Châteaux (e). Elle a pour frontière au Nord, la grande Tartarie. C'est de cette Province que sort la Rivière du Nilab, qui change fon nom en celui de Bagal, ou Begal, & qui joint ses eaux à celles de l'Indus. On croit que c'est la Coa, ou le Suastus de Ptolomée. Les Tartares Usbecks viennent vendre, tous les ans, plus de soixante mille chevaux à Kaboul. On y

(a) Le fond de cette Description est tiré

de Thomas Rhoe, qui l'avoit obtenue de la Sécretairerie du Grand Mogol. Elle est con-

firmée par Edouard Terri, autre Voyageur

Anglois, qui obtint la même faveur dans cet-

te Cour. Mandelslo n'a fait que l'adopter,

avec quelques remarques qui sont de lui.

Par exemple, il observe à l'occasion de Sin-

de, qu'il y avoit un Royaume du même nom, dont les Habitans se nomment encore Abint.

Les Persans & les Arabes lui donnent le nom de Diul. Ils donnent aussi celui de Peng.

ab, au Fleuve Indus ou Sinde, parceque,

fuivant la fignification de ce mot, il est grof-

si par cinq autres Rivières. La première est

celle de Bagal (1), dont la source est près de

Kaboul; ta feconde, qui se nomme Chanab, prend fon origine dans le Royaume de Kachemire, à quinze journées au-dessus de Lahor, vers le Septentrion. La troisième, nom-mée Ravy, lave les murs de Lahor, & prend sa source dans le voisinage de cette Ville. Les deux autres, qui sont la Via & l'Osvid [ou Sinde], viennent de bien plus loin, & se joignent ensemble près de Bakar, qui est presqu'à la même distance de Lahor & de la Mer. Mandelflo (2), Tom. I. pag. 46 & 47.
(b) Mandelflo, pag. 54. Cett fans dou-

te une faute, au-lieu de trente-quatre. R. d. E. (c) A quatre-vingt-cinq degrés de longitude, & trente-trois de latitude du Nord.

(d) Tavernier en a donné le plan au premier Tome de ses Voyages.

(e) A [quatre-vingt-six degrés trente minutes de longitude, ] trente-trois degrés trente minutes de latitude du Nord.

(1) Van Touff doute que ce soit la même que le Nilab, suivant Mandelsto & d'autres, R. d. E. (2) Ces remarques sont tirées de Texeira, pag. 114. R. d. E.

 $Nn_3$ 

escriptions

e. Mais

e de petindoit mil-

ens & des a Compa-

oupe & le

lirent-ils à

agnie, de

s ce Voya-

fur le ri-

s fit crier ant, chaerre. Ta-

demandè-

is du Vaif-

e le paye-

longues &

plus de la

fon cœur,

redeman-

rend occa-

bus qui se

une de fes

mpagnie des

ndre odieux,

ir ôter toute

t est du mêinçois, & il

e Tavernier uestion des

oute fa con-

s véridique ui avoit eû Voyage de

; apparem-

iui-même,

le occasion

(y).

Description de l'Indoustan.

DESCRIPTION

de Kaboul.

DESCRIPTION L'INDOUSTAN. mène aussi de la Perse quantité de moutons & d'autres bestiaux. Les vivres y font à vil prix, & l'on y trouve du vin. Tavernier, qui avoit fait cette route, observe un usage fort singulier des Peuples nommés Augans [ou Afgans,] qui habitent depuis Kandahar jusqu'à Kaboul, vers les Montagnes de Balck. gens très-robustes, & redoutés par leurs brigandages. Ils sont accoutumés comme tous les Indiens, à se nettoyer & à se racler la langue, chaque jour au matin, avec un petit morceau courbe d'une racine du Pays: mais au-lieu que cet exercice fait jetter le matin, aux autres Indiens, quantité d'ordures & les excite à vomir, les Augans ne vomissent qu'en commençant à prendre leur repas. A peine ont-ils mangé deux ou trois morceaux, que leur estomac se soulevant, ils sont contraints d'aller vomir; après quoi ils reviennent manger de bon appétit. Le même Voyageur ajoute que s'ils manquoient à cet usage, ils ne vivroient pas jusqu'à trente ans, & qu'ils deviendroient comme hydropiques (f).

Province de Multan.

LA troisième Province est celle de MULTAN, dont la Capitale, qui porte le même nom, est une grande Ville, fort ancienne, & riche par son Commerce. On y fabrique quantité de toiles, qui se transportoient à Tatta, avant que les fables eussent fermé l'embouchure de la Rivière. Mais depuis ce changement, on les porte à Agra, & d'Agra à Surate. Comme les voitures sont fort chères, le Commerce de Multan s'en ressent beaucoup. C'est de cette Ville que sortent tous les Banians qui vont exercer le Négoce dans la Perse, où ils font le métier des Juiss, sur lesquels ils l'emportent même par leurs usures. Malgré la Loi qui défend à leur Secte de se nourrir de la chair des animaux, ils en ont une particulière, qui leur permet de manger des poules à certains jours de l'année, & de ne prendre qu'une femme entre deux ou trois frères, dont l'aîné passe pour le père des enfans. Multan produit aussi quantité de Baladins, de l'un & de l'autre sexe, qui se répandent dans toutes les parties de la Perse (g). Cette Province est située le long du Fleuve Indus (h), a l'Orient de la Perse & [au Sud] de Kandahar (i).

HAJA-KAN OU HANJI-KAN, quatrième Province de l'Empire, est bordée à l'Est par l'Indus, & à l'Ouest par une Province de Perse, qui se nomme Lar, [ou Ghermes.] Elle n'a point de grande Ville; mais elle est habitée par un Peuple belliqueux, qui se nomme les Ballocks, d'où lui venoit anciennement le nom de Royaume de Ballocky.

Province d'Haja-Kan.

(f) Tavernier, Tom. II. pag. 53.

(g) Le même, ibid. pag. 52.
(b) Sa Capitale est à cent quinze degrés [vingt minutes] de longitude (1), & vingtneuf degrés quarante minutes de latitude.

(i) On peut enrichir cette Description par le nom & les distances des Places, qui se trouvent dans l'Itinéraire de Tavernier. De Kandahar il fit dix coffes, ou dix liques jufqu'à Charisafar: douze cosses de Charisafar à Zelaté; huit, de Zelaté à Betazy; fix, de Betazy à Mezour; dix-fept, de Mezour à Karabat; dix-fept, de Karabat à Chakenikou-

ze. Depuis Candahar jusqu'à ce dernier Bourg, le Pays est sous la domination de plusieurs petits Seigneurs, qui payent quelque chose au Roi de Perse. De Chakenikouzea Kaboul, Tavernier fit quarante cosses, pendant lesquelles on ne trouve que trois méchans Villages, où l'on n'est pas sûr d'obtenir du pain & de l'orge pour les chevaux. Ainsi la prudence oblige d'en porter avec foi. Aux mois de Juillet & d'Août, il règne dans ces quartiers un vent chaud qui fait perdre l'haleine, & qui tue quelquefois fur le champ. Ubi /uprà, pag. 52.

(1) Mr. Prevoft a pris toutes ces positions du Distionnaire Géographique. Cette longitude est de beaucomp trop Orientale, à proportion des autres. R. d. E.

LAH kor-Suke lieu, e Sud-Ou Ballock

TAT aussi par Isles. plus ind Comme

Sori touche gar est TESS celles de

pitale ( quelque ATT fur la R joint à l

LAP quelles e est une le célèb de Berni

Kisn Capitale fur le té

(k) M cberbukon. degrés vii huit degre Nord. (1) M

nomme ic (m)Atude, & latitude.

(n) A minutes d rante min (0) A

minutes c vingt mir (p) A minutes quarante

(9) R depuis K (1) Le

2 ) Be M. Otter, Les vivres t fait cette u Afgans, de Balck coutumés, haque jour nais au-lieu ité d'ordumençant à eaux, que ès quoi ils e que s'ils

qu'ils de-

, qui por. ne par fon ent a Tatre. Mais Comme beaucoup. le Négoce emportent fe nourrir permet de ire qu'une ies enfans. xe, qui se st située le ndahar (i). npire, est le, qui se iis elle est

ce dernier ation de pluent quelque kenikouzéa coffes, penue trois méfür d'obtees chevaux. porter avec oût, il rèchaud qui quelquefois 52.

lui venoit

eft de beau.

LA Province de Buckor, Bukar, ou Bakar, dont la Capitale se nomme Buc- Description kor-Sukor (k), est située aussi sur les bords de l'Indus, qui la coupant par le milieu, en fait une des plus fertiles Contrées de l'Empire. Elle a vers le Sud-Sud-Ouest, la Province de Tatta, & vers l'Ouest celle de Haja-Kan, ou des Ballocks (1).

TATTA, [ou Sind,] dont la Ville Capitale porte le même nom (m), est coupée aussi par l'Indus. Il rend le passage fort agréable en y formant plusieurs belles Isles. Cette Province est renommée par ses Artisans, qui passent pour les plus industrieux de l'Empire. Les Portugais y faisoient autrefois un grand

SORET, est une petite Province, mais fort riche & fort peuplée. Elle touche vers l'Orient à celle de Guzarate, & vers le Sud à la Mer. [ Janagar est le nom de sa Ville Capitale.

ESSELMIRE a pour frontière, à l'Orient, la Province de Guzarate; & celles de Soret, de Buckor & de Tatta vers l'Occident. Outre sa Ville Capitale (n), qui porte le même nom, on y trouve celle de Radimpour, & quelques autres moins considérables.

ATTOCK, & sa Ville Capitale (0), qui lui donne son nom, sont situées fur la Rivière de Nilab. Cette Rivière, venant du côté de l'Occident, s'y joint à l'Indus qui fépare la Province d'Attock de celle d'Haja-Kan.

LA Province de Peng-AB, qui tire son nom de cinq Rivières entre lesquelles elle est située & qui se rendent toutes dans l'Indus, au Sud de Lahor, est une des plus fertiles & des plus considérables de l'Empire. Labor, Ville célèbre, dont on a vû la description dans les Journaux de Mandelslo & de Bernier, est sa Capitale (p). [Quelques-uns en font une Province séparée.]

KISMIRE, que les Européens ont nommée Kachemire, & dont la Ville Capitale ne porte pas le même nom (q), comme les Géographes l'ont cru, fur le témoignage de Bernier, mais se nomme Syranakar (r), est une des

(k) Mandelslo nomme sa Capitale Bacherbukon, ou Bicanar. Elle est à cent vingt (1) degrés vingt minutes de longitude, & vingthuit degrés quarante minutes de latitude du Nord.

(1) Mandelflo, ou fon Traducteur, les nomme ici Bolacbes.

(m) At quatre-vingt-fix degrés de longitude, & vingt-cinq degrés vingt minutes de latitude.

(n) A [quatre-vingt-dix] degrés quinze minutes de longitude, & vingt-six degrés quarante minutes de latitude.

(o) A quatre-vingt-dix degrés quarante minutes de longitude [& trente-deux degrés vingt minutes de latitude.]

(p) A quatre vingt-treize degrés trente minutes de longitude, & trente-un degrés quarante minutes de latitude.

(q) Reprenons l'Itineraire de Tavernier depuis Kaboul jusqu'à Lahor. De Kaboul,

L'INDOUSTAN. Province de Buckor.

Province

Province

Province de Jesselmire.

Province d'Attock.

Province

Province de Kismire.

il fit dix-neuf cosses jusqu'à Bariabé; dix-sept, de Bariabé à Nimela; dix-neuf, de Nimela à Alyboua; dix-fept, d'Alyboua à Taka; fix, de Taka à Kiemry; quatorze, de Kiemry à Chaour ; quatorze , de Chaour à Novekar ; dixneuf, de Novekar à Atek. La Ville d'Atek est assife sur une pointe de terre, où deux grandes Rivières viennent se joindre. C'est une des meilleures Forteresses du Mogol. D'Atek, Tavernier fit seize cosses jusqu'à Kalapane; seize, de Kalapane à Roupate; seize, de Roupate à Toulapeka; dix-neuf, de Toulapeka a Keraly; seize, de Keraly à Zerabad; dix-huit, de Zerabad à Imiabad; dixhuit d'Imiabad à Lahor. Ubi sup. pag. 53.

(r) Le témoignage de Bernier ne peut l'emporter ici sur celui de Rhoe & de Terri, qui écrivoient sur des Mémoires de la Sécretairerie du Grand Mogol (2). Cette Ville est à quatre-vingt-treize degrés de longitude, & trente-quatre degrés trente minutes de latitude.

(1) Le Dict. Géog. porte seulement cent, & l'on en pourroit encore bien rabattre R. d. E.
(2) Bernier avoit été pourtant à Kachemire. Il parle de Serenaguer comme d'un autre petit Etat séparés. M. Otter, qui écrit Seri-Negier, en fait la Capitale de Kachemire. R. d. E.

DESCRIPTION L'INDOUSTAN.

Province de Bankisch.

Province de Jengapou**r.** Province de Jemba.

Province de Dohli.

plus belles Contrées du Monde, arrofée par la Rivière de Badt, qui forme un grand nombre de belles Isles, & qui va se jeter dans l'Indus (s). La Province de Kachemire touche à celle de Kaboul.

BANKISCH est située à l'Orient de Kachemire, un peu vers le Sud, &

n'en est séparée que par le Fleuve Indus. [Beichar est sa Capitale.]

JENGAPOUR (t), qui porte le nom de sa Ville Capitale, est située sur la Rivière de Kaoul, une des cinq qui tombent dans l'Indus, au Nord-Est de Lahor. JEMBA, ou JAMBA, tire aulii fon nom de sa Capitale, & touche à l'Occi-

dent la Province de Peng-ab. Cette Contrée est fort montagneuse. On y voit une célèbre Pagode, nommée Illamake, où les Banians vont en pélerinage, La même Pagode se trouve nommée Kalamaka, dans la Province de Nagra. kut; ainsi Mandelslo se trompe, en la mettant ici une seconde sois.

LA Province de DEHLY, & sa Ville Capitale, dont elle prend le nom, est située entre celles de Jemba & d'Agra, vers la source du Jemené, qui se jette dans le Gange après avoir passé par Agra. La Ville de Debli. dont on a vû la Description dans le Journal de Tavernier, est très-ancien. ne (v). Les ruines de ses Palais & les Sépulchres des anciens Rois, mar. quent assez qu'elle étoit anciennement la Capitale de l'Indoustan; & quelques-uns croyent qu'elle étoit le siège du Roi Porus; Scha-Jehan y sit bâtir, au commencement du seizième siècle, une autre Ville, qu'il appella Jehan. abad, de fon nom, & qui n'est séparée de l'ancienne Dehli que par un mur. Les Grands Mogols y font souvent leur résidence, lorsque la chaleur les oblige de quitter Agra. Le fameux Thamas Kouli-Khan, ayant porté la guerre dans l'Indoustan, prit Jehan-abad, ou Dehli, & se saisit des immenses richesses qu'il trouva dans le Palais Impérial.

LA Province de BANDO forme à-peu-près le centre de l'Empire, entre celles de Jesselmire, d'Agra & de Dehli. Outre sa Ville Capitale, qui porte le même nom, elle contient celles de Touri, de Moasta, de Godack & d'Asmere, ou Asmire. Cette dernière Ville (x), où le Grand Mogol faisoit fa réfidence ordinaire pendant l'Ambassade de Rhoe (y), donne quelquesois

fon nom à toute la Province.

Province de Maloway.

Province

de Bando.

MALOWAY, ou MALOUÉ, est une Province très-fertile. La Ville Capitale se nomme Rantipour; on y compte aussi les Villes de Serampour & d'U. gen (2). La Rivière de Cepra, sur laquelle est située une autre Ville, nommée Calleada, résidence des anciens Rois de Mandoa, arrose une partie de cette Province, en allant se jetter dans le Golfe de Cambaie.

Province de Chitor.

La Province de Chitor étoit autrefois un Royaume considérable: mais sa

(s) Et non dans le Gange, comme le dit Mandelflo, pag. 49. (1).
(t) Mandelflo lui donne auffi le nom de

Jemipar ou Jenupar: à quatre-vingt-quatorze degrés de longitude, & trente degrés trente minutes de latitude.

(v) Quatre-vingt-dix-sept degrés de lon-gitude, vingt-huit degrés vingt minutes de

latitude.

(x) Quatre-vingt-treize degrés de longi-

tude, vingt-cinq degrés trente minutes de latitude.

(y) M. Prevost se trompe dans cette supposition, comme on l'a déja observé ailleurs. Le Grand Mogol y avoit fait seulement quelque féjour avec fon Armée. Voyez ci-deffus, pag. 141. R. d. E.

(2) Mandelflo accufe mal-à-propos Rhoe d'avoir confondu Rantipour & Ugen. Anglois les distingue dans sa Carte (2).

(1) D'autres l'ont affuté longtems avant lui; mais avec aussi peu de viaisemblance. R. d. E. (2) Rhoe nomme Ugen, & Terri Rantipour pour la principale Ville, Mandelsto ajoute encore Orgel, qui est apparemment la même chose qu'Ugen. R. d. E.

Ville fois ! ble a celle G du ne contr Moge Capit Hamemais Brodre les du autres une p baie, çe de

de la l te de deux ce du Portug de Gu douce des V y con qu'elle On y t ton y circuit de pie

gens c

Mand te, di font d à ving

& de :

de log

fières

temals Ville,

(a) ( longitud (b) nutes d ( r ) M

grés de le XII

, qui forme us (s). La

s le Sud, & e. iée sur la Ri-

Est de Lahor. he à l'Occie. On y voit n pélerinage. ce de Nagra-

fois.

end le nom. Jemené, qui e de Debli. très-anciens Rois, martan; & queln y fit bâtir, ppella Jehan-

par un mur. a chaleur les ant porté la des immen-

mpire, entre ale, qui porde Godack & Mogol faifoit e quelquefois

La Ville Campour & d'Uautre Ville, fe une partie nbaie.

ble: mais fa Ville minutes de la-

dans cette supbservé ailleurs. feulement queloyez ci-deffus,

à-propos Rhoe & Ugen. Cet Carte (2).

encore Ongel, qui

Ville Capitale, dont elle porte le nom, & dont les murs embrassoient autre. Description fois une circonférence de plus de fix lieues, n'est aujourd'hui qu'un misérable amas de ruines. Cette Province touche à l'Orient celle de Candish, &

celle de Guzarate au Sud (a).

GUZARATE, que les Portugais ont nommée le Royaume de Cambaie, du nom de cette Ville, où ils faisoient leur principal Commerce, est sans contredit une des plus belles & des plus puissantes Provinces de l'Empire Mogol. Outre les Villes dont on a déja donné la description, telles que sa Capitale, qui est située au milieu du Pays (b), & qui s'appelle proprement pales Villes. Hamed Ewad, c'est-à-dire, Ville du Roi Hamed, qui est son Fondateur, mais qu'on nomme par corruption Amadavat, ou Amadabath, Cambaie, Brodra, Broitschia, Mamadebat, & Surate, une des plus sameuses Villes du Monde par son Commerce; la Province de Guzarate en a plusieurs autres, dont on trouve les noms dispersés dans les Voyageurs. Goga est une petite Ville, ou plutôt un gros Bourg, situé à trente lieues de Cambaie, dans un endroit où le Golfe est si petit, qu'il n'y forme qu'une espèce de Rivière. Ce lieu est peuplé de Banians, la plûpart Tifferands ou gens de Mer. Il n'est défendu que par un mur de pierre de taille, du côté de la Mer, où les Portugais avoient autrefois leur rendez-vous pour l'escorte de leurs Vaisseaux Marchands jusqu'à Goa. Pattepatane & Mangerol sont deux beaux Bourgs, à neuf lieues de Goga, riches tous deux par l'abondance du coton & par les toiles qui s'y fabriquent. La Ville de Diu, où les l'ortugais ont encore trois bons Châteaux, est située sur la frontière du Pays de Guzarate, du côté du Midi. Ils l'appellent Dive, en prononçant l'e si doucement, qu'on a peine à l'entendre. Bisantagan est une des plus grandes Villes de toute la Province, & sa situation en est presqu'au centre. On y compte environ vingt mille maisons. C'est à la fertilité de son terroir qu'elle doit sa grandeur présente; car elle n'étoit autresois qu'un Village. On y nourrit une prodigieuse quantité de bestiaux; & le riz, le bled, le coton y croissent en abondance. Pettan avoit autrefois plus de six lieues de circuit; mais, diverses raisons ayant alteré son Commerce, un beau mur de pierre de taille, dont elle étoit fermée, tombe chaque jour en ruines; & de ses plus beaux édifices, il ne reste d'entier que le Château, qui sert de logement au Gouverneur. Ses Habitans ne font plus que des toiles grofsières de coton, pour l'usage du Pays. Ce sont celles qui se nomment Destemals, Sgarderberals, Longis, Allegiens, &c. On voit, au milieu de la Ville, une Mosquée, qui passe pour un ancien ouvrage des Payens, & que Mandelslo regarde comme un des plus beaux Temples de l'Orient. Sa voute, dit-il, est soutenue par mille & cinquante colomnes, dont la plupart sont de marbre. Cheytepour est une autre Ville, à six lieues de Pettan, & à vingt-deux d'Amadabath, sur le bord d'une petite Rivière. Tous ses

Province

Ses princi-

Pattepatane & Mangerol.

Bifantagan.

Cheytepour.

(a) Quatre vingt-quatorze degrés (1) de longitude, vingt trois de latitude.

(b) A quatre vingt dix degrés quinze minutes de longitude, & vingt-trois degrés de

(t) M. Prevost dit seulement quatre-vingt-quatre. Dans la Note suivante, il avoit laissé en blanc les degrés de longitude & de latitude, R. d. E. XIII. Part.

latitude. Mandelslo & Tayernier ont décrit toutes ces Villes, dans les articles qui portent les noms de ces deux Voyageurs. Voyez la description de Surate au Tom. XI.

00

DESCRIPTION TAR L'INDOUSTAN. Messana.

Naffary . Gauduy, Bal-

Habitans de la Province de Guzarate.

Figure & habits des hommes.

Figure & habits des femmes.

Habitans sont Banians & ne s'occupent qu'à faire du fil de coton. On entretient dans la Ville une garnison assez nombreuse, pour l'escorte des Caravanes ou des Cathlas, qui prennent cette route. Meffana est un gros Bourg ouvert, accompagné d'un vieux Château, où le Gouverneur est obligé d'en. tretenir deux cens chevaux pour l'escorte des Caravanes. Le Pays produit beaucoup de coton. Nassary ou Nausary, Gauduy & Balsara, sont trois petites Villes du canton de Surate, d'où la première est éloignée de six lieues. la seconde de neuf, & la troissème de quatorze. Elles sont toutes trois à deux lieues de la Mer. On y fait quantité de grosses toiles de coton; & c'est des forêts voisines, qu'on tire tout le bois qui s'employe dans la Provin-

ce à la construction des Édifices & des Navires.

Les anciens Habitans de Guzarate sont ceux qui se nomment proprement Hindovs ou Indous. Ils font Idolatres; car la Religion de Mahomet n'y est entrée qu'avec les armes de Tamerlan & des autres Etrangers qui s'y font établis par des Conquetes. La Province est peuplée à présent de Perfans, d'Arabes, d'Arméniens & d'autres Nations, qui n'empêchent point que les Naturels du Pays ne fassent toûjours le plus grand nombre. En général, tous les Habitans du Royaume de Guzarate sont bazanés ou de couleur olivâtre, mais plus ou moins, suivant la qualité du climat. Les hommes sont robustes. & d'une taille bien proportionnée. Ils ont le visage large, & les veux noirs. Ils fe font raser la tête & le menton, à la réserve des moussaches, comme les Persans. Ceux qui font profession du Mahométisme, sont vétus aussi à la Persane; mais ils ont une manière différente de plier leur turban. Ils passent l'ouverture de leur veste sous le bras gauche, au-lieu que les Persans la passent sous le bras droit. Ils nouent leur ceinture sur le devant & laissent pendre les bouts. Au contraire, les Persans ne font que la passer autour du corps, & cachent les bouts dans la ceinture même, C'est dans cette ceinture que les Mahométans de Guzarate portent leurs poignards, qu'ils appellent Zimber, & qui n'ont pas moins d'un pied de long, avec plus de largeur vers la garde qu'à la pointe. Quélques-uns portent aussi des épées, & tous les Soldats sont armés de sabres ou de cimeter-Quoique les femmes foyent de petite taille, elles font bien proportionnées, d'une propreté fingulière dans le foin qu'elles ont d'elles-memes, & magnifiques dans leurs habits. Leurs cheveux flottent fur leurs épaules. Les unes ne sont coëffées que d'un petit bonnet; d'autres se couvrent d'un crêpe, brodé d'or, dont les bouts leur pendent des deux côtés jusques sur les genoux. Les plus distinguées portent, aux oreilles, de riches pendans de diamans, de perles ou d'autres pierreries. Elles ont au cou de grosses perles rondes, qui ne font pas un mauvais effet sur un teint brun. Quelquefois elles pendent aussi des bagues à leurs narines, sans en être incommodées, parcequ'elles ne se mouchent presque jamais. Elles portent, comme les hommes, des hautes-chausses, qui sont de taffetas ou de quelque étoffe de coton, si longues, qu'étant tout-à-fait étendues sur le corps, elles passeroient par-dessus la tête, mais assez justes jusqu'au dessous du gras de la jambe, où elles se plissent comme des bottes, à l'aide d'un cordon d'or & de soye qui les noue & les serre au-dessus du nombril, & dont les bouts pendent jusques sur les pieds. Leurs chemises se mettent par-dessus

ces hau hanche point, fouliers tus par de, que chargés découve long co parties duit le l conform Banians & leurs Comme tient à c Contrée eft celle

> CANI vancée 1 étoit la l'eût réu vec laqu & de M dish d'u Grand N

ftan que

BERAL Midi, d le est bo louay;

NAR & de Sa le Gange LAP

Capitale prison d AGR

(c) M entendu a Brampour grés de lo minutes d (d) Lo

grés cinqu degrés tre (e) Lo

On ene des Ca. ros Bourg oligé d'en. ys produit t trois pefix lieues. tes trois à coton : & la Provin-

roprement net n'y est ui s'y font e Perfans. int que les n général. ouleur olimmes font rge, & les es moustafme, font plier leur e, au-lieu ture fur le e font que re meme. rtent leurs an pied de es-uns pore cimeter-

bien prod'elles-méur leurs éres fe coudeux côtés les, de riont au cou teint brun. en être ins portent, u de quel-

us du gras un cordon & dont les par-deffus ces

le corps,

ces hautes-chauffes, & font si courtes, qu'elles ne descendent que jusqu'aux hanches. Une juppe de taffetas ou de toile de coton, qui prend du même point, est ordinairement si claire, qu'elle ne leur cache presque rien. Leurs souliers sont ordinairement de maroquin rouge, plats sur le derrière & pointus par le bout. Elles ont le sein découvert & les brads nuds jusqu'au coude, quoiqu'elles les couvrent en partie de braffelets dont ils font comme chargés. Les honnêtes femmes ne paroissent point en public avec le visage découvert, & les femmes de qualité sortent rarement de leurs maisons. Un long commerce avec les Mogols, qui se trouvent répandus dans toutes les parties du Pays, & qui n'ont pas cessé d'y donner la loi, depuis qu'ils ont réduit le Royaume de Guzarate en Province, met aujourd'hui beaucoup de conformité entre les usages des deux Nations. Mais il faut en excepter les Banians, qui ne sont pas moins distingués des Mahométans par leurs habits & leurs coutumes, que par leurs principes & leurs pratiques de Religion. Comme on se propose de traiter, dans un article séparé, tout ce qui appartient à cette ancienne Secte, il suffira d'observer ici, que s'il n'y a point de Contrée des Indes où l'on ne trouve des Banians, la Province de Guzarate est celle qui en contient le plus grand nombre. Elle n'appartient à l'Indoustan que depuis 1565.

CANDISH est de toutes les Provinces de l'Empire celle qui est la plus avancée vers le Sud (c). Sa Capitale, qui se nomme Brampour, ou Bursampour, étoit la résidence ordinaire des Rois de Decan, avant que le Grand Mogol l'est réunie à sa Couronne. C'est une Ville fort grande & fort peuplée, avec laquelle on compte, dans la même Province, celles de Pala, d'Affere & de Mandou. La Rivière de Tapte, qui va tomber à Surate, sépare Candish d'un petit Pays, nommé Partaspha, dont le Prince est Tributaire du

BERAR, dont la Capitale se nomme Schapore, ou Chaspour (d), s'étend vers le Midi, & touche à la Province de Guzarate & à la Montagne de Rana. Elle est bornée à l'Orient, par celle de Bengale; au Nord par celle de Malouay; & à l'Ouest par cesse de Candish.

NARVAR est située entre les Provinces de Bengale, de Gualor, d'Agra & de Sambal. Elle est arrosée par une très-belle Rivière, qui entre dans de Narvar. le Gange. Sa Ville Capitale se nomme Gebud (e).

LA Province de GUALOR, ou GOULIAR, qui prend ce nom de sa Ville Capitale (f), est célèbre par une Citadelle dont le Grand Mogol a fait sa de Gualor. prison d'Etat.

AGRA, dont la Ville Capitale porte aussi le même nom (g), est une des plus

> quarante minutes; Latitude vingt - cinq degrés six minutes.

(c) Mandelflo, pag. 155 & fuiv. Bien entendu avant les conquêtes d'Aureng-Zeb. Brampour est située à quatre-vingt-quinze degrés de longitude, & à vingt un degrés dix minutes de latitude. R. d. E.

Grand Mogol.

(d) Longitude quatre-vingt-dix-fept degres cinquante minutes; Latitude vingt-un degrés trente minutes R. d. E.

(e) Longitude quatre-vingt-feize degrés

(f) Longitude quatre-vingt-sept degrés; Latitude vingt - cinq degrés quarante minutes. R. d. E.

(g) Longitude quatre-vingt-seize degrés vingt-six minutes; Latitude vingt-six degrés quarante minutes.

L'INDOUSTAN.

Province de Candish.

Province de Berar.

Province

Province

Province

DESCRIPTION L'INDOUSTAN.

Sa Ville

Capitale. En

l'emporte fur

quoi elle

Dehli.

plus grandes Provinces de l'Empire, & celle qui tient aujourd'hui le premier rang. Elle est arrosée par la Rivière de Gemené, qui la traverse entièrement. On y trouve les Villes de Scander, d'Anadipour, & de Fetipour, Le Pays est sans montagnes; & depuis sa Capitale jusqu'à Lahor, qui sont les deux plus belles Villes de l'Indoustan, on voit une allée d'arbres, à laquelle Terri donne quatre cens miles d'Angleterre de longueur. Bernier trouve heaucoup de ressemblance entre la Ville d'Agra, & celle de Delili, ou plutôt de Jehan-abad, telle qu'on a pu s'en former l'idée dans la description de Tavernier (b). ,, A la vérité, dit-il, l'avantage d'Agra est " qu'ayant été long-tems la demeure des Souverains, depuis Ekbar, qui la " fit bâtir, & qui la nomma de fon nom, Ekbar-Abad, quoiqu'elle ne l'ait " pas confervé, elle a plus d'étendue que Dehli, plus de belles Maisons de " Rajas & d'Omrahs, plus de grands Carvanferas, & plus d'Edifices de pier-,, res & de briques; outre les fameux Tombeaux d'Ekbar, & de Taje-Me-, hal, femme de Scha-Jehan (i). Mais elle a aussi le desavantage de n'ê-, tre pas fermée de murs; sans compter que n'ayant pas été bâtie sur un " plan général, elle n'a pas ces belles & larges rues de même structure. qu'on admire à Dehli. Si l'on excepte quatre ou cinq principales rues " marchandes, qui sont très-longues & fort bien bâties, la plûpart des au-, tres sont étroites, sans symétrie, & n'offrent que des détours & des re-" coins, qui causent beaucoup d'embarras lorsque la Cour y fait sa résiden-, ce. Agra, lorsque la vûe s'y promène de quelque lieu éminent, paroît " plus champêtre que Dehli. Comme les Maisons des Seigneurs y sont en-" tremélées de grands arbres verds, dont chacun a pris plaisir à remplir son jardin & la cour, pour se procurer de l'ombre, & que les maisons de pierre des Marchands, qui font dispersées entre ces arbres, ont l'apparence d'autant de vieux Châteaux, elles forment toutes ensemble des " perspectives très-agréables, sur-tout dans un Pays fort sec & fort chaud, où les yeux semblent ne demander que de la verdure & de , l'ombrage (k)".

Maisons des Hollandois.

Les Jésuites ont, dans Agra, une Eglise & une Maison, qu'ils appellent des Jésuites & Collège, où ils enseignent les principes du Christianisme aux ensans de vingt-cinq ou trente familles Chrétiennes, qui se sont rassemblées dans cette Ville (1). On y voyoit aussi, du tems de Bernier, un Comptoir Hollan-

ef L m

ď

do

de

Iffe

au

En

Ga

cel

est

ten

qui tie

me

mêr

", d

,, C , P ,, re

, m

" de

, tr

3, VI

,, uı

3, CC

,, u

9, re

,, &

, fe

, A

lc

(b) Voyez ci-dessus son Journal, qui n'empêchera qu'on ne rapporte les observations de Bernier, sur cette Ville, dans l'article de la Cour du Grand Mogol. Voyez aussi la description d'Agra dans le Journal de Mandelslo.

(i) Voyez la description dans le Journal de Tavernier. Bernier la donne aussi, avec

peu de différence.

(k) Bernier, Tom. III. pag. 141 & 142. (1) Ibid. pag. 147. Ce Voyageur confirme aussi ce qu'on a lu dans le Journal de Rhoe, fur les espérances que les Empereurs Ekbar, Jehan-Guir, & Scha-Jehan avoient

fait concevoir de leur penchant pour le Christianisme. Il ajoute, sur le témoignage des Jésuites, ,, que pour autoriser sérieusement ,, le Christianisme, Jehan-Guir résolut de " faire habiller toute sa Cour à la manière ", des François, & qu'après avoir commen-" cé à prendre cet habit lui-même, il fit ve-" nir un de fes principaux Omrahs, auquel " il demanda ce qu'il en pensoit; mais que " ce Seigneur lui ayant répondu froidement " que c'étoit une entreprise bien dangereu-" se, il changea de dessein & tourna l'affai-", re en raillerie". Bernier raconte un autre trait, qu'on a lû fort différent dans le d'hui le pretraverse ende Fetipour. or, qui font arbres, à laur. Bernier elle de Dehe dans la dee d'Agra est kbar, qui la u'elle ne l'ait s Maisons de fices de pierde Taje-Meintage de n'êbâtie fur un ne structure, incipales rues ûpart des auurs & des reait sa résideninent, paroît eurs y font enà remplir fon es maisons de s, ont l'appaensemble des

u'ils appellent ux enfans de lées dans cetnptoir Hollan-

rt fec & fort

verdure & de

ant pour le Christémoignage des iser sérieusement Guir résolut de pur à la manière avoir commen-·mëme, il fit ve-Omrahs, auquel ensoit; mais que ondu froidement bien dangereu-& tourna l'affaier raconte un aulifférent dans le

dois, habité par quatre ou cinq Marchands de cette Nation, qui avoient DESCRIPTION tiré long-tems beaucoup de profit de l'écarlate, des glaces de miroir, des dentelles simples & des dentelles d'or & d'argent. Il n'en trouvoient pas moins à prendre diverses marchandises du Pays, telles que l'anil, ou l'indigo, qui se recueille autour d'Agra, particulièrement à Bianés, qui n'en est qu'à deux journées, & toutes les toiles qu'ils tiroient de Jelapour & de Lacknau. Ils avoient aussi des Maisons dans tous ces lieux; mais l'éloignement de Surate, & la difficulté des voitures, commençoient à les refroidir, d'autant plus que les Arméniens faisoient le même Commerce. Cependant Bernier jugea qu'ils n'abandonneroient pas leur Comptoir, parcequ'ils y vendoient très-bien leurs épiceries, & qu'ils avoient besoin d'entretenir quelqu'un proche de la Cour, pour se conserver une faveur, nécessaire à leurs Établissemens de Surate & de plusieurs autres lieux de l'Empire. Les Anglois s'étoient réduits, depuis quelque-tems, à ceux qu'ils avoient dans la Province de Guzarate.

SAMBAL, ou SAMBEL, ainsi nommée de sa Ville Capitale, est séparée de la Province de Narvar, par la Rivière de Gemené, qui entre dans le de Sambal. Gange auprès de la Ville de Halebasse, où ces deux Rivières forment une Isle dans leur jonction. De-la vient que cette Province prend quelquefois aussi le nom de Do-ab, qui signifie, entre deux eaux, comme Mesopotamie ou

BAKAR ou BAKISH, est une Province située sur le bord Occidental du Gange, qui la fépare de celle de Patna. Elle est bornée, au Nord, par de Bakar. celle de Jemba, à l'Ouest par celle de Dehli, & au Sud par celle de Sambal. Sa longueur est d'environ soixante lieues, sur vingt-cinq de largeur. Bikanar est sa Capitale (m) (n).

LA Province de NAGRAKUT, ou NAKARKUT, est une des plus Septentrionales de l'Empire. Elle est remplie de montagnes. Sa Capitale, qui porte le même nom, & qui est située sur la Rivière de Ravy (0), contient un Temple fort riche, dont le plancher & le pavé sont couverts de lames d'or. On y voit la figure d'un animal, ou plutôt d'un monstre hideux,

même Rhoe. Voici son récit. "J'ai appris "d'un Mahométan, qui étoit fils d'un Offi-

", cier de Jehan-Guir, que ce Prince étant ", un jour en débauche, fit venir un certain

" Père Florentin, qu'il avoit nommé le Pè-

,, re Atech, parceque c'étoit un petit hom-,, me plein de feu, & qu'après lui avoir or-

" donné de dire tout ce qu'il pourroit con-

" tre la loi de Mahomet & en faveur de la

" loi Chrétienne, en présence des plus sa-, vans Mullahs, il sut sur le point de saire

" une terrible épreuve des deux loix. Il

", commanda qu'on fit une grande fosse &

" un bon seu dedans, prétendant que le Pè-

, re Atech, avec l'Evangile sous le bras,

" & un Mullah de même avec l'Alcoran,

" se jetteroient ensemble dans le feu, & qu'il

" fuivroit la loi de celui qui ne brûleroit pas.

", nés, & la compassion qu'il eut du Père, " qui acceptoit le parti, l'en détourna. Il est ", très - certain, ajoute - t'il, que tant que Je-" han-Guir a vecu, ces Pères ont été honorés " & respectés à cette Cour. Mais Scha-Jehan, " fils de Jehan Guir & Pere d'Aureng-Zeb, ", leur ôta leur pension, sit ruiner l'Eglise ", de Lahor, & démolir la plus grande partie de celle d'Agra ". Ibid. pag. 148 & fuivantes.

(m) A cent degrés vingt minutes de longitude, & vingt-huit degres quarante minutes de latitude du Nord.

(n) Terri l'appelle Brianée, & dans la Carte de Rhoe, elle est nommée Bicaneer.

( o ) Longitude quatre-vingt-seize degrés; Latitude trente-deux.

Province

de Nagrakut,

DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.

réveré fous le nom de *Matta*, qui attire tous les ans un nombre infini de Pelerins. Quelques-uns se coupent un petit morceau de la langue, qu'ils offrent à l'Idole. *Kalamaka* (p), autre Ville de la même Province, n'est pas moins célèbre par le pélerinage qu'on fait au creux d'une roche, d'où sortent des slammes, avec une fontaine dont l'eau ne laisse pas d'etre trèsfroide. Ces slammes font adorées des Indiens.

Province de Siba. SIBA, Province dont la Ville Capitale se nomme Hardwaire, s'étend à l'Est jusqu'aux montagnes. Le Gange y paroît fortir d'un roc, auquel les Habitans trouvent quelque ressemblance avec la tête des vaches, pour lesquelles ils ont beaucoup de vénération; ce qui les attire en soule pour se baigner dans ce lieu (q). La Province de Siba n'est pas moins remplie de montagnes que celle de Nagrakut, quoiqu'elle soit moins Septentrionale.

Province de Kakares.

KAKARES [OU KAKANER] est une grande Province, qui est séparée de la Tartarie, au Nord, par le Mont-Caucase, & qui touche vers le Sud aux Provinces de Pitan, de Siha, de Nagrakut & de Kismire ou Kachemire. Ses principales Villes sont Dankeler & Purbola. Ce

Pays eft fort montagneux.

La Province de Gor, qui prend son nom de sa Ville Capitale (r), est pleine aussi de montagnes. Elle est située au-delà du Gange, entre les Provinces de Kanduana, de Pitan, & la grande Tartarie. La Rivière de Perssils, qui se jette dans le Gange, y prend sa source.

Province de Pitan.

Province

de Kandua-

na.

Province

de Gor.

PITAN, & fa Ville Capitale, d'où elle tire son nom, sont arrosées par la Rivière de Kanda, qui se jette aussi dans le Gange à l'extrêmité de la Province. Elle a pour bornes au Nord, les montagnes de Nagrakut; à l'Est, les Royaumes de Lassa & d'Asem; au Sud, la Province de Jesual & la Province de Mevat; à l'Ouest, les Provinces de Mevat & de Varal. [Ce dernier nom est nouveau, & en général ces limites paroissent peu exactes.]

LA Province de KANDUANA, dont la Ville Capitale se nomme Karhach, ou Kerakatench, & que plusieurs Géographes nomment Katene, et séparée de celle de Pitan par la Rivière d'Iderclis, suivant Mandelslo, ce qui est une faute, au-lieu de Persilis. Cette Province & celle de Gor sont les dernières de l'Empire Mogol, au Nord-Est, sur les confins de la gran-

de Tartarie, [ou plutôt du Tibet.]

Province de Patna. PATNA est une Province aussi fertile, que les deux précédentes le sont peu. Sa Ville Capitale, qui porte le même nom, est célèbre par son Commerce. Les Hollandois y ont un Comptoir. Toute la Province est rensermée entre les Rivières du Gange, de Persilis, de Gemené & de Candaek, [ou Kanda, comme elle est nommée plus haut.] La Ville de Patna est située sur le Persilis (s).

(p) Fallamaka suivant Terri, & Illamake dans la Carte de Rhoe. Mais remarquez que Mandelsso met ailleurs Illamake dans la Province de Jemba; en quoi certainement il se trompe, comme les Géographes, qui donnent, d'après lui, ce même nom corrompu à deux lieux disférens. Voyez, pag. 288. R. d. E. (q) De-là vient apparemment l'usage qu'ils

ont de se baigner tous les jours dans les autres endroits de ce Fleuve, qu'ils regardent comme sacré.

(r) Longitude cent fix; Latitude trente-un. (s) Longitude cent cinq degrés quinze minutes; Latitude vingt-cinq degrés cinquante-cinq minutes. Voyez la description de Patna, dans le Journal de Tavernier. LA eft un Nord U D Capita

& du

Meva

della

ou Ra

LA
eft far
donne
res.
ca &
tres p
dont p
les An
du Ga

Tex Pays d pitale: qu'il aj le aussi

(t) \

le Gang mières du nom moit la ce Roy nom de M. Ott Turc qu d'une a place as ge, à c journée lari. I de Beng gitude, Ifle for Pays . 6 l'espace deux ce en ving kie , ai

Pays de

le, nor

s'étend

miles o

infini de e, qu'ils e, n'est he, d'où etre très-

s'étend à uquel les pour lefpour fe remplie itrionale. est fépai touche de Kifbola. Ce

(r), eft e les Proe de Per-

arrofées extrêmité e Nagravince de Mevat & es paroif-

Karbach, **fé**parée e qui est Gor font la gran-

s le font on Comt renfer-Candaek. na est si-JE-

ins les auregardent

trente-un. és quinze cinquaniption de

FESUAL est au-là du Gange, entre les Provinces de Patna, d'U- Description dessa & de Mevat, au Nord du Bengale, & à l'Est de Patna. Rajapour ou Rayapor est sa Capitale. Les François y avoient autresois un Comptoir.

LA Province de MEVAT, dont la principale Ville se nomme Narnol, est un Pays fort montagneux. Elle est située au-dela du Gange, vers le

Nord du Bengale.

U DESSA est la dernière Province de l'Empire, du côté de l'Orient. Sa Capitale se nomme Jokanat ou Jeskanat. Elle est située au delà du Gange & du Perfilis, entre les Provinces de Kanduana, de Patna, de Jesual, de

Mevat, & le Lac de Chiamnay.

LA Province de BENGALE, anciennement un Royaume confidérable est fans doute une des plus puissantes Provinces de l'Indoustan. Elle donne son nom au Golse, qui reçoit le Gange par quatre embouchu-Ses principales Villes font Chatigham, Mongher, Rajimahol, Dacca & Philipatan (t). Son gouvernement est subdivisé en plusieurs autres petites Provinces, dont les plus considérables sont Puna & Patan, dont plusieurs Rois n'ont pas dédaigné de prendre les titres. Les François, les Anglois & les Hollandois ont des Comptoirs au Bengale, fur les rives du Gange.

Texeira, dans son Histoire de Perse, nomme, à l'occasion de quelques Pays de l'Indoustan, le Royaume de Sinde, auquel il donne Tatab pour Capitale: mais il fe contente de la nommer, fans désigner sa situation; quoiqu'il ajoûte que les Portugais y faifoient un grand Commerce (v). Il parle aussi du Royaume de Caeche, renommé, dit-il, par ses Haras, au Nord

(t) Voyez ci-dessus plusieurs Voyages sur le Gange. On a cru long-tems, sur des lu-mières incertaines, qu'il y avoit une Ville du nom de Bengale. Mais ce qu'on nom-mais le Ville de Bangale de Carintol de moit la Ville de Bengale étoit la Capitale de ce Royaume, qui porte chez les Indiens, le nom de Chatigam, différente (fuivant feu M. Otter, ou plutôt suivant le Géographe Turc qu'il cite, & qui la nomme Tchatigoun) d'une autre Chatigam, ou Satigam, qu'il place auprès d'une des embouchures du Gange, à cent lieues de la première, & à trois journées d'une Ville maritime, nommée Poulari. Il met cette Ville de Tchatigoun, ou de Bengale, à cent trente-cinq degrés de longitude, & vingt-trois de latitude, dans une Isle formée par la Rivière de Kousin. Le Pays, dit il, sur la même autorité, s'étend l'espace de trois cens miles en longueur, sur deux cens soixante de largeur. Il est divisé en vingt deux Toumans, ou districts. Kiourkié, ancienne Capitale, est située dans le Pays de Dgennet abad. Le Golse de Benga-le, nommé par les Indiens Djibanaguioun, s'étend entre les terres l'espace de huit cens miles ou davantage. Il se rétrecit de plus en plus vers le Nord, & finit à vingt-deux degrés de latitude, à l'entrée du Gange. Les Orientaux donnent, au Bengale, le nom de Benguialè. C'est un Pays temperé, où il tombe de grosses pluyes, qui inondent les terres, & qui obligent les Habitans d'employer des Bâteaux pour aller & venir. Ses principales productions font la foye, le riz, le sucre, le poivre, & deux sortes de fruits; l'un nommé Gueule, qui ressemble à l'orange; l'autre, qui s'appelle Lenguien, & qui ressemble à la grenade. On y fait, des toiles si fines, qu'une pièce de vingt fept aunes peut tenir dans une main fermée. Voyage d'Otter à Paris, chez Guerin, 1748, Tom. II. Note de la pag. 66.

(v) Texeira, pag. 114. La difficulté n'est pas de trouver la situation de la Province de Sinde, & de Tatta sa Ville Capitale, qui sont en-core connues sous ces mêmes noms; (Voyez cidessus, pag 287;) Mais la remarque de Mandelflo regarde la Province d'Utrat & sa Capitale. M. Prevost en cherchant ce nom dans Texeira, étant tombé par hazard sur celui de Sinde, (pag. 114,) a fort plaisamment pris le change. R. d. E.

L'INDOUSTAN. Province de Jesual. Province de Mevat. Province

DESCRIPTION DE

L'INDOUSTAN.
Remarques
de M. Otter
fur divers
licux de l'Indouftan.

de Cambaie. C'est apparemment la Province de Candish, dont on vient de représenter la situation.

UN Voyageur fort moderne, qui mérite d'autant plus de confiance qu'ayant fait le Voyage de l'Asie sous la protection d'un grand Ministre, il s'étoit attaché pendant plusieurs années à se persectionner dans les langues Orientales, pour se mettre en état d'éclaircir la Géographie avec le secours des Géographes Turcs, Arabes & Persans (x), a répandu dans ses Relations diverses lumières, sur celle de l'Indoustan, dont je me crois obligé d'enrichir cet article.

Gourbend.

Arrès avoir fait le récit du siège, & de la prise de Kandahar, il conduit son Héros (y) a Kaboul, par Gourbend & par Gaznin (z), dont il s'empara successivement. Gourbend, dit-il, est un désilé des montagnes du Zablistan, par lequel on entre dans le Pays de Gour, qui est un Canton & un Bourg au Nord de Khandjan. On va de Gourbend, en trois jours, à Mimend, en passant par un désert, & de-là en deux jours à Balkhe, par un Pays habité. Les autres lieux considérables de ce Pays sont Rustack, le Fort de Zafer & Baglam. Il s'y trouve des mines d'argent & de lapis lazuli, qu'on néglige de faire valoir. Entre Gourbend & un autre lieu nommé Abi-baran, on rencontre deux Cantons plantés d'arbres, qui rendent ce séjour agréable pendant le Printems, & dans lesquels on voit une espèce particulière de tulipes, appellées tulipes-roses, d'une odeur charmante.

Gaznin ou Gazné.

Ruftack.

Zifer & Ba-

giam.

Gaznin ou Gazné, est une Ville marchande sur la frontière de l'Inde, des dépendances de Bamian, dont elle est éloignée de huit journées, à quarante lieues du Sidgistan, Province de Perse (a). Elle étoit autresois peu considérable: mais Emir-Sebukteguin & son fils Sultan-Mabmoud l'aggrandirent beaucoup. Une Rivière passe à côté & va se joindre à celle de Kaboul. L'eau est bonne à Gaznin, & l'air très-sain, parceque le Pays est rempli de montagnes. Les arbres & les vignes y portent des fruits, mais qui meurissent rarement. Cette Ville, qui étoit fort peuplée sous les Princes Gazneniens, a produit de grands hommes dans la Littérature.

Kaboul ou Kiabul. Kaboul est la Capitale du Zablistan, que les Persans nomment Bakheter-Zemin; Pays plus long que large, entouré de montagnes. Il est borné à l'Est par Berchaver & quelques autres Cantons de l'Inde; à l'Ouest, par le Kiouhistan & Hezaré; au Nord, par les Pays de Kandez & d'Endez, où la montagne de Hindoukieche lui sert de frontière; au Sud, par Kizmil & d'au-

res

(x) C'est seu M. Otter, à qui l'on reproche seulement d'avoir jetté un peu de consusion dans ses récits, en voulant rétablir la véritable oitographe des noms Orientaux. Il devoit du moins y joindre ceux de l'ancien usage, sans lesquels il n'est pas tosijours aisé de se reconnoître.

(y) Thamas Kouli-Khan, qui venoit de fe faire couronner Roi de Perfé, fous le nom de Nadir-Schab, en 1738, & qui avoit déclaré la guerre au Grand Mogol, Muhammed(2) Texeira la nomme toûjours Gaznem.
(a) Gaznin, sujvant le Géographe Turc, est à cent quatre degrés & demi de longitude, & trente-trois de latitude; sujvant les Etvals, elle est à quatre-vingt quatorze degrés quarante minutes de longitude, & trente-quatre degrés quarante-quatre minutes de latitude. Sujvant le Canon, c'est quatre-vingt-douze degrés cinquante-une minutes de longitude, & trente-trois degrés cinquante-quatre minutes de latitude.

bord
d'un
ne re
Les
du b
l'Ind
de co
zarè,
de B
& pr
à qua
elle fe
vière
à elle

l'Ouel quoiq même prend ciens tins lu la Riv ver de mette

> (b) blistan

côté (

bul sa Mogol. cent ci trente-t Canon, minutes quarant quatre-v tes de trente-c écrit K ortogra point d Indienn res de L'embai l'autre.

phe Tugitude,
(1) Il

XL

on vient

ance qu'are, il s'ées langues le fecours fes Relacois obligé

ır, il con-), dont if montagnes un Canton is jours, à e, par un Rustack, le lapis lazueu nommé lent ce séespèce par-

nte. l'Inde, des à quaranis peu congrandirent de Kaboul. t rempli de s qui meuinces Gaz-

ent Bakheest borné ft, par le ez, où la il & d'autres

urs Gaznem. raphe Turc, de longitufuivant les uatorze de-ide, & trenminutes de eft quatreminutes de cinquante-

tres Pays habités par les Afgans. La Ville de Kaboul est située (b) sur le Description bord d'une Rivière, qu'Ibni-Said appelle Mebran. Elle est bien fortifiée & d'un accès difficile. Autrefois, elle étoit si considérée des Indiens, qu'ils ne reconnoissoient leurs Princes, que lorsqu'ils y avoient été couronnés. Les montagnes voisines ont des mines de fer. Il y croît des aromates & du bois d'aigle. Le mirobolan n'y croît pas; mais comme on l'apporte de l'Inde à Kaboul, par les voyes du Commerce, on l'appelle Kiabuli, du nom de cette Ville. La Rivière est nommée, par les Habitans du Pays, Hezare, mot Persan, qui signifie Mille, à cause du grand nombre de Villes & de Bourgs qu'elle a fur ses bords. Elle coule du Nord au Sud de la Ville, & prend ensuite son cours à l'Est & au Sud. Après avoir passé Nekierhar (c), à quatre journées plus bas, & Pichaiver, à deux journées de Nekierhar, elle se rend à Devav (d), qui est à deux journées de Pichaiver. Les Rivières de Pentche-Kioure & de Suvat, n'en faisant plus qu'une, se joignent à elle au Sud de cette dernière Place. A une demie journée de Kaboul, du côté de l'Est, on trouve un Village & un Fort du même nom.

Pichaiver est une grande Ville (e), éloignée d'une journée de Devav, à l'Ouest. Elle n'est pas nommée dans le Mémoire de Rhoe & de Terri, quoique M. Otter la fasse regarder comme la Capitale d'une Province de même nom. Il fait passer ensuite, à son Héros, la Rivière d'Eteck, qui prend, dit-il, ce nom d'un Fort situé sur son bord Oriental (f). Les anciens Peuples de l'Inde l'ont nommée Enider. Les Géographes Grecs & Latins lui ont donné le nom d'Indus, & les Orientaux l'appellent aujourd'hui l'Indus ou du la Rivière du Sind. Elle fépare, dans cet endroit, la Province de Pichai-Sind. ver de celle Lahor (g). On ne s'accorde point sur sa source. Les uns la mettent fort près de celle du Gange, dans la montagne de Nagrakut (b),

(b) [M. Otter ne distingue point le Za-

blistan du Kabulestan, qui tire ce nom de Ka-

bul sa Capitale, dans les Etats du Grand Mogol.] Le Géographe Turc place Kaboul à cent cinq degrés & demi de longitude & trente-trois degrés & demi de latitude; le

Canon, à quatre-vingt-quinze degrés vingt minutes de longitude, & trente-trois degrés quarante minutes de latitude; les Etvals, à

quatre-vingt-quatorze degrés quarante minutes de longitude, & trente-quatre degrés

trente cinq minutes de latitude. M. Otter écrit Kiabul: mais il faut remarquer que son ortographe, Turque ou Persane, ne doit

point décréditer celle de Rhoe, qui étoit indienne, puisqu'il avoit tiré ses Mémoi-res de la Sécrétairerie du Grand Mogol.

L'embarras n'est qu'à deviner un nom par

(c) Cette Place est, suivant le Géographe Turc, à cent six degrés & demi de lon-

gitude, & trente-quatre de latitude à l'Est de

Kaboul. C'est une Ville bâtie sur le côté Occidental d'une fort haute montagne, ap-pellée Kioubi-Sefid, c'est-à-dire, Montagne blancbe.

(d) Devay, suivant le même Géographe, est à cent huit degrés & demi de longitude, & trente-quatre de latitude. C'est une grande Ville, située sur le constuent de Pentche-Kiouré, qui vient de l'Occident, & d'une au-tre Rivière qui vient des montagnes de Kiouber à l'Orient. Ces deux Rivières, après avoir joint celle de Kaboul, prennent leur cours vers Dounbedi.

(e) A cent sept degrés & demi de longitude, & trente-quatre de latitude, suivant le

Géographe Turc.

(f) C'est apparemment le Fort que Tavernier nomme Atek, dans la Province que le Mémoire de Rhoe nomme Atok (1).

(g) Otter écrit Labour. (b) Otter écrit Nograkout.

(1) Il n'y en a aucun doute; mais remarquez que la Carte de Rhoe place très mai Atok au Sud de La-hor. Sa fi uation est au Nord Ouest de cette Ville, R. d. E, XIII. Part.

DESCRIPTION E'INDOUSTAN.

d'où il coule l'espace d'environ neuf cens lieues du Nord au Sud. D'autres le font fortir du côté Méridional des montagnes de Kachemire (i), à cent neuf degrés & demi de longitude, & trente-cinq de latitude. Il passe à l'Est d'Achenaguir. & recoit la Rivière de Kaboul près de Roubendi. En. fuite prenant son cours à l'Est & au Sud, il mêle ses eaux avec celles de l'Hezarè, se plie à l'Ouest & au Sud, laisse le Nilab à l'Ouest & au Nord paile à deux journées de là au pied d'une haute montagne, nommée Deehin. kioub, à deux autres journées par Piloupout, ensuite aux Habitations d'Is. mael-Khan & de Fethi-Khan, & quatre journées plus loin à Sitpour; après quoi, il se joint à la Rivière de Tchenhau, & plus bas à celle de Viab (k). Dix journées plus bas, il passe par Kiufdi & Bavela; une plus bas, par le Fort de Metil; deux plus loin, par Pekier; cinq autres après, par Sebvan; & cinq autres encore, par Nekier-Tchetché. Enfin, à deux journées de-là. il se divise en deux branches & se jette dans la Mer. Cette description est de Cheik-Alem-Eddin le Kumurri. D'autres prétendent qu'il se divise en trois branches, au Nord de Nekier-Tchetché, dont la première passe à l'Ouest de cette Ville, & se jette dans la Mer près du Port de Laburi; & la seconde, près du Bourg de Raniper, à une journée de Lahuri vers l'Est. Ils ne parlent point de la troisième. On donne, à l'Indus, quarante-deux journées de cours, cinquante stades (1) dans sa plus grande largeur, & quinze pas dans sa plus grande profondeur. Il recoit environ vingt autres Rivières, dont les poissons prennent une autre couleur dans ses eaux (m). Des cinq Rivières, qui se joignent à l'Indus dans le Peng-ab, le Géographe Turc en nomme quatre, & les fait fortir des montagnes de Kachemire; celle de Viah, qui passe à l'Est & au Sud de Lahor, & se jette dans l'Indus, près d'Outchetoné; celle de Ravi, qui prend d'abord son cours vers le Sud, dans le Pays de Lahor, se plie ensuite vers l'Ouest, & se mêle avec l'Indus audessous de Suïour; celle de Tchenhav (n) qui coule à l'Ouest & au Sud, & s'y jette près de Multan; & celle de Veihat (0), qui s'y joint près de Behra. Le Géographe Turc place Lahor à cent vingt-trois degrés de longitude, & trente-un degrés & demi de latitude. Les Etvals la mettent à cent

(i) Otter écrit Kichemir. (k) Celle apparemment que Rhoe nom-

me Viab (I).

(1) Le Géographe Turc employe ce terme. (m) Ebul-feda, qui le nomme Mebran, dit qu'il passe par la Province de Multan, à quatre-vingt-feize degrés trente cinq minutes de longitude, & vingt-neuf degrés quarante minutes & demi de latitude; que prenant son cours, au Sud & à l'Ouest, il passe ensuite par Mansouré, à quatre-vingt-quinze degrés de longitude, & vingt-six degres quarante minutes de latitude; qu'il se jette dans la Mer à l'Est de Deibul, à quatre-vingt-douze degrés & demi de longitude, & vingt-cinq degrés dix minutes de latitude; qu'il ressemble au Nil, en ce qu'il répand ses eaux dans certains tems;

qu'en d'autres tems il se retire dans son lit, & qu'il rend tous ses bords fertiles. L'Auteur d'un Livre, intitulé Resmulmamour, dit qu'il commence à cent vingt-six degrés de longitude, & trente-six de latitude; qu'il coule à l'Ouest & au Sud jusqu'à cent vingt degrés de longitude. & trente-deux de latitude; ensuite à l'Ouest, jusqu'à cent onze degrés de longitude, & vingt six de latitude; puis au Sud jusqu'à cent sept degrés de longitude, & vingt-trois de latitude; après quoi il se divise en deux branches, dont l'une se jette dans la Mer à cent quatre degrés de longitude, & vingt de latitude.

(n) C'est celle que Rhoe nomme Cha-

( o) Rhoe la nomme autrement.

x) C'est Mandelflo , d'après Texelra, qui la nomme la Via, R. d. E. (2) Encore Mandello & Texeira R. d. E.

de le ne o med , Si

degi

,, ve ,, le " de ,, da ,, C6 ,, ni

marc

L Meh Mer iour Deb Celle le flu M

form

cre,

fort:

(p) loriqu Tehan ll'a pr teur d cienno comm que p Dehli vingt mette de lo nutes

Scytbe & fui de, 6

de, f

(1') se. R.

degrés de longitude, & trente-un de latitude; différens de nos Géogra- Description phes, qui mettent cette Ville à quatre-vingt-treize degrés trente minutes de longitude. & trente-un degrés quarante minutes de latitude.

Le Traité que Nadir-Schah fit à Dehli (p) avec le Grand Mogol, donne occasion à M. Otter de s'étendre sur les Pays & les Villes que Muham- l'Indoustan med abandonnoit au Vainqueur. Il rapporte les termes du Traité: " Je Persans. lui ai cedé tous les Pays à l'Occident de la Rivière d'Etek, de celle du Sind, & de Nale-Senguere, qui en est une branche; c'est-à-dire, Pichai-, ver, Kiabul, & Gaznin; le Kioubistan, habité par les Afgans; les Pavs & les Forts de Tekler, de Sekier & de Khuda-Ahad; les Pays des Tchoukis (q), des Boloudges & autres, avec leurs Villes, Forts, Villages. & dépendances, pour faire à l'avenir partie de son Royaume. Le Fort d'Étek. la Ville de Scheuri, de même que les autres Villes & Forts à l'Orient de cette Rivière, de celle du Sind, & de Nalè-Senguerè, doivent apparte-" nir comme ci-devant à l'Empire des Indes (r)". M. Otter fait les re-

Les plus connues des Villes à l'Ouest du Sind, ou de l'Indus, u du Mehran, font Deboul, fameuse Ville de Commerce, sur le bo. Le la Mer (s), à six journées de Mansouré, & quatre de Teroun. Laburi, aujourd'hui Port confidérable de ce Pays (1), est à deux journées à l'Est de Deboul . & de l'endroit où une des branches de l'Indus se jette dans la Mer. Celle qui prend fon cours à l'Ouest de Tete, passe au Sud de ce Port, où le flux de la Mer rend l'eau de la Rivière salee.

MANSOURÉ (v) est une Ville de grandeur médiocre, située dans une Isle formée par l'Indus ou le Mehran. Il y croît des dattes, des cannes de fucre. & un fruit nommé Yemoume, de la grosseur d'une pomme & d'un goût fort aigre. L'ancien nom de cette Ville étoit Menhevare.

(p) M. Otter écrit Dilli. Il se trompe, lorsqu'il dit qu'elle a reçu ce nom de Scha-Jehan. Il a voulu dire que la nouvelle Dehll'a pris le nom de Scha-Jehan, son Fondateur & se nomme Jeban abad (1). L'an-cienne n'est pas à une lieue de la nouvelle, comme il le dit auffi. Elles ne sont séparées que par un mur. Le Géographe Turc place Dehli à cent vingt degrés de longitude, & vingt de latitude. Nos Géographes ne la mettent qu'à quatre-vingt dix fept degrés de longitude, & vingt-huit degrés vingt minutes de latitude.

marques fuivantes:

l. D'autres (i), à cent

Il paffe à

ubendi. En-

vec celles de & au Nord.

mée Dgehin.

tations d'I/-

pour : après le Viab (k).

bas, par le

par Sebvan:

rnées de là

scription est

vise en trois à l'Ouest de

la feconde.

lls ne parlent

journées de

quinze pas

es Rivières.

). Des cinq

ohe Turc en

re; celle de

Indus, près

e Sud, dans

c l'Indus au-

au Sud, & près de Beh-

s de longitu-

ettent à cent

e dans fon lit,

ertiles. L'Au-

nulmamour, dit

t-fix degrés de

latitude ; qu'il

u'à cent vingt

te-deux de lati-'à cent onze de-

ix de latitude;

degrés de londe; après quoi

dont l'une se

atre degrés de

nomme Cha-

ment.

(q) M. Otter remarque que ce sont les Scythes. R. d. E.

(r) Voyage d'Otter, Tom. II. pag. 407

& fulvantes. (s) A cent un degrés & demi de longitu-

de, & vingt-deux degrés & demi de latitude, suivant le Géographe Turc. Abul-feda

la nomme Deibul; il la place, suivant Ibnie Said & le Canon, à quatre - vingt - douze degrés trente - une minutes de longitude . & vingt-quatre dégrés vingt minutes de latitude; elle eft, suivant les Etvals, à quatrevingt douze degrés trente minutes de longitude, & vingt-cinq degrés dix minutes de latitude.

(t) A cent deux degrés & demi de longitude, & vingt-deux degrés & demi de latitude, suivant le Géographe Turc.

v) Suivant le même, à cent cinq degrés & demi de longitude, & vingt cinq & demi de latitude. Ibni-Said la met à quatre-vingtquinze degrés quarante minutes de longitude, & vingt-cinq degrés quarante deux minutes de latitude. Les Etvals & le Canon à quatre - vingt - quinze degrés quarante minutes de longitude, & vingt · fix degrés trente minutes de latitude.

<sup>(1)</sup> C'eft à tort que Mr. Prevost censure ici M. Otter, qui ne dit pas autre chose que ce qu'il a voulu di-

DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.

Multan (x), est à cent soixante lieues au Sud de Gaznin. Le Tchenhav passe à une lieue au Sud de cette Ville, & se rend à Outchetche, qui est à l'Ouest. On voit, à Multan, une Idole qui représente un homme assis sur une chaise, les jambes croisées sous lui. Ses deux yeux sont deux pierres précieuses. Elle fait l'objet de la vénération des Indiens, & de leurs pélerinages.

Deïreï-Ismaïl-Khan est une Place sur le bord de l'Indus, dans un Pays plat, à deux journées au-dessous de Piloutou. Deirei-Fethi-Khan est sur la

même Rivière, à deux journées plus bas.

SITPER est une Ville, à trois ou quatre journées plus bas que Deïrei-Fe-

thi-Khan sur le bord de l'Indus, qui l'arrose au Sud (y).

OUTCHETCHE, autre Ville (2), est située à l'Est & au Sud du même Fleuve, vis-à-vis de Sitper, trois journées à l'Ouest de Multan. Le Tchenhav, réuni avec la Rivière de Rubah, se jette dans l'Indus, à une demie journée de-là vers le Sud.

BAVELA, première Ville du Pays de Multan, sur l'Indus, est à trois journées d'Outchetchè (a). Metilè en est éloignée d'une journée à l'Ouest de

ce Fleuve.

Pekier, autrefois Capitale & Résidence des Rois du Pays, est située (b) fur une colline que l'Indus environne. La Ville de Louberi, qui est défendue par un Fort, est fort proche de Pekier, sur le bord Méridional du même Fleuve. Sekier est un Fort sur la rive Septentrionale, & Tekier est une Ville à quatre lieues de Pekier. Ce Pays est voisin du Mekran, qui est une Province de Perse, bornée à l'Ouest par celle de Kirman, au Sud par la Mer, à l'Est par le Sind, au Nord par Achenaguir, Khast & le Zablistan. Elle est fort étendue, mais assez déserte. Ses Habitans ont beaucoup de ressemblance avec les Kiurds, ou les Curdes; ils parlent la langue Persane, ils portent des habits de coton avec le turban, & font livrés au Commerce. Cette frontière des Mogols méritant d'être mieux connue, M. Otter remarque d'après le Géographe Turc, que la Capitale du Mekran est une grande Ville, qui se nomme Guie (c), & qui est située entre des montagnes qui la bornent au Sud & au Nord; Ornus, que les Perfans appellent Hurmuz, en est à dix journées à l'Ouest, & Kidge à la même distance du côté de l'Est. Cette dernière Ville est revêtue de Fortifications (d). La Rivière de Nehenk passe à côté de son Fort, qui a de l'autre côté un rocher d'un accès très difficile. On trouve, au Nord de la Ville, de hautes montagnes; & au Sud un désert, qui s'étend jusqu'à la Mer, l'espace de dix journées de chemin.

Observations de M. Otter sur le Mekran, frontière Persane de l'Indoustan.

(x) Suivant le Géographe Turc, à cent fept degrés & demi de longitude, & vingtneuf degrés & demi de latitude; suivant le Canon & les Etvals, à quatre-vingt-seize degrés vingt-cinq minutes de longitude, & vingt-neuf degrés quarante minutes de latitude.

(y) A cent scept degrés de longitude, & vingt-neuf & demi de latitude.

(3) Même longitude que Sitper, & trente

degrés de latitude.

(a) A cent six degrés de longitude, & vingt-huit de latitude.

(b) A cent cinq degrés & demi de longitude, & trente-quatre de latitude.

(c) A quatre vingt feize degrés de longitude, & vingt fept & demi de latitude.

(d) A quatre-vingt douze degrés & demi de longitude, & vingt-sept & demi de latitude. dans
Li
le Ni
fe à
Mend
à deu
tiari.

2°.

Di

vient

& D

qui v

fe à l'
l'Ouel
coup
la Mei
re, &
à Kiec
mus e

Dizek où elle d'Orm 4°. & pai née à

Le un air gueur est à-p ce nor

d'Ejen

longitude, (f)
& demide latit
(g)
gitude,
(b)
longitude

(0)

(i) A longitu (k) mi; La (l) l

pelle,

Cette P

Le Tchennetchė, qui un homme k font deux ens, & de

ens un Pava an est sur la

Deïreï-Fe-

même Fleu-Tchenhay, demie jour-

à trois jourl'Ouest de

st située (b) i est défenonal du mêekier est une qui est une Sud par la le Zablistan. eaucoup de ue Perfane, au Commer-M. Otter ran est une des montans appellent distance du s (d). La é un rocher nautes monace de dix Dı-

longitude, &

demi de lontitude. legrés de lon-le latitude. degrés & det & demi de

DIZEK est une autre Ville du Mekran (e), arrosée d'une Rivière qui Description vient du Nord; Guiè en est à dix journées à l'Ouest, en tirant vers le Sud; & Djal, Ville fortifiée, en est à trois vers l'Est. Une grande Rivière, qui vient de l'Ouest & du Nord, passe au Nord de Djal, & va se ietter dans la Mer au Nord de Pentchepour (f).

Les Rivières du Mekran sont, 1°. le Nebenk, qui est aussi grande que le Nil. Elle vient du côté de Gaznin, d'Erkioub & de Bedahchan, pafse à l'Est & au Sud de Kidge, ensuite au Sud de Daren, & se rend à Mend (g), où elle prend son cours au Sud, & va se jetter dans la Mer. à deux journées à l'Ouest de Kievadir, près d'un lieu, qui se nomme Des-

2º. Le Kiourkienk, qui vient du côté de Navek (b). Cette Rivière pasfe à l'Est de Pirouzabad (i), & à l'Ouest de Pichin (k), d'où elle coule à l'Ouest, & au Sud sous le nom de Souringuiour. Après avoir parcouru beaucoup de Pays, elle se mêle avec celle du Kiourkies, & se jette ensuite dans la Mer à Tiz (1), à huit journées d'Ormus, si l'on prend le chemin de Terre, & à quatre par Mer. D'autres prétendent que le Kiourkienk passe aussi à Kiechek, qui est un Fort (m), & qu'il se jette ensuite dans la Mer d'Ormus entre Khudar & Pichin.

3º. LA Rivière Kiourkies, qui vient de l'Est de Sipavend (n), passe à Dizck, à Kiechek, à Pentchepour, à Guie, & à l'Ouest de Kasrikiund (0), où elle se mêle avec celle de Souringuiour, & se jette ensuite dans la Mer

d'Ormus, près de Tiz.

4°. MAKICHID est une autre Rivière, qui vient du côté de Gaznin, & passe ensuite à Navek, à Djal, à l'Est de Pentchepour, & une journée à l'Est de Kidge; après quoi, elle se mêle avec celle de Nehenk, près

Les observations de M. Otter, sur le Royaume de Guzarate, n'ont pas un air moins correct. Il donne son vrai nom, qui est Gutcherat. Sa longueur, dit-il, est d'environ cent soixante miles d'Allemagne, & sa largeur me de Guzaest à-peu-près la même. On le nomme aussi Kienhait (p), d'une Ville de rate. ce nom, qui est à trois journées au Sud-Est d'Ahmed-Abad (q), à la même

Observations fur l'ancien Royau-

(e) A nonante-sept degrés & demi de longitude, & vingt - neuf & demi de latitude. (f) Ville à quatre - vingt dix - huit degrés & demi de longitude, & vingt-six & demi de latitude.

(g) A quatre-vingt-seize degrés de lon-gitude, & vingt-six & demi de latitude.

(b) A quatre-vingt-dix-neuf degrés de longitude, & trente de latitude.

(i) A quatre - vingt - seize degrés & demi de longitude, & vingt-fept & demi de latitude. (k) Longitude quatre-vingt-feize & de-

mi; Latitude vingt - fept. (1) Ebul-Feda se trompe quand il dit que Tiz, & non Fiz, comme Mr. Prevost l'appelle, est située, sur le bord du Mehran. Cette Rivière en est fort éloignée. R. d. E.

(m) A quatre - vingt - seize degrés de longitude, fur vingt huit & demi de latitude.

(n) Bourg, à nonante-huit degrés de longitude fur vingt-neuf & demi de latitude.

( o ) A quatre - vingt - feize degrés de longitude, & vingt fix & demi de latitude.

(p) C'est autrement Cambaie, que le Géographe Turc met à cent quinze degrés de longitude, & vingt quatre de latitude; le Canon, à quatre-vingr-dix neuf degrés vingt minutes de longitude, & vingt deux degrés vingt minutes de latitude : & les Etvals à la même longitude, & vingt-fix degrés vingt minutes de latitude.

(4) C'est ce que tous les Voyageurs & toutes les Cartes nomment Amadabath.

DESCRIPTION L'INDOUSTAN.

distance de Bervedge, qui est au Sud, & a trois miles de la Mer, suivant l'Idrisi, sur une petite Rivière, qui se jette dans un Golse de trois journées de longueur. Ce Golfe est dangereux par ses marées: l'eau s'y retire quelquefois l'espace de trois miles, & laisse à découvert de grands rochers, fur lesquels on voit perir quantité de Vaisseaux. Pour y entrer, on est obligé de prendre des Pilotes à Diu. Kienbaït, ou Cambaie, est une des grandes & belles Villes de l'Inde. Il s'y fait un grand Commerce d'épiceries, & d'autres marchandises qu'on y apporte de toutes parts; sur-tout de dents d'élephans, qui viennent de Rufala, & dont les Habitans de Kienbaït ornent leurs maisons, qui sont bâties de brique & de marbre

AHMED-ABAD, Capitale du Gutcherat, est située dans un Canton sertile & charmant, fur une petite Rivière. L'air & l'eau de cet endroit, qui n'étoit anciennement qu'un Bourg, nommé Flavul, plurent tant à Abmed. Chab, Roi du Pays, qu'il en fit une Ville, l'an de l'Hegire 813, & qu'il la fortifia. Sultan - Mabmoud en bâtit une autre, à quelques lieucs de la, sous le nom de Mahmoud-Abad. Les deux Villes s'étant jointes, en s'accroissant, n'en font plus qu'une aujourd'hui. Les Bazars y sont plus spacieux & plus propres que dans les autres Villes des Indes. Les boutiques y ont deux & quelquefois trois étages. Elles font plus belles & plus ornées qu'ailleurs. Les hommes y font civils, les femmes blanches, belles, & de complexion amoureuse. La Ville maritime, que nous nommons Surate, à cinq journées au Sud d'Ahmed-Abad, s'appelle véritablement Souret. Din est une autre Ville à l'entrée du Golfe, à l'Ouest de Kienbait (r). La fameuse Ville de Goa, que l'Auteur, nomme Guve, & Daman, qu'il appelle Demen, font du même Pays, & appartiennent aux Portugais. Nos Voyageurs altèrent ainsi tous les noms.

Obfervations fur Agra.

EKBER-ABAD, ou Egré (s), autrefois Capitale de l'Inde, est à quatrevingt miles à l'Est, & au Sud de Dilli, ou Dehli. Elle dépendoit originalrement de Biane. Sultan-Eskiender entreprit d'en faire une grande Ville; Chir-Khan & Selim-Khan, eurent le même dessein après lui, & l'exécutèrent parfaitement. Le Grand Mogol Ekbar Chab, qui lui fit prendre son nom, l'orna de Palais magnifiques & de beaux Jardins, qu'il plaça des deux côtés de la Rivière de Tchoun, ou Tchumna, Jomanes des Anciens (t), qui passe au milieu de cette Ville. Le Fort d'Egrè est construit de pierres, si bien jointes par des crampons de fer, qu'elles paroissent n'en faire qu'une. On employa quatre ans, & des fommes immenses à sa construction. Hisar est une grande Ville, à l'Est & au Nord d'Egrè. Lekienhou en est une plus petite, a l'Est (v).

Observations fur le Dekan.

A l'égard des autres Pays de l'Inde, qui ont appartenu à l'Empire Mogol, & dont quelques-uns lui payent encore un tribut, tels que les Royaumes de Visapour, de Golkonde, de Carnate, &c., on peut consulter les

(\*) A cent onze degree de longitude, & vingt un de latitude, suivant le Géographe ment le Gemené ou le Gemna. Turc.

(v) Voyez les Notes du Voyage d'Ot-(s) C'est le vrai nom d'Agra, suivant M.

Otter.

(x)cité par (y) (t) C'est ce que tous les Voyageurs nom-

Voyez (2) de Ballag

252. R.

artic

me I

Guza

qu'à

en tr

bout

tagne

le noi

des L

les fe en ef

lence

des n

duits

belles

conse

payan

diftin

trie,

beauc

mette

ayent

la Co

tingue

la pré

Relat

le fils

le dift

pitale

le nor

mettr

mes c

droit

doufta

gouve

Jakon:

Trôn

la mêi

LE

On

der, suivant le trois joureau s'y retire ands rochers. , on est obliune des grand'épiceries, fur-tout de Habitans de & de marbre

n Canton fert endroit, qui ant à Ahmed. 813, & qu'il lieues de -là. es, en s'acont plus spaes boutiques y plus ornées belles, &de ons Surate, à Souret. Diu (r). La fa-, qu'il appelle Nos Voya-

est à quatrendoit originaigrande Ville; l'exécutèrent idre fon nom, les deux côtés t), qui passe erres, si bien qu'une. On n. Hisar est It une plus pe-

l'Empire Moue les Royauconfulter les

Voyageurs nom-

lu Voyage d'Ot-

articles qui contiennent leur description. Le Dekan, que M. Otter nom- Description me Dekien, fait aujourd'hui partie de l'Indoustan. Il est situé au Sud de Guzarate, & s'étend depuis le commencement de la Rivière de Bat jusqu'à celle d'Aliga, l'espace de deux cens cinquante miles. On le divise en trois parties, formées par la montagne de Vegat, qui le traverse d'un bout à l'autre, & par les Pays qui sont situés des deux côtés de cette montagne. Il renferme trois cens soixante Forts (x). On prétend qu'il a pris le nom de Dekan, ou de Dekien, qui fignifie Bâtard, depuis la conquête des Dilems; parceque ces Peuples, après s'y être établis, se mélèrent avec les femmes du Pays, & produisirent une race métive. Ahmed-Niguer, qui en est la Capitale (y) (z), surpasse les autres Villes de l'Inde par l'excellence de son air & de son eau, & par les avantages de sa situation. Elle a des montagnes & des plaines, un Fort qui passe pour imprenable, des conduits souterrains qui fournissent de l'eau à toute la Ville, des jardins, & de belles promenades.

On compte, dans l'Indoustan, quatre-vingt-quatre Princes Indiens, qui confervent encore une espèce de Souveraineté, dans leur ancien Pays, en payant un tribut au Grand Mogol, & le servant dans sa Milice. Ils sont distingués par le nom de Rajas; & la plûpart demeurent fidèles à l'Idolatrie, parcequ'ils sont persuadés que le lien d'une Religion commune sert beaucoup à les foûtenir dans la propriété de leurs petits Etats, qu'ils trans-

mettent ainsi à leur posterité. Mais c'est presque le seul avantage qu'ils ayent sur les Omrahs Mahométans, avec lesquels ils partagent d'ailleurs, à la Cour, toutes les humiliations de la dépendance. Cependant on en diftingue quelques-uns, qui conservent encore une ombre de grandeur, dans la présence même du Mogol. Le premier, qu'on a nommé dans diverses Relations, prétend tirer son origine de l'ancien Porus, & se fait nommer le fils de celui qui se sauva du déluge; comme si c'étoit un titre de Noblesse qui le distinguât des autres hommes. Son Etat se nomme Zedussie (a). Sa Capitale est Udepour. Tous les Princes de cette race prennent de père en fils, le nom de Rana, qui fignifie Homme de bonne mine. On prétend qu'il peut mettre fur pied cinquante mille chevaux, & jusqu'à deux cens mille hommes d'Infanterie. C'est le seul des Princes Indiens, qui ait conservé le droit de marcher fous le parasol, honneur réservé au seul Monarque de l'In-

doustan. [On le nomme aussi le Raja de Chitor.]

LE Raja de Rator égale celui de Zedussié en richesses & en puissance. Il gouverne neuf Provinces avec les droits de Souveraineté; son nom étoit Jakons - Sing, c'est-à-dire, le maître Lion, lorsqu'Aureng - Zeb monta sur le Trône. Comme il peut lever une aussi grosse Armée que Rana, il jouit de la même confidération à la Cour. On raconte qu'un jour Scha-Jehan l'ayant

quinze degrés de longitude, & vingt degrés (x) Suivant [l'Auteur de] Hest - Eklim. cité par M. Otter, Tom. I. pag. 341. de latitude, R. d. E. (y) D'autres la nomment Aureng-abad (1). (a) Voyez la fituation de cet Etat, dans

Voyez le Journal de Tavernier. le Journal de Mandelflo.

(2) Le Géographe Turc la place à cent

(1) Les Géographes distinguent Ahmed Niguer, Capitale du Decan, d'Aureng-abad, Capitale de la Province de Bailagare, Doltabat, par corruption pour Daniet-abad, est le nom de la Forteresse, Voyez ci-dessus, pag. 252. R. d. E.

L'INDOUSTAN.

Etats des Rajas Tribu-

Le Rana, Raja de Ze-

Le Raja de

DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.

menacé de rendre une visite à ses Etats, il lui répondit sièrement que le lendemain il lui donneroit un spectacle, capable de le dégoûter de ce Voyage. En effet, comme c'étoit son tour à monter la garde à la porte du Palais, il rangea vingt mille hommes de sa Cavalerie sur les bords du Fleuve. Ensuite il alla prier l'Empereur de jetter les yeux du haut d'un Balcon, sur la Milice de ses Etats. Scha-Jehan vit avec surprise les armes luisantes & la contenance guerrière de cette troupe. "Seigneur, lui dit alors le Ra. "ja, tu as vû sans frayeur, des senêtres de ton Palais, la bonne mine de "mes Soldats. Tu ne la verrois peut-être pas sans péril, si tu entreprenois "de faire violence à leur liberté". Ce discours sut applaudi, & Jakons-Sing reçut un présent.

Le Raja de Chagué. Le troissème Raja, qui est respecté à la Cour, peut mettre en campagne quarante mille hommes de Cavalerie; son Etat se nomme Chagué, & sa Capitale Ander. Pendant les guerres d'Aureng-Zeb, son nom étoit Jasing, ou Jesseingue, fameux dans les Relations du même tems.

Autres Rajas puisfans. Outre ces principaux Rajas, on n'en compte pas moins de trente, dont les forces ne sont pas méprisables, & quatre particulièrement, qui entretiennent à leur solde plus de vingt-cinq mille hommes de Cavalerie. Dans les besoins de l'Etat, tous ces Princes joignent leurs Troupes à celles du Mogol. Ils les commandent en personne. Ils reçoivent, pour leurs gens, la même solde qu'on donne à ceux de l'Empereur; & pour eux-mêmes, des appointemens égaux à ceux du premier Général Mahométan.

Jugement fur l'état préfent de l'Indouitan.

L'AUTEUR de l'Introduction à l'Histoire de l'Asie, après avoir examiné, suivant sa méthode, l'étendue & les bornes de ce grand Empire, en porte son jugement dans ces termes. " Le Mogol n'a rien à craindre, au " Midi, du côté des petits Royaumes de la Côte de Malabar. L'inégalité des forces & les longues montagnes de Gate lui répondent d'une bon-" ne intelligence avec ces Peuples. L'effroi, que son nom a répandu sur toute la Côte de Coromandel, lui a servi plus que ses Armées à soûmettre les Souverains qui se font mis sous sa protection. Le Roi d'Arrakan seroit un voisin plus dangereux, s'il étoit vrai qu'il fût Souverain de Timpra, d'Ava, de Pegu, & de toute la Côte Orientale du Golfe de Bengale. Mais quand tout ce Pays feroit réuni fous un même Monarque, il ne paroît pas qu'il fût assez peuplé, ni assez riche, pour contrebalancer une Puissance aussi redoutable que celle du Mogol; & d'ailleurs, il ne pourroit l'attaquer que du côté du Gange, où font les principales forces de l'Indoustan. Les Tartares seroient plus à craindre: mais les montagnes de l'Imaus sont un rempart naturel, fortifié par de nombreuses Armées. Ajoutez que les Tartares, aujourd'hui partagés en un grand nombre de Branches & de Tribus, sont fort éloignés d'être aussi redoutables qu'ils l'ont été, lorsque toutes les forces de la Tartarie étoient unies fous des Chefs aussi belliqueux que Jenghiz-Khan, & Timurbeg ou Tamerlan. Ainsi le plus grand danger, dont l'Indoustan soit menacé, ne peut venir que de la révolte des Princes du fang, & de la fédition des Armées (b)".

IL

de 3

ce,

tour

conq

bulc/

tion.

petit

dit n

nom

les i

n'app

âgé

fans

titude

remar

de Ta

Orien

Kiurek

9, 6 d'

" méd " une

" fur

, il c

,, l'A

, tom

" Fév

" mar

Texte

Catrot

le Pèro le four

 $(\tilde{s})$  I

XI

Kba

It est furprenant que l'Auteur qu'on cite, ne compte point les Persans Descaprion entre les plus dangereux ennemis du Mogol, sur-tout depuis l'heureuse invasion de Nadir-Chab, plus connu sous le nom de Thamas-Kouli-Khan.

L'INDOUSTAN.

## G. II.

## Fondation de l'Empire Mogol & Race Impériale.

N a vû, dans l'Article de la Tartarie, au Tome IX. de ce Recueil, l'origine de Timur-Beg, ou Tamerlan, Empereur Tartare de la race de Jenghiz-Khan, & Fondateur de l'Empire Mogol dans les Indes. Ce Prince, après avoir entamé les Indes, par les ravages qu'il fit dans l'Indoustan, tourna ses armes contre la Perse & la Syrie, dont il fit très-rapidement la conquête, & revint vers la fin du quatorzième siècle, pour réduire le Cabulestan (a), qui avoit secoué, dans son absence, le joug de sa domination. Il châtia les Rebelles, passa l'Indus, ou le Sind, vainquit plusieurs petits Souverains, entre lesquels l'Indoustan étoit alors partagé, & se rendit maître de Debli, Capitale des Indes. Ses exploits, contre un grand nombre de Souverains Tartares qu'il asservit, & les victoires par lesquelles il renversa le Trône de l'orgueilleux Bajazet, Empereur des Turcs, n'appartiennent point à l'Histoire de l'Indoustan. Il mourut en 1405, âgé de soixante-six ans, & laissa ses valtes Etats partagés entre ses enfans (b) (c). Miracha, son troisième fils, eut pour sa part de la succes-

Impériale des Mogols remonte à Ta-

Ce Prince affujettit l'Inde.

1405. Sa postérité.

(a) M. Otter le nomme Zablistan (1).
(b) L'opinion qu'on doit avoir de l'exactitude de M. Otter fera lire avec plaisir ses remarques sur chaque Prince de la postérité de Tamerlan, avec l'orthographe de chaque nom, telle qu'il la devoit à ses lumières Orientales. Il appelle Tamerian Tesmour-Kiurekian. "Ce Prince naquit, dit-il, le "6 d'Avril 1336, à Keche, autrement nom-"mée Chebri-Sebez, ou la Ville Verte, à une journée de Semerkand. Etant monté " fur le Trône à Balkbe, le 8 d'Avril 1370, , il conquit Maveratinebre, Bedakbecban, Kbarezme, le Turkistan, le Zablistan, le Pays de Gour, l'Inde jusqu'à Dilli, l'Asse mineure, la Syrie & l'Egypte. Il , tomba malade à Atrar, & mourut le 8 de Février 1405, dans le tems qu'il étoit en marche pour faire la guerre aux *Tatars* de , la *Kbata*". Remarquez que le fond du Texte est tiré ici de Tavernier, & du Père Catrou, réduits par la Martinière; & que le Père Catrou reconnoît, pour sa principale fource, un Mémoire manuscrit de M. Ma-

XIII. Part.

nouchi, Voyageur Vénitien, qui avoit eu la communication des Chroniques du Mo-

(e) Sjeriefeddien Aali, Auteur Persan du Tezd, qui a été traduit en François, & Con-temporain de Tamerlan, lui donne le nom de Timour Bec, qu'on ne trouve point dans les Annales Mogoles, où il est constamment appelle Mier Timour; & par les Tartares, Timour-Lenk; c'est à dire, Timour le Boiteux; & Timour, qui en leur langue fignifie Fer; parceque ce Prince avoit passé toute sa vie au - milieu des armes. L'Auteur qu'on vient de citer fixe aussi sa naissance environ l'an 1336, au Bourg de Sebz, dans l'enceinte des murs de la grande Ville de Neeb. La Chronique Mogole, dont le Père Catrou a donné un extrait, très-dessectueux à plu-sieurs égards, le fait naître à Casen, gros Bourg de Tartarie, au delà de l'Oxus, & connu aux Indes sous le nom d'Abiamou; mais elle diffère considérablement par rapport à l'année, & quelques autres Auteurs s'éloignent encore plus de cette première

(1) Il faut distinguer le Zablistun du Cabulestan, où la Ville de Cabul est simée, dans les Etats du Grand Mogol. L'autre est une Province de Perse. R. d. E (a) Il avoit résidé quarante ans à la Cour du Mogol, en qualité de Médecin de l'Empereur, R. d. E.

IL

ent que le

de ce Vo-

a porte du s du Fleuun Balcon,

es luifantes alors le Ra-

e mine de

ntreprenois

& Jakons-

n campagne

é, & fa Ca-

toit Fasing,

de trente,

ement, qui

e Cavalerie.

ipes à celles

pour leurs

our eux-mê-

voir exami-

Empire, en raindre, au

L'inégali-

d'une bon-

répandu sur

à soûmettre

Arrakan fein de Tim-

e de Bengaonarque, il

htrebalancer

eurs, il ne

pales forces

les monta-

breuses Ar-

grand nom-

toient unies

beg ou Ta-

ienacé, ne

sédition des

ométan.

DESCRIPTION L'INDOUSTAN.

sion, l'Iraque Persienne, le Cabulestan, & les Indes. C'est proprement ce Prince que commence l'Empire, auquel les Européens donnent par excellence le nom d'Empire du Grand Mogol. Ceux qui se rappelleront les détails des Tomes VIII & IX. de ce Recueil, fe garderont bien de le confondre avec le Pays des Mongols, dans la Tartarie.

Miracha.

MIRACHA (d) (e) établit son séjour en Perse; & les Indiens s'étant révoltés contre lui, il parvint à les soumettre. Mais un de leurs Princes, qu'il avoit fait prisonnier, le tua d'un coup de sléche. L'Auteur de l'Histoire générale des Mogols s'est trompé, suivant M. Otter, & la Martinière est tombé dans la même erreur, en rapportant sa mort à l'an-

Abouchaid. ou Ebou-Seïd.

Abouchaïd (f), qu'on croit fils de Miracha, monta fur le Trône après lui. Il fut bien-tôt dépossedé par ses Sujets, qui mirent à sa place son frère, second fils de Miracha. Mais se lassant de son Gouvernement tirannique, ils rappellèrent Abouchaid, qui lui fit donner la mort, & qui entreprit ensuite une guerre contre Ulugbeg, autre petit-fils de Tamerlan. pour défendre les droits d'Abdalarif fils de ce Prince, [contre son frère cadet, que leur Père destinoit pour son Successeur dans le Gouvernement de la Tartarie Méridionale. Il prit la Ville de Samarkand, où il rétablit Abdalarif, qui, peu de tems après, vainquit avec le même secours son Pè-

date, qui paroit préferable. Malgré le sentiment de M. Otter, & des Ecrivains qu'il a peut-être consultés, Valentyn prétend que Mier Timour ne mourut point à Otrar, ou Atrar, mais dans la Ville de Cabul, où il a fa fépulture. R. d. E.

(d) Chab Roub, (& non Miracha ou Mirancha,) fils de Teïmour, règna l'espace de quarante trois ans après son Père, & mourut en 1447.

(e) Mier Timour eut quatre fils, nommes Geban Guir, Chek Hamar, Miroun Chab, & Mirzab Charok, qu'on appelloit aussi Seyed Charok. Les deux premiers moururent avant Miroun Chah lui fuccéda au leur Père. Trône de l'Indouttan, comme celà paroit évidemment par le Sceau des Grands Mogols, où son nom occupe la seconde place. Ainsi M. Otter se trompe en le confondant avec son frère cadet dans la Note précédente. A la vérité il ne règna que trois ans; & mourut en 1408. Le Roi de Cascar, sept fois vainqueur de Miroun Chah, lui avoit généreusement accordé la liberté & la vie: Mais fon Ennemi l'ayant enfin foumis à fontour, eut l'ingratitude de lui faire crever les yeux. L'aveugle Prince, malgré son accident, excelloit à tirer au blanc. Le Grand Mogol, qui ne croyoit le ceder à personne dans cet exercice, voulut mettre l'adresse de

fon prisonnier à l'épreuve. Le Roi de Cas-

ear entendant sa volx, le tua d'un poup de

fléche; mais il fut taillé en pièces sur le champ par les Gardes de l'Empereur. Miroun Chah eat deux fils qui ne lui succede-rent pas. Ce sut son frère cadet Mirzah Charok qui monta sur le Trône après lui, en qualité de troisième Grand Mogol, comme le prouve encore le Sceau de ces Empereurs, quoique la Chronique Mogole ne fafse pas la moindre mention de ce Prince. qui est ici omis dans le Texte, de même que son Prédécesseur l'a été dans la Note. Il règna seulement l'espace de trenteneuf ans, & mourut en 1447; ce qui s'accorde avec la Remarque de M. Otter, qui ajoute les années de Miroun Chah à celles de son frère. Mirzah Charok laissa un fils nommé Ouloubeg, dont il est parlé dans l'Article suivant. R. d. E.

F d c p fo to le

p le fil

ét

de

de

han éto

142

Let

la d

la c

Abo

Mir

han

fecc

de .

tion

la N

le f

de

M.

ham

nou

ce,

pen

lui,

nom

& s'

clue

pere

peu

(f) Voici encore une omission considéra-ble, à laquelle M. Otter même n'a pas pris garde. Le quatrième Grand Mogol n'est point Abouchaid, ou Ebou Seid, mais Pier, ou Chah Mohammed, fils de Gehan Guir, l'aîné des enfans de Mier Timour, ou Tamerlan. Son règne ne fut que de cinq années, & il mourut en 1452. Quoique la Chronique Mogole ne fasse pas non plus la moindre mention de ce Prince, il est cependant aussi nommé dans le Sceau des Empereurs; & c'est la plus forte preuve qu'on puisse don-

ner de son existence. R. d. E.

roprement à ent par exeront les déi de le con-

diens s'étant eurs Princes. L'Auteur de Otter, & la mort à l'an-

le Trône afa place fon ement tirant, & qui en-Tamerlan, son frère caernement de où il rétablit cours fon Pè-

n pièces sur le Empereur. Mine lui fuccedecadet Mirzah rône après lui, d Mogol, comu de ces Empe-Mogole ne fafde ce Prince, Texte, de mêté dans la Nospace de trente-7; ce qui s'ac-M. Otter, qui Chah à celles ok laissa un fils est parlé dans

isson considérame n'a pas pris nd Mogol n'est eid, mais Pier, Gehan Gulr, imour, ou Tade cinq années, que la Chroni-n plus la moin-il est cependant des Empereurs; u'on puisse donre Ulugbeg, & lui ôta la vie. Mais Abdalarif périt à son tour, & laissa le Discarrion Royaume de Samarkand à son frère Abdalla. Abouchaid, étant retourné dans l'Indoustan, y exerça des violences qui le rendirent odieux. Il marcha ensuite contre Abdalla, qu'il dépouilla du Royaume de Samarkand. Après d'autres guerres, il trouva un ennemi plus redoutable dans Usum-Caf-Jan [ou Hassan-Beg, ] Prince de la race des Turcomans, qui ayant réduit tous les autres Princes de la même famille, s'étoit rendu maître de toutes les Provinces de la Turcomanie. Abouchaid, jaloux de ses conquêtes, prit le parti de l'attaquer avec une Armée considérable. Mais Usum-Cassan le fit prisonnier, lui fit trancher la tête en 1469, fit aveugler trois de ses fils, & se rendit maître de toute la Perse jusqu'aux Indes. Ensuite, ayant été vaincu lui-même par Mahomet II, Empereur des Turcs, Ismaël-Sophi, de la famille d'Hali, gendre du faux Prophête Mahomet, s'empara du Royaume de Perse, dont sa postérité a joui jusqu'à ces derniers tems; & les enfans d'Abouchaïd profitèrent de la disgrace d'Usum-Cassan pour se rétablir dans une partie des Etats de leur Père (g) (h).

SEICK-OMAR (i) (k) fut celui des enfans d'Abouchaid qui hérita de Seick-Omar, la principale partie de sa puissance. Il vécut en paix, pendant un règne ou Umerde vingt-quatre ans, & se précipita par imprudence, du sommet d'une terraffe en 1493.

BABAR (1) (m), fils de Seick-Omar, n'eut pas plutôt succedé à son

(g) Sultan Ebou-Seid, fils de Sultan Mu-

1427, monta sur le Trône à l'âge de 25 ans, & sut tué en 1469. Otter, ubi suprà. Un

la différence des noms, mais encore celle de

(b) Chab Abou il Seyed, & par corruption Abouchaid ou Abousaid, n'étoit pas fils de

Miracha, ou Miroun Chah, comme on le

veut ici dans le Texte; ni frère de Pier Mohammed, qu'on fait encore mal-à propos

fecond fils de ce Miracha; mais il étoit fils

de Pier Mohammed, sans aucune contesta-

tion, comme M. Otter le dit fort bien dans la Note précédente; quoiqu'il se trompe en le faisant petit fils de Miroun Chah, frère

de Gehan Guir son Ayeul. Remarquez que

M. Otter, en nommant ici un Sultan Mu-

hammed, confirme en quelque façon ce que nous avons dit ci - dessus, au sujet de ce Prin-

ce, oublié par la plûpart des Auteurs. Ce-

pendant le Père Catrou, & d'autres d'après lui, reconnoissent eux - mêmes qu'il se trouve

nommé dans le Sceau des Grands Mogols;

& s'ils le placent mal, du moins ils ne l'ex-

cluent pas tout-à fait de la liste. On ne compte pas le frère d'Aboufaid parmi les Em-

pereurs Mogols, parceque son règne sut de peu de durée. Ulugbeg, ou plutôt Oulou-

la chronologie & de la succession.

L'INDOUSTAR. 1469.

1493.

Babar, ou Zahireddin-

beg, à qui Abousaid sit la guerre après son hammed, & petit-fils de Miran-Chah, qui etoit le troisième fils de Teimour, naquit en rappel, étoit fils de Mirzah Charok, ou Mirzah Seyed, troisième Grand Mogol. Il y en a qui font règner Abousaid vingt-huit ans, au lieu de dix fept; mais c'est une erreur qui tire sa source de celles que nous Lecteur attentif remarquera, non-seulement avons relevées. R. d. E.

(i) Umer Mirza, quatrième fils d'Ebou-Seid, naquit à Semerkand en 1456, & mou-

rut en 1494

(k) Sjeich Omar, Sjeich Mirzah, ou Sultan Hamed, fixième Grand Mogol, étoit le cinquième fils d'Aboufaid, & non le quatrième, comme le dit M. Otter. Il règna vingtfix ans. Valentyn ne parle pas du gente de

sa mort, qu'il fixe en 1495. R. d. E.
(1) Zabireddin Baber, fils d'Umer Mirza, naquit en 1483, monta sur le Trône le 8 Juin 1494, règna d'abord dans Maveraul-nehre, sit ensuite la conquête de Kiabul, de Kandehar, de Bedakhechan, de Gasnin & de toute l'Inde, excepté le Dekien, le Gutcherat, & le Bengale. Il mourut en 1530, & fut enterré à Kiabul. Il a fait la Relation de sa vie, sous le titre de Vakeat-Baberi. Otter, ubi suprà.
(m) Chab. Babour, septième Grand Mo-

gol, fils, ou felon d'autres neveu de Sjeich-Omar, mourut à Dehli en 1532. Il laissa deux fils, Mirzab Homajom & Mirzab Kamoran, dont l'aîné règna après lui. R. d. E.

Qq2

Description
DE
L'Indoustan.

Père, qu'il se vit attaqué par Schahek-Khan, fils d'Usbeck-Khan, qui avoit été dépouillé de ses Etats par Abouchaïd. Babar, abandonné de ses Sujets, se résugia dans ses Domaines des Indes, & laissa le Royaume de Samarkand à Schabek-Khan. Depuis ce tems-là, l'ancien Empire des Mogols sut divisé en deux Monarchies. Les Usbecks régnèrent à Samarkand; & Babar dans les Indes, où quelques victoires le firent vivre en paix jusqu'à l'année 1530, qui sut celle de sa mort.

1530.

Homayom, ou Nafreddin Humaïoun. Homayom (n), fon fils, fut traversé au commencement de son règne, par Chira (o), Prince d'une race que Babar avoit détrônée. Après divers combats, dans la Ville de Dehli, le parti de Chira devint supérieur, & força Homayom de se retirer en Perse. Cette disgrace lui arriva l'onzième année de son règne. Mais, Chira étant mort neus ans après, il se remit en possession des Indes avec une Armée Persane, & sa domination sut paissible pendant deux ans, qui surent le terme de sa vie, en 1552.

1552.

Ekbar, ou Dgelal ed din Ekber. AKEBAR ou Ekbar (p), fon fils, aggrandit l'Empire par ses conquêtes. Il fit rebâtir la Ville d'Agra, pour y établir le siège de son Empire. Il assiégea la Forteresse de Chitor, & enleva par trahison le Rana: mais la semme de ce malheureux Prince soûtint le siège & trouva le moyen de rendre la liberté à son mari (q). Ekbar revint assiéger le Château de Chitor. Le Rana fut tué, & la Place se soumit au Vainqueur, qui désit Babare, Roi de Guzarate, avec le secours des Portugais de Goa (r), & se rendit maître

(n) Nafreddin-Humatoun, fils de Baber, naquit à Kiabul, en 1508, monta sur le Trône à Egrè, en 1530, fit la conquêre du Maleva, du Gutcherat & du Bengale, fut chaffé ensuite de ses Etats, se retira en Perse & demanda du secours à Chab-Tabmas, sis d'Ismat, qui l'aida à rentrer dans ses Etats. Il mourut en 1556. Otter, ubi suprà.

(o) D'autres le nomment Iser Khan, ou Ferried Khan, & différent beaucoup dans les circonstances de son histoire; mais ce petit extrait est tiré de la Chronique Mogole. La date de la mort d'Homajom, rapportée par M. Otter, ne paroit pas juste. R. d. E.

(p) Dgelaleddin-Ekber, naquit à Emir-Kiout, en 1542, fut proclamé Empereur en 1556, à Kaiainour, dans la Province de Lahour. Il réduisit presque toute l'Inde sous son obessisance, & mourut à Egrè en 1605.

Otter, ubi suprà.

(q) Cette généreuse femme s'appelloit Padmana. Divers Auteurs Orientaux & autres racontent qu'Ekbar en étoit devenu éperduement amoureux, sur les rapports qu'on lui avoit faits de sa beauté; & que ce sut le motif de cette guerre, dans laquelle il tua luimême le Raja Zimet, Roi de Chitor, sans le connoître. Deux jours après, Ekbar apprit que Padmana s'étoit brusée avec le corps de son malheureux Epoux. Mais tout

ce récit a bien l'air d'une fable, & l'on n'en trouve rien dans la Chronique Mogole.

R. d. E. (r) Le dernier Roi de Guzarate, dont il est ici question, s'appelloit Sultan Mobbammed, & non Bhadour, (que M. Prevost écrit Babare,) comme quelques Auteurs le nom-ment mal à propos, Le Père Catrou & d'autres, insèrent en cet endroit un récit des avantures de certain Bhadour, Roi de Cambaye, avec la prise de Diu & d'autres événemens arrivés depuis longtems, favoir entre les années 1524 & 1529; tandis que ce Roi de Cambaye avoit été vaincu même avant le règne d'Homajom, & conféquemment, non par Ekbar, mais par les Portu-gais. Ces événemens, qui différent si fort à l'égard du tems & des circonstances, ils les confondent avec ceux du règne d'Ekhar, qui n'ont pourtant rien de commun ensemble. Car autre chose est la prise de la Ville de Cambaye, & autre chose la conquêre de tout le Royaume de Guzarate, dont elle étoit anciennement la Capitale. Une erreur si considérable dans l'Histoire générale de PAsie, ne peut que nous engager à y suppléer, en rapportant ici les véritables circonstances de la conquête du Royaume de Guzarate; & nous nous flattons, par la même raison, que cette longue Remarque ne paroitra pas inutides Kac fa p vale tane niftr

Mah

le,q

moin ce ( Su laiffa de de gouve la pré le, u qui s' du R tre le crut | fa fur ler E lui re les V bar, dit bi mena prifor il tro retira l'aide & qu long l'Arm yant mains laiffa du R Α qu'El Roya autan les av Voya

pag.

femb

fonné

dont

, qui avoit de ses Suume de Saire des Mo-Samarkand: en paix juf-

e son règne. Après divers périeur, & za l'onzième il fe remit tion fut pai-

s conquêtes. pire. Il afmais la femn de rendre itor. Le Raare, Roi de endit maître

le, & l'on n'en nique Mogole.

zarate, dont il ultan Mobbam-A. Prevost écrit uteurs le nomère Catrou & oit un récit des Roi de Cam-& d'autres événs, savoir entandis que ce incu même a-& conféquempar les Portuiffèrent si fort constances, ils règne d'Ekhar, mmun ensemise de la Ville conquête de dont elle é-Une erreur

générale de r à y suppléer, circonstances e Guzarate; & e raison, que itra pas inutides Royaumes de Decan & de Candish. Il conquit enfuite le Royaume de Description Kachemire, & mourut en 1605, après avoir élevé l'Empire au comble de L'INDOUSTAN.

sa puissance (s). TEHAN-GUIR (t), fon fils, succéda au Trône, sans avoir hérité de la valeur & des bonnes qualités de son père. Il se laissa gouverner par la Sul-Jehan-Guir,

tane Nur-Jaham (v) (x), & fut arrêté par Mahomet Khan, un de ses Midin Dgihan-nistres. Cosron (y), son fils aîné, s'empara aussi-tôt de l'autorité: mais guir. Mahomet-Khan défit ses Troupes, & remit Jehan-Guir en liberté (2).

le, quoiqu'elle ait déja été faite ailleurs, mais moins à propos, & avec quelque différen-

ce (1). Sultan Mohhammed donc, étant mort, laissa son Royaume à son fils Sultan Modafar; mais comme ce Prince, agé seulement de douze ans, n'étoit pas encore en état de gouverner par soi - même, son Père avoit eû la précaution de charger du soin de sa tutelle, un de ses favoris, nommé Hamed - Kban, qui s'appercevant des cabales que les Grands du Royaume formoient continuellement contre le légitime Héritier de la Couronne, ne crut pouvoir prendre de meilleur parti pour sa sureté & celle de son Elève, que d'appel-ler Ekbar à leur sécours, avec promesse de lui remettre Hamed-Abad, une des plus belles Villes commerçantes du Guzarate. Ekbar, à la tête d'une puissante Armée, se rendit bien-tôt maître de tout le Royaume, emmenant avec lui le jeune Prince, qu'il retint prisonnier, pendant plusieurs années; Mais il trouva enfin le moyen de s'évader, & se retira auprès d'un Raja Ami de son Père, à l'aide duquel il reprit d'abord quelques Villes & quelques Bourgs qu'il ne conserva pas long tems, contre le Nabab, Général de l'Armée Mogole. Son malheureux fort l'ayant fait tomber une seconde fois entre les mains de ses ennemis, il se coupa la gorge, laissant ainsi Ekbar dans la paisible possession du Royaume.

A l'égard du Decan, observons encore, qu'Ekbar n'en put soumettre qu'une partie; Melik Ambar, Général des Troupes du Royaume, défendit toûjours le reste avec autant de valeur que de prudence. Voyez les avantures de ce fameux Général, dans le Voyage de Van den Broeck, au Tome X.,

pag. 515 & suivantes. R. d. E.
(s) Le genre de mort de ce grand Monarque semble encore mériter une Note. Il se la donna en prenant, par mégarde, une pilulle empoifonnée qu'il destinoit à un de ses Courtisans dont il vouloit se défaire; au-lieu de ceile qui

avoit été préparée pour lui-même. L'effet en fut si prompt, qu'il n'eût que le tems de mettre fon turban sur la tête de Sultan Selim, son fils unique. Il en avoit eû deux autres, nommés Sultan Pebari, ou Moraad, & Mirzab Danijaal. Le premier fut tué en 1599, dans une bataille contre Melik Ambar Général des Troupes du Decan; & le fecond mourut peu de tems après. On croit qu'il fut empoisonné par Selim, son frère aîné, qui s'étoit revolté contre son Père, en 1602; mais qui

obtint ensuite sa grace. R. d. E.
(t) Selim, sils aine d'Ekber, naquit à Fetbepour, à douze lieues d'Egrè, en 1569, monta sur le Trône, en 1605, sous le nom de Noureddin - Dgibanguir, & mourut à Tcbingaristi en 1627. C'étoit un Prince effeminé, qui se latifa gouverner par une belle semme, nommée Nour Dgiban. Otter, ibid. (v) Tous les Voyageurs la nomment Nour Mabal.

(x) Outre le nom de Nour-Mahal que lui donnent la plûpart des Voyageurs, elle prenoit encore celui de Nour-Dgiban Begum, qui fignifie la lumière des Princesses du Monde; & c'étoit le nom qui étoit sur son cachet. On peut voir ci-dessous, dans l'article des Monnoyes de l'Asie, les principales particularités de l'histoire de cette Sultane, qui est fort remarquable. Nous y ajouterons en même-tems quelques éclaircissemens, auxquels il suffit ici de renvoyer le Lecteur. R. d. E.

(y) Rhoe, qui étoit alors à la Cour, le

nomme Cofronroe, & Corforonne.

(2) Après la mort d'Ekbar, les Grands de l'Empire se partagèrent en deux factions, dont l'une prit le parti de Sultan Cosroe, fils aîné de Selim, prétendant qu'Ekbar l'a-voit déclaré son Successeur, dans le tems de la revolte de Selim. Cofroe présenta la bataille à son Père, qui mit ses Troupes en suite, & le sit prisonnier lui même. Mais il est faux que Selim eut été arrêté avant l'entreprise de son fils. Cet événement est anticipe, & n'a aucun rapport avec les affaiDescription DE L'Indoustan.

Cofron fut jetté dans une prison, où il fut étranglé par l'ordre de Chorrom (a), son frère, qui avoit épousé la fille de Nur-Jaham (b). Chorrom ne jouit pas long-tems de son crime: il fut envoyé dans son gouvernement de Guzarate (c), où s'étant révolté contre son père, il se mit en campagne avec une Armée de soixante mille hommes. Jehan-Guir le vainquit dans trois combats. Chorrom, qui s'étoit sauvé, reprit courage après la retraite de son père. Mais n'ayant pas eu plus de succès dans ses nouvelles entreprises, il fit la paix; & Jehan-Guir finit tranquillement ses jours, à Bimber, en 1627 (d).

1627.

Après sa mort, Bolaki, fils de Cosron, sut appellé au Trône. Chorrom seignit d'être malade, & sit courir ensuite le bruit de sa mort. On demanda la permission, à Bolaki, d'enterrer son oncle dans le tombeau de ses pères; & sous ce prétexte, Chorrom déguisé suivit lui-même son cercueil. Bolaki, qui sortit d'Agra pour aller au-devant du Convoi sunèbre, sut surpris par les complices de son Rival, & n'eut pas peu de peine à se sauver en Perse. Aussi-tôt, Chorrom se sit proclamer Empereur, sous le nom de Cha-Jehan (e). Il commença son règne par une guerre contre les Portugais, auxquels il enleva la Ville d'Ou-si. Il avoit déja quare

Cha - Jehan, ou Chihabeddin-Chah-Dgihan.

> res de Sultan Cosroe, qui étoit mort depuis quelques années; de sorte que ce ne sut pas lui, mais Chorom qui voulut s'emparer de l'autorité Royale. Mabebet Kban n'avoit d'abord d'autre motif que de pourvoir à fa propre fureté, contre les intrigues de fes ennemis, qui le forcèrent à prendre les armes. La fortune le seconda si bien qu'il arista l'Empereur, Nour-Mahal, & les principaux Seigneurs de la Cour; & s'il ne rendit pas la liberté à ce Prince, qui se sauva de ses mains, il est vrai qu'il la lui auroit donnée, & qu'il n'oublia rien pour le persuader de sa fidelité, en lui faisant connoître la perfidie de ses ennemis. Mais toutes ses soumissions ne purent lui faire obtenir fa grace. La Reine continua de le perfécuter avec plus d'ar-deur que jamais. Après quelques mauvais fuccès, Mahobet-Khan dégouté du monde, se retira dans un hermitage, où ses ennemis ne le laissèrent pas plus tranquille. Enfin Saph-Khan, frère de Nour-Mahal, qui se souvenoit des civilités qu'il avoit reçues de Mahobet, dans le tems qu'il étoit son prison-nier, ne pouvant souffrir qu'un si brave homme périt par les artifices d'une femme, voulut tirer parti de cette conjoncture en faveur de Chorom son Gendre, & engagea Mahobet à l'aller joindre sur les frontières du Decan, où il fut aussi-tôt élevé aux premières charges dans l'Ar vée du Prince. Nour-Mahal se repentit, sis trop tard de sa folie, & l'Empereur en sut si affligé qu'étant tombé malade, il mourut peu de jours après. R. d. E.

(a) Rhoe le nomme Coronne.

(b) Autre erreur que nous avons déja relevée dans nôtre Note précédente, où l'on a vû que Chorom avoit époufé la nièce de Nur-jaham, ou Nour-Mahal, fille d'Alaph. Khan, frère de cette Sultane, dont la fille, qu'elle avoit et de son premier Mari, sut donnée à Sultan Sjabariar, le plus jeune des fils du Grand Mogol, que Nour-Mahal tenta vainement de faire monter sur le Trône. R. d. E.

(c) On a lû le contraire dans le Journal de Rhoe, qui dir que Cosroe sut mis sous la gardé de Chorom, en partant pour aller prendre le Commandement des Troupes qui devoient fastre la guerre dans le Decan. Aussi sut-ce à Brampour que le malheureux Cosroe finit ses jours par la persidie de son srè re, qui sut rappellé à la Cour, pour répoudre de sa conduite; mais loin d'obér il se revolta contre son Père, qui mourut pendant cette guerre sans s'être reconcilié avec son sils. R. d. E.

(d) Ce fut au commencement de Decembre 1626, & non en 1627, comme quelques Auteurs le disent, sur de très mauvais sondemens. R. d. E.

(e) Chibabeddin Chab Dgiban, troissème fils de Dgihanguir, naquit en 1592, monta sur le Trône en 1628, & transporta le siège de l'Empire d'Egrè à Dilli, en 1647; ce qui a fait donner depuis, à cette dernière Ville, le nom de Dgiban abad. Après avoir règnè trente ans, il sut déposé par son fils Eurentzib, qui le sit enfermer dans le Château d'E-

dre de Chor.

(b). Chor.

n gouvernemit en camle vainquit
age après la
ies nouvelnt ses jours,

ône. Chormort. On
tombeau de
me fon ceroi funèbre,
e peine à fe
eur, fous le
guerre condéja quatre
fils,

avons déja reavons déja redente, où l'onfé la nièce de
, fille d'Afaph, dont la fille,
Mari, fut donune des fils du
hal tenta vairône. R. d. E.
ans le Journal
fut mis fous la
our aller prenoupes qui deDecan. Auffi
lheureux Cofile de fon répouobeïr il fe reourut pendant
cellié avec fon

nt de Decemmme quelques - mauvais fon-

ban, troisième
1592, monta
porta le siège
1647; ce qui
ernière Ville,
s avoir règné
on sils Eurenke Château d'Egrè,

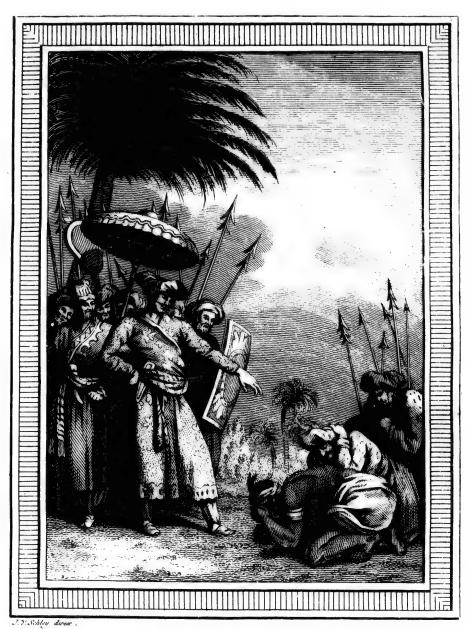

CHAH JEHAN.

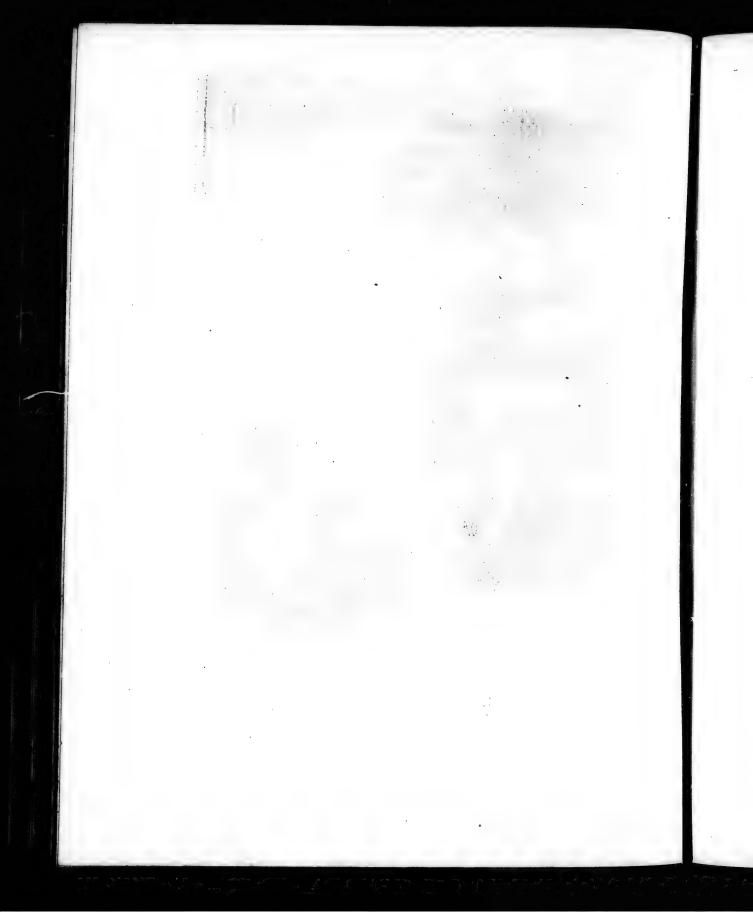

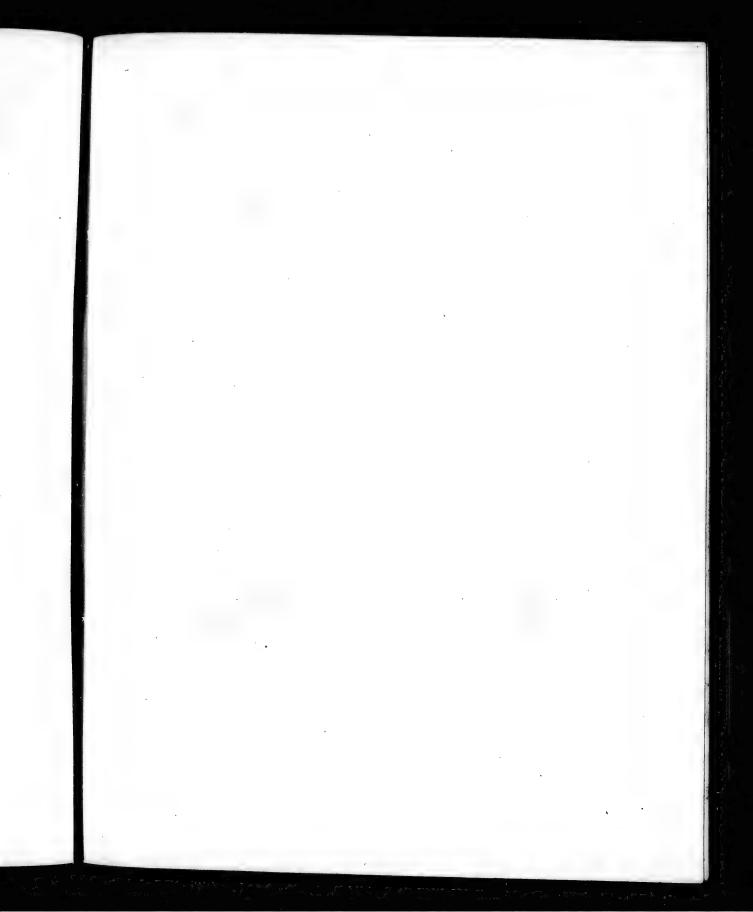



MIER SUMLA, Nabab, ou Général d'AURENG-ZEB, dans son Serrail, se divertissant avec ses Temmes.

MIER SUMLA, Nabab, of Veld-Heer van AURENG-ZEB, in zyn Vrouwen-Timmer, met zyne Vrouwen zig vermaakende.

fils, au verna fe celle du nommo odieux fes arm lade, c Le plus Armée eu l'aud Bengale Dehli. de Mirs tion, A lement Empere mée de Troupes il n'eut firent av tres de c pensères l'occasio bax. I Dara, o gnee, o hâta d'a dant de procura retiré er

gré, où il L'erreur fidérable fiderable fième fils cond (1) So R. d. E. (g) L. Cha Soufa (b) C' tres façon fes. R. d (i) La différemm rolt inutil

bre 165;

roit inutil

(1) M.:

fils, auxquels il donna des gouvernemens. Dara (f), qui étoit l'aîné, gou- Description verna sous lui. La Vice-Royauté de Bengale sur donnée à Cha-Chuia (g), celle du Decan à Aureng - Zeb, & celle de Guzarate au plus jeune, qui se nommoit Morad bax (b) (i). La mauvaise conduite de Dara le rendit odieux aux Peuples, pendant qu'Aureng-Zeb se couvrit de gloire en portant ses armes dans le Royaume de Golkonde. Mais leur Père étant tombé malade, chacun des quatre frères forma le dessein de s'emparer de l'Empire. Le plus ardent fut Cha-Chuia, qui s'étant avancé jusqu'à Dehli, avec une Armée considérable, obligea son Père de se retirer dans Agra; mais avant eu l'audace de le poursuivre, il fut vaincu, & contraint de se retirer au Bengale. Morad-bax, qui fuivit l'exemple de cette révolte, s'avança vers Dehli, & trouva Aureng-Zeb disposé à se joindre à lui, avec les Troupes de Mirsa-Mula (k), [auparavant] Général de Golkonde. Après leur jonction, Aureng-Zeb, plus rusé que son frère, dont il vouloit employer habi-lement les forces à sa propre élévation, commença par le faire déclarer Empereur. Ils marchèrent ensemble, à grandes journées, & défirent l'Armée de Cha-Jehan leur Père. Dara vint au-devant d'eux avec d'autres Troupes; mais avant été vaincu par la trahifon d'un de ses Généraux (1), il n'eut pas d'autre ressource que la fuite. Alors Aureng-Zeb & Morad-bax firent avancer leur Armée victorieuse à la vûe d'Agra. Ils se rendirent maîtres de cette Ville; & s'étant faiss de la personne de Cha-Jehan, ils ne pensèrent en apparence qu'à marcher contre Dara. Mais Aureng-Zeb crut l'occasion favorable pour exécuter ses desseins. Il arrêta son frère Moradbax. Il se sit reconnoître Empereur, & mena toutes ses Troupes contre Dara, qui de Lahor, où il s'étoit retiré, passa dans une Forteresse éloignée, & de-là au Royaume de Guzarate. D'un autre côté, Cha-Chuia se hâta d'avancer contre Aureng-Zeb. Mais il se vit forcé de céder à l'ascendant de sa fortune & de le laisser paisible possesseur de l'Empire. Dara se procura de nouvelles forces, avec lesquelles il fut encore défait; & s'étant retiré en Perse, il fut livré au Vainqueur, qui le fit étrangler le 22 d'Octobre 1657, après l'avoir tenu quelque-tems prisonnier (m). Cha-Chuia sut

INDOUSTAN.

fanglantes entre fes fils.

gré, où il mourut en 1666. Otter, ubs sup. L'erreur de plusieurs Historiens est ici considérable, pulsqu'ils sont règner le trol-sième sils de Jehan-Guir, au-lieu du se-

EB. hde. cond (1).
(f) Son véritable nom étoit Dara Sjekoub.
R. d. E.

(g) Le même que De Graaf nomme Cha Soufa. R. d. E.

(b) C'est Mergad-ul-Beg. Toutes les autres saçons d'écrire ce nom sont très vicieufes. R. d. E.

(i) La plûpart de ces noms font écrits différemment par les Voyageurs; mais il feroit inutile de rapporter ces différences, lorsqu'elles sont également éloignées de la vérité, suivant le témoignage de M. Otter.

(k) Il se trouve nomme l'Emir-Femla par Bernier, Mirgimala par Tavernier, &c. Voyez ci-defius leurs Journaux.
(1) C'étoit Kalil Ullab Chan, qui voulut

se vanger par-là d'un affront sanglant qu'il avoit autrefois reçu du Prince. R. d. E.

(m) il ne se retira pas en Perse; mais fur les terres d'un Raja de l'Indoustan, nommé Gion-Kan, à qui ce Prince avoit sauvé la vie deux fois, & dont il fut lachement trahi, l'ayant envoyé pieds & poings lies à Aureng-Zeb, qui le fit mourir peu de tems après. Lorsque les Bourreaux entrèrent

(1) M. Prevoft s'obstine toujours à vouloir que Chah-Jehan soit le second file de Jehan-Guir, au-lieu de troisième. Nous avons déja relevé plusieurs fois cette erreur, qui est de Tavernier, R, d, E.

DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.

massacré dans le Royaume d'Arrakan, où il s'étoit flatté de trouver un azyle (n). Enfin Aureng-Zeb sit donner aussi la mort à Morad bax, & à Chacha, sits aîné de Dara; après quoi se croyant bien établi sur le Trône, il laissa traîner à Cha-Jehan, son Père, une vie languissante dans sa prison.

Aureng.
Zeb., ou Eurenkzib.
Caufe des différends de Sevagi avec le Grand Mogol.

Son règne (0) fut troublé, par la guerre qu'il eut à foutenir contre Sevagi, dont le nom a paru dans plus d'un endroit de ce Recueil (p). Ce fameux Indien avoit été Gouverneur d'une Province du Roi de Visapour, contre lequel il s'étoit révolté, & n'avoit pas été inutile aux projets d'Aureng-Zeb, alors Gouverneur du Decan, qui lui avoit cedé quelques Places des Etats du Mogol. Dans la suite, Aureng-Zeb, étant parvenu à l'Empire, voulut se faire restituer ses présens. Sevagi, qui les regardoit comme un bien justement acquis par ses services, resusad e les rendre; & picqué de tant d'ingratitude, il ravagea les terres de l'Indoustan. Les effets de cette querelle jettèrent Aureng-Zeb dans un chagrin, qui lui causa une maladie dangereuse. Ses enfans sirent aussi-tôt quelques mouvemens pour s'élever à la Couronne, ou pour rétablir Cha-Jehan, leur grand-père, qui languissoit toûjours dans sa captivité. Aureng-Zeb se rétablit contre toute espé-

decin, fort attaché à sa personne. R. d. E.

(n) Tous les Voyageurs du même tems, ont crû que ce Prince avoit fini se jours dans le Royaume d'Arrakan, sans scavoir cependant au juste les circonstances de sa mort, qu'on racontoit de mille manières disserentes. Mais les Missionnaires Danois nous assurent, qu'il passa d'Arrakan à Java, & de , cette lsse dans une autre, nommée Holas ,, folo, qui est proche de Borneo, où il s'ar, rêta fort long-tems, & où il étoit ensin mort , de maladie ". Ils tenoient ce récit de la bouche de son propre Eunuque. Le Lecteur remarquera que nôtre dessen les Le Lecteur remarquera se se Notes, toutes les particularités intéressantes qui peuvent piquer la curiosité, à l'égard des personnes & des événemens, mais seulement de relever les er

reurs, ou de suppléer au deffaut des Auteurs auxquels on doit avoir recours, pour s'instruire en détail de l'Histoire des Empereurs Mogols, dont nous n'ignorons pas qu'il suffit ici d'indiquer les principaux trais,

R. d. E.

(0) Muby-eddin-Eurenkzib, troisième fils de Chah-Dgihan, naquit le 22 d'Octobre 1618, monta sur le Trône en 1658, sit en-fermer son frère Murad Babche, se rendit maître de Dilli, relégua son Père à Egrè, marcha contre son frère Sultan Chudja, le desit près de Kievre, fut proclamé Empereur pour la seconde fois, en 1659, sous le nom d'Alem-Guir, & fit mourir son frère aine Dara - Chukioub, emprisonna son propre fils Sultan Mubammed, & Suleiman Chukioub, ills de] Dara-Chukiouh dans le Château de Guvaliar. Son fils, Mubammed-Ekber, se révolta contre lui en 1664, dans le tems qu'il marchoit contre les Radjeputs. Il le poursuivit jusques dans le Dekien, & l'obligea de se sauver par Mer en Perse. Pendant un règne d'environ cinquante ans, il fit continuellement la guerre. Il conquit Bichapour, Halder-Abad, & d'autres Places fortes du Dekien, qui augmentèrent considérablement les revenus de l'Empire; mais il perdit Kandehar, Balkhe & Bedahchan. Il mourut à Ahmed-Niguer, en 1707, & fut enterré près d'un fameux Derviche, nommé Chabzein eddin, dans le voisinage de cette Ville. Otter, ibid.

(p) Voyez les Relations de Carré & de l'Estra, au Tom. XI.

rance trouble forts foumi qui s'e

IL Cha-H te d'u avec . vant r défian fuite. gea la gea d' autres Père. la Rac Monar tièrem postéde la Pref Carnat trouva Cepend défit l' Pamala Citadel il en ce lam. fon règ par leq Provin zarate : puisem l'un co Cour. retirer. la mort

(q) T vent cités le foupço cilié ave causer d'i & âgé de (r) C me de se

à Au

de cent

me de se (1) O XII. trouver un orad - bax . tabli fur le fante dans

contre Se-Visapour, s d'Aureng-Places des l'Empire. comme un picqué de ets de cette ine maladie our s'élever qui languiftoute espé-

ffaut des Aurecours, pour ire des Empel'ignorons pas incipaux traits.

troisième fils 22 d'Oftobre 1658, fit encbe, le rendit Père à Egrè, tan Chudja, le lamé Empereur , fous le nom on frère ainé fon propre fils ateau de Guvase révolta conqu'il marchoit pourfuivit jusgea de se sau-dant un règne it continuelle-ichapour, Haites du Dekien, ment les revedit Kandehar, urut à Ahmed. rré près d'un babzein - eddin, . Otter, ibid. de Carré & de rance, fit empoisonner Cha-Jehan (q), & calma, par ce parricide, tous les Description troubles de l'Empire. Après avoir réduit les Rebelles, il foûtint les efforts du Roi de Perse; il mit à la raison Sevagi & d'autres mécontens; il foumit le Rana, & fit évanouir les projets d'Ekbar, l'aîné de ses fils (r).

qui s'étoit retiré en Perse.

IL avoit trois autres fils, qui aspiroient tous trois à l'autorité Souveraine. Cha-Halam. Azam-Chab, & Cambashe. Cha-Halam, qui se trouvoit à la tête d'une Armée, conquit le Royaume de Golkonde, & fit ensuite la paix avec Abdalacan (s), qui portoit cette Couronne. Mais Aureng-Zeb, avant réduit presqu'en même-tems le Roi de Visapour (t), concut tant de défiance de Cha-Halam, qu'il le fit arrêter avec les Princes ses enfans. Enfuite, portant lui-même la guerre dans le Pays de Golkonde, il en affiégea la principale Forteresse. Le danger auquel sa vie y sut exposée l'obligea d'abandonner la conduite du Siège à Azam-Chah, l'aîné de ses deux autres fils, qui surprit Abdalacan, & l'envoya prisonnier à l'Empereur son Père. Ce fut dans la personne de ce malheureux Roi, que finit, en 1687, la Race des Rois de Golkonde, qui tiroient leur origine des anciens Monarques du Bisnagar. Il ne restoit plus à Aureng-Zeb, pour se voir entièrement maître de cet Empire, qu'à conquérir le Carnate, les montagnes possédées par Sambagi (v), & le Pays de Maduré, qui forme la pointe de la Presqu'Isse de l'Inde. Il envoya son fils Azam-Chah dans la Province de Carnate; & marchant lui-même vers les montagnes, la résistance qu'il y trouva ne pût l'empêcher de se faisir de Sambagi, auquel il fit ôter la vie. Cependant Rani-Raja, frère de Sambagi, continua de soûtenir la guerre, désit l'Armée Mogole, & força Aureng-Zeb de lever le Siège de devant Pamalaguer. La fortune, pour le consoler, fit prendre, à Azam-Chah, la Citadelle de Gingi, & le rendit maître de tout le Pays de Carnate. Mais il en conçut bien-tôt une jalousie, qui lui fit rendre la liberté à Cha-Halam. Cette cruelle passion ne cessa point de le tourmenter, tout le reste de fon règne. Enfin, lorsqu'il se crut-proche de sa fin, il sit un testament, par lequel il divisoit ses Etats entre ses enfans. Il laissoit l'Indoustan & les Provinces au-delà du Sind à Cha-Halam: les Royaumes de Decan & de Guzarate à Azam-Chah, & ceux de Golkonde & de Visapour à Cambash. L'épuisement de forces, dans lequel il tomba au mois de Février 1707, arma. l'un contre l'autre, les deux plus jeunes de ses fils, qui se trouvoient à la Cour. Après s'être un peu rétabli, il leur donna ordre à tous deux de se retirer. Cambash obéit; mais Azam-Chah ne quitta point la Cour jusqu'à la mort de son Père, qui arriva le 4 du mois de Mars de la même année. la Aureng-abad, Capitale du Decan. Aureng-Zeb mourut âgé de plus de cent ans (x).

(q) Tous les autres Voyageurs qu'on a fouvent cités, épargnent au moins à Aureng-Zeb le soupcon de ce parricide. Il s'étoit reconcilié avec son Père, qui ne devoit plus lui causer d'inquiètude, étant en sa puissance, à agé de quarre-vingt ans. R. d. E.

(r) Ce n'étoit pas l'aîné, mais le troisseme de ses fils. R. d. E.

(s) Ou Abou il Haffan Koth Schab. R. d. E. XIII. Part.

L'INDOUSTAN.

Enfans d'Au-

Fin detla Race des Rois de Gol-

1707.

(t) Il se nommoit Adil-Schab, & étoit Beau - père d'Aureng-Zeb, qui le fit empoison-

ner, après cette victoire, R. d. E.

(v) C'étoit le fils de Sevagi. R. d. E.

(x) Suivant M. Otter il n'avoit que quatre-vingt-fept, ans & demi. Les Missionnaires Danois lui en donnent près de quatrevingt - treize, R. d. E.

DESCRIPTION DE L'INDOUSTAN. AZAM-CHAH s'étant emparé de l'Empire & des trésors de son Père, ne perdit pas un moment pour se mettre à la tête d'une Armée. Cha-Hallam, qui reçut aussi-tôt cette nouvelle, assembla ses sorces, se sit proclamer Empereur à Dehly, & marcha sièrement contre Azam-Chah. Les deux Partis, étant venus aux mains [près d'Agra], se battirent avec beaucoup d'animosité. La nuit les sépara: mais le lendemain, Azam-Chah, s'etant obstiné à recommencer le combat, sut vaincu, & se tua dans le mouvement de son desespoir (y). Cha-Halam, recueillit les fruits de sa victoire, en se soins contre son frère Cambash, qu'il sit périr aussi dans un combat (z), & dont la mort le laissa paissible sur le Trône.

Cha · Ha· lam, ou Kutabeddin-Behadir-Chah. MALHEUREUSEMENT cette succession, qui est la dernière dont nos Voyageurs & nos Historiens ayent publié l'Histoire, paroît entièrement démentie par le témoignage de M. Otter, qui donne pour Successeur, à Aureng-Zeb, Muhammed-Muzem, l'aîné de ses fils. On cesse ici de releguer ses observations dans les Notes, parcequ'on ne connoît point d'autre éclaircissement sur l'Histoire moderne de cet Empire. "Muhammed-Mu, zem partit, dit-il, de Kaboul, à la tête d'une Armée, livra bataille près d'Agra, à son frère Muhammed-Azem (Azam-Chah), le désit, & sut pro, clamé Empereur sous les noms de Kutebeddin-Behadir-Chah, & de Chah, Alem. Alors, marchant contre son frère Kiam-Babche, (celui que nos Historiens nomment Cambash, ou Cambax), qui s'étoit établi à Haider-

A la vérité, M. Otter a donné, dans un autre endroit, le nom de Mubammed-Ekbar au fils aîné d'Aureng-Zeb; & le nom de Chah-Alem qu'il fait prendre au Successeur, n'est guères différent de celui de Cha-Halam. Mais l'aîné des quatre Princes étoit en Perse, & pouvoit être venu par Kaboul; au-lieu que Cha-Halam n'y pouvoit être alors, puisqu'on le suppose à Dehli; sans compter qu'il ne paroît, par aucune trace, qu'il eût jamais porté

le nom de Muhammed-Muzem (a).

Abad, il le fit prisonnier".

QUEL-

(y) Plusseurs Auteurs le disent de même; mais les Missionnaires Danois prétendent au contraire qu'il sut tué dans la mêlée, avec se deux sils, après avoir règné cinq mois.

(z) Ce Prince n'avoit que cinq cens Cavaliers. Il fut fait prisonnier & conduit à Badarscha, où il mourut peu de tems après.

R. d. E.

(4) Le témoignage de M. Otter, loin de démentir celui de tous les autres Voyageurs & Historiens, le confirme pleinement à tous égards. A la vérité il est assez difficile de concilier leurs récits, par la variation qui règne dans les noms. Cependant on y parvient avec la connoissance de ces différences, qui fixe celle des personnes & des

événemens.

Aureng-Zeb eût cinq fils, dont l'ané, nommé Mobammed-Moazem, ou simplement Sultan Mohammed, Gendre du Roi de Golkonde, s'étant enfui au Bengale auprès de Chah-Chuia son Oncle, sut ramené à la Cour, & conduit prisonnier à Gualeor, où son Père le sit exécuter, suivant les Missionnaires Danois. Quoiqu'il en soit, il étoit mort depuis longtems; ainsi 41 n'est point question de lui dans ces dernières révolutions.

Le second fils s'appelloit d'abord Chah-Alem - Bhadur; mais depuis la mort de son frère il prenoit aussi souvent son nom, qui n'est proprement qu'un titre (1).

Des qu'on sçait donc que Chah-Alem,

(2) Meanem fignific le plus grand.

fon fill fes fre par Fe

FE monta gneur rir en RE

Chah, mé, c Seids let, qu N A

fils de le gou mais il vingt-dir-Cha

(ou Hal

hammed

zem, l'a

toient e C'est le ayant é qualité e pour di eunes f Zeb, n Otter n M. Prev mort en pouvoit Kaboul, étoit à la en être fe; fans ces de h de M. C portoit a & celui nement a fur cet a (b) C

pire; Il cinq ann xante - h fils, 1.

( I ) Ber reur. Il p le même V Cha-Haproclamer
Les deux
beaucoup

1, s'étant
ouvement
ctoire, en
ourna tous
nbat (2),

e dont nos ntièrement resseur, à ci de releint d'autre nmed-Muataille près & fut pro-& de Chabui que nos à Haider-

om de Mun qu'il fait am. Mais ar Kaboul; pose à Dehamais porté

Quel-

dont l'aîné, u fimplement du Roi de engale auprès u ramené à la Gualeor, où t les Miffionfoit, il étoit il n'est point ières révolu-

d'abord Chahmort de son on nom, qui 1). Chah-Alem,

(04

QUELQUE jugement qu'on porte de ce Behadir-Chah, ce fut Dgihandar, son fils, qui fut l'héritier de son Trône, après avoir vaincu & tué trois de ses frères, à l'exemple de ses deux Prédécesseurs. Il sut désait, à son tour, par Ferruh-Sier, & forcé de recourir à la suite (b).

FERRUH-SIER, fils d'Azim-Elchan, & petit-fils de Behadir-Chah, monta fur le Trône, & fut déposé quelque-tems après, par deux Seigneurs de sa Cour, nommés les Seids (c), qui l'aveuglèrent & le firent mou-

rir en 1719

REFI-ED-DEREDJAT, fils de Refi-Eleban, & petit-fils de Behadir-Chah, fut tiré, par les Scids, du Château de Selimguer, où il étoit enfermé, & mis sur le Trône à la place de Ferruh-Sier. Trois mois après, les Seids lui ôtèrent aussi la vie, & mirent à sa place son frère Resi-Ed-Deoulet, qui mourut peu de tems après, de mort naturelle (d).

NASREDDIN-MUHAMMED-CHAH, fils de Djian-Chah (e), & petitfils de Behadir-Chah, fut austi mis sur le Trône par les mêmes Seids, qui le gouvernèrent d'abord. Il se débarrassa de leur tyrannie dans la suite, mais il eut le malheur de tomber dans de plus grands maux. Ce sut en 1739, vingt-unième année de son règne, que le fameux Thamas-Kouli-Khan, ou Nadir-Chah, s'étant rendu maître de Kandahar, prosita de la mollesse de ce Prince, pour entrer dans l'Inde, avec une Armée redoutable, & forçant tous

(ou Halam, n'importe) est le même que Mohammed Moazem, ou Muhammed Muzem, l'ainé des sils d'Aureng-Zeb qui restoient en vie, il n'y a plus de dissilutés. C'est le même qui, après neus ans de prison, ayant été remis en liberté, fut envoyé en qualité de Viceroi à Kaboul, d'où il revint pour disputer la Couronne à ses deux plus jeunes frères; Carle troisième sils d'Aureng-Zeb, nommé Mubammed-Ekbar, que M. Otter ne désigne pas pour l'atné, comme M. Prevost l'en accuse mal-à-propos, étoit mort en Perse depuis quelques années, & ne pouvoit par conséquent point être venu par Kaboul, au-lieu que Chah-Alem, qui y étoit à la mort de son Père, pouvoit très-bien en être de retour à Dehli, où on le suppose; sans compter qu'il paroit, par des traces de beaucoup antérieures aux recherches de M. Otter (r), que le même Chah-Alem portoit aussi le double nom qu'il lui donne; & celui qu'il lui fait prendre, après son avénement au Trône, ne doit laisser aucun doute sur cet article. R. d. E.

(b) Chah-Alem gouverna très-mal l'Empire; Il mourur à Dehli, après un règne de cinq années, le 28 Février 1712, âgé de foi-xante-huit ans quatre mois, laissant quatre fils, r. Mua/ladim ou Mossodim, nommé

DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.
Dgihandar.

Ferruh-Sier.

1719.

Refi-Ed-Deredjat.

Refi · Ed · Deoulet ·

Nafreddin-Muhammed-Chah.

1739.

aussi Jandarscha ou Dgihandar Scha. 2. Assimdim ou Assimscha. 3. Rasiel Gadders, ou Rasischa. 4. Chojchaista Choadder ou Janscha, qui se sirce derniers y périrent, & Muassadim l'atné recta le Mattre de l'Empire. Vaincu par Farruchser, sils d'Assimdim son second frère, qui le sorça de prendre la fuite, il su arrêté par un de ses propres Officiers, & perdit la tête après avoir règné neus mols. R. d. E.

(c) C'étoient Saidabbuild Kan & Said-

(c) C'étolent Sáidabdullá Kan & Saidbu/Janali Kan, deux de ses principaux Ministres. R. d. E.

(d) Suivant les Missionnaires Danois, Faruchser eut d'abord pour Successeur Rafieldowla, qui mourut au bout de quatre mois, de mort naturelle. Les Saidos mirent ensuite sur le Trône un autre Prince du sang, nommé Rasieldarascha, qui ne règna que six mois; & après lui un troisseme Prince du sang, nominé Chaisan, qui ne vécut non plus que six mois, & mourut à Dehli de mort naturelle. R. d. E.

(e) Ce Djian-Chah, ou Dgihandar, comme il a été nommé plus haut, est le même que Muassadim ou Dgihandar-Scha, que nous avons dit l'aîné des sils de Chah-Alem, ou Behadir-Chah. R. d. E.

<sup>(1)</sup> Bernier entr'autres, le nomme toûjours Suhan-Mazum, & il dit que c'étoit le second fils de l'Empereur. Il parle aussi de l'aîné, qu'il appelle simplement, comme M. Otter, Sustan-Maimend, Quant à Ekbar, le même Voyageur ajoute, plus d'une fois, qu'il étoit le troisième. Celà est déciss à ce qu'on pense.

Description
DE
L'INDOUSTAN.

les obstacles, s'avança jusqu'à Lahor, dont il n'eut pas plus de peine à se saisir. Le Voyageur, qu'on ne cesse pas de citer, dans l'opinion qu'on a de sa sidélité, se trouvoit alors en Perse; & l'occasion qu'il eut de se faire instruire de toutes les circonstances de ce grand événement, rend son témoignage sort précieux. On peut lire, dans sa Relation, l'origine de Nadir-Chah & les progrès de sa fortune (f). Il suffira d'en détacher ici ce qui appartient à cet article.

Exploits de Thamas-Kouli-Khan, ou Nadir-Chah, dans l'Inde.

Le Grand Mogol Muhammed-Chah lui demande la paix.

Cérémonial de leur entrevûe.

L'Ennemi des Mogols, encouragé par la foiblesse de leur résistance & par les invitations de quelques Traîtres, mena son Armée victorieuse à Kiernal. entre Lahor & Dehli. Il y fut attaqué par celle de Muhammed. Chah; mais l'ayant battue, avec cette fortune supérieure qui avoit presque toûjours accompagné fes armes, il mit bien - tôt ce malheureux Empereur dans la nécessité de lui demander la paix. Ce qu'il y eut de plus déplorable pour l'Indoustan, Nizam-ul-Mulk (g), ce même Traître, qui avoit appellé Nadir-Chah, fut choisi pour la négociation. Il se rendit au Camp du Vainqueur avec un plein-pouvoir. L'un & l'autre fouhaitoient de se voir, pour concerter l'exécution entière de leurs desseins. Ils convinrent que Muhammed-Chah auroit une entrevûe avec Nadir-Chah, qu'il lui feroit un présent de deux mille Kiurours (b), & que l'Armée Persane sortiroit des Etats du Mogol. Le cérémonial fut aussi règlé. Il portoit ,, qu'on dresseroit une , tente entre les deux Armées; que les deux Monarques s'y rendroient fucceffivement, Nadir-Chah le premier, & Muhammed-Chah lorfque l'autre y seroit entré; qu'à l'arrivée de l'Empereur, le fils du Roi de Perse feroit quelques pas au devant de lui pour le conduire; que Nadir-Chah iroit le recevoir à la porte & le meneroit jusqu'au fond de la tente, où ils se placeroient en même-tems sur deux Trônes, l'un vis-à-vis de l'autre; qu'après quelques momens d'entretien, Muhammed-Chah re-" tourneroit à fon Camp; & qu'en fortant, on lui rendroit les mêmes hon-" neurs qu'à fon arrivée".

Un autre Traître nommé Seadet - Khan, voulut partager avec Nizam-ul-Mulk les faveurs de Nadir-Chah, & prit, dans cette vûe, le parti d'encherir sur sa méchanceté. Il sit insinuer au Roi que Nizam-ul-Mulk lui avoit manqué de respect, en lui offrant un présent si médiocre, qui ne répondoit ni à l'opulence d'un Empereur des Indes, ni à la grandeur d'un Roi de Perse. Il lui promit le double, s'il vouloit marcher jusqu'à Dehli; à condition néanmoins qu'il n'écoutât plus les conseils de Nizam-ul-Mulk.

,

qui lui .

toit

tôt

Mu

con d'ag

qu'i

nir

" fe

,, a

,, d

, ta

, m

,, qı

na

fo

" vo

M ter a

rent

de ce

aprè

pit l

dir-C

prine

dans

passe mair paré

pour

mon

Ils le

ces paro

Trahifon qui fait rompre les premières négociations pour la paix.

(f) Voyage d'Otter, Tom. I. pag. 298

(g) Ce Seigneur étoit Gouverneur du Decan, & passoit pour un des plus grands hommes de l'Empire. Mais il avoit reçu, de la part des Ministres de l'Empereur, divers sujets de mécontentement, qui ne lui faisoient respirer que la vengeance. C'étoit lui qui avoit facilité l'entrée de l'Inde aux Persans. La mort du premier Ministre Khan-Devran, qui avoit été tué à la bataille de Kiernal, n'avoit pas satisfait toute son animosité, quoiqu'elle l'eût laissé maître absolu dans le Conseil & dans l'Armée. Muhammed, dans l'embarras de sa situation, venoit de le nommer tout à la sois Vekil-Mutlak, c'est-àdire, Lieutenant-Général de l'Etat, & Généralissime de ses Troupes.

(b) Le Kiurour fait cent Leuks. Le leuk fait cent mille roupies; & la roupie vaut environ quarante-cinq sous de nôtre mon-

goye.

e peine à se nion qu'on a t de se faire rend fon tégine de Naher ici ce qui

réfistance & victorieuse à Muhammedvoit presque x Empereur s déplorable avoit appellé mp du Vaine voir, pour que Muhamit un présent des Etats du resseroit une v rendroient Chah lorfque Roi de Perque Nadirid de la ten-'un vis-à-vis ned-Chah remêmes hon-

ec Nizam-ule parti d'enul - Mulk lui , qui ne rérandeur d'un ıfqu'à Dehli; m - ul.- Mulk,

fon animofité, absolu dans le uhammed, dans noit de le nom. utlak, c'est-à-l'Etat, & Gé-

euks. Le leuk la roupie vaut de nôtre monqui le trompoit, qu'il retînt l'Empereur, lorsqu'une fois il l'auroit près de Description lui. & qu'il se sit rendre compte du trésor. Cette proposition, qui flattoit l'avidité de Nadir-Chah, fut si bien reçue, qu'elle lui fit prendre aussi-

tôt la résolution de ne pas observer le Traité (i). IL ordonna un grand Festin. L'Empereur étant arrivé, avec Nizam-ul-Mulk, fut traité d'abord comme on étoit convenu. Après les premiers complimens, Nadir-Chah fit signe de servir, & pria Muhammed-Chah d'agréer quelques rafraîchissemens. Son invitation fut acceptée. Pendant qu'ils étoient à table. Nadir-Chah prit occasion des circonstances pour tenir ce discours à l'Empereur: " Est-il possible que vous aviez abandonné le " foin de vôtre Etat, au point de me laisser venir jusqu'ici? Quand vous " apprîtes que j'étois parti de Kandahar, dans le dessein d'entrer dans l'In-, de, la prudence n'exigeoit-elle pas que quittant le féjour de vôtre Capi-, tale, vous marchassiez en personne jusqu'à Lahor, & que vous envoyas-" fiez quelqu'un de vos Généraux avec une Armée jusqu'à Kaboul, pour " me disputer les passages? Mais ce qui m'étonne le plus, c'est de voir , que vous ayiez eu l'imprudence de vous engager dans une entrevûe avec moi, qui suis en guerre avec vous, & que vous ne sachiez pas que la plus grande faute d'un Souverain est de se mettre à la discrétion " de son Ennemi. Si, ce qu'à Dieu ne plaise, j'avois quelque mauvais dessein sur vous, comment pourriez-vous vous en désendre? Mainte-" nant je connois affez vos Sujets, pour favoir que Grands & Petits. ils

font tous des lâches, ou même des traîtres. Mon dessein n'est pas de

vous enlever la Couronne. Je veux seulement voir vôtre Capitale, m'y

" arrêter quelques jours, & retourner ensuite en Perse". En achevant

ces derniers mots, il mit la main sur l'Alcoran, & fit serment de tenir sa

MUHAMMED-CHAH, qui ne s'attendoit point à ce langage, parut l'écouter avec beaucoup d'étonnement : mais les dernières déclarations le jettèrent dans une consternation qui le fit croire prêt à s'évanouir. Il changea de couleur. Sa langue devint immobile, son esprit se troubla. Cependant, après avoir un peu refléchi fur le danger dans lequel il s'étoit jetté, il rompit le filence, pour demander la liberté de retourner dans fon Camp. Nadir-Chah la lui refusa, & le mit sous la garde d'Abdul-Baki-Krau, un de ses principaux Officiers. Cette nouvelle repandit une affreuse consternation dans toute l'Armée Indienne. L'Intimadud-Deoulet (1), & tous les Omrahs passèrent la nuit dans une extrême inquiètude; ils virent arriver, le lendemain matin, un Officier Persan, avec un détachement, qui après s'être emparé du tréfor & des équipages de l'Empereur, fit proclamer, dans le Camp. que chacun pouvoit se retirer librement avec ses équipages & tout ce qu'il pourroit emporter, fans craindre d'être arrêté ni de recevoir d'insulte. Un moment après, dix Cavaliers Perfans vinrent enlever l'Intimadud-Deoulet. Ils le conduisirent au quartier de l'Empereur, dans leur propre Camp, & le

L'INDOUSTAN.

Nadir-Chah GrandMogol.

Discours qu'il lui tient.

Muhammed-

Adresse de Nadir-Chah.

i) Otter, ubi sup. pag. 385 & 386. Ibid. pag. 387.

Visir de l'Indoustan, que d'autres nomment l'Athamadoulet.

<sup>(1)</sup> Voilà donc le veritable titre du Grand-

L'Indoustan.

Précautions qu'il prend du côté de Dehli.

DESCRIPTION laissèrent avec ce Prince. Après la dispersion de l'Armée, Nadir-Chah pouvoit marcher droit à la Capitale: mais, voulant persuader au Peuple que sa marche étoit concertée avec Muhammed-Chah, il fit prendre les devants à Seadet-Khan, pour disposer les esprits à l'exécution de ses desseins. Ce Khan partit avec deux mille chevaux Perfans, commandés par un des fils de Nadir-Chah. Il commença par faire publier, à Dehli, une défense de s'opposer aux Persans. Ensuite, ayant fait appeller le Gouverneur du Fort. illui communiqua des Lettres, munies du sceau de l'Empereur, qui portoient ordre de faire préparer le quartier de Renchen-Abad, pour Nadir-Chah, & d'évacuer le Fort, pour y loger le détachement qui l'avoit suivi. Cet ordre parut étrange au Gouverneur; mais il ne laissa pas de l'exécuter avec une aveugle foumission. Les deux mille Persans entrèrent dans le Fort. Seadet-Khan prit le tems de la nuit pour s'y transporter. Il mit le sceau de l'Empereur sur les coffres, & aux portes des magasins. Ensuite il dressa un état exact des Omrahs, des Ministres, des autres Officiers, & de tous les riches Habitans de la Ville, Indiens ou Mahométans. Cette liste devoit apprendre d'abord, à Nadir-Chah, les noms de ceux dont il pouvoit exiger de l'argent à son arrivée. Seadet-Khan fit aussi marquer les Palais, qui devoient être évacués pour loger les Officiers Persans (m).

Dans quel ordre il marthe vers cette Capitale.

CEPENDANT le Vainqueur, maître de la caisse militaire, de l'artillerie & des munitions de guerre, qui s'étoient trouvées dans le Camp, envoya tout, fous une bonne escorte, à Kaboul, pour le faire transporter en Perfe. Il partit ensuite de Kiernal, dans l'ordre suivant: l'Empereur, porté dans une litière, accompagné de Nizam-ul-Mulk, du Visir, de Serbulend-Khan & d'autres Omrahs, marchoit à la droite, suivi de quarante mille Perfans. Une autre partie de l'Armée Perfane étoit à la gauche; & Nadir-Chah faifoit l'arrière-garde avec le reste de ses Troupes. Après plusieurs jours de marche, ils arrivèrent (n) au Jardin Impérial de Chalémar, où ils passèrent la nuit. Le lendemain, l'Empereur fit fon entrée dans Dehli. Lorfqu'il fut descendu au Palais, il sit publier que Nadir-Chah devoit arriver le jour suivant, avec ordre à tous les Habitans de fermer leurs maisons, & défenfe de se tenir dans les rues, dans les marchés, ou sur les toîts pour voir l'entrée du Roi de Perse. Cet ordre fut exécuté si ponctuellement, que Nadir-Chah étant entré le 9, en plein jour, ne vit pas un Indien dans son chemin. Il alla prendre fon logement dans le quartier de Renchen-Abad, qu'on lui avoit préparé. Seadet-Khan s'étoit empressé d'aller au-devant de lui jusqu'au Jardin de Chalémar, & l'avoit accompagné au Palais, où il étoit descendu. Il se flattoit d'obtenir une audience particulière, & de lui donner des avis sur la conduite qu'il devoit tenir dans la Capitale. Le Roi n'avant paru faire aucune attention à ses empressemens, il osa s'approcher, pour se faire entendre. Mais il fut reçu avec beaucoup de hauteur, & menacé même d'être puni, s'il n'apportoit aussi-tôt le présent qu'il avoit promis. Un traitement si dur lui sit reconnoître d'où partoit le coup. Nizamul-Mulk, qui avoit feint pendant quelques jours de l'affocier à sa trahison,

Punition d'un Traitre.

(m) Otter, ubi sup. pag. 390 & précédentes.

mais avoit foi. rant d le len LE de De mes;

renco toute le Roi attend s'étan grand Il orde les boi dans l leurs c mes, les Prê égorgé qui éc égard

> maifor Qu la défe toffe, ne se: tirent. nier le L'Aut fonnes heurei

bares,

tachèr leur bu

 $N_{I}$ Ville, Il don quarti exhale touche Habita fut au

<sup>(</sup>n) Le 7 de Zil-Hadge, qui répond au mois de Mars.

mais qui étoit trop habile pour vouloir partager avec lui la faveur du Roi. Description avoit déja trouvé les moyens de le perdre, en faisant soupçonner sa bonnefoi. Le malheureux Seadet-Khan épuisa toutes ses ressources; & desespérant de l'emporter sur son Rival, il prit du poison, dont on le trouva mort le lendemain (0).

LE même jour, un bruit, répandu vers le foir, persuada aux Habitans de Dehli que Nadir-Chah étoit mort. Ils prirent tumultueusement les ar- des Persans mes; & leur haine les portant à faire main-basse sur tous les Persans qu'ils dans Dehli. rencontroient dans les rues, on prétend que dans ce transport, qui dura toute la nuit, ils en firent périr plus de deux mille cinq cens. Quoique le Roi en cût été d'abord informé, la crainte de quelque embuscade lui fit attendre le lendemain pour arrêter le desordre. Mais au lever du Soleil, s'étant transporté à la Mosquée de Reuchenud-dewlet, le spectacle d'un grand nombre de Persans, dont il vit les corps étendus, le mit en fureur. Il ordonna un maffacre général, avec permission de piller les maisons & les boutiques. A l'instant, on vit ses Soldats répandus, le sabre à la main, dans les principaux quartiers de la Ville, tuant tout ce qui tomboit sous leurs coups, enfonçant les portes & se précipitant dans les maisons, hommes, femmes, enfans, tout fut massacré sans distinction. Les Vieillards, les Prêtres & les Dévots, réfugiés dans les Mosquées, furent cruellement égorgés en récitant l'Alcoran. On ne fit grace qu'aux plus belles filles, qui échappèrent à la mort pour affouvir la brutalité du Soldat, sans aucun égard au rang, à la naissance, ni même à la qualité d'Etrangère. Ces Barbares, las enfin de répandre du sang, commencèrent le pillage. Ils s'attachèrent particulièrement aux pierres précieuses, à l'or, à l'argent; & leur butin fut immense. Ils abandonnèrent le reste; & mettant le seu aux maisons, ils réduissrent en cendre plusieurs quartiers de la Ville.

Quelques Etrangers, réfugiés dans la Capitale, s'attroupèrent pour la défense de leur vie. Les Bijoutiers, les Changeurs, les Marchands d'étoffe, se rassemblèrent près d'eux. L'Intendant des meubles de la Couronne se mit à leur tête, avec Iman-Eddin, Médecin de la Cour. Ils se battirent, quelque-tems, en desespérés. Mais n'étant point accoutumés à manier les armes, ils n'eurent que la fatisfaction de mourir le fabre à la main. L'Auteur affure qu'il périt, dans ce maffacre, plus de deux cens mille perfonnes. Un grand nombre de ceux qui échappèrent au carnage prirent heureusement la fuite (p).

NIZAM-UL-MULK & le Grand-Visir, pensant à sauver le reste de la Ville, allèrent se jetter aux pieds de Nadir-Chah pour lui demander grace. Il donnoit ordre, en ce moment, de porter le fer & le feu dans les autres quartiers. Les deux Omrahs furent mal reçus. Cependant, après avoir exhalé fon courroux dans un torrent d'injures & de menaces, il se laissa toucher; & l'ordre fut donné aux Officiers de rappeller les Troupes. Les Habitans reçurent celui de se renfermer dans leurs maisons, & la tranquillité fut ausli-tôt rétablie.

LE

( ) Ibid. pag. 362.

-Chah pou-

uple que fa

s devants à

esseins. Ce

un des fils

défense de

eur du Fort,

r, qui por-

Vadir-Chah,

fuivi. Cet

écuter avec

ins le Fort.

: le fceau de

ite il dressa

& de tous

tte liste de-

t il pouvoit

r les Palais,

de l'artillerie

mp, envoya

orter en Per-

ereur, porté de Serbulend-

ite mille Per-

Nadir-Chah

eurs iours de

ils passèrent

Lorfqu'il fut

river le jour

is, & défen-

ts pour voir

ement, que

en dans fon

nchen-Abad,

u-devant de

s, où il étoit

de lui don-

Le Roi n'a-

'approcher,

eur, & me.

l avoit pro-

p. Nizam-

fa trahifon,

mais

(p) Ibidem pag. 395 & précédentes.

Vengeance qu'ils en

DESCRIPTION

DE
L'INDOUSTAN.
L'ordre est
rétabli à
Dehli.

LE lendemain, on obligea les Soldats de rendre la liberté à toutes les femmes qu'ils avoient enlevées, & les Habitans d'enterrer tous les cadavres, sous peine de mort. Ces malheureux demandoient le tems de séparer les corps des Musulmans de ceux des Indiens idolâtres, pour rendre les derniers devoirs à chacun, suivant leur religion: mais, dans la crainte que le moindre délai ne fît recommencer le massacre, ils firent, à la hâte. les uns des fosses dans les marchés, où ils enterrèrent leurs amis pêle-mêle. les autres des buchers, où ils les brûlèrent fans distinction. On n'eut pas le tems, jusqu'au départ des Persans, de penser à ceux qui avoient été tués dans des lieux fermés; & ce fut alors un spectacle horrible, de voir tirer. des maisons, les cadavres à moitié pourris. Seid-Khan & Chehsurav-Khan. l'un parent du Visir, l'autre de Khara-Khan, qui avoit été tué à la batail. le, furent accufés, avec Reiman, Chef des Tchoupdars, ou des Huissiers de l'Empereur, d'avoir tué, dans le tumulte, un grand nombre de Persans. Nadir-Chah leur fit ouvrir le ventre; l'ordre fut exécuté aux yeux de Nizam. ul-Mulk & du Visir, qui avoient employé inutilement tout leur crédit pour les fauver.

Avidité de Nadir-Chah pour les richesses des Mogols.

NADIR-CHAH se sit apporter d'Audih, le trésor de Seadet-Khan, qui montoit à plus de dix leuks de roupies. Murid-Khan fut envoyé au Bengale, pour se faisir de la caisse des impôts. Nizam-ul-Mulk & le Visir eurent ordre de remettre la caisse militaire, qui étoit d'un Kiurour de roupies, lorsqu'ils étoient fortis de la Capitale pour marcher contre les Perfans. Ils furent sommés aussi de faire venir, de leurs gouvernemens, les fonds qu'ils y avoient en propre, & ceux qui appartenoient à l'Empereur. Nizam-ul-Mulk eut l'adresse de se tirer de cet embarras: " Vous sçavez, " Seigneur, dit-il au Roi, que je vous suis dévoué, & que je vous ai " toûjours parlé sincèrement; ainsi j'espère que vous serez disposé à me Lorsque je partis du Dekan, j'y établis mon fils en qualité de Lieutenant, & je remis entre ses mains tous les biens que je possédois. Tout le monde sçait qu'il ne m'est plus soumis, & qu'il ne dépend ,, pas de moi de le faire rentrer dans le devoir; vous êtes seul capable de le réduire, & de foumettre les Rajas du Dekan, qui font autant de " rebelles. Outre les trésors que mon fils a rassemblés, vous pourrez le ,, ver de fortes contributions sur ces siers Rajas, qui ne respectent plus au-" cune autorité. "

Nadir-Chah fentit toute l'adresse de cette réponse; mais comme Nizam-ul-Mulk lui étoit encore nécessaire, il prit le parti de dissimuler, & ne parla plus du trésor du Dekan. Le Visir sut traité avec moins de ménagement. On le croyoit très-riche. Le Roi, n'ayant pas réussi à l'intimider par des menaces, sit venir son Sécretaire, qu'il accabla d'injures, en le pressant de représenter ses comptes; & loin d'écouter ses raisons, il lui sit couper une oreille. Le Visir sut exposé au Soleil, ancien genre de supplice dans les Pays chauds. Cette violence lui sit offrir un Kiurour de roupies, sans y comprendre quantité de pierres précieuses, & plusieurs éléphans. Le Sécretaire sut taxé à de grosses sommes, & remis entre les mains de Serbulend-Khan, avec ordre d'employer les tourmens pour se faire payer. Mais il se délivra de cette vexation par une mort volontaire.

NADIR-

National Nat

EN auxqu mes in meubl à neuf de fide passa 1 délica les aut Perse. siers, tréfor. près c de Her de Nac tour, à la po monno teur d

> A pri Nadirnomme la lui r il ne fo politiq il prév l'impor tie de qu'il fa

Benga

bleme

(q) avoient Dgiban XII à toutes les e les cadams de fépapour rendre ns la crainte , à la hâte, s pêle-mêle, n n'eut pas ient été tués voir tirer. furav-Khan. à la batail-Huissiers de ersans. Nade Nizamcrédit pour

-Khan, qui é au Bengale Visir euour de routre les Pernemens, les l'Empereur. ous sçavez, ie vous ai sposé à me s en qualité ue ie possé. l ne dépend capable de autant de pourrez leent plus au-

comme Nilimuler, & ns de ménaà l'intimiinjures, en fons, il lui nre de fupour de rouusieurs élés entre les our se faire taire.

NADIR-

NADIR-CHAH, n'épargnant pas même les Morts, mit garnison dans Description les Palais de Muzaffer-Khan, de Mirklu, & de quantité d'autres Omrahs qui avoient perdu la vie au combat de Kiernal. Il tira de leurs héritiers un Elles'exerce Kiurour de roupies. Comme la Ville ne cessoit pas d'être investie, les jusques sur Habitans qui entreprenoient de se soustraire aux vexations par la fuite, les Morts. tomboient entre les mains des Troupes Persanes, & périssoient sans pitié. Bien-tôt on manqua de vivres, & la famine augmenta les maux publics. Plusieurs Etrangers, présérant le danger d'être maltraités par les Persans au supplice de la faim, se jettèrent en corps aux pieds de Nadir-Chah, pour lui demander du pain. Il se laissa toucher par leurs prières, & leur permit d'aller chercher du bled, pour leur subsistance, du côté de Ferid-Abad; mais, faute de voitures, ils étoient obligés de l'apporter sur leurs têtes.

Enfin Nadir-Chah se sit ouvrir le trésor Impérial & le garde-meuble. auxquels on n'avoit pas touché depuis plusieurs règnes. Il en tira des sommes inestimables, en pierreries, en or, en argent, en riches étoffes, en rial. meubles précieux, parmi lesquels il n'oublia point le Trône du Paon, évalué à neuf Kiurours; & toutes ces dépouilles furent envoyées à Kaboul, sous de fidèles escortes. Alors, pour se délasser des fatigues de la guerre, il passa plusieurs jours en promenades, & d'autres en festins, où toutes les délicatesses de l'Inde furent servies avec profusion. Les beaux édifices, & les autres ouvrages de Dehli, lui firent naître le dessein de les imiter en Dehli, pour Perse. Il choisit, entre les Artistes Mogols, des Architectes, des Menui- un grand siers, des Peintres, & des Sculpteurs, qu'il fit partir pour Kaboul avec le projet. trésor. Ils devoient être employés à bâtir une Ville & une Forteresse, d'après celles de Jehan-abad. En effet il marqua, dans la fuite, un lieu près de Hemedan, pour l'emplacement de cette Ville, qui devoit porter le nom de Nadir-Abad. Les guerres continuelles, qui l'occuperent après fon retour, ne lui permirent pas d'exécuter ce noble projet: mais, pour laisser Monno à la postérité un monument de sa conquête, il sit battre, à Dehli, de la qu'il sait monnoye d'or & d'argent, avec laquelle il paya ses Troupes. On assura l'Auteur de ce récit, qu'il fit battre aussi de ces pièces à Surate & dans le Bengale. Mais elles n'eurent point de cours dans la Capitale; & vraisemblablement elles n'en eurent pas plus dans les deux autres Pays (q).

APRÈS avoir épuifé le trésor Impérial & toutes les richesses des Grands, Nadir-Chah fit demander, à Muhammed-Chah, une Princesse de son sang, fils avec nommée Kiambahche, pour Nafrullah-Mirza son fils, & ce Monarque n'osa Mogole. la lui refuser. Le mariage se fit dans la forme des loix Musulmannes; mais il ne fut point accompagné d'un festin, ni d'aucune marque de joye. Sa politique ne se bornoit point à l'honneur d'une simple alliance. Comme il prévoyoit trop de difficultés dans la conquête d'un si vaste Empire, & de l'impossibilité même à le conserver, il vouloit s'assurer du moins d'une partie de l'Inde. Le lendemain de la cérémonie, il fit déclarer à l'Empereur des Etats du qu'il falloit céder aux nouveaux Mariés la Province de Kaboul, avec tous Mogol à

s'empare du

les Artistes de

les Nadir-Chah.

<sup>(</sup>q) Quelques unes de ces monnoyes c'est-à-dire, le Prince des Princes du Monde, Dgiban - Chab - Chaban - Nadir - Iran-u-Zeman; Siècle.

avoient pour legende : Sultan ber Selatini- le Roi des Rois , la Merveille de la Perfe & du

Description
DE
L'Indoustan.

les autres Pays de l'Inde, situés au-delà de la Rivière d'Etek. Dans la nécessité de céder à la force, Muhammed, par un écrit signé de sa main & scellé de son sceau (r), abandonna ses droits sur de si belles Provinces. Nadir-Chah ne fongea plus alors, qu'à grotfir ses richesses par de nouvelles extorsions. Il exigea des Omrahs & de tous les Habitans de la Ville, des fommes proportionnées à leurs forces, fous le nom de présent. Quatre Seigneurs Mogols, chargés de l'exécution de cet ordre, firent un dénombrement exact de toutes les maisons de la Ville, prirent les noms de ceux qui devoient payer, & les taxèrent enfemble à un Kiurour & cinquante Leuks de roupies: mais lorsqu'ils présentèrent leur liste au Roi, cette somme lui parut trop modique; & devenant furieux, il demanda fur le champ les quatre Kiurours que Seadet-Khan lui avoit promis. Les Commissaires effravés divisèrent entr'eux les différens quartiers de la Ville, & levèrent cette somme avec tant de rigueur, qu'ils firent mourir, dans les tourmens, plusieurs personnes de la plus haute distinction. A force de violence, ils ramassèrent trois Kiurours de roupies, dont ils déposèrent deux & demi dans le trésor de Nadir-Chah, & gardèrent le reste pour eux. Un Dervis, touché de compassion pour les malheurs du Peuple, présenta au terrible Nadir-Chah un écrit, dans ces termes: " Si tu ès Dieu, agis en Dieu. Si tu ès Prophéte, ,, conduis-nous dans la voye du falut. Si tu ès Roi, rends les Peuples heu-", reux, & ne les détruis pas". Nadir-Chah répondit, sans s'émouvoir: ", je , ne suis pas Dieu, pour agir en Dieu; ni Prophéte, pour montrer le chemin du falut; ni Roi, pour rendre les Peuples heureux. Je suis celui que " Dieu envoye contre les Nations sur lesquelles il veut faire tomber sa vengeance (s)".

Nadir-Chah part de Dehli. Enfin, content de ses succès dans l'Inde, il se prépara sérieusement à retourner en Perse. Le 6 de Mai, il assembla au Palais tous les Omrahs, devant lesquels il déclara qu'il rétablissoit l'Empereur dans la possession libre de ses Etats. Ensuite, après avoir donné à ce Monarque plusieurs avis sur la manière de gouverner, il s'adressa aux Omrahs, du ton d'un Maître irrité;, Je veux bien vous laisser la vie, leur dit-il, quelqu'indignes que vous en source.

( r ) La datte de cet Acte est du mois Muharrem, l'an de l'Hegire 1152; ce qui revient au mois d'Avril 1739. On a rapporté les noms des Pays dans l'Article Géographique: mais le préambule de l'Acte ne mérite pas moins d'attention par la singularité des motifs: " Le " Prince des Princes, le Roi des Rois, l'om-" bre de Dieu sur la terre, le Protecteur de l'Islam (c'est à dire de la vraye foi), le , fecond Alexandre, le puissant Nadir Chah, , que Dieu fasse regner long tems, ayant " envoyé ci-devant des Ambassadeurs auprès " de moi , prosterné devant le Trône de Dieu, " j'avois donné ordre de terminer les affaires " pour lesquelles ils étoient venus. Le même dépêcha depuis, de Kandehar, [le Turc-" man Mubammed Kban, en qualité d'Ambaf-" fadeur,] pour me faire souvenir de ses de-" mandes: mais mes Ministres l'amusèrent, &

"foyez; " tâchèrent d'éluder l'exécution de mes or-" dres. Cette mauvaise conduite de leur part " a fait naître de l'inimitié entre nous. Ellea " obligé Nadir-Chah d'entrer dans i Inde avec une Armée. Mes Généraux lui ont livré " bataille auprès de Kiernal. Il a remporté la " victoire; ce qui a donné occasion à des " négociations, qui ont été terminées par une " entrevûe que j'ai eue avec lui. Ce grand Roi " est ensuite venu avec moi jusqu'à Chah-Dgi-,, han Abad. Je lui ai offert mes richesses, " mes trésors & tout mon Empire : mais il n'a " pas voulu l'accepter en entier, & se conten-,, tant d'une partie, il m'a laissé Maître, ,, comme j'étois, de la Couronne & du Trône. " En confidération de cette générofité, je lui " ai cédé, &c. Otter, pag. 404 & suivantes.

(s) Ibid. pag. 414.

, foye , de fa de m 33 TEL cheffes propre butin de L'Aute indépen L'Arme De-la I de Lah vexatio noit des qu'on lu berté d'i pouilles habiles de s'inst qu'un tr ques-uns de rigue LAd

la conste nab, l'In naire de té que si exécuté gée de b de son e Chefs d on jetta prit une fa vie, fieurs to de porte prétexte dans leu lui avoi il les fit

Kaboul.

l'Empere

(t) Of (v) It vingt mil ment de l , foyez; mais si j'apprens à l'avenir que vous fomentiez dans l'Etat l'esprit Description ,, de faction & d'independance, quoiqu'éloigné, je vous ferai fentir le poids de ma colère, & je vous ferai mourir tous sans miséricorde (t)".

Dans la né-

fa main &

nces. Na-

uvelles ex-

Ville, des

. Quatre

n dénom-

s de ceux

inte Leuks

omme lui

np les qua-

es effrayés

cette fom-

, plufieurs amasserent

e tréfor de

é de com-

Chah un é-

Prophéte.

uples heu-

ıvoir: "je

er le che-

s celui que

oer fa ven-

usement à

Omrahs,

ession libre

rs avis fur

ître irrité:

ie vous en

", foyez;

de mes or-

de leur part

nous. Ellea

ns | Inde a-

lui ont livré remporté la

asion à des

ées par une

e grand Roi Chah-Dgi-

richesses,

mais il n'a

t se contenë Maître, du Trône.

ofité, je lui

uivantes.

Tels furent ses derniers adieux. Il partit le lendemain, avec des ri- Ses adieux chesses immenses, en pierreries, en or, en argent, qu'on évalua pour son aux Omrahs. propre compte à soixante & dix Kiurours de roupies; sans y comprendre le butin de ses Officiers & de ses Soldats, qu'on fait monter à dix Kiurours. L'Auteur évalue toutes ces fommes à dix-huit cens millions de nos livres, indépendamment de tous les effets qui avoient été transportés à Kaboul. L'Armée Persane marcha, sans s'arrêter un seul jour, jusqu'à Serbind (v). De-la Nadir-Chah fit ordonner à Zekieria-Khan, Gouverneur de la Province de Lahor, de lui apporter un Kiurour de roupies. Ce Seigneur, à qui les vexations de la Capitale avoient fait prévoir qu'il ne feroit pas épargné, tenoit des grosses sommes pretes, & se mit aussi-tôt en chemin, avec celle qu'on lui demandoit. Sa diligence lui fit obtenir diverses faveurs, & la liberté d'un grand nombre d'Indiens, que le Vainqueur enlevoit avec les dépouilles de leur Patrie. Mais il ne put la faire accorder à cinquante des plus habiles Ecrivains du Divan, que Nadir-Chah faifoit emmener, dans le dessein de s'inftruire à fond des affaires de l'Inde. Ces Malheureux, n'envisageant qu'un trifte esclavage, cherchèrent d'autres moyens pour s'en délivrer. Quelques-uns prirent la fuite. D'autres, que cette raison sit resserrer avec plus de rigueur, se donnèrent la mort, ou se firent Musulmans (x).

La difficulté, pour les Persans, étoit à se rapprocher de la Province de Kaboul. Ils n'étoient plus maîtres, ni de la Capitale, ni de la Personne de l'Empereur, dont la captivité avoit tenu toutes les parties de l'Empire dans tire. la consternation & le respect. Ils avoient à passer le Tchenav, ou le Chenab, l'Indus, & d'autres Rivières, dans un tems où l'abondance extraordinaire des eaux ne leur permettoit pas d'y jetter des ponts. On n'a pas douté que si les Afgans, Peuples qui habitent à l'Occident de l'Indus, avoient exécuté la réfolution qu'ils formèrent, d'attaquer au passage une Armée chargée de butin, Nadir-Chah n'eût été perdu sans ressource. Mais la fertilité de son esprit le tira de ce danger. Dix leuks de roupies, qu'il distribua aux Chefs de la ligue, firent évanouir tous les projets. Les eaux diminuèrent; on jetta un pont sur le Fleuve, & l'Armée passa sans obstacle. Alors il prit une réfolution, que l'Auteur met au rang des plus grandes actions de sa vie, & qu'il ne put croire, dit-il, qu'après se l'être fait attester par plusieurs témoins dignes de foi. Il fit publier, parmi ses Troupes, un ordre de porter à son trésor tout le butin qu'elles avoient fait dans l'Inde, sous prétexte de les foulager, en se chargeant de ce qui pouvoit les embarrasser dans leur marche. Elles obéïrent: mais il poussa l'avidité plus loin. On lui avoit appris que les Officiers & les Soldats avoient caché des pierreries: il les fit fouiller tour à tour, en partant; & leur bagage fut visité avec la

traordinaire

(t) Otter, Tome II. pag. 90. (v) Ibidem. pag. 92. Serhind est à cent vingt miles de Dehli, & au même éloigne- donna le nom de Firouz-Abad. vingt miles de Denn, & au mons ment de Lahor, à trois journées de Semana, ( : S s 2

qui est une autre Ville à l'Ouest. Firouz Chab

(x) Ibid. pag. 94.

L'INDOUSTAN.

Politique qui la fait réüssir.

Description même rigueur. Ainsi rien ne put échapper à ses recherches. Mais, après s'être emparé de tout ce qu'on découvrit, il fit distribuer à chaque Soldat cinq cens roupies, & quelque chose de plus aux Officiers, pour les conso. ler de cette perte. Il doit paroître étonnant que toute l'Armée ne se fût pas foulevée contre lui, plutôt que de se laisser arracher le fruit d'une si pénible expédition. L'Auteur observe que ce qui arrêta le soulevement. fut l'adresse qu'il avoit toûjours, de semer dans l'esprit de ses Sujets, sur tout de ceux qui composoient ses Armées, une défiance mutuelle, qui les empêchoit de se communiquer leurs desseins. Plusieurs, à la vérité, son. gèrent à déserter: mais la crainte d'être massacrés par les Indiens, les retint, & le service n'en devint que plus exact (y).

Derniers obstacles qu'il furmonte.

D'AUTRES Indiens voulurent disputer le passage aux Persans. Nadir. Chah, se lassant de partager ses richesses avec ses Ennemis, se sit jour par la force des armes: & les ayant obligés de prendre la fuite, il les fit pour. fuivre par divers détachemens, qui pénétrèrent dans leurs habitations, où ils mirent tout à feu & à fang. Le dernier obstacle qu'il eut à vaincre sut dans la Province de Pekier, dont le Gouverneur, ayant refusé de se soumettre à ses armes, ruina le Pays par lequel il devoit passer, empoisonna les puits en y jettant du bois de Zakkoum, & faccagea, par le feu, les fo. rêts & les campagnes; ensuite renfermant tous ses trésors dans la Forteres. fe d'Emir-Kiout, située sur la Rivière de Hest-Nud, il sit entrer une partie des Tribus dans celle de Habsul-Emir, & se fortifia lui-même dans celle de Khuda-Abad, avec une Armée de cinquante mille chevaux & d'autant d'infanterie, pour en défendre les approches. Mais il ne résista pas long-tems à la fortune d'un Ennemi, qui employoit l'artifice aussi heureusement que la valeur. Nadir-Chah trouva le moyen de se saisir du Gouverneur & de fon fils; après quoi, passant la Rivière de Hest-Nud, il s'empara du Fort d'Emir-Kiout, & de toutes les richesses qu'on y avoit rassemblées. Pendant le chemin qui lui restoit jusqu'à Kaboul, il envoya plusieurs beaux chevaux de son écurie, avec d'autres présens, à Muhammed-Chah; & toute fa retraite eut l'air d'un nouveau triomphe. On apprit, avec beaucoup de joyé, dans l'Inde, qu'il avoit repris la route de Kandahar; & l'inquiètude diminua par degrés, jusqu'à l'heureuse nouvelle de son retour en Perse.

(y) Ibid. pag. 94. Avant que de passer l'Indus, Nadir-Chah s'étoit rendu à Rebnas, Ville & Fort à l'Orient de la Rivière d'Etek, fur le bord de celle de Suvat, à une journée & demie au Sud de Ferbale. On remarque toutes ces Places, en faveur de la Géographie. Le même motif fait observer, d'après M. Otter, que Multan, Ville sameuse, dont on a vu la Description dans deux articles précédens, n'est pas seulement très-considérable par elle-même, mais encore par fon district qui est fort grand. Il s'étend, du côté de l'Ouest, jusqu'à la frontière de Mekran,

& vers le Sud jusqu'à Mansouré. Multan est defendu par un bon Fort. On voit, aux environs, des vignes & des jardins d'une demie lieue de longueur, accompagnés de fort beaux Palais. Les femmes du Pays font braves, manient les armes comme les hommes, & montent bien à cheval. Ibid. Note de la pag. 99.

Nota. Nous retranchons de cette Remarque quelques circonstances qui ont déja été rapportées, & dont M. Prevost ne se souve-

noit plus. R. d. E.

cations sienne. Nizamle voya l'admin voir. dernier la fuite des Mo tribuer les Gran foit enc dant l'E de malt fentir, rappella la troisi Abad; entrepri tures, dégouts

> ces, y i Corps d exemple autant mi de l pour les pouvoit Muham Général gnit aux à fortir virent l ment, preilion

ment er

CET

## III.

### Etat de la Cour du Mogol depuis le départ de Nadir-Chah.

ES détails sont précieux lans un Voyageur exact & fidèle; sur-tout

ceux qui regardent un Pays, avec lequel on a peu d'autres communi-

DESCRIPTION L'INDOUSTAN.

Nizam · ul-

cations. Recueillons, avec confiance, ce que M. Otter a jugé digne de la l'administrasienne. Quoique Muhammed-Chah n'eût pas pénétré toute la trahison de tion. Nizam-ul-Mulk, il avoit de fortes raisons de se désier de sa conduite. Mais, le voyant protégé par Nadir-Chah, il se vit dans la nécessité de lui laisser l'administration. Ce Ministre actif ne négligea rien pour confirmer son pouvoir. Il s'attacha d'abord à mettre dans ses intérêts tous les Partisans du dernier Ministre, & des autres Omrahs qui avoient péri à Kiernal & dans la suite des troubles. A la vérité, ce fut aux dépens des légitimes héritiers des Morts, qu'il dépouilla de leurs biens & de leurs emplois, pour les diftribuer à ses nouvelles Créatures. Cette conduite lui fit des ennemis parmi les Grands; mais elle lui affuroit la faveur populaire; &, ce qu'il se propofoit encore plus, elle fervoit à dissiper le soupçon de sa perfidie. Cependant l'Empereur leva le masque de la dissimulation, lorsqu'il le vit affecter de maltraiter & d'éloigner les anciens Serviteurs de la Cour; & pour faire fentir, par un coup d'autorité, combien cette injustice lui déplaisoit, il rappella, malgré lui, Emir-Khan & Ishak-Khan. Le premier fut revêtu de la troisième dignité militaire de l'Empire, avec le Gouvernement d'Allah-Abad; & le second, de la qualité de Sécretaire d'Etat. Ces deux Omrahs entreprirent, de concert, d'enlever à Nizam-ul-Mulk la plûpart de ses Créatures, de le traverser dans ses entreprises & de lui causer toutes sortes de dégouts. Le grand Visir toûjours attaché à l'Empereur, & personnelle-

ment ennemi de Nizam-ul-Mulk, favorisa secrétement leurs mesures (a). CETTE nouvelle division, dont on fut bien-tôt informé dans les Provinces, y fit naître de nouveaux desordres. Un Gouverneur subalterne de celle d'Ekbar-Abad prit le nom de Deranti-Chab, & s'étant mis à la tête d'un Corps de Cavalerie & d'Infanterie, se rendit maître de son Canton. A son exemple, d'autres petits Gouverneurs secouèrent le joug, & s'érigèrent en autant de Souverains. Dans l'intervalle, Azim-Ullah-Khan, devenu ennemi de Nizam-ul-Mulk, s'étoit lié d'intérêts avec Emir-Khan. pour les réduire. On lui donna un corps de bonnes Troupes, & tout ce qui pouvoit affurer le fuccès de fon expédition. Il défit & dispersa les Rebelles. Muhammed-Chah prit occasion de cet important service, pour le nommer Général de ses Armées. Son crédit augmentant de jour en jour, il se joignit aux ennemis de Nizam-ul-Mulk. Ces Omrahs engagerent l'Empereur à fortir de la Capitale, sous prétexte d'une partie de chasse. Lorsqu'ils le virent hors de Dehli, c'est à dire, assez libre pour les écouter tranquille- hors de Dehliment, ils lui proposèrent de delibérer sur les moyens de se délivrer de l'oppression du Ministre. Dans ce conseil secret, on résolut d'envoyer Seid-

L'Empereur s'efforce de

Ligue for.

(a) Otter, ubi sup. pag. 107 & suiv.

111.

Mais, après

aque Soldat ur les confo-

ée ne se fût ruit d'une si

oulevement.

Sujets, furelle, qui les

vérité, fon-

ens, les re-

ins. Nadir-

fit jour par

les fit pour-

itations, où

à vaincre fut

é de se sou-

empoisonna

feu, les fo-

la Forteref-

r une partie

e dans celle

l'autant d'in-

as long-tems

usement que

erneur & de

ara du Fort

blées. Pen-

fieurs beaux

d-Chah; &

avec beau-

andahar; &

e fon retour

é. Multan est

oit, aux envi-

s d'une demie gnés de fort du Pays font

mme les hom-

. Ibid. Note

cette Remar-

i ont déja été

st ne se souve-

DESCRIPTION
DE C
L'INDOUSTAN.

Mubammed-Kban à Nadir-Chah, pour se plaindre de la mauvaise administration de Nizam-ul-Mulk. On convint autis que l'Empereur écriroit à Badgira, pour l'engager à chasser, du Dekan, le fils de Nizam-ul-Mulk, avec promesse de le revetir lui-meme de ce Gouvernement. Emir-Khan se chargea de rappeller à la Cour tous les Seigneurs que le Ministre en avoit éloi, gnés, sur-tout Muhammed-Khan & ses fils. Après avoir pris ces mesures, l'Empereur & les Omrahs rentrèrent sans affectation dans la Capitale (b).

Habileté de Nizam - ul-Mulk.

Il engage

feindre de se

retirer avec

le Vifir à

lui.

MALHEUREUSEMENT pour le succès de leurs vûcs, le grand Visir é. toit vivement picqué de voir croître la faveur d'Emir-Khan, & la sienne diminuer de jour en jour. Sa paresse l'empêchoit d'agir & d'écouter son ressentiment. Mais Nizam-ul-Mulk, plus actif, découvrit ses dispositions & ne manqua pas d'habileté pour les feconder. Sans pénétrer les desseins qui se formoient contre lui-même, il avoit le cœur ulceré. Non-seulement l'Empereur n'avoit pas voulu confentir à renvoyer Emir-Khan dans fon Gou. vernement d'Allah-Abad, & à éloigner Ishak-Khan; mais il marquoit fi peu d'égard pour ses demandes, qu'il lui avoit refusé de donner à son fils Gazi. Eddin le commandement de l'artillerie, & à Hafiz-Eddin l'Office de Sécre. taire d'Etat. Dans fon chagrin, Nizam-ul-Mulk réfolut de se lier avec le grand Visir, qui malgré la foiblesse de son autorité, conservoit une sorte de puissance par ses richesses & par le nombre de ses domestiques & de ses créatures. Il le prit en particulier; & feignant d'avoir oublié leurs anciennes divisions, il lui représenta vivement ce qu'ils avoient tous deux à craindre du Parti opposé. " Ne vous appercevez-vous pas, lui dit-il, , que depuis quelque tems nous sommes ici des Serviteurs inutiles, & que cet état nous expose au mépris? Le feul parti qu'il y ait à prendre est de nous unir étroitement; feignons de vouloir quitter la Cour. Le besoin qu'on a de nous fera bien-tôt renaître nôtre considération (c)".

CETTE feinte parut dangereuse au Visir. Mais Nizam-ul-Mulk revint fi souvent à la charge, en lui représentant que l'Empereur ne pouvoit se passer de leurs services, & lui promettant de le rendre maître du Conseil, s'ils en chassoient une fois les Khans Emir & Ishak, qu'il le fit consentir à présenter chacun leur Requête, pour demander la permission de se retirer. Mais ils furent extrêmement surpris de se voir prendre au mot, à la sollicitation d'Emir & d'Ishak, qui excitèrent l'Empereur à prositer d'une si belle occasion de se délivrer d'eux. Dans leur indignation, ils firent sortir sur le champ, de la Capitale, tous leurs gros bagages; & ramassant dans un seul jour dix-sept mille sus dont ils armèrent un même nombre d'hommes, ils partirent le 6 du mois de Zil-Kadè, qui répond au mois de Fé-

vrier 1740. (d).

Les circonstances de leur départ effrayèrent jusqu'aux deux Khans, Auteurs de leur disgrace. Ils craignirent un dessein formé de susciter de nouveaux troubles; & leur foiblesse, autant que leur imprudence, les sit courir à l'Empereur, pour lui représenter que tout étoit à craindre de deux Ennemis si puissans, qu'on ne pouvoit trop se hâter de prévenir leur révolte, &

(b) Pag. 111.

(c) Pag. 113.

(d) Pag. 114.

pé de ui qui & leur tôt à la repréfe en reffe tion ne ne voul déclara balança tente de ner à se confent fon Got pitale, tre côté informé tirer. public la étoit de foumissie nistres, LE V

qu'il fa

plus lon tirent fu Nizam-u fa marc ner le to ne fut p laissa dé ver de narque, plus ric tretien.

Qua le Visir ta que si mettre e fils, ce te de se gner de mée.

(e) D' Palanquin (f) M. administraroit à *Badgi*-Mulk, avec han fe charn avoit éloi. es mefures. pitale (b). and Visir é. & la sienne 'écouter fon dispositions les desseins on-feulement ans fon Gou. irquoit fi peu on fils Gazi. ce de Sécre. e lier avec le oit une forte nes & de ses dié leurs antous deux à , lui dit-il, inutiles, & y ait à prenr quitter la ôtre considé-

Mulk revint e pouvoit se du Confeil, confentir à de se retirer. t, à la folli-fiter d'une fi firent fortir massant dans mbre d'hommois de Fé-

Khans, Auriter de noules fit courir deux Ennerévolte, & qu'il 14.

qu'il falloit fur le champ les satisfaire tous deux. Muhammed-Chah, frap- Descrittion pe de l'embarras de ses deux Favoris, & ne trouvant personne autour de L'Indoustan. lui qui cût affez de fermeté pour lui en inspirer, se rendit à leur conseil, & leur laissa la liberté d'agir en son nom. Emir-Khan se transporta aussi- se de la Cour tôt à la tente du Visir, qui étoit campé hors de la Ville. Après lui avoir les sait rapreprésenté le chagrin que sa fuite causoit à l'Empereur, & la douleur qu'il en ressentoit lui-même, il le pressa instamment de revenir. Cette proposition ne déplut point au Visir, qui n'avoit quitté la Cour qu'à regret: mais ne voulant fe déterminer à rien, fans la participation de Nizam-ul-Mulk, il déclara qu'il s'en remettoit à la décission de ce Ministre. Emir Khan ne balança point à monter avec lui dans un Palanki (e). Ils se rendirent à la tente de Nizam ul-Mulk, où Emir-Khan ne fit pas difficulté de se prosterner à ses pieds, & de lui demander grace pour le passé. Nizam-ul-Mulk consentit à rentrer dans Dehli, à condition qu'Emir-Khan se retireroit dans fon Gouvernement. En effet, ce timide Favori, étant retourné à la Capitale, donna ordre que ses tentes & ses bagages sussent transportés de l'autre côté de la Rivière. Enfuite il se rendit auprès de l'Empereur, & l'ayant informé du fuccès de sa négociation, il lui demanda la permission de se retirer. Elle lui fut d'abord refusée: mais ses instances & le prétexte du bien public la lui firent obtenir. Ishak-Khan crut que le moyen de se justifier étoit de rejetter, sur Emir-Khan, la cause de tous les troubles. Quelques foumissions, accompagnées d'une promesse de fidélité qu'il fit aux deux Ministres, lui firent conserver son poste.

LE Visir, & Gazi - Eddin fils de Nizam - ul - Mulk, ne pouvant résister plus long-tems à l'empressement qu'ils avoient de retourner à la Cour, partirent sur le champ pour aller faire leurs soumissions à l'Empereur. Mais Nizam-ul-Mulk feignit de persister dans le dessein de se retirer, & continua sa marche l'espace de quatre lieues, après lesquelles il s'arrêta, pour donner le tems à l'Empereur de lui faire de nouvelles instances. Sa politique ne fut pas trompée. Muhammed-Chah, malgré toute sa répugnance, se laissa déterminer à cette humiliante démarche. Le Visir meme alla trouver de fa part Nîzam-ul-Mulk. Il le ramena au Palais, où le Monarque, forcé de dissimuler, lui fit un bon accueil, le revêtit de ses plus riches habits, & lui rendit toute sa consiance dans un long entretien.

Quatre ou cinq jours après cette révolution, Nizam-ul-Mulk avertit le Visir, que l'affaire la plus pressante étoit celle du Dekan. Il lui representa que si Badgira, dans l'espérance qu'Emir-Khan lui avoit donnée de le mettre en possession de ce Gouvernement, venoit à bout d'en chasser son fils, ce Raja ne manqueroit point de marcher droit à la Capitale, à la tête de ses Merehais (f). Là-dessus, ajoûtant qu'il ne pouvoit lui-même s'éloigner de la Cour sans danger, il proposa au Visir de partir à la tête de l'Armée. Mais la confiance étoit déja diminuée entr'eux. Le Visir s'étoit

(e) D'autres écrivent Paleki; d'autres Ce font les Marattes, nommés autrement Ganimes, qui ont tant fait parler d'eux de-(f) M. Prevost écrit toujours Merchais. puis. R. d. E.

Nizam - ul-Mulk fait fes conditions.

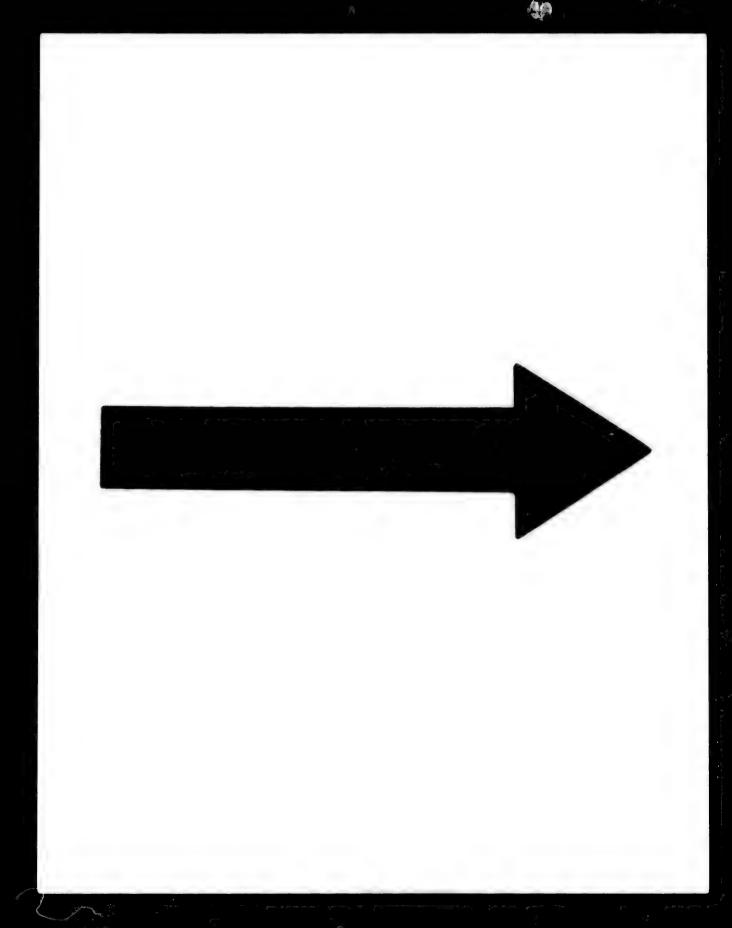



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

GIM STATE OF THE S



DESCRIPTION DE L'INDOUSTAN. apperçu que Nizam-ul-Mulk éludoit l'exécution de ses promesses. Cette

proposition acheva de les diviser.

BIEN-TÔT les Ganimes, s'étant affemblés dans le Dekan au nombre de cent mille hommes, s'approchèrent de Baçaim, Ville de la dépendance des Portugais, & s'en mirent en possession. Goa même seroit tombée entre leurs mains, si l'on n'eût pris le parti de leur payer huit cens mille roupies pour les en éloigner. Ils donnèrent aussi de l'inquiètude aux Anglois; mais ils n'osèrent attaquer Bombay, quoiqu'ils en eussent conçu le dessein.

Guerres intestines des Mogols.

Les Rajas Badgira & Sahou n'eurent pas plutôt reçu l'ordre expédié par Emir-Khan, qu'oubliant leurs secrétes liaisons avec Nizam-ul-Mulk, ils se mirent en mouvement pour chasser son fils du Dekan. Ils l'assiégèrent dans Aureng Abad; & les vivres devinrent si chers, qu'il étoit à la veille de se rendre, lorsqu'une seule lettre de son père, qui avoit repris son autorité, fit changer de face aux affaires. Il fortit de la Place, & les Merehais se retirèrent; mais ce sut pour porter leurs ravages dans d'autres Provinces de l'Empire. Mulhardgi, Ratoudgi, & d'autres Chefs de ces Brigands, partirent avec quarante mille Cavaliers, dans la réfolution de lever le tribut de l'Inde. Ils s'avancèrent jusqu'aux dépendances de Benaris, à huit journées d'Azim-Abad, saccageant les Bourgs & les Villages. Ils étoient prêts à passer la Rivière de Kiunk, pour répandre la désolation dans les Provinces d'Allah-Abad & d'Audih (g), lorsqu'Ebul-Mansour-Khan, Gouverneur de la dernière, se mit à la tête de cinquante mille hommes, & marcha du côté de Benaris, pour s'opposer à leurs courses. Emir-Khan. qui s'étoit retiré à Allah-Abad, après sa disgrace volontaire, n'eut pas le courage de se joindre à Ebul-Mansour-Khan; mais un autre Khan, originaire de ce Pays, fit réparer, en diligence, les fortifications de Ferah - Abad. Les Chefs des Merehais ayant appris qu'Ebul-Mansour-Khan marchoit vers eux. & qu'Ali-Verdi-Khan, Naïb de la Province de Behar, après avoir tué Serefraz-Khan, Gouverneur de Bengale, s'étoit emparé de ses trésors, partirent de Benaris, & prirent la route d'Azim-Abad. Ensuite la mort imprévue de Badgira les obligea de rentrer dans leurs Terres.

On ne connoît point de Mémoires plus récens sur l'état intérieur de l'Empire Mogol (b). Mais la secheresse de cet article m'engage à le terminer

par

(g) Audih se nomme aussi Tebout-Pour. C'est la Capitale des Etats du Rana [Sanga], qui sont situés entre le Gutcherat, le Pays de Devlet-Abad, & la Province de Lahour. La Ville d'Audih est située sur une montagne aride, à l'Ouest, & peu éloignée d'Egrè; à quatre journées de Tebitour, Ville & Canton du même Pays, à dix journées d'Abmed-Abad, à la même distance au Sud de la Ville de Takiour, qui est à quatre journées à l'Ouest de Lahour, & à deux au Nord-Est de Djalour. La Ville de Suroubi est à dix

journées au Sud d'Audih. Il pleut fort peu dans le Pays d'Audih, & la plupart des Habitans y font Idolâtres. Otter, ubi sup. Note de la pag. 127.

(b) Cependant M. Prevost avoit déja rapporté, sous l'Article de Pondichery, qui nous reste à donner, les suites de cette guerre contre les Marattes, & la mort de Nazerzingue (1), sils de ce même Nizam-ul-Mulk, le grand Ami de sa Nation, à qui il prodigue ici, peut-être sans y penser, les épithètes de trattre & de perside. R. d. E.

(1) Souba de Golkonde, tué dans la fangiante bataille du 16 Decembre 1750,

par u difpar deven **I**'habit dians. rent c tre, q reçut : pargna turier reddin les mê d'appr nouvel te la publiqu noncée le Raja ne hom duisiren Vifir av lui épai zam-ulqui, ét Visir m fant des & mang fût pas qu'il pre on nous ner, le

cerrique la viqu'elle l'fiper tou lui conn fion & final conn fion & final cerrique l'ul l'elle. L'elle l'el

lais, &

plus long

ne puren XIII.

nombre de épendance it tombée cens miliètude aux Tent concu

s. Cette

expédié par Iulk, ils se gèrent dans **à la** veille ris fon aules Mereautres Prode ces Briition de lede Benaris, ges. Ils éolation dans Khan, Gouiommes, & mir - Khan, n'eut pas le originaire Abad. Les it vers eux, pir tué Sere-

intérieur de a le terminer

fors, parti-

mort impré-

pleut fort peu ûpart des Ha-, ubi sup. No-

st avoit déja ndichery, qui le cette guerre ort de Nazerne Nizam·ulition, à qui il y penser, les de. R. d. E.

Bedreddin-Khan, fils aîné du Visir, avoit Description par un récit plus intéressant. disparu à la bataille de Kiernal, sans qu'on est psi découvrir ce qu'il étoit devenu. Un Inconnu, qui lui ressembloit parfaitement, & qui avoit pris l'habit de Dervis, arriva un jour à Perver, à la tête d'une troupe de Men-Quelques domestiques du Raja, qui connoissoient Bedreddin, prirent ce jeune homme pour lui, & s'empresserent d'apprendre à leur Maître, qu'ils avoient retrouvé le fils du Visir. Le Raja se le fit amener, le reçut avec toute la distinction qu'il crut devoir au rang de son Père, & n'épargna pas les plus riches habits pour l'en revêtir. En vain le jeune Avanturier refusa ces marques d'honneur, en protestant qu'il n'étoit pas Bedreddin. On refusa de l'en croire. Le Raja continua de le traiter avec les mêmes respects, & le retint malgré lui, pour se donner le tems d'apprendre au Visir que son fils étoit heureusement retrouvé. Cette nouvelle répandit la joye, non-feulement dans sa famille, mais dans toute la Capitale de l'Empire, où elle fut célébrée par des réjouissances publiques. Le Visir fit un riche présent au Messager, qui la lui avoit annoncée, & pressa, par sa réponse, le retour d'un fils si cher. Aussi-tôt le Raja fit préparer un beau palanki, porté sur un éléphant, & mit le jeune homme en marche, fous une escorte de cinq cens Cavaliers, qui le conduisirent jusqu'à Ekbar-Abad, où ils le remirent à d'autres gardes, que le Visir avoit envoyés au-devant de lui. Il fut mené à petites journées, pour lui épargner de la fatigue, jusqu'à Tibet, Bourg voisin de Dehli, où Nizam-ul-Mulk se trouvoit alors campé. On le fit descendre chez ce Ministre, qui, étant ami du Visir, embrassa son fils & lui baisa le front. Bien-tôt le Visir même, amené par son impatience, lui fit les mêmes caresses, en verfant des larmes de joye. Ensuite ils s'assirent tous trois sur le même sofa, & mangèrent ensemble. On a peine à concevoir que cette familiarité ne fût pas capable de faire ouvrir les yeux au Visir; ou du moins, que celui qu'il prenoit pour son fils, n'aidât point alors à le détromper. on nous raconte, avec le même air de certitude, qu'ayant achevé de dîner, le Visir se rendit à la Capitale, y conduisit le jeune homme à son Palais, & le fit entrer aussi-tôt dans le Harem, pour ne pas laisser sa mère plus long-tems dans l'impatience.

CETTE Dame ne pensa point à se voiler pour son fils. Elle le recut à visage découvert. Elle examina sa phisionomie & sa taille. Quoiqu'elle le trouvât parfaitement semblable à Bedreddin, elle voulut disfiper tous les doutes, en examinant un endroit de son corps où elle lui connoissoit une marque. Mais, ne l'ayant pas trouvée, sa consusion & son repentir furent extrêmes. " Ce n'est pas mon fils, s'écria-" t'elle. Qu'on le fasse fortir sur le champ". Alors il ne balança point à répéter qu'il n'étoit pas fils du Visir. Il nomma son véritable père, & se plaignit qu'on eût resusé de le croire, avant cet éclaircissement. Ainsi le résultat d'un examen trop exact troubla toute la joye de la Maison. Le Visir, confus de sa méprise, & plus encore de l'imprudence qu'il avoit eue, d'introduire un homme de cet âge dans son Harem, voulut réparer l'une & l'autre, en l'adoptant pour son fils. Mais toutes ses offres ne purent lui faire obtenir cette satisfaction. Ce jeune Etranger, qui étoit XIII. Part.

Avanture vée au Visir. Description
DE
L'Indoustan.

un libertin d'honnête naissance, fit admirer son obstination à rejetter la fortune: & son père, informé de sa conduite, vint le reclamer avec des transports de joye (k).

CET événement n'est pas sans exemple. Mais, quand on lui trouveroit quelque apparence romanesque, le témoignage de M. Otter suffit pour lui

donner de la vraisemblance.

(k) Otter, ubi sup. pag. 126 & précédentes.

·(43)·

Genéalogie des Grands Mogols.

[In ne fera pas inutile, de joindre à la fin de cet Article, une Liste Genéalogique des Grands Mogols qui ont règné dans l'Indoustan, depuis Tamerlan, qu'on regarde comme le Fondateur de cet Empire, jusqu'à nos jours. Elle servira de guide dans l'Histoire de ces Princes, qu'on n'a pu éclaircir, par tant de Remarques, sans la rendre un peu embarassante pour une partie des Lecteurs.

## Liste Genéalogique des Grands Mogols.

- I. MIER-TIMOUR, ou Timour Lenk, communément nommé Tamerlan, depuis 1370, jusqu'à 1405. Il laissa quatre fils:
  - I. Djihan-Guir.
  - 2. Sjeich-Hamar.
  - 2. Miroun-Chab.
  - 4. Mirzah-Charok, ou Mirzah-Seyed.
- П. Miroun-Снан, depuis 1405, . . . . . jusqu'à 1408.
- III. MIRZAH-SEYED, son frère, depuis 1408, . jusqu'à 1447. Ce dernier étoit en même-tems Empereur de Tartarie & de l'Indoustan.
- IV. Pier-Mohhammed, fils de Djihan-Guir, depuis 1447, jusqu'à 1452. Il règna seulement sur l'Indoustan, & sut suivi par son fils;
- V. Abou-il-Said, depuis 1452, . . . jusqu'à 1469. Son fils lui succède:
- VI. SULTAN-HAMED, ou Sjeich-Omar-Chab, depuis 1469, jusqu'à 1495.
  Il est suivi par son fils (a);
  VII.

(a) On a dit à tort, ci-dessus, que Valentyn ne parle pas du genre de mort de ce Frince, qu'on fait tomber d'une terrasse, au-

lieu que, suivant lui, c'est la terrasse qui s'éboula sous ses pieds. VII.

VIII.

IX. E

•

XI. C

:

•

| VII. CHAH-BABOUR, depuis 12<br>Il établit le Siège de<br>1526, & laissa deux            | fon En    |               | à De      | hli ,   | jufqu'à 1532.<br>en | DESCRIPTION DE L'INDOUSTAN. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|---------------------|-----------------------------|
| 1. Mirzab-Homajom, & 2. Mirzah-Kamoran.                                                 |           |               |           |         |                     |                             |
| VIII. Homajom, depuis 1532,<br>Suivi par fon fils;                                      | •         | •             | •         | •       | jusqu'à 1552.       |                             |
| IX. ERBAR, depuis 1552, Il laissa trois fils;                                           | •         | •             | •         | •       | jusqu'à 1605.       | ·                           |
| <ol> <li>Sultan-Selim.</li> <li>Pehari, ou Moraad.</li> <li>Mirzab Danijaal.</li> </ol> |           |               |           |         |                     |                             |
| X. SELIM, après son avénemen                                                            | t nomr    | né <i>Gel</i> | an - G    | uir.    | de-                 |                             |
|                                                                                         |           |               |           |         | , jusqu'à 1626.     |                             |
| Il eut quatre fils;                                                                     |           |               |           |         |                     |                             |
| 1. Chofrou, dont le fils étoit l                                                        | Boulaki.  |               |           |         |                     |                             |
| 2. Perwis.                                                                              |           |               | L - L - C |         |                     |                             |
| 3. Chorom, depuis fon élévati<br>4. Sjabariar.                                          | on non    | nme c         | nan-G     | enan.   |                     |                             |
| Terri ajoûte un cinque Sultan-Taucht.                                                   | uième f   | fils, q       | u'il n    | omm     | •                   |                             |
| XI. CHAH-GEHAN, depuis 162<br>Il eut quatre fils, & d                                   |           | les;          | ٠         | •       | julqu'à 1657        |                             |
| 1. Dara-Sjekoub, ou Secoer; S                                                           |           |               |           |         |                     |                             |
| a) Soliman-Sjekoub, dont<br>b) Miraad-el-Molouk.                                        | le fils e | stoit S       | epe-Sj    | ekoub.  | •                   |                             |
| c) Nour-el-Tadjou, fa fille                                                             |           |               |           | ,       |                     | *                           |
| 2. Chah-Chuja, ou Sousa, qui                                                            |           | nia fila      | & de      | uv fill | A4 •                |                             |
| a) Sultan-Banke, ou Bon-                                                                |           | , 40 min      |           | ****    | ,                   |                             |
| b) Mirzah-Bhadour, ou B                                                                 |           | chter.        |           |         |                     |                             |
| c) Mirzab-Saan, ou Saan                                                                 | -Sultan.  |               |           |         |                     |                             |
| d) Hamed-Mehalle. } fes e) Nour-Begum.                                                  | filles.   |               |           |         |                     |                             |
| 4 57 4 50 4                                                                             |           |               |           |         | •                   |                             |
| 3. Aureng-Zeb, ou Eurenkzib                                                             |           |               |           |         |                     |                             |
| 4. Moraad-ul-Beg, ou Moraa                                                              |           | <b>6.</b>     |           |         |                     |                             |
| 4. Moraad-ul-Beg, ou Moraa                                                              |           | 6.            |           |         |                     |                             |

ter la fordes tranf-

rouveroit pour lui

Liste Geepuis Tanos jours, éclaircir, une partie

u'à 1405.

u'à 1408. u'à 1447.

u'à 1452.

u'à 1469.

u'à 1495.

VII. asse qui s'é-

iufqu'à 1707.

DESCRIPTION L'INDOUSTAN. XII. AURENG-ZEB. depuis 1657. Il eut cinq fils:

- T. Mobbammed-Moazem.
- 2. Chah-Alem, nommé aussi Mazum, ou Moazem.
- 4. Azem-Chab, ou Azem-Tarra.
- 5. Cambax.

XIII. CHAH-ALEM, ou Behadir-Chah, depuis 1707, iufqu'à 1712. Il laissa quatre fils;

- 1. Muassadim. Mossoddim, ou Dgibandar-Chab, qui eut trois fils, dont l'aîné se nommoit Associen.
- 2. Mahmud-Azem, Affimdim, ou Assimscha, qui eut aussi trois fils:
  - a) Mahmud-Cariem.
  - b) Ferrub-Sier, ou Farruchser.
  - c) Hamambax.
- 3. Refiel-Chab, ou Rafiel-Gadders, qui laissa deux fils.
- 4. Dgiban-Chab, ou Chochaista Chadder, qui laissa aussi deux fils.
- XIV. MUASSADIM, ou Dgihandar-Chah, depuis 1712, . jusqu'à 1713. XV. FERRUH-SIER. depuis 1713. jufqu'à 1719.
- XVI. RAFIELDOWLA, fils de Refiel-Chah, règne quatre mois.
- XVII. RAFIELDARASCHA, ou Chah-Gehan II,

Suivant les Missionnaires Danois. M. Otter, le fait préceder Rafieldowla son frère. Il règna environ fix mois.

XVIII. CHAIJAN, Nicofjeer, ou Chab - Gehan III, règne aussi fix mois, jusqu'à 1723.

XIX. MUHAMMED-CHAH, fils de Muassadim, ou Dgihandar-Chah, depuis 1723.

Remarques fur le Sceau de ces Princes.

On ne s'attache ici qu'aux principales différences des noms, pour éviter l'inconvénient qui nous a fait juger cette Liste très-nécessaire à la suite de l'Histoire abrégée des Grands Mogols. La Figure du Sceau de ces Empereurs, si elle étoit juste, devroit servir à prouver quelques uns des premiers règnes; mais nous y remarquons des défauts qui demandent d'être éclaircis dans une Note (b).

(b) Cette Figure, qui est tirée de Taver-nier, se trouve jointe, dans l'Edition de geur Anglois ne va que jusqu'à Geban-Guir, Paris, à la Relation de Rhoe, mais mal-à- qui règnoit de fon tems, Cest la raison qui nous u'a 1707.

ļu'ā 1712.

ļu'ā 1713. ļu'ā 1719.

u'à 1723.

pour évià la fuite ces Emdes prent d'être

e ce Voyaeban-Guir, raison qui nous



Bris Zhant Die Geoore Manne.

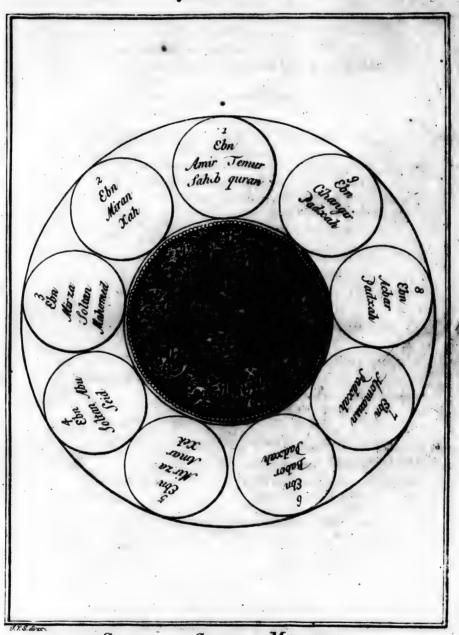

SCEAU DES GRANDS MOGOLS.
RYKS-ZEGEL DER GROOTE MOGOLS.

Cour de ce Dans ce la Figure o placé en au deffous Seyed, 4-6. Cheickquatre fui 10. Djebac reprennent mour, & d

L E pr d'en tables So leurs Arr Combatta fcience d férieure : elle furpa

(a) De cueilli ce q gol, aucun plus d'exac de l'Introd nous a engagé à l'en détacher, outre qu'elle paroit beaucoup mieux convenir à la fin de l'Article qui traite de la succession des Em-

pereurs Mogols, où nous la citons en preuve.

A la vérité M. Prevost, ou son Graveur, a cu foin d'avertir, au bas de la Figure, que tel étoit le Sceau fous Aureng . Zeb , dont les Armes occupent le centre; mais cette explication même, que nous avons supprimée, n'est pas juste, pussque le nom (plutôt que les Armes) de Chah-Geban, occupe le centre, dont celul d'Aureng-Zeb est par conséquent exclus. Tavernier nous en apprend la raison, savoir, " que ce Prince n'avoit, pas fait battre de ces pièces d'or & d'argent que les Grands Mogols ont coutume de jetter au Peuple, à leur avénement au Trone"; Car il est à remarquer, que Tavernier représente seulement, quoique très-mal, la forme de ces médailles; ce qui n'empêche pas que le Mogol règnant n'eût un Sceau pareil, augmenté de son nom; tel que Valentyn l'a fidèlement copié d'un Firman accordé, en 1662, au Sr. Van Adrichem , Ambassadeur de la Compagnie Hollandoise à la Cour de ce Prince.

Dans ce Sceau, qui est bien différent de la Figure de Tavernier , Mier - Timour est placé en haut; & succeffivement à droite, au dessous; 2. Miroun-Chab, 3. Miraab-Seyed, 4. Pier-Mohammed, 5. Abou-faid, 6. Cheick-Omar, & 7. Chab-Babour. Les quatre suivans, 8. Homayom, 9. Ekbar, 10. Djebaan-Guier, & 11. Chab-Djibaan, reprennent d'en - haut à gauche de Mier-Timour, & descendent, de manière que le der-

nier vient joindre le septième; & 12 Eurang. Description Zeb occupe le centre.

Sans parler de l'orthographe & de la difposition des noms, la disférence notable qu'on remarque entre la Figure de Tavernicr & celle de Valentyn, c'est que dans la première, on a omis le nom du troisième Grand Mogol, Mirzab-Seyed, ou Mirzab Chab, dont la Chronique Mogole ne fait pas mention, & qu'on doit cependant mettre au rang de ces Empereurs; (Voyez ci-dessus notre Note (e) pag. 306.) On nous objectera peut-être, que le même nom ne se trouve pas non plus dans la Figure de Rhoe; mais nous avons lieu de croire que Tavernier l'a copiée en partie dans la sienne, vû la grande conformité qui règne dans l'orthographe des noms de l'une & de l'autre Figure. Quoiqu'il en soit, Valentyn, qui donne même le Portrait de Mirzah-Seyed, ou Mirzah-Chah, nous affure qu'il a vû plusieurs autres Cachets. & tofijours avec l'un des deux noms de ce Prince; ce qui, dit-il, ne change point la personne, parceque le mot de Chab, ne signifie autre chose que Rei, en langue Per-fane. C'est le même que M. Otter appelle Chab Road, ou Charok, nom qu'il portoit, fuivant Valentyn, avant son avénement au Trône: mais M. Otter a omis Miroun Chab fon Prédecesseur, & Pier - Mehammed fon Successeur, dont la Chronique Mogole ne fait pas mention non plus, quoiqu'il soit nommé dans tous les Sceaux; & c'est ce qu'il nous importoit de prouver, pour justifier nos Notes critiques des pages 306 & 307.

L'INDOUSTAN.

## C. IV.

# Forces & Richesses des Grands Mogols.

E prodigieux nombre de Troupes, que ces la sarques ne cessent point d'entretenir à leur folde, en font, sans comparaison, les plus redoutables Souverains des Indes (a). On croit faussement, en Europe, que leurs Armées font moins à craindre par la valeur, que par la multitude des Combattans. C'est moins le courage qui manque à cette Milice, que la science de la guerre, & l'adresse à se servir des armes. Elle seroit fort inférieure à la nôtre, par la discipline & l'habileté: mais, de ce côté même elle surpasse toutes les autres Nations Indiennes; & la plûpart ne l'égalent

(a) De tous les Ecrivains qui ont recueilli ce qui appartient à l'Empire du Mogol, aucun n'ayant parlé de ses forces avec plus d'exactitude & de netteté que l'Auteur de l'Introduction à l'Histoire de l'Asie, on

croit devoir employer ici quelques endroits de sa description, avec le soin de lui en faire honneur, & d'y mêler ce qu'on jugera propre à l'enrichir.

DESCRIPTION L'INDOUSTAN.

point en bravoure. Sans remonter à ces Conquérans Tartares, qui peuvent être regardés comme les Ancètres des Mogols, il est certain que c'est par la valeur de leurs Troupes, qu'Ekbar & Aureng-Zeb ont étendu si loin les limites de leur Empire, & que le dernier a si long tems rempli tout l'O. rient de la terreur de son nom.

Trois Ordres de Milice Mogole.

On peut rapporter, comme à trois Ordres, toute la Milice de ce grand Empire. Le premier est composé d'une Armée toûjours subsistante, que le Grand Mogol entretient dans sa Capitale, & qui monte la garde chaque jour devant fon Palais; le second, des Troupes qui sont répandues dans toutes les Provinces de l'Empire; & le troisième, des Troupes auxiliaires, que les Rajas, Vassaux de l'Empereur, sont obli-

gés de lui fournir.

L'Armée, qui campe tous les jours aux portes du Palais, dans quelque lieu que foit la Cour, monte au moins à cinquante mille hommes de Cavalerie; sans compter une prodigieuse multitude d'Infanterie, dont Dehli & Agra, les deux principales réfidences des Grands Mogols, font toûjours remplies. Aussi, lorsqu'ils se mettent en campagne, ces deux Villes ne ressemblent plus qu'à deux Camps déserts, dont une grosse Armée seroit fortie. Tout suit la Cour; & si l'on excepte le quartier des Banianes, ou des gros Négocians, le reste a l'air d'une Ville dépeuplée. Un nombre in croyable de Vivandiers, de Porte-faix, d'Esclaves, & de petits Marchands, accompagnent les Armées, pour leur rendre les mêmes services que dans les Villes. Mais toute cette Milice de garde n'est pas sur le même pied. Le plus confidérable de tous les Corps militaires est celui des quatre mille Esclaves de l'Empereur, qui est distingué par ce nom, pour marquer fon dévouement à sa personne. Leur Chef, qui se nomme le Daroga, est un Officier de considération, auquel on confie souvent le commandement des Armées. Tous les Soldats, qu'on admet dans une troupe si relevée, sont marqués au front. C'est de là qu'on tire les Mansebdars & d'autres Officiers subalternes, pour les faire monter par degrés jusqu'au rang d'Omrahs de guerre; titre, qui répond affez à celui de nos Lieutenans Généraux (b).

Corps des uatre mille Ésclaves.

trais masses.

Gardes des

Les gardes de la masse d'or, de la masse d'argent, & de la masse de fer, composent aussi trois différentes Compagnies, dont les Soldats sont marqués diversement au front. Leur paye est plus grosse, & leur rang plus respecté, suivant le métal dont leurs masses sont revêtues. Tous ces Corps sont remplis de Soldats d'élite, que la valeur à rendus dignes d'y être admis. Il faut nécessairement avoir servi dans quelqu'une de ces troupes, & s'y être distingué, pour s'élever aux Dignités de l'Etat. Dans les Armées du Mogol, la naissance ne donne point de rang. C'est le mérite qui règle les prééminences; & souvent le fils d'un Omrah se voit confondu dans les derniers degrés de la Milice. Auffi ne reconnoit-on guères d'autre Noblesse, parmi les Mahométans des Indes, que celle de quelques descendans de Mahomet, qui sont respectés dans tous les lieux où l'on observe l'Alcoran.

(b) Voyez ci-dessus, dans l'article de Bernier, la curieuse description d'un Camp Mogol.

En d'Agra cens m laisser & de ti ment d des gen une per ferve le guerre jamais (

LAC est aille valerie. constam rate; fe mille da avant l' rêter les te mille Les Pro cune plu vince de pour; ci bol . & 1 les Roy nisons b des Ind & à la pour sa mille ch pire, fe moins d n'est pas de Dian du mêm

> SI CE folde du quelque té fur le fidélité . fang se de leur Zeb s'él

tion de

ne font

propres

s, qui peuain que c'est endu si loin pli tout l'O-

silice de ce ars fubfiftanui monte la oes qui font slième, des , font obli-

lans quelque ies de Cavaont Dehli & ont toûjours ux Villes ne rmée seroit anianes, ou nombre in petits Marnes fervices s fur le mêest celui des nom, pour omme le Daent le comune troupe Mansebdars rés jusqu'au

nasse de fer, ont marqués plus respecs Corps font être admis. & s'y etre ées du Moui règle les du dans les d'autre Noues descenon observe

nos Lieute.

n d'un Camp

EN

En général, lorsque la Cour réside dans la Ville de Dehli, ou dans celle Description d'Agra, l'Empereur y entretient, même en tems de paix, près de deux cens mille hommes. Lorsqu'elle est absente d'Agra, on ne laisse pas d'y laisser ordinairement une garnison de quinze mille hommes de Cavalerie, & de trente mille d'Infanterie; règle qu'il faut observer dans le dénombrement des Troupes du Mogol, où les gens de pied sont toûjours au double des gens de cheval. Deux raisons obligent de tenir toûjours, dans Agra, une petite Armée sur pied : la première, c'est qu'en tout tems on y conserve le trésor de l'Empire; la seconde, qu'on y est presque toûjours en guerre avec les Paysans du District, gens intraitables & belliqueux, qui n'ont jamais été bien foumis depuis la conquéte de l'Indoustan.

La Cour fait quelquefois aussi sa résidence à Lahor; mais, lorsqu'elle est ailleurs, l'Empereur y entretient toûjours douze mille hommes de Cavalerie, & de l'Infanterie à proportion. Dans la Province d'Almire, il paye constamment six mille Cavaliers de garnison; dix mille dans celle de Guzarate; sept mille dans celle de Malway; sept mille dans celle de Patauo; six mille dans celle de Multan. L'Armée, qui défendoit la Province de Kaboul avant l'invasion de Nadir-Chah, étoit toûjours assez nombreuse, pour arrêter les Persans du côté de Kandahar. Elle montoit ordinairement à soixante mille chevaux, que l'habileté du Roi de Perse dissipa plus que la force. Les Provinces de Tata, de Bokas, d'Ureka & de Kachemire, n'ont pas chacune plus de quatre mille chevaux. On en compte huit mille dans la Province de Dekan; sept mille dans celle de Barar; six mille dans celle de Brampour; cinq mille dans celle de Baglana; quatre mille dans celle de Ragi-Mahol, & six mille dans celle de Nandé. Depuis les conquêtes d'Aureng-Zeb. les Royaumes de Bengale, d'Ugen, de Visapour & de Golkonde, ont des garnisons beaucoup plus fortes. Le Bengale, qui touche d'un côté à la partie des Indes située au-delà du Gange, & de l'autre, au Royaume d'Arrakan, & à la Ville de Chatigam, a besoin d'un plus grand nombre de Soldats pour sa défense. On y entretient constamment une Armée de quarante mille chevaux. Ugen, quoique situé assez avant dans les Terres de l'Empire, se trouve enclavé au milieu des plus puissans Rajas, & n'a jamais moins de quinze mille chevaux. L'Armée, ou la garnison du Visapour, n'est pas moins forte. Celle du Royaume de Golkonde, où sont les Mines de Diamans, est de vingt mille chevaux, & celle du Carnate, à-peu-près du même nombre, pour tenir, dans le respect, quantité de petits Rois, qui ne sont plus que les Fermiers & les Receveurs du Grand Mogol, dans leurs propres Etats.

Si ce grand nombre de Soldats & d'Officiers, qui ne vivent que de la folde du Prince, est capable d'assurer la tranquillité de l'Etat, il sert aussi quelquefois à la détruire. Tandis que le Souverain conserve affez d'autorité sur les Vicerois & sur les Troupes, pour n'avoir rien à redouter de leur fidélité, les foulevemens sont impossibles: mais aussi-tôt que les Princes du fang se révoltent contre la Cour, ils trouvent souvent, dans les Troupes de leur Souverain, de puissans secours pour lui faire la guerre. Aureng-Zeb s'éleva ainsi sur le Trône; & l'adresse avec laquelle il ménagea l'affection des Gouverneurs de Provinces, fit tourner, en sa fayeur, toutes les for-

font toujours

**Observation** nombreule

L'INDOUSTAN.

Troupes auxiliaires.

Description ces que Cha-Jehan son Père entretenoit pour sa désense. Cette forme de gouvernement a néanmoins beaucoup d'avantages, entre lesquels on peut compter, que les Empereurs, étant Propriétaires de toutes les Terres de l'Empire, elle fert à faire subsister, de leurs revenus, une bonne partie de ses Sujets. Les Troupes auxiliaires que les Rajas sont obligés de fournir, augmentent encore les forces de l'Indoustan; mais elles ne sont employées ordinairement que dans les guerres, & moins par nécessité que par grandeur (c).

> (c) Il faut se souvenir que toutes les Troupes qu'on a nommées, sont constamment sur pied; car, dans les besoins extraordinaires, chaque Province en fournit un beaucoup plus grand nombre. La Province de Guzarate, assure Mandelslo, peut sournir seule quatrevingt-dix mille chevaux. Celle d'Orixa, quatre-vingt mille, & celle de Debli cent cinquante mille. Tome I. pag. 123. Toute cette Cavalerie, dit le même Voyageur, est distribuée en divers Régimens, dont les uns sont de quinze ou douze mille chevaux, qui ne font donnés qu'aux fils de l'Empereur & aux premiers Seigneurs du Royaume. Les autres font de deux, de trois ou de quatre mille chevaux; & la dignité de ceux qui les commandent est proportionnée au nombre. Mandelsio donne un détail curieux de l'Armée, que Cha · Choram, ou Coronne, alors Grand Mogol, commandoit en 1630, dans la guerre contre Chan-Channa. Elle étoit composée de cent quarante-quatre mille hommes, en quatre Corps de Cavalerie, sans y comprendre les éléphans, les chameaux, les mulets, & les chevaux de bagage. Le prémier étoit commandé par Scha-Aft Khan, fils d'Afaph-Khan, & composé de treize Régimens.

> Chevaux [Celui de son Père tout composé de Rasbouts, 5000 Celui de Scha- Aft-Khan, 5000 Sadoc-Khan, . . . . . . 3000 Mirfa Yedt Madaffer , 3000 Giafer Khan, . . . 2500 Godia Saher, 2000 Seid Faffer , . 2100 fafter Kban, 1000 Mabmud Kban, . 1000 Alawerdi-Kban, 2000 Safdel-Khan-Badari, 700 Mirfa-Seer-Seid, . . 500 Baaker Kban, 500

On y joignit un Corps de Manfebdars, distribués en plusieurs Compagnies Franches, au nombre de

Le second Corps, commandé par Eradet. Kban, étoit composé de treize Régi. mens.

|                   |     |       |     |     |     |     | C     | nevaux |
|-------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|
| Eradet-Kban ,     |     |       |     |     |     |     |       | 4000   |
| Rau-Doudas        |     |       |     |     |     |     |       | 1000   |
| Dorkadas, .       |     |       | ٠   |     |     |     |       | 1200   |
| Kerous            |     |       |     |     |     |     |       | 1200   |
| Ram-Tcbaud-H      | arr | au,   |     |     | ٠   |     |       | 1200   |
| Mustafa-Kban,     | ٠   |       |     |     |     |     |       | 1000   |
| Jakout Kban ,     |     |       |     |     |     | ٠   |       | 2000   |
| Killofy,          |     |       |     |     |     |     |       | 3000   |
| Sidi-Pakir        |     |       |     |     |     |     |       | 1000   |
| Ecka-Berkendas    |     |       |     |     |     |     | 3     | 1000   |
| Jogi Rafgi,       | ٠.  |       |     |     |     |     |       | 7000   |
| Teluck Tchaud,    |     |       |     |     |     |     |       | 400    |
| Jakoet Beg ,      | ,   |       |     |     |     |     |       | 400    |
| Trois autre       | 5 8 | Seig  | ne  | urs | C   | om  | man-  | •      |
| doient chacun d   | leu | X C   | ns  | ch  | eva | ux. | fait. | 600    |
| Aganour ,         | Cba | bon   | eck | an  |     | B   | bou-  | • • •  |
| Kban, Seid - K    | an  | iei , |     | Sid | i   | Ali | . &   |        |
| Sadead - Kban , e |     |       |     |     |     |     |       |        |
| cun cinq cens,    |     |       |     |     |     |     |       | 3000   |
| Le troisième      |     |       |     |     |     | and | lé pa |        |

Gedfing, avoit les douze Régimens suivans.

|                   |              |      |     |     |    |    |    | CHICAGA   |
|-------------------|--------------|------|-----|-----|----|----|----|-----------|
| Raja Gedfing,     |              |      | ٠   | ٠   |    |    |    | 3000      |
| Raja Bideldas,    |              |      |     |     |    |    |    | 3000      |
| Oderam,           |              |      | ٠   | 4   |    |    |    | 3000      |
| Raja-Biemsor,     |              |      |     |     |    |    |    | 2000      |
| Madozing, .       |              |      |     |     |    | ٠  |    | 1000      |
| Roja-Ros-Affou    | ,            |      |     |     |    |    |    | 1000      |
| Badouria-Raja-1   | 3 <b>b</b> o | 020  | ,   |     |    |    |    | 1000      |
| Raja-Kristensing  |              |      | •   |     |    |    |    | 1000      |
| Raja-Sour         |              |      |     |     |    |    |    | 1000      |
| Raja Cheterfing , |              |      |     |     |    |    |    | 500       |
| Wanroup .         |              |      |     |     |    |    |    | 500       |
| Raja Odafing,     |              |      |     |     | ·  |    | ·  | 5000      |
| Plusieurs Raja    | ls i         | nfé  | rie | urs | en | CO | m  |           |
| mandoient, en     |              | diff |     |     |    | Co |    |           |
|                   |              |      |     |     |    | -  |    |           |
| pagnies,          | ٠            | •    | ٠   | •   |    |    | •  | 4500      |
|                   |              |      |     |     |    |    |    |           |
|                   |              |      |     |     |    |    | Co | tal 26500 |

(1) En tout 32900 (1) Dans l'Edition de Paris, outre les 1000 oubliés, on avoit mis deux fois 300 pour 3000, & une fois 200 pour 2000 ; ce qui faisoit erreur d'un Régiment , & de 12200. chevaux, R. d. E,

Di pire, lité at moins qui so qui d fent d LE

Le q de fa pe Régime

Hadys Ajapb. Rauratt Vafir-K Mabot - 1 Godia-Aftel-K Serdar . I Raja- F Feddey .. Jeffer , Mockly-Serif-Ki Seid-All Amiral , Raja-Ra Torck-T Mir. Ye Mirfa- A Mahmu Mirfa-A

Nota. dur - Cha d'Auren Valenty content montoit 170000 fans y c chevaux grand r

Gbarvae.

Moried-.

doient e

pagnies.

Plufic

XII

te forme de iels on peut Terres de ne partie de gés de fourne font emflité que par

dé par Eradet. treize Regi-

DES

Chevaux 4000 1000 1200 1200 1200 1000 2000 3000 1000 1000 7000 400 400 commanaux, fait, 600 Babou-Ali, & ent cha-3000 En tout 23000

andé par Rajamens fuivans. Chevaux 3000 3000 3000 2000 1000 1000 1000 1000 500

500 5000 com-Com-4500 Total 26500

3000, & une fois

DES Armées si formidables, répandues dans toutes les parties de l'Em- Desertation pire, procurent ordinairement de la fûreté aux frontières, & de la tranquillité au centre de l'Etat. Il n'y a point de petite Bourgade, qui n'ait au moins deux Cavaliers & quatre Fantassins. Ce sont les espions de la Cour, qui sont obligés de rendre compte de tout ce qui arrive sous leurs yeux, & qui donnent occasion, par leurs rapports, à la plûpart des ordres qui pasfent dans les Provinces.

Les Armes offensives des Cavaliers Mogols, sont l'arc, le carquois, char-

Armes de la Cavalerie ge Mogole.

Le quatrième Corps, qui demeura près de l'Empereur, à Brampour, pour la sûreté de sa personne, étoit composé de vingt-trois

| Regimens.            |      |     |     |      |     | C  | bevaux |
|----------------------|------|-----|-----|------|-----|----|--------|
| Hadys & Berken-De    | :/Te |     |     |      |     |    | 15000  |
| Ajapb Kban , .       | _    |     |     |      |     |    | 5000   |
| Rauratti             |      |     |     |      |     |    | 4000   |
| Vafir-Kban,          | ٠    |     |     |      |     |    | 3000   |
| Mabot Kban           | ٠    |     |     |      |     |    | 3000   |
| Godia-Abdul-Hoffen   |      | ٠,  |     | i    |     |    | 3000   |
| Aftel-Kban,          |      |     |     |      |     |    | 2000   |
| Serdar-Kban          |      |     | ٠   |      |     |    | 2000   |
| Raja Jeffing         |      |     |     |      |     |    | 2000   |
|                      |      |     |     |      |     |    | 2000   |
| Feffer ,             |      |     |     |      |     |    | 1000   |
| Mockly-Kban          |      |     |     |      |     |    | 1000   |
| Serif-Kban           |      |     |     |      |     |    | 1000   |
| 0 1 1 411            |      |     |     |      |     |    | 1000   |
| Amiral               |      |     |     |      |     |    | 1000   |
| Raja-Ramdas          |      |     |     |      |     |    | 1000   |
| Torck-Taes-Kban,     |      |     |     | i    |     |    | 1000   |
| Mir. Yemla,          |      |     | ·   |      |     |    | 1000   |
| Mirfa- Abdulac , .   |      |     |     |      |     |    | 500    |
| Mahmud-Khan          |      |     |     |      |     | Ĭ  | 500    |
| Mirfa-Maant-Cher,    |      |     |     | Ţ    |     |    | 500    |
| Gbawaes-Kban         | Ţ    | ·   |     |      |     |    | 1000   |
| Moried-Kban, .       |      |     |     | :    |     |    | 1000   |
| Plusieurs Omral      | 9    |     |     | om   |     |    | 2000   |
| doient encore, en    |      | ére | nte | 28 ( | Cor | n. |        |
| actions characted on |      |     |     |      |     | -  |        |

Nota. L'Armée de Mobammed-Moazem-Bbadur-Chab (ou Chab-Alem) l'ainé des fils d'Aureng-Zeb, étoit bien plus confidérable. Valentyn en donne la Liste, dont nous nous contenterons de rapporter le total. Elle se montoit à 195000 hommes d'Infanterie; 170000 de Cavalerie, à la solde du Prince, fans y comprendre 4414 hommes, avec leurs chevaux, amenés par divers Rajas; outre un grand nombre de canons, qui ne sont pas tous spécifiés; 60 éléphans, 1500 chameaux, & 3000 bouls. Cette Armée donna bataille à celle d'Azem - Chab, qui devoit être auffi fort nombreuse.

Mais la plus formidable que les Mogols ayent peut être jamais eu fur pied, est celle que Thamas-Kouli-Khan mit en déroute, pulsqu'au rapport d'un Missionnaire Jésuite (1),, elle étoit composée de 400 " mille Cavaliers, de 400 mille Mousqué-" taires, de 300 mille Soldats, armés de " lances, de fléches & de zagayes; de 10 " mille pièces de canon, de 30 mille cha-" meaux, & de 2 mille éléphans armés en " guerre. Le Camp étoit deffendu par de " bons retranchemens de six lieues d'éten-

" due, du côté le plus foible". On ne doit pas être surpris de ce grand nombre d'Infanterie & de Cavalerie; car quand l'Empereur veut, il peut mettre en campagne une Armée, encore beaucoup plus redoutable, puisque, suivant une Liste de ce que chaque Province doit fournir, celles d'Udessa & de Canduana, sont obligées de donner chacune 500 mille hommes; Delli, 400 mille; Cabul, 360 mille; Bengale, 240 mille; Gour 200 mille; Gualeor, 180 mille; Narvar, 160 mille; Siba, 140 mille; Golkonde & Jewal, chacune 120 mille; Agra & Sambel, chacune 90 mille; Jengapour, 80 mille; Labor, 72 mille; Guzerate, Nagracut & Jesselmer, chacune 60 mille; Decan, 48 mille; Malva, Pattana & Berar, chacune 42 mille; Vifapour, Kakares & Pitan, chacune 40 mille; Afmere, Multan, Brampour & Bando, chacune 36 mille; Attok, Bankish & Peng-ab, chacune 30 mille; Tatta, Buckar, Kachemire, Kandish & Bakour, chacune 24 mille; le tout moitié à pied, & moitié à cheval, ce qui fait deux millions, quarante mille hommes d'Infanterie, & autant de Cavalerie. Valentyn, Tom. IV. Part. II. pag.

(1) Lettres édif. Rec. XIV. pag. 407.

Total 62500

XIII. Part.

pagnies ,

279. R. d. E.

DESCRIPTION

gé de quarante ou cinquante fléches, le javelot ou la zagaye, qu'ils lancent avec beaucoup de justesse, le cimeterre d'un côté, & le poignard de l'autre. Pour armes défensives, ils ont l'écu, espèce de petit bouclier qu'ils

portent toûjours pendu au cou; mais ils n'ont pas d'armes à feu.

Armes de l'Infanterie.

L'INFANTERIE se sert du mousquet avec assez d'adresse. Ceux qui n'ont pas de mousquet portent, avec l'arc & la fléche, une picque de dix ou douze pieds, qu'ils employent au commencement du combat, en la lancant contre l'ennemi. D'autres font armés de cottes de maille, qui leur vont jusqu'aux genoux; mais il s'en trouve fort peu qui se servent de casques, parceque rien ne seroit plus incommode dans les grandes chaleurs du Pays. D'ailleurs, les Mogols n'ont pas d'ordre militaire. Ils ne connoif. fent point les distinctions d'avant-garde, de corps de bataille, ni d'arrière. garde. Ils n'ont ni front, ni file, & leurs combats se font avec beaucoup de confusion. Comme ils n'ont point d'Arsenaux, chaque Chef de troupe est obligé de fournir des armes à ses Soldats. De-la vient le mêlange de leurs armes, qui fouvent ne font pas les mêmes dans chaque Corps. C'est un desordre qu'Aureng-Zeb avoit entrepris de réformer. Mais l'Arsenal particulier de l'Empereur est d'une magnificence éclatante; ses javelines. ses carquois, & sur-tout ses sabres, y sont rangés dans le plus bel ordre. Tout y brille de pierres précieuses. Il prend plaisir à donner lui-même des noms à ses armes. Un de ses cimeterres s'appelle Alam-Guir, c'est-à-dire, le Conquerant de la Terre. Un autre Fate - Alam, qui fignifie le Vainqueur du Monde. Tous les Vendredis au matin, le Grand Mogol fait sa prière dans son Arsenal, " pour demander à Dieu, qu'avec ses sabres il puis-, se remporter des victoires, & faire respecter le nom de l'Eternel à ses " ennemis".

GrandMogol.

Ses Ecuries.

Ses Ecuries répondent au nombre de ses Soldats. Elles sont remplies d'une multitude prodigieuse de chevaux & d'éléphans. Le nombre de ses chevaux est d'environ douze mille, dont on ne choisit, à la vérité, que vingt ou trente pour le fervice de sa personne. Le reste est pour la pompe, ou destiné à faire des présens. C'est l'usage des Grands Mogols, de donner un habit & un cheval à tous ceux dont ils ont reçu le plus leger service. On fait venir tous ces chevaux de Perse, d'Arabie, & sur-tout, de la Tartarie. Ceux qu'on élève aux Indes sont rétifs, ombrageux, mous & fans vigueur. Il en vient tous les ans plus de cent mille de Balk, de Bockara & de Kaboul; profit confidérable pour les douanes de l'Empire, qui font payer vingt-cinq pour cent de leur valeur. Les meilleurs font séparés pour le service du Prince, & le reste se vend à ceux qui par leur emploi font obligés de monter la Cavalerie. On a fait remarquer, dans plusieurs Relations, que leur nourriture, aux Indes, n'est pas semblable à celle qu'on leur donne en Europe, parceque, dans un Pays si chaud, on ne recueille guères de fourage, que sur le bord des Rivières. On y supplée par des pâtes affaisonnées.

Eléphans des Mogols.

Les Eléphans sont tout à la fois une des forces de l'Empereur Mogol, & l'un des principaux ornemens de fon Palais. Il en nourrit jusqu'à cinq cens, pour lui servir de monture, sous de grands Porches bâtis exprès.

fl Teur propri magni ne écl ques c ges d' dire, march tes. homm cer, d nes; qui po lumen un pot challer fant, égalem nage, fait fai

> L'A de can trouve fullent C'est u Dehli, guée p que to religio On ne cins ou niers,

> UNI que par dre de les ter terres des. d fertile,

(d)fie , celui c'est - à chevaux ne comp monture grand no ter à qui dans les , qu'ils lanpoignard de ouclier qu'ils eux qui n'ont e de dix ou

, en la lanlle, qui leur vent de cafs chaleurs do ne connois. ni d'arrière. ec beaucoup ef de troupe mêlange de Corps. C'est ais l'Arfenal es javelines. us bel ordre. ui-même des c'est-à-dire, Vainqueur du fait sa prière bres il puis-Eternel à fes

ont remplies ombre de ses vérité, que oour la pom-Mogols, de lus leger serfur-tout, de ux, mous & alk, de Boc-Empire, qui font séparés leur emploi ans plusieurs à celle qu'on ne recueille e par des på.

reur Mogol, jusqu'à cinq pâtis exprès.

Il seur donne lui-même des noms pleins de majesté, qui conviennent aux Description propriétés naturelles de ces grands animaux (d). Leurs harnois font d'une magnificence qui étonne. Celui que l'Empereur monte a fur le dos un Trône éclatant d'or & de pierres précieuses. Les autres sont couverts de plaques d'or & d'argent, de housses en broderie d'or, de campanes & de franges d'or. L'éléphant du Trône, qui porte le nom d'Aureng - Gas. c'est-àdire. Capitaine des éléphans, a toûjours un train nombreux à sa suite. Il ne marche jamais sans être précédé de timbales, de trompettes & de banières. Il a triple paye pour sa dépense. La Cour entretient d'ailleurs dix hommes pour le service de chaque éléphant: deux, qui ont soin de l'exercer, de le conduire & de le gouverner; deux, qui lui attachent ses chaines; deux, qui lui fournissent son vin, & l'eau qu'on lui fait boire; deux, qui portent la lance devant lui & qui font écarter le Peuple; deux, qui allument des feux d'artifice devant ses yeux, pour l'accoutumer à cette vûe; un pour ôter sa litière, & lui en fournir de nouvelle; un autre enfin, pour challer les mouches qui l'importunent, & pour le rafraîchir, en lui verfant, par intervalles, de l'eau fur le corps. Ces éléphans du Palais font également dresses pour la chasse & pour le combat. On les accoutume au carnage en leur faifant attaquer des lions & des tigres. Le manége qu'on leur fait faire, pour enfoncer les portes des Villes, a quelque chose de fort militaire.

L'ARTILLERIE de l'Empereur est nombreuse; & la plûpart des pièces de canon, qu'il employe dans ses Armées, sont plus anciennes qu'il ne s'en lerie. trouve en Europe. On ne sçauroit douter que le canon & la poudre ne fussent connus aux Indes, long-tems avant les conquêtes de Timur-Beg. C'est une tradition du Pays, que les Chinois avoient fondu de l'artillerie, à Dehli, dans le tems qu'ils en étoient les maîtres. Chaque pièce est distinguée par son nom. Sous les Empereurs qui ont précédé Aureng-Zeb, presque tous les Canonniers de l'Empire étoient Européens; mais le zèle de la religion porta ce Prince à n'admettre que des Mahométans à fon fervice. On ne voit plus guères, à cette Cour, d'autres Franguis que des Médecins ou des Ortèvres. On n'y a que trop appris à se passer de nos Canon-

niers, & de presque tous nos Artistes.

UNE Cour si puissante & si magnifique ne peut fournir à ses dépenses. que par des revenus proportionnés. Mais, quelqu'idée qu'on ait pu prendre de son opulence, par le dénombrement de tant de Royaumes, dont l'Empire. les terres appartiennent toutes au Souverain, ce n'est pas le produit des terres qui fait la principale richesse du Grand Mogol. On voit, aux Indes, de grands Pays incapables de culture, & d'autres dont le fond seroit fertile, mais demeure négligé par les Habitans. On ne s'applique point,

(d) Tels que Memunebabareck, qui fignifie, celui qui marche gravement. Del-Singar, c'est-à-dire, terreur des Armées, &c. Les chevaux reçoivent aussi des noms. Hawkins ne compta que trois cens éléphans pour la monture de l'Empereur. Mais il parle d'un grand nombre d'autres, que Terri fait monter à quatorze mille, & qui sont entretenus dans les Maisons des Grands, auxqueis l'Em-

pereur paye leur entretien. Ce Prince, à la vérité, donne moins que ces animaux ne dépensent; car ils coutent environ dix écus par jour, en sucre, en beurre, en graines & en cannes de sucre. On ne ménage rien pour les entretenir; s'ils étoient en mauvais état, celui qui les reçoit en garde courroit risque de perdre sa fortune. Hawkins, pag. 2. Terri , pag. 15. V v 2

Leur Artil-

Revenus & richesses de

DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.
Les terres
font mal cultivées.

dans l'Indoustan, à faire valoir fon propre domaine. C'est un mal qui suit naturellement du despotisme, que les Mogols ont établi dans leurs conquê. tes. L'Empereur Ekbar, pour y remédier, & mettre quelque réforma. tion dans ses finances, cessa de payer en argent les Vicerois & les Gouverneurs. Il leur abandonna quelques terres de leurs départemens, pour les faire cultiver en leur propre nom. Il exigea d'eux, pour les autres terres de leur district, une somme plus ou moins forte, suivant que leurs Provin. ces étoient plus ou moins fertiles. Ces Gouverneurs, qui ne font propre. ment que les Fermiers de l'Empire, afferment à leur tour ces mêmes terres à des Officiers subalternes. La difficulté consiste à trouver, dans les cam. pagnes, des Laboureurs qui veuillent se charger du travail de la culture. toûjours fans profit, & feulement pour leur nourriture. C'est avec violence qu'on attache les Paysans à l'ouvrage. De là leurs révoltes, & leur fuite dans les terres des Rajas Indiens, qui les traitent avec un peu plus d'humanité. Ces rigoureuses méthodes servent à dépeupler insensiblement les terres du Mogol, & les fait demeurer en friche.

Produit du Commerce.

Réflexion

de Bernier.

Mais l'or & l'argent que le Commerce apporte dans l'Empire, supplée avantageusement au défaut de la culture, & multiplie sans cesse les trésors du Souverain. S'il faut s'en rapporter à Bernier, qu'on ne croit pas livré à l'exagération, comme la plûpart des Voyageurs, l'Indoustan est comme l'abîme de tous les tréfors qu'on transporte de l'Amérique dans le reste du Monde. Tout l'argent du Mexique, dit-il, & tout l'or du Perou, après avoir circulé quelque-tems dans l'Europe & dans l'Asie, aboutit enfin à l'Empire du Mogol, pour n'en plus fortir. On sçait, continue-t'il, qu'une partie de ces trésors se transporte en Turquie, pour payer les marchandises qu'on en tire. De la Turquie ils passent dans la Perse par Smyrne, pour le payement des soyes qu'on y va prendre. De la Perse, ils entrent dans l'Indoustan, par le Commerce de Mocka, de Babel-Mandel, de Basfora & de Bander-Abassi. D'ailleurs il en vient immédiatement d'Europe aux Indes, par les Vaisseaux des Compagnies de Commerce. Presque tout l'argent, que les Hollandois tirent du Japon, s'arrête fur les terres du Mogol. On trouve fon compte à laisser son argent dans ce Pays, pour en 1apporter des marchandises. Il est vrai que l'Indoustan tire quelque chose de l'Europe & des autres Régions de l'Asie. On y transporte du cuivre, qui vient du Japon; du plomb & des draps d'Angleterre; de la canelle, de la muscade & des éléphans, de l'Isle de Ceylan; des chevaux d'Arabie, de Perse & de Tartarie, &c. Mais la plûpart des Marchands payent en marchandises, dont ils chargent aux Indes les Vaisseaux sur lesquels ils ont apporté leurs effets. Ainsi la plus grande partie de l'or & de l'argent du Monde trouve mille voyes. pour entrer dans l'Indoustan, & n'en a presque point pour en sortir (e).

BERNIER ajoute une réflexion fingulière. Malgré cette quantité prequ'infinie d'or & d'argent, qui entre dans l'Empire Mogol & qui n'en fort point, il est furprenant, dit-il, de n'y en pas trouver, plus qu'ailleurs, dans les mains des Particuliers. On ne peut disconvenir que les toiles & les brocards d'or & d'argent qui s'y fabriquent sans cesse, les ouvrages d'or-

fèvre-

févi

espè

dien

dans

part

de la

tribu

cond

& q1

tous

gent

exce

tran

me a

fraix

l'Eta

Mog

plus

liste

Arch

il fau

pies.

fous

pire

les S

part

& de

cinq

. L:

deux

deux

qui r

rour

gana

quar

 $-\mathbf{B}$ 

dont

roup

Souba

Bern

lieu (

nus d

L

L

 $\mathbf{N}$ 

L

L'

<sup>(</sup>e) Lettre de M. Bernier à M. Colbert, au Tome II. de ses Mémoires.

n mal qui fuit leurs conquêque réforma-& les Gouverens, pour les s autres terres. leurs Provin. font propremêmes terres dans les camde la culture. st avec violens, & leur fuite. plus d'humalement les ter-

pire, fupplée esse les trésors croit pas livré. an est comme ns le reste du Perou, après boutit enfin à nue-t'il, qu'ur les marchanpar Smyrne, se, ils entrent indel, de Bafent d'Europe Prefque tout. terres du Mopour en 1ap-

lque chose de lu cuivre, qui e, de la mufcade Perfe & de nandifes, dont té leurs effets. ve mille voyes. fortir (e).

quantité prefqui n'en fort s qu'ailleurs, les toiles &

uvrages d'orfèvre-

fevrerie, & fur-tout les dorures, n'y confument une affez grande partie des Description espèces: mais cette raison ne suffit pas seule. Il est vrai encore que les Indiens ont des opinions superstitieuses, qui les portent à déposer leur argent dans la terre, & à faire disparoître les trésors qu'ils ont amassés. Une partie des plus précieux métaux retourne ainsi, dans l'Indoustan, au sein de la terre, dont on l'avoit tiré dans l'Amérique. Mais ce qui paroît contribuer le plus à la diminution des espèces dans l'Empire du Mogol, c'est la conduite ordinaire de la Cour. Les Empereurs amassent de grands trésors; & quoiqu'on n'ait accusé que Cha-Jehan d'une avarice outrée, ils aiment tous à renfermer, dans des caves fouterraines, une abondance d'or & d'argent, qu'ils croyent pernicieuse entre les mains du public, lorsqu'elle y est excessive. C'est donc dans les trésors du Souverain, que tout ce qui se transporte d'argent aux Indes, par la voye du Commerce, va fondre comme à son dernier terme. Ce qu'il en reste, après avoir acquitté tous les fraix de l'Empire, n'en fort guères que dans les plus pressans besoins de l'Etat; & l'on doit conclure que Nadir-Chah n'avoit pas réduit le Grand Mogol à la pauvreté, lorsque, suivant le récit de M. Otter, il eut enlevé plus de dix-sept cens millions à ses Etats.

L'Auteur, qu'on fait profession de suivre dans ce article, donne une liste des revenus de ce Monarque, tels qu'ils étoient en 1667, tirée des fixes duGrand Archives de l'Empire. Elle est trop curieuse pour être supprimée. Mais Mogol. il faut se souvenir qu'un kiurour vaut cent leuks, un leuk cent mille roupies, & la roupie, suivant l'évaluation de M. Otter, environ quarante-cinq fous de France. Il faut remarquer aussi que tous les Royaumes, dont l'Empire est composé, se divisent en Sarkars, qui signifie Provinces, & que les Sarkars se subdivisent en Parganas, c'est-à-dire, en Gouvernemens

particuliers (f).

Le Royaume de Dehly a, dans son Gouvernement général, huit Sarkars & deux cens vingt Parganas, qui rendent un kiurour, vingt-cinq leuks &

cinquante mille roupies.

Le Royaume d'Agra compte, dans fon enceinte, quatorze Sarkars & deux cens foixante & dix-huit Parganas. Ils rendent deux kiurours, vingtdeux leuks & trois mille cinq cens cinquante roupies.

Le Royaume de Lahor a cinq Sarkars & trois cens quatorze Parganas,

qui rendent deux kiurours, trente-trois leuks & cinq mille roupies.

Le Royaume d'Afmire, dans ses Sarkars & ses Parganas, paye deux kiu-

rours, trente-trois leuks & quatre-vingt-quinze mille roupies.

MALWAY, qui contient onze Sarkars & deux cens cinquante petits Parganas, ne rend que quatre-vingt-dix-neuf leuks, fix mille deux cens cinquante roupies.

BEAR compte huit Sarkars & deux cens quarante-cinq petits Parganas, dont l'Empereur tire un kiurour, vingt & un leuks & cinquante mille roupies.

 $\mathbf{V}\mathbf{v}$  3

(f) M. Prevost explique mal ces deux mots. Soubab fignific Province; Pragna, comme écrit Bernier, est la principale Ville, ou le Cheflieu d'un District, où se perçoivent les revenus du Prince. Serkar veut dire simplement, le

Bureau de la Douane. Cette liste n'est pas conforme à celle que Bernier donne; mais comme l'une & l'autre paroissent également deffectueuses, nous ne nous arrêterons point. à ces différences. R. d. E.

Revenus

DESCRIPTION L'INDOUSTAN.

MULTAN, qui se divise en quatorze Sarkars & quatre-vingt-seize Parganas ne donne à l'Empereur que cin quante leuks & vingt-cinq mille roupies.

KABOUL, divilé en trente-cinq Parganas, rend trente-deux leuks & fent

mille deux cens cinquante roupies.

TATA paye soixante leuks & deux mille roupies. Tata donne seulement

vingt-quatre leuks.

URECHA, quoiqu'on y compte onze Sarkars & un affez grand nombre de Parganas, ne paye que cinquante-sept leuks & sept mille cinq cens roupies.

KACHEMIRE, avec ses quarante-six Parganas, ne rend que trente-cino

leuks & cinq mille roupies.

ILLAVAS donne soixante & dix-sept leuks, & trente-huit mille roupies. Le Dekan, qu'on divise en huit Sarkars & soixante-dix-neuf Parganas. paye un kiurour foixante-deux leuks & quatre vingt mille fept cens cinquante roupies.

Barar compte dix Sarkars & cent quatre-vingt-onze petits Parganas, qui rendent un kiurour cinquante-huit leuks & sept mille cinq cens roupies.

CANDISH rend, au Mogol, un kiurour onze leuks & cinq mille roupies.

NANDE ne paye que foixante & douze leuks.

BAGLANA, divisé en quarante-trois Paganas, donne soixante-huit leuks & quatre-vingt-cinq mille roupies.

LE Bengale rend quatre kiurours. Ugen, deux kiurours. Ragi-Mahol,

un kiurour & cinquante mille roupies.

LE Visapour paye, à titre de tribut, avec une partie de la Province de Carnate, cinq kiurours.

GOLKONDE, & l'autre partie de Carnate, payent aussi cinq kiurours au même titre.

TOTAL. Trois cens quatre-vingt-fept millions cent quatre-vingt-qua-

torze mille roupies (g).

Revenus cafuels.

OUTRE ces revenus fixes, qui se tirent seulement des fruits de la terre, le casuel de l'Empire est une autre source de richesses pour l'Empereur. 1º. On exige, tous les ans, un tribut par tête de tous les Indiens idolâtres. Comme la mort, les voyages & les fuites de ces anciens Habitans de l'Indoustan, en rendent le nombre incertain, on le diminue beaucoup à l'Empereur, & les Gouverneurs profitent de ce déguisement: 2°. Toutes les marchandises, que les Négocians idolâtres font transporter, payent aux Douanes cinq pour cent de leur valeur. Les Mahométans font affranchis de ces fortes d'impôts. 3°. Le blanchissage de cette multitude infinie de toiles, qu'on fabrique aux Indes, est encore la matière d'un tribut. 4°. Le Fermier de la Mine de Diamans paye à l'Empereur une très-groffe somme. Il doit lui donner les plus beaux & les plus parfaits. 5°. Les Ports de Mer, particulièrement ceux de Sindi, de Baroche, de Surate & de Cambaye, font taxés à de grosses sommes. Surate seule rend ordinairement trente leuks pour les droits d'entrée, & onze pour le profit des monnoyes qu'on y fait battre. 6°. Toute la Côte de Coromandel, & les Ports

litués pereur folde. meure mes d vent 1 fans m Rajas nus du

CE riches feroit (

(b)marques learius g lais d'A couvert cheffes voutes. res préci Mogol, tréfor, **q**uinze d ajoûte e " affez l " mains " vé ap ,, or &

, en ba

, pierre

en po

, nitior " re fi " tion a ,, Ek de vii , Toles " neuf , qui f

& cir

"Il av

, pies " prirei & der nonr a, trent fept r **foix**a

,, En , phirs woit 🚗 , cens s une i

3, figur

<sup>(</sup>g) L'addition donne au-delà de 25 mil- pas juste. L'autre liste ne porte pas encore lions moins que ce total; ainsi le calcul n'est 225 millions. R. d. E.

e Parganas. roupies. euks & fept

e feulement nombre de

s roupies. trente-cinq

e roupies. f Parganas. t cens cin-

arganas, qui oupies. roupies.

nuit leuks &

lagi-Mahol.

Province de kiurours au

e-vingt-qua•

ts de la terl'Empereur. diens idolâ-

ns Habitans beaucoup à 2º. Toutes payent aux t affranchis

e infinie de but. 4°. Le groffe fom-Les Ports

urate & de l ordinairefit des mon-& les Ports

te pas encore

situés

Grués sur les bords du Gange, produisent de gros revenus. 7°. L'Em- Descrittion pereur recueille l'héritage de tous les Sujets Mahométans qui font à fa folde. Tous les meubles, tout l'argent & tous les effets de ceux qui meurent, lui appartiennent de plein droit. Il arrive de-là que les femmes des Gouverneurs de Provinces & des Généraux d'Armée sont souvent réduites à des pensions modiques, & que leurs enfans, s'ils sont sans mérite, tombent dans une extrême pauvreté. Enfin les tributs des Rajas sont assez considérables, pour tenir place entre les principaux revenus du Grand Mogol.

CE casuel de l'Empire égale à-peu-près, ou surpasse même les immenses richesses que l'Empereur tire des seuls fonds de terre de son Domaine. On feroit étonné d'une si prodigieuse opulence (h), si l'on ne considéroit qu'une trésors.

(b) Joignons à cet article quelques re-marques de Mandelsto, dont on a vû qu'O-learius garantit la sidélité. Il vit dans le Palais d'Agra une grosse tour, dont le toît est couvert de lames d'or, qui marquent les richesses qu'elle renferme, en huit grandes voutes, remplies d'or, d'argent & de pierres précieuses. On l'assura que le Grand res precieures. On l'attura que le Grand Mogol, qui règnoit de fon tems, avoit un tréfor, dont la valeur montoit à plus de quinze cens millions d'écus. Mais ce qu'il ajoûte est beaucoup plus positif. " Je suis " affez heureux, dit-il, pour avoir entre les " mains l'inventaire du trésor qui sut trou", vé après la mort de Cha-Ekbar, tant en crés en argent monnoué, qu'en lingore se ,, or & en argent monnoyé, qu'en lingots & ,, en barres, en or & argent travailles, en , pierreries, en brocards & autres étoffes, ", en porcelaines, en manuscrits, en mu-", nitions de guerre, armes, &c: inventai-" re si sidèle, que j'en dois la communica-" tion aux Lecteurs.

"Ekbar avoit fait battre des monnoyes, " de vingt cinq, de cinquante, & de cent " Toles, jusqu'à la valeur de six millions " neuf cens soixante & dix mille Massas, ,, qui font quatre vingt dix-fept millions, & cinq cens quatre vingt mille roupies, ,, Il avoit fait battre cent millions de rou-,, pies en une autre espèce de monnoyes, qui prirent de lui le nom de Roupies d'Ekbar, & deux cens trente millions de certaines nonnoyes, qui s'appellent Paijes, dont n trente font une roupie; [ce qui monte à , fept millions fix cens foixante mille fix cens ", foixante-fix roupies, deux tiers.]

"En diamans, rubis, émeraudes, fa-"phirs, perles, & autres pierreries, il ap voit la valeur de foixante millions [cinq , cens (1)] vingt mille cinq cens vingt & " une roupies. En or façonné, favoir, en figures & statues d'éléphans, de cha-

Emploi

"meaux, de chevaux & autres ouvrages, la "waleur de dix-neuf millions fix mille sept ", cens quatre-vingt - cinq roupies. En meubles & vaisselle d'or, la valeur d'onze millions fept cens trente - trois mille fept ,, cens quatre vingt dix rouples, un tiers. ,, En meubles & ouvrages de cuivre, cin-, quante & un mille deux cens vingt - cinq roupies. En porcelaine, vases de terre ", sigiliée & autres, la valeur de deux mil-", lions cinq cens sept mille sept cens qua-,, rante-sept roupies. En brocards, draps "d'or & d'argent, & autres étoffes de foye "& de coton de Perfe, de Turquie, d'Eu-"rope & de Guzarate, quinze millions cinq "cens neuf mille neuf cens foixante dix-" neuf roupies. En draps de laine d'Euro-", pe, de Perse & de Tartarie, cinq cens ", trois mille deux cens cinquante - deux rou-", pies. En tentes, tapisseries & autres meubles, neuf millions neuf cens vingt-cinq mille cinq cens quarante cinq roupies. Vingt-quatre mille Manuscrits, ou Livres écrits à la main, & si richement re-" liés, qu'ils étoient estimés six millions , quatre cens foixante trois mille sept cens , [trente une] roupies. En artillerie, ,, poudre, boulets, & autres munitions de " guerre, la valeur de huit millions cinq cens soixante quinze mille neuf cens soi-, xante & onze roupies. En armes offen-" fives & défensives, comme épées, ronda-" ches, picques, arcs, fléches, &c., la " valeur de fept millions cinq cens cinquan-", te-cinq mille cinq cens vingt cinq rou", pies. En felles, brides, étriers, & au", tres harnois d'or & d'argent, deux mil", lions cinq cens vingt-cinq mille fix cens ,, quarante huit roupies. En couvertures " de chevaux & d'éléphans, brodées d'or ", d'argent & de perles, cinq millions de " roupies". Toutes ces fommes ensemble, DESCRIPTION DE

partie de ces tréfors fort tous les ans de ses mains & recommence à roulefur ses terres. La moitié de l'Empire subsiste par les liberalités du Souverain, ou du moins elle est constamment à ses gages. Ontre ce grand nombre d'Officiers & de Soldats, qui ne vivent que de leur paye, tous les Paysans qui labourent pour lui sont nourris à ses fraix; & la plus grande partie des Artisans des Villes, qui ne travaillent que pour son service, sont payés du trésor Impérial. Cette politique, rendant la dépendance de tant de Sujets plus étroite, augmente au même degré leur respect & leur attachement pour leur Maître (i).

ne faisant que celle de trois cens quarantehuit millions deux cens vingt six mille [trois cens quatre vingt six] roupies, elles n'approchent point des richesses de l'arrière petit sils d'Ekbar (1), que Mandelsilo trouva sur le Trône: ce qui confirme que le trésor des Grands Mogols grossit tous les jours Mandelle Tome Lagg 110 & suivantes

jours. Mandelflo, Tome I. pag. 119 & fuivantes. Nota. Cette liste, dont M. Prevost prétend faire honneur à Mandelslo, avoit déja paru, dans les Voyageurs Hollandois, quelques années avant la publication de son Ouvrage. Van Twist qui la rapporte, y en ajoûte deux autres assez curieuses. L'une est celle des Omrahs & des Mancebdars, qui, après la mort d'Ekbar, étoient restés au service de Gehan-Guir, son sils & successeur au Trône. On y compte 350 Omrahs, qui devoient entretenir 7606000 chevaux; & 7384 Mancebdars, ou Rajas, taxés à 307648 chevaux.

L'autre liste, contient une spécification des éléphans, chevaux, chameaux, droma, daires, mulets & bœufs, trouvés dans les écuries de ce Prince, au nombre de 6751 éléphans; 12000 chevaux; 6223, tant dromadaires que chameaux; & 7260 mulets ou bœufs. En tout 32234 pièces.

Observons encore, d'après Valentyn, qu'il ne faut point comprendre, dans cette succession particulière, les trésors de l'Empire, dont les revenus, sous le règne d'Ekbar, montoient déja beaucoup au delà de deux cens millions, sans compter que toutes les richesses des Grands, appartiennent aussi au Prince, qui ne donne aux héritiers que ce qu'il lui plait. R. d. E.

(i) Tout ce détail eft tiré de Bernier, de Carré, de Tavernier, de Thevenot, du Recueil des Voyages de la Compagnie Hollan-

doise, & des Lettres édifiantes.

(1) Chah-Ichan n'étoit que le petit-fils d'Ekbar. C'est Mandelsse qui a fait cette faute, R. d. E,

«. v.

Gouvernement & Police de l'Indoustan.

Principes de l'administration. RIEN n'est plus simple que les ressorts qui remuent ce grand Empire. Le Souverain seul en est l'ame. Comme sa Jurisdiction n'est pas plus partagée que son Domaine, toute l'autorité réside uniquement dans sa personne. Il n'y a proprement qu'un seul Maître dans l'Indoustan. Tout le reste des Habitans doit moins porter le nom de Sujets que d'Esclaves.

Office du premier Ministre & des Sécretaires d'Etat. A la Cour, les affaires de l'Etat font entre les mains de trois ou quatre Omrahs du premier ordre, qui les règlent fous l'autorité du Souverain. L'Itimad-ud-Deoulet (a), ou le premier Ministre, tient auprès du Mogol le même rang que le Grand Visir occupe en Turquie. Mais ce n'est souvent qu'un titre sans emploi & une dignité sans sonction. L'Empereur choisit quelquesois, pour grand Visir, un homme sans expérience, auquel il ne laisse que les appointemens de sa charge. Tantôt c'est un Prince du sans

(a) On fuit l'orthographe de M. Otter.

Mogo gu'à la quefoi tout le L'un paye! lève le troifièr Sécreta rent au on n'a C'eit t Minist pes. aborde l'avario la valeu

devant

Sil

mander deux G hométa comma ias de l blit l'or Officier miers, & les t un Mar mois a pies, c mois la quinze. cens cir zarre, dent pa la paye les Em cevoir lorfqu'i terme c fez rare honora "l'Em

> de com XII

> fion qui

nce à roules du Souve. grand nomtous les Payrande partie e, font pae de tant de eur attache-

e spécification meaux, droma. ouvés dans les mbre de 6751 223, tant dro. 7260 mulets ou

Valentyn, qu'il dans cette fucors de l'Empile règne d'Ek. up au delà de npter que touappartiennent e aux héritiers

de Bernier, de evenot, du Repagnie Hollan-

e. R. d. E.

grand Empidiction n'est uniquement l'Indoustan. ts que d'Es-

s ou quatre verain. L'I-Iogol le mê-'est souvent reur choisit auquel il ne nce du fang Mo-

Mogol, qui s'est assez bien conduit pour mériter qu'on le laisse vivre jus- Description qu'à la vieillesse. Tantôt c'est le Père d'une Reine favorite, forti quelquefois du plus bas rang de la Milice, ou de la plus vile Populace. Alors tout le poids du Gouvernement retombe fur les deux Sécretaires d'Etat. L'un rassemble les trésors de l'Empire, & l'autre les dispense. Celui-ci paye les Officiers de la Couronne, les Troupes & les Laboureurs; celui-là lève les revenus du Domaine, exige les impôts & reçoit les tributs. Un troisième Officier des Finances, mais d'une moindre considération que les Sécretaires d'Etat, est chargé de recueillir les héritages de ceux qui meurent au service du Prince; commission lucrative, mais odieuse. Au reste. on n'arrive à ces postes éminens de l'Empire, que par la voye des armes. C'est tossiours d'entre les Officiers d'Armée que se tirent également. & les Ministres qui gouvernent l'Etat, & les Généraux qui conduisent les Troupes. Lorsqu'on a besoin de leur entremise auprès du Maître, on ne les aborde jamais que les présens à la main. Mais cet usage vient moins de l'avarice des Omrahs que du respect des Cliens. On fait peu d'attention à la valeur de l'offre. L'essentiel est de ne pas se présenter, les mains vuides,

devant les grands Officiers de la Cour.

Si l'Empereur ne marche pas lui-même à la tête de ses Troupes, le commandement des Armées est confié à quelqu'un des Princes du fang, ou à deux Généraux choisis par le Souverain; l'un du nombre des Omrahs Mahométans, l'autre parmi les Rajas Indiens. Les Troupes de l'Empire font commandées par l'Omrah. Les Troupes auxiliaires n'obéissent qu'aux Rajas de leur Nation. Ekbar, avant entrepris de règler les Armées, y établit l'ordre suivant, qui s'observe depuis son règne. Il voulut que tous les Officiers de ses Troupes fussent payés sous trois titres différens. Les premiers, fous le titre de douze mois; les feconds, fous le titre de fix mois; & les troisièmes, sous celui de quatre. Ainsi lorsque l'Empereur donne à un Mansebdar, c'est-à-dire, à un bas Officier de l'Empire, vingt roupies par mois au premier titre, sa paye monte par an à sept cens cinquante roupies, car on en ajoûte toûjours dix de plus. Celui à qui l'on affigne par mois la même paye au fecond titre, en reçoit par an trois cens foixante & quinze. Celui dont la paye n'est qu'au troissème titre, n'a par an que deux cens cinquante roupies d'appointemens. Ce règlement est d'autant plus bizarre, que ceux qui ne font payés que fur le pied de quatre mois, ne rendent pas un service moins assidu, pendant l'année, que ceux qui reçoivent la paye sur le pied de douze mois. Mais, suivant le génie des Orientaux, les Empereurs Mogols croyent se donner un air de grandeur en faisant concevoir que l'inégalité du falaire vient de celle des fervices. D'ailleurs, lorsqu'ils ordonnent la pension d'un Mansebdar, ils ne se servent jamais du terme de roupies, mais du mot de Dams, qui est une petite monnoye, assez rare dans le Commerce, & dont quarante font une roupie. Ainsi, en honorant un Officier d'une pension de mille roupies; ", je lui assigne, dit " l'Empereur, cinquante mille Dams d'appointemens": emphase d'expression qui n'augmente pas l'opulence, & qui revient à la manière Espagnole de compter par Maravedis.

XIII. Part.

L'INDOUSTAN.

Ordre établi pour le Gouvernement Militaire.

Différence

bare

qui

te à

rella

Vill

espè

yer les 1

s'inf

rapp

distr

ne f

miff

tien

gion

reste

de p

reur

Juge

l'Arr

aven

Justi

un F

qui 1

avec

exce

les i

peti

est a

ouve

lieu

enfe

bien

car

fois

na,

vert

pas

mie

infu

très

A

L

DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.
Cette dif
férence for
me les degrés
du rang.

Lorsque la pension d'un Officier de l'Armée, ou de la Cour, monte par mois jusqu'à mille roupies au premier titre (b), il quitte l'ordre des Mansebdars pour prendre la qualité d'Omrah. Ainsi ce titre de grandeur est tiré de la paye qu'on reçoit. On est obligé, alors, d'entretenir un éléphant & deux cens cinquante Cavaliers pour le service du Prince. La pension de cinquante mille roupies ne suffiroit pas, même aux Indes, pour l'entretien d'une si grosse Compagnie; car l'Omrah est obligé de fournir au moins deux chevaux à chaque Cavalier: mais l'Empereur y pourvoit autrement. Il assigne, à l'Officier, quelques terres de son Domaine. On lui compte la dépense de chaque Cavalier, à dix roupies par jour: mais les sonds de terre qu'on abandonne aux Omrahs, pour les saire cultiver, produisent beaucoup au delà de cette dépense.

Appointemens des premiers Omtahs.

Les appointemens de tous les Omrahs ne font pas égaux. Les uns ont deux Azaris de paye, d'autres trois, d'autres quatre, quelques uns cinq; & ceux du premier rang en reçoivent jusqu'à fix; c'est-à-dire, qu'à tout prendre, la penfion annuelle des principaux peut monter jufqu'à trois millions de roupies. Aussi leur train est magnifique; & la Cavalerie qu'ils entretiennent égale nos petites Armées. On a vû quelquefois ces Omrahs devenir redoutables au Souverain. Mais c'est un règlement d'Ekbar, auquel fes inconvéniens mêmes ne permettent pas de donner atteinte. On compte ordinairement fix Omrahs de la groffe penfion, l'Itimad ud-Deoulet, les deux Sécretaires d'Etat, le Viceroi de Kaboul, celui de Bengale & celui d'Ugen. A l'égard des fimples Cavaliers & du reste de la Milice, leur paye est à la discrétion des Omrahs qui les lèvent & qui les entretiennent. L'ordre oblige de les payer chaque jour, mais il est mal observé. On se contente de leur faire tous les mois quelque distribution d'argent; & souvent on les oblige d'accepter, en payement, les vieux meubles du Palais, & les habits que les femmes des Omrahs ont quittés. C'est par ces vexations que les premiers Officiers de l'Empire accumulent de grands trésors, qui rentrent après leur mort dans les coffres du Souverain.

Administration de la Justice Civile.

Office du Kutual. La Justice s'exerce avec beaucoup d'uniformité, dans les Etats du Grand Mogol. Les Vicerois, les Gouverneurs de Provinces, les Chefs des Villes & des simples Bourgades, font précisément dans le lieu de leur Juris diction, sous la dépendance de l'Empereur, ce que ce Monarque fait dans Agra ou dans Dehli; c'est-à-dire, que par des sentences qu'ils prononcent seuls, ils décident des biens & de la vie des Sujets. Chaque Ville a néanmoins son Kutual & son Cadi, pour le jugement de certaines affaires. Mais les Particuliers sont libres de ne pas s'adresser à ces Tribunaux subalternes; & le droit de tous les Sujets de l'Empire est de recourir immédiatement, ou à l'Empereur même, dans le lieu de sa résidence, ou aux Vicerois dans leur Capitale, ou aux Gouverneurs, dans les Villes de leur dépendance. Le Kutual fait tout à la fois les sonctions de Juge de Police & de Grand-Prevôt. Sous Aureng-Zeb, Observateur zèlé de l'Alcoran, le principal objet du Juge de Police étoit d'empécher l'yvrognerie, d'exterminer les ca-

(4) C'est ce qui s'appelle un Azari. Omarbao.

Cour, monte itte l'ordre des re de grandeur tretenir un élé-Prince. La penndes, pour l'ené de fournir au pourvoit autremaine. On lui jour: mais les cultiver, pro-

. Les uns ont ques - uns cinq; dire, qu'à tout qu'à trois milalerie qu'ils ences Omrahs del'Ekbar, auquel ite. On compud-Deoulet, les Bengale & celui lilice, leur paye iennent. L'or é. On se connt; & fouvent lu Palais, & les es vexations que ésors, qui ren-

Etats du Grand Chefs des Vilu de leur Jurif arque fait dans i'ils prononcent ie Ville a néanaffaires. Mais ux fubalternes; mmédiatement, x Vicerois dans ur dépendance. e & de Grandn, le principal terminer les cabarets

barets à vin, & généralement tous les lieux de débauche, de punir ceux Description qui distilloient de l'arrack ou d'autres liqueurs fortes. Il doit rendre compte à l'Empereur des desordres domestiques de toutes les familles, des querelles, & des assemblées nocturnes. Il a, dans tous les quartiers de la Ville, un prodigieux nombre d'Espions, dont les plus redoutables sont une espèce de valets publics, qui se nomment Alarcos. Leur office est de balaver les maisons & de remettre en ordre tout ce qu'il y a de dérangé dans ses meubles. Chaque jour, au matin, ils entrent chez les Citoyens, ils s'instruisent du secret des familles, ils interrogent les Esclaves, & sont leur rapport au Kutual. Cet Officier, en qualité de Grand - Prevôt, est refponiable, sur ses appointemens, de tous les vols qui se sont dans son district, à la Campagne comme à la Ville. Sa vigilance & son zèle ne se relâchent jamais. Il a sans cesse des Soldats en campagne & des Emissaires déguisés dans les Villes, dont l'unique soin est de veiller au maintien de l'ordre.

La Jurisdiction du Cadi ne s'étend guères au-delà des matières de religion, des divorces, & des autres difficultés qui regardent le mariage. Au reste, il n'appartient, ni à l'un, ni à l'autre de ces deux Juges subatternes, de prononcer des sentences de mort, sans avoir fait leur rapport à l'Empereur, ou aux Vicerois des Provinces; &, suivant les statuts d'Ekbar, ces Juges supremes doivent avoir approuvé trois fois, à trois jours différens, l'Arrêt de condamnation avant qu'on l'exécute.

QUOIQUE diverses explications, répandues dans les articles précédens. avent déja pu faire prendre quelqu'idée de la majestueuse forme de cette Justice Impériale, on croit devoir en rassembler ici tous les traits, d'après

un Peintre exact & fidèle (c).

Après avoir décrit divers appartemens; on vient, dit-il, à l'Am-Kas, qui m'a semblé quelque chose de royal. C'est une grande Cour quarrée, avec des arcades qui ressemblent assez à celles de la Place royale de Paris, excepté qu'il n'y a point de bâtimens au-dessus, & qu'elles sont séparées les unes des autres par une muraille; de-forte, néanmoins, qu'il y a une petite porte, pour passer de l'une à l'autre. Sur la grande porte, qui est au milieu d'un des côtés de cette place, on voit un grand Divan, tout ouvert du côté de la cour, qu'on nomme Nagar-Kanay, parceque c'est le lieu où font les trompettes, ou plutôt les haubois & les timbales, qui jouent ensemble à certaines heures du jour & de la nuit. Mais c'est un concert bien étrange aux oreilles d'un Européen qui n'y est pas encore accoutumé; car dix ou douze de ces haubois, & autant de timbales donnent quelquefois tout d'un coup; & quelques haubois, tels que celui qu'on appelle Karna, font longs d'une brasse & demie, & n'ont pas moins d'un pied d'ouverture par le bas; comme il y a des timbales de cuivre & de fer qui n'ont pas moins d'une brasse de diamétre. Bernier raconte que, dans les premiers tems, cette musique le pénétroit, & lui causoit un étourdissement insupportable. Cependant l'habitude eut le pouvoir de la lui faire trouver très-agréable, sur-tout la nuit, qu'il l'entendoit de loin, dans son lit & de

Office du

Description de l'Am - kas,

Effet de la Mufique Mogole fur BerDESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.

sa terrasse. Il parvint même à lui trouver beaucoup de mélodie & de majesté. Comme elle a ses règles & ses mesures, & que d'excellens Maîtres, instruits dès leur jeunesse, sçavent moderer & séchir la rudesse des sons, on doit concevoir, dit-il, qu'ils en sçavent tirer une simphonie qui flatte

l'oreille dans l'éloignement.

A l'opposite de la grande porte de cette cour du Nagar-Kanay, au-delà de toute la cour, s'offre une grande & magnifique falle à plusieurs rangs de piliers, haute & bien éclairée, ouverte des trois côtés, qui regarde sur la cour. & dont les piliers & le plat-fond font peints & dorés. Dans le milieu de la muraille, qui fépare cette falle d'avec le Serrail, on a laissé une ouverture, ou une espèce de grande fenêtre, haute & large, à laquelle l'homme le plus grand n'atteindroit point d'en-bas avec la main. C'estlà qu'Aureng-Zeb se montroit au public, assis sur son Trône; quelques-uns de ses fils à ses côtés, & plusieurs Eunuques debout, les uns pour chasser les mouches avec des queues de paon, les autres pour lui faire du vent avec de grands éventails, & d'autres, pour être prêts à recevoir ses ordres. De-là il voyoit en-bas, autour de lui, tous les Omrahs, les Rajas & les Ambassadeurs, debout aussi sur un Divan entouré d'une balustre d'argent, les yeux baissés & les mains croisées sur l'estomac. Plus loin, il voyoit les Mansebdars, ou les moindres Omrahs, debout comme les autres, & dans le même respect. Plus avant, dans le reste de la falle & dans la cour, sa vûe pouvoit s'étendre sur une foule de toutes fortes de gens. C'étoit dans ce lieu qu'il donnoit audience à tout le monde, chaque jour à midi; & delà venoit, à cette falle, le nom d'Am-kas, qui fignifie Lieu d'affemblée, commun aux grands & aux petits.

Spectacles que l'Empereur se donne à l'Am-kas.

PENDANT une heure & demie, qui étoit la durée ordinaire de cette auguste scène, l'Empereur s'amusoit d'abord à voir passer devant ses yeux un certain nombre des plus beaux chevaux de ses écuries, pour juger s'ils étoient en bon état & bien traités. Il se faisoit amener aussi quelques éléphans, dont la propreté s'attiroit toûjours l'admiration de Bernier. Nonfeulement, dit-il, leur fale & vilain corps étoit alors bien lavé & bien net, mais il étoit peint de noir, à la reserve de deux grosses rayes de peinture rouge, qui descendant du haut de la tête, venoient se joindre vers la trompe. Ils avoient aussi quelque belle couverture en broderie, avec deux clochettes d'argent qui leur pendoient des deux côtés, attachées aux deux bouts d'une grosse chaîne d'argent qui leur passoit par-dessus le dos, & plufieurs de ces belles queues de vaches du Tibet, qui leur pendoient aux oreilles en forme de grandes moustaches. Deux petits éléphans bien parés marchoient à leurs côtés, comme des esclaves destinés à les servir. Ces grands colosses paroissoient fiers de leurs ornemens, & marchoient avec beaucoup de gravité. Lorsqu'ils arrivoient devant l'Empereur, leur guide, qui étoit assis sur leurs épaules avec un crochet de fer à la main, les picquoit, leur parloit, & leur faisoit incliner un genou, lever la trompe en l'air, & pousfer une espèce d'hurlement, que le Peuple prenoit pour un Tastim, c'est-àdire une falutation libre & réflechie. Après les éléphans, on amenoit des gazelles apprivoifées; des nilgaux ou bœufs gris, que Bernier croit une efpèce d'élans; des rhinoceros; des busses de Bengale, qui ont de prodigieufes class control fes control fois trail de four quat

les refaifo quele publife no de J pend fento

kas, conti vé av en ci

D me le Auffi est sp pieds que l' lui, e comp gneui comn de le nour de ce moin furpr reur i Dans

> (d) kan. tre de

e & de mans Maîtres. le des sons. ie qui flatte

iav, au-dela ficurs rangs i regarde für s. Dans le , on a laissé ge, à laquelnain. C'estquelques-uns pour chasser e du vent air fes ordres. Rajas & lea tre d'argent, il vovoit les res. & dans la cour, fa C'étoit dans midi; & de-

u d'assemblée. ire de cette ant fes yeux ar juger s'ils quelques élénier. Non-& bien net, de peinture vers la tromec deux cloes aux deux dos, & plunt aux orei!en parés mar-Ces grands ec beaucoup e, qui étoit

equoit, leur ur, & poufim, c'est-àamenoit des roit une ese prodigieu-

ses cornes; des léopards ou des panthères apprivoisées, dont on se sert à Description la chaffe des gazelles; de beaux chiens de chaffe Usbecks, chacun avec fa petite couverture rouge; quantité d'oiseaux de proye, dont les uns étoient pour les perdrix, les autres pour la grue, & d'autres pour le lièvre & pour les gazelles mêmes, qu'ils aveuglent de leurs aîles & de leurs griffes. Souvent un ou deux Omrahs faisoient alors passer leur Cavalerie en revûe devant l'Empereur. Ce Monarque prenoit même plaisir à faire quelquefois essayer des coutelas sur des moutons morts, qu'on apportoit sans entrailles, & fort proprement empacquetés. Les jeunes Omrahs s'efforçoient de faire admirer leur force & leur adresse, en coupant d'un seul coup, les quatre pieds joints ensemble, & le corps d'un mouton.

Mais tous ces amusemens n'étoient qu'autant d'intermèdes, pour des occupations plus férieuses. Aureng-Zeb se faisoit apporter, chaque jour, les requêtes qu'on lui montroit de loin, dans la foule du Peuple. Il fe les faisoit lire. Il faisoit approcher les Parties. Il les examinoit lui-même; & quelquefois il prononçoit sur le champ leur sentence. Outre cette Iustice publique, il affistoit régulièrement, une fois la semaine, à la Chambre, qui se nomme Adalet-Kanay, accompagné de ses deux premiers Cadis, ou Chess de Justice. D'autrefois, il avoit la patience d'entendre en particulier, pendant deux heures, dix personnes du Peuple, qu'un vieil Officier lui préfentoit.

CE que Bernier trouvoit de choquant dans la grande affemblée de l'Amkas, c'étoit une flatterie trop basse & trop fade, qu'on y voyoit règner Mogols. continuellement. L'Empereur ne prononçoit pas un mot, qui ne fût relevé avec admiration, & qui ne fît lever les mains aux principaux Omrahs, en criant Karamat, c'est-à-dire, Merveille.

DE la falle de l'Am-kas, on passe dans un lieu plus retiré, qui se nomme le Gosel-Kanay (d), & dont l'entrée ne s'accorde pas sans distinction. Aussi la cour n'en est-elle pas si grande que celle de l'Am-kas: mais la salle est spacieuse, peinte, enrichie de dorures, & relevée de quatre ou cinq pieds au-dessus du rez-de-chaussée, comme une grande estrade. C'est-là que l'Empereur, assis dans un fauteuil', & ses Omrahs debout autour de lui, donnoit une audience plus particulière à fes Officiers, recevoit leurs comptes, & traitoit des plus importantes affaires de l'Etat. Tous les Seigneurs étoient obligés de se trouver chaque jour au foir à cette assemblée, comme le matin à l'Am-kas; fans quoi on leur retranchoit quelque chose de leur paye. Bernier remarque, comme une distinction fort honorable pour les Sciences, que Danneckmend-Khan, fon Maître, étoit dispensé de cette servitude en faveur de ses études continuelles; à la réserve néanmoins du Mercredi, qui étoit son jour de garde. Il ajoute qu'il n'étoit pas furprenant que tous les autres Omrahs y fussent assujettis, lorsque l'Empereur même se faisoit une loi de ne jamais manquer à ces deux affemblées. Dans ses plus dangereuses maladies, il s'y faisoit porter, du moins une sois

L'INDOUSTAN.

Comment

Flatterie des

Gofel-Kanay.

Faveur accordée aux-

(d) C'est ce que Rhoe a nommé Gouzalkan. Il n'est pas aisé de se déterminer entre deux témoignages d'un poids égal, &

c'est par cette raison qu'on a pris le parti de les rapporter tous deux.

DESCRIPTION L INDOUSTAN. le jour: & c'étoit alors qu'il y croyoit sa personne plus nécessaire, parcequ'au moindre foupçon qu'on auroit eu de sa mort, on auroit vû tout l'Empire en defordre, & les boutiques fermées dans la Ville.

PENDANT qu'il étoit occupé dans cette falle, on n'en faisoit pas moins paffer, devant lui, la plûpart des memes chofes qu'il prenoit plaisir à voir dans l'Am-kas; avec cette différence que la cour étant plus petite. & l'affemblée se tenant au soir, on n'y faisoit point la revûe de la Cavalerie. Mais, pour y suppléer, les Mansebdars de garde venoient passer devant l'Empereur, avec beaucoup de cérémonie. Ils étoient précédés du Kours c'est-à-dire, de diverses figures d'argent, portées sur le bout de plusieurs gros bâtons d'argent fort bien travaillés. Deux représentent de grands poiffons; deux autres, un animal fantastique d'horrible figure, que les Mogols nomment Eicdeba; d'autres, deux lions; d'autres, deux mains; d'autres, des balances, & quantité de figures aussi mistérieuses. Cette proceffion étoit melée de plufieurs Gourze-Berdars, ou Porte-massues, gens de bonne mine, dont on a deja dit que l'office confifte à faire règner l'ordre dans les affemblées.

Procession da Gofel-Kanay.

Bernier voit l'Am kas dans une des plus brillantes fêtes.

Peinture qu'il en fait.

TERMINONS cet article par une peinture de l'Am-kas, tel que le même Voyageur eut la curiolité de le voir dans une des principales fêtes de l'année, qui étoit en même-tems celle d'une réjouissance extraordinaire pour le succès des armes de l'Empire. On ne s'arrete à cette description, que pour mettre un Lecteur attentif, en état de la comparer avec celles de

Tavernier & de Rhoe.

L'Empereur étoit assis sur son Trône, dans le fond de la grande salle. Sa veste étoit d'un fatin blanc à petites fleurs, relevé d'une fine broderie d'or & de foye. Son turban étoit de toile d'or, avec une aigrette dont le pied étoit couvert de diamans d'une grandeur & d'un prix extraordinaires, au milieu desquels on voyoit une grande topase orientale, qui n'a rien d'égal au Monde, & qui jettoit un éclat merveilleux Un collier de groffes perles lui pendoit du cou fur l'estomac. Son Trône étoit soutenu par six gros pieds d'or massif, & parsemé de rubis, d'émeraudes & de diamans. Bernier n'entreprend pas de fixer le prix, ni la quantité de cet amas de pierres précieuses, parcequ'il ne put en approcher assez pour les compter, & pour juger de leur eau. Mais il assure que les gros diamans y sont en trèsgrand nombre, & que tout le Trône est estimé quatre Kiurours, c'est-àdire, quarante millions de roupies. C'étoit l'Ouvrage de Cha-Jenan, Père d'Aureng-Zeb, qui l'avoit fait faire pour employer une multitude de pierreries, accumulées dans fon tréfor, des dépouilles de plusieurs anciens Rajas, & des préfens que les Omrahs font obligés de faire à leurs Empereurs dans certaines fetes. L'art ne répondoit pas à la matière. Ce qu'il y avoit de mieux imaginé, c'étoient deux paons, couverts de pierres précieuses & de perles (e), dont on attribuoit l'invention à un Orfèvre François, qui après avoir trompé plusieurs Princes de l'Europe par les Doublets, qu'il faisoit merveilleusement, s'étoit réfugié à la Cour du Mogol où il avoit fait sa fortune.

٨ı

range

ges o

toien

pende

rouge

étoit

large

me l'

jointe

balufl

féren

étoit

toiles

des fl

Les a

que (

1'emp

l'Em

a fon

le mo

cette

inten

de br

fins c

la pl

prése

feur i

leurs

mens ment

diam

un no

conte

ter 5

che 1

peu,

ques

c'est

pere

chan

nent

card

U

CI

<sup>(</sup>e) On a vû que ce Trône fut enlevé par Nadir-Chah.

aire . parcea tout l'Em.

t pas moins plaifir à voir tite, & l'afa Cavalerie. affer devant és du Kours. de plutieurs nt de grands que les Momains; d'au-Cette proies . gens de

l que le mêales fêtes de xtraordinaire description. evec celles de

egner l'ordre

grande falle. ine broderie grette dont le raordinaires, n'a rien d'éer de groffes utenu par fix de diamans. amas de piercompter, & font en trèsours, c'est-à--Jenan, Père tude de piers anciens Rars Empereurs qu'il y avoit es précieuses re François, Doublets, qu'il loù il avoit

Au pied du Trône, tous les Omrahs, magnifiquement vêtus, étoient Description rangés sur une estrade couverte d'un grand dais de brocard, à grandes franges d'or, environnée d'une balustrade d'argent. Les piliers de la falle étoient revetus de brocard à fond d'or. De toutes les parties du plat-fond pendoient de grands dais de fatin à fleurs, attachés par des cordons de foye rouge, avec de groffes houpes de foye, melées de filets d'or. Tout le bas étoit couvert de grands tapis de foye très riches, d'une longueur & d'une largeur étonnantes. Dans la cour, on avoit dressé une tente, qu'on nomme l'Aspek, aussi longue & aussi large que la salle, à laquelle elle étoit jointe par le haut. Du côté de la cour, elle étoit environnée d'une grande balustre couverte de plaques d'argent, & soutenue par des piliers de différentes groffeurs, tous couverts auffi de plaques du même métal. Elle étoit rouge en dehors, mais doublée en dedans de ces belles chites, ou toiles peintes au pinceau, ordonnées exprès, avec des couleurs si vives & des fleurs si naturelles, qu'on les auroit prises pour un parterre suspendu. Les arcades, qui environnent la cour, n'avoient pas moins d'éclat. Chaque Omrah étoit chargé des ornemens de la sienne, & s'étoit efforcé de l'emporter par la magnificence. Le troisième jour de cette superbe sête, l'Empereur se fit peser avec beaucoup de cérémonie, & plusieurs Omrahs à fon exemple, dans de riches balances d'or massif comme les poids. Tout le monde applaudit avec de grandes marques de joye, en apprenant que, cette année, l'Empereur pesoit deux livres de plus que la précédente. Son intention, dans cette fête, étoit de favoriser les Marchands de soye & de brocard, qui depuis quatre ou cinq ans de guerre, en avoient des magasins dont ils n'avoient pu trouver le débit.

CES fêtes font accompagnées d'un ancien usage, qui ne plaît point à la plûpant des Omrahs. Ils font obligés alors de faire, à l'Empereur, des présens proportionnés à leurs forces. Quelques-uns, pour se distinguer par leur magnificence, ou dans la crainte d'etre recherchés pour leurs vols & leurs concussions, ou dans l'espérance de faire augmenter leurs appointemens ordinaires, en font d'une richesse surprenante. Ce sont ordinaire- Leur richesse. ment de beaux vases d'or, couverts de pierreries; de belles perles, des diamans, des rubis, des émeraudes. Quelquefois, c'est plus simplement un nombre de ces pièces d'or qui valent une pistole & demie. Bernier raconte que pendant la fête, dont il fut témoin, Aureng-Zeb étant allé visiter Jafer-Khan, son Visir, non en qualité de Visir, mais comme son proche parent, & sous prétexte de voir un Bâtiment qu'il avoit fait depuis peu, ce Seigneur lui offrit vingt-cinq mille de ces pièces d'or, avec quelques belles perles, & un rubis qui fut estimé quarante mille écus (f).

Un spectacle fort bizarre, qui accompagne quelquesois les mêmes setes, c'est une espèce de foire, qui se tient dans le Mehalu, ou le Serrail de l'Empereur. Les femmes des Omrahs & des grands Mansebdars sont les Marchandes. L'Empereur, les Princesses & toutes les Dames du Serrail, viennent acheter ce qu'elles ont étallé. Les marchandises sont de beaux brocards, de riches broderies d'une nouvelle mode, de riches turbans, & ce

L'INDOUSTAN.

Ancien ufales présens à

Spectacle.

DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.

qu'on peut rassembler de plus précieux. Outre que ces semmes sont les plus belles & les plus galantes de la Cour, celles qui ont des filles d'une beanté distinguée ne manquent point de les mener avec elles, pour les faire voir à l'Empereur. Ce Monarque vient marchander tout ce qu'il achéte fou à fou, comme le dernier de ses Sujets, avec le langage des petits Mar. chands qui se plaignent de la cherté & qui contestent pour le prix. Les Dames se défendent de même; & ce badinage est poussé jusqu'aux injures. Tout se paye argent comptant. Quelquesois, au-lieu de roupies d'argent. les Princesses laissent couler, comme par mégarde, quelques roupies d'or en faveur des Marchandes qui leur plaisent. Mais après avoir loué des usages si galans, Bernier traite de licence la liberté qu'on accorde alors aux femmes publiques, d'entrer dans le Serrail. A la vérité, dit-il, ce ne font pas celles des Bazars, mais celles qu'on nomme Kenchenys, c'est. à-dire, dorces & fleuries, & qui vont danser, aux fêtes, chez les Omrahs & les Mansebdars. La plûpart sont belles & richement vêtues. Elles favent chanter & danser parfaitement à la manière du Pays. Mais comme elles n'en font pas moins publiques, Aureng-Zeb, plus férieux que ses Prédécesseurs, abolit l'usage de les admettre au Serrail; &, pour en conserver quelque reste, il permit seulement qu'elles vinssent tous les Mercredis lui faire de loin le Salam, ou la révérence, à l'Am-kas (g). Un Médecin François, nommé Bernard, qui s'étoit établi dans cette Cour, s'y étoit rendu si familier, qu'il faisoit quelquesois la débauche avec l'Empereur. Il avoit par jour, dix écus d'appointemens; mais il gagnoit beaucoup davantage à traiter les Dames du Serrail, & les grands Omrahs, qui lui faisoient des présens comme à l'envi. Son malheur étoit de ne pouvoir rien garder. Ce qu'il recevoit d'une main, il le donnoit de l'autre. Cette profusion le faisoit aimer de tout le monde, sur-tout des Kenchenys, avec lesquelles il faisoit beaucoup de dépense. Il devint amoureux d'une de ces femmes, qui joignoit des talens distingués aux charmes de la jeunesse & de la beauté. Mais fa mère, appréhendant que la débauche ne lui fît perdre les forces nécessaires pour les exercices de sa profession, ne la perdoit point de vûe. Bernard fut desesperé de cette rigueur. Enfin, l'amour lui inspira le moyen de se satisfaire. Un jour que l'Empereur le remercioit, à l'Am-kas, & lui faisoit quelques présens, pour la guérison d'une semme du Serrail, il fupplia ce Prince de lui donner la jeune Kencheny, dont il étoit amoureux, & qui étoit debout derrière l'assemblée pour faire le falam avec toute fa troupe. Il avoua publiquement la violence de fa passion, & l'obstacle qu'il y avoit trouvé. Tous les Spectateurs rirent beaucoup, de le voir réduit à fouffrir par les rigueurs d'une fille de cet Ordre. L'Empereur, après en avoir ri lui-même, ordonna qu'elle lui fût livrée, sans s'embarrasser qu'elle fût Mahométane & que le Médecin fût Chrétien. " Qu'on la lui charge, dit-il, fur les épaules, & qu'il l'emporte". Auffi-

tôt Bernard, ne s'embarrassant pas plus des railleries de l'assemblée, se laissa

mettre la Kencheny fur le dos, & fortit chargé de sa proye (b).

Histoire de Bernard, Médecin François.

Aureng-Zeb

apolit un usa-

ge indécent.

Comment il obtient une jeune Danfeuse.

(g) Ibid. pag. 148.

(b) Pag. 144 & précédentes.

ocut l' corar tien. Princ tianif nouv

le mêr belles Christ furer, du dar s'atten conve en un expérie tout co & dan bien, à compa faire qu qu'ils t hométa defabu legèrer chose dans qu " ajoû , mem

Ufage trodui par de ques i mettre defcri prife i dans c

, Mifi

R

qu'ils Cette autres Religi

OBSER-

ΧÏ

OBSERVONS que ce fut à Jehan-Guir, que le Médecin François en Description eut l'obligation; & qu'Aureng-Zeb, dans le zèle qu'il affectoit pour l'Alcoran, n'auroit jamais permis cette liaison d'une Musulmane avec un Chrétien. Bernier paroît persuadé, comme Rhoe, que le premier de ces deux Princes, malgré le penchant que d'autres lui ont attribué pour le Christianisme (i), mourut sans Religion, & dans le dessein d'en établir une nouvelle, qu'il faisoit composer sous sa direction (k).

L'INDOUSTAN.

(i) C'étoient les bons Pères Jésuites, dit le même Voyageur, qui avoient conçu de si belles espérances pour l'avancement du Christianisme. Il en prend occasion d'asfurer, qu'après tout ce qu'il a vû & enten-du dans les Indes, il est fort éloigné de s'attendre à ces grands coups d'Apôtres, qui convertissoient deux ou trois mille personnes en un seul Sermon, sachant par sa propre expérience & par d'autres témoignages, que tout ce qu'il y a de Missionnaires, aux Indes, & dans les Etats Mahométans, pourroient bien, à la vérité, par leurs instructions, accompagnées d'aumones & de libéral tés, faire quelques progrès avec les Payens; mais qu'ils ne font pas, en dix ans, un jeul Ma-hometan Chrétien; de-forte qu'on doit se desabuser, & ne point se laisser aller trop legèrement à tant de contes, ni croire la chose aussi facile qu'on nous la représente dans quelques Relations. ., Ce n'est point, " ajoûte Bernier, que je n'approuve extrê-" mement les Missions & les bons & savans " Missionnaires, qui sont absolument né-

" cessaires pour l'honneur & la prérogative , du Christianisme; en tant qu'ils instruisent " doucement, fans ce zèle & cet emporte-., ment indiscret; qu'ils entretiennent chari-,, tablement les divers Chrétiens du Pays, ,, foit Catholiques, Grecs, Armeniens, ,, Nestoriens, Jacobites ou autres; qu'ils " sont le refuge & la consolation des pau-, vres Etrangers & Voyageurs; & que par , leur doctrine, leurs mœurs règlees, & , leur vie exemplaire, ils confondent l'igno-", rance, & le libertinage des Infidèles; ce ,, que ne font pas toujours quelques uns d'entr'eux, qui seroient beaucoup mieux dans leurs Couvens, bien resserrés, que dans ces Pays, où ils nous viennent faire une momerie de nôtre Religion; & lesquels " par leur ignorance, par leurs dérèglemens. " & par l'abus de leur caractère, se rendent " eux mêmes la pierre d'achopement de la " Foi Chrétienne". Bernier, Tom. II. pag. 83 & fuiv. Edition de Hollande. R. d. E. (k) Pag. 151. Voyez, ci deffus, la fin du

Journal de Rhoe.

## VI.

## Religion, Figure, Habits, Mœurs & Usages des Peuples de l'Indoustan.

Ans un si grand nombre de Provinces, qui formoient autrefois différens Royaumes, dont chacun devoit avoir ses propres Loix & ses Usages, on conçoit que malgré la ressemblance du Gouvernement, qui introduit presque toûjours celle de la Police & de la Religion, en changeant par degrés les idées, les mœurs & les autres habitudes, un espace de quelques siècles, qui se sont écoulés depuis la Conquête des Mogols, n'a pû mettre encore une parfaite uniformité entre tant de Peuples. Ainsi, la description de tous les points, sur lesquels ils diffèrent, seroit une entreprise impossible. Mais les Voyageurs les plus exacts ont jetté quelque jour dans ce cahos, en divisant les Sujets du Grand Mogol en Mahométans, qu'ils appellent Maures, & en Payens, ou Gentils, de différentes Sectes. Cette division paroît d'autant plus propre à faire connoître les uns & les, autres, qu'en Orient, comme dans les autres parties du Monde, c'est la Religion qui règle ordinairement les Usages. XIII. Part. L'EMPE-

Division générale des Peuples de

OBSER-

nes font les

d'une beau-

our les faire

nu'il achéte.

petits Mar.

prix. Les 'aux injures.

ies d'argent.

roupies d'or

oir loué des

ccorde alors

é, dit-il, ce chenys, c'est-

hez les Om-

vêtues. El-

Mais com-

férieux que

&, pour en

tous les Mer-

as (g). Un

cette Cour,

ie avec l'Em-

agnoit beau-

Omrahs, qui

e ne pouvoir

autre. Cette

henys, avec d'une de ces

i jeunesse & e lui fît per-

e la perdoit fin, l'amour

remercioit,

l'une femme

eny, dont il

faire le fa-

e fa paffion,

beaucoup,

re. L'Em-

livrée, fans

t Chrétien.

te". Aufli-

ée, fe laissa

entes.

DESCRIPTION
DE
L'ANDOUSTAN.
Le Mahométifme est la
Religion dominante.

L'EMPEREUR, les Princes & tous les Seigneurs de l'Indoustan professent le Mahométisme. Les Gouverneurs, les Commandans, & les Kutuals des Provinces, des Villes & des Bourgs, doivent etre de la même Religion. Ainsi, c'est entre les mains des Mahométans, ou des Maures, que réside toute l'autorité, non-seulement par rapport à l'administration, mais pour tout ce qui regarde aussi les Finances & le Commerce. Ils travaillent tous, avec beaucoup de zèle, au progrès de leurs opinions. On sçait que le Ma. hométisme est divisé en quatre Sectes; celles d'Abubeker, d'Ali, d'Omar & d'Otman. Les Mogols sont attachés à celle d'Ali, qui leur est commune avec les Persans; avec cette seule différence, que dans l'explication de l'Alcoran, ils suivent les sentimens de Hembili & de Maleki, au-lieu que les Persans s'attachent à l'explication d'Ali & de Tzafer-Saduck; opposés les uns & les autres aux Turcs, qui suivent celle de Hanife (a).

Fêtes Mo-

La plûpart des Fetes Mogoles font celles des Perfans. Ils célèbrent fort folemnellement le premier jour de leur année, qui commence le premier jour de la Lune de Mars. Elle dure neuf jours, sous le nom de Nourou (b), & se passe en festins. Le jour de la naissance de l'Empereur est une autre folemnité, pour laquelle il se fait des dépenses extraordinaires à la Cour. On en célèbre une, au mois de Juin, en mémoire du Sacrifice d'Abraham, & l'on y mêle aussi celle d'Ismael (c). L'usage est d'y facrifier quantité de boucs, que les Dévots mangent ensuite avec beaucoup de réjouissances & de cérémonies. Ils ont encore la Fête des deux Frères, Haffan & Hos. sein, fils d'Ali, qui étant allés, par zèle de Religion, vers la Côte de Coromandel, y furent massacrés par les Banians & d'autres Gentils, le dixiè. me jour de la nouvelle Lune de Juillet. Ce jour est consacré à pleurer leur mort. On porte en procession, dans les rues, deux cercueils, avec des trophées d'arcs, de fléches, de fabres & de turbans. Les Maures suivent à pied, en chantant des cantiques funèbres. Quelques-uns dansent & fautent autour des cercueils. D'autres escriment avec des épées nues. D'autres crient de toute leur force, & font un bruit effrayant. D'autres se font volontairement des playes, avec des couteaux, dans la chair du visage & des bras, ou se la percent avec des poinçons, qui font couler leur sang le long des joues & fur leurs habits. Il s'en trouve de si furieux, qu'on ne peut attribuer leurs transports qu'à la vertu de l'opium. On juge du degré de leur dévotion, par celui de leur fureur. Ces processions se sont dans les principaux quartiers & dans les plus belles rues des Villes. Vers le foir, on voit dans la grande place du Meidan, ou du Marché, des figures de paille, ou de papier, ou d'autre substance legère, qui représentent les meurtriers de ces deux Saints. Une partie des Spectateurs leur tirent des fléches, les percent d'un grand nombre de coups, & les brûlent, au milieu des acclamations du Peuple. Cette cérémonie réveille si furieusement

(a) Mandelflo, Tome I. pag. 155. (b) Voyez, ci-deflus, l'explication de ce mot, dans la Relation de Thomas Rhoe.

(c) Ils prétendent, pour relever leur ori-

gine, que c'est Ismael, & non Isac, qu'Abraham eut ordre d'offrir en sacrifice. R. d. E. la ha les B dans trer l de fe au m ils fe

ties of fices. plate teme fur-to naire nes, fort of fes, grand

tingu que d de cle affem La cl trois s'y m dont Mahe d'Om

les m

Mofq dans de la l'ento longu une a du mi degre riere galité de ce

O

(d) doife, loustan profes-& les Kutuals iême Religion. es, que réside on, mais pour availlent tous. it que le Ma. Ali, d'Omar & eft commune cation de l'Al. au-lieu que les opposés les uns

célèbrent fort nce le premier de Nourou (b), r est une autre ires à la Cour. ce d'Abraham, crifier quantité e réjouissances Haffan & Hof. la Côte de Co. ntils, le dixiè é à pleurer leur ieils, avec des Maures fuivent dansent & faus nues. D'au-D'autres se font ir du visage & er leur fang le eux, qu'on ne i juge du degré s fe font dans illes. Vers le ié, des figures eprésentent les leur tirent des rûlent, au misi furieusement

& non lsac, qu'Arir en sacrifice.

la haine des Maures, & leur inspire tant d'ardeur pour la vengeance, que Description les Banians & les autres Idolâtres prennent le parti de se tenir renfermés dans leurs maisons. Ceux qui oseroient paroître dans les rues, ou montrer la tête à leurs fenêtres, s'exposeroient au risque d'être massacrés, ou de se voir tirer des fléches. Les Mogols célèbrent aussi la Féte de Pâques. au mois de Septembre; & celle de la Confrairie, le 25 de Novembre, où ils se pardonnent tout le mal qu'ils se sont fait mutuellement.

Les Mosquées de l'Indoustan sont assez basses; mais la plûpart sont bâties fur des éminences, qui les font paroître plus hautes que les autres édifices. Elles font construites de pierre & de chaux, quarrées par le bas, & plates par le haut. L'usage est de les environner de fort beaux appartemens, de salles & de chambres. On y voit des tombes de pierres, & fur-tout, des murs d'une extrême blancheur. Les principales ont ordinairement une ou deux hautes tours. Les Maures y vont avec des lanternes, pendant le Ramadan, qui est leur Careme, parceque ces édifices sont fort obscurs. Autour de quelques unes on a creusé de grands & larges fossés, remplis d'eau. Ceux qui sont sans fossés, ou sans rivières, ont de grandes citernes à l'entrée, où les fidèles fe lavent le visage, les pieds & les mains. On n'y voit point de statues, ni de peintures.

CHAQUE Ville a plusieurs petites Mosquées, entre lesquelles on en distingue une plus grande, qui passe pour la principale, où personne ne manque de se rendre tous les Samedis après-midi & les jours de sête. Au-lieu de cloches, un homme crie du haut de la tour, comme en Turquie, pour assembler le Peuple, & tient, en criant, le visage tourné vers le Soleil. La chaire du Prédicateur est placée du côté de l'Orient. On y monte par trois ou quatre marches. Les Docteurs, qui portent le nom de Mullahs. s'y mettent pour faire les prières & pour lire quelque passage de l'Alcoran, dont ils donnent l'explication, avec le soin d'y faire entrer les miracles de Mahomet & d'Ali, ou de réfuter les opinions d'Abubeker, d'Otman &

On a vû, dans le Journal de Tavernier, la description de la grande Mosquée d'Agra. Celle de Dehli ne fait pas une figure moins brillante, Dehli. dans la Relation de Bernier. On la voit de loin, dit-il, élevée au milieu de la Ville, sur un rocher qu'on a fort bien applani pour la bâtir, & pour l'entourer d'une belle place, à laquelle viennent aboutir quatre belles & longues rues, qui répondent aux quatre côtés de la Mosquée; c'est-à-dire, une au frontispice, une autre derrière, & les deux autres aux deux portes du milieu de chaque côté. On arrive aux portes par vingt-cinq ou trente degrés de pierres, qui règnent autour de l'Edifice, à l'exception du derrière, qu'on a revêtu d'autres belles pierres de taille, pour couvrir les inégalités du rocher qu'on a coupé; ce qui contribue beaucoup à relever l'éclat de ce Bâtiment. Les trois entrées font magnifiques. Tout y est revêtu

Mosquées de l'Indoustan.

Mosquée de

<sup>(</sup>d) Voyages de Gautier Schouten, au Tom. VII. du Recueil de la Compagnie Hollandoise, pag. 100 & précédentes.

Description
DE
L'Indoustan.

de marbre, & les grandes portes font couvertes de plaques de cuivre d'un fort beau travail. Au-dessus de la principale porte, qui est beaucoup plus magnifique que les deux autres, on voit plusieurs tourelles de marbre blanc, qui lui donnent une grace singulière. Sur le derrière de la Mosquée s'élèvent trois grands dômes de front, qui sont aussi de marbre blanc; & dont celui du milieu est plus gros & plus élevé que les deux autres. Tout le reste de l'Edifice, depuis ces trois dômes jusqu'à la porte principale, est sans couverture, à cause de la chaleur du Pays; & le pavé n'est composé que de grands carreaux de marbre. Quoique ce Temple ne soit pas dans les règles d'une exacte Architecture, Bernier en trouva le dessein bien entendu & les proportions fort justes. Si l'on excepte les trois grands dômes & les tourelles, on croiroit tout le reste de marbre rouge; quoiqu'il ne soit que de pierres très-faciles à tailler, & qui s'altèrent même avec le tems.

Faste avec lequel l'Empereur s'y rend tous les Vendredis.

C'est à cette Mosquée que l'Empereur se rend le Vendredi, qui est le Dimanche des Mahométans, pour y faire sa prière. Avant qu'il sorte du Palais, les rues, par lesquelles il doit passer, ne manquent pas d'être arro. fées, pour diminuer la chaleur & la poussière. Deux ou trois cens Mous. quétaires sont en haye pour l'attendre; & d'autres, en même nombre, bordent les deux côtés d'une grande rue qui aboutit à la Mosquée. Leurs mousquets sont petits, bien travaillés, & revêtus d'un grand fourreau d'écarlate, avec une petite banderolle par-deffus. Cinq ou fix Cavaliers, bien montés, doivent aussi se tenir prêts à la porte, & courir bien loin devant lui, dans la crainte de lui faire de la poussière, pour écarter le Peuple. Après ces préparatifs, le Monarque fort du Palais, monté sur un éléphant richement équipé, & fous un dais peint & doré; ou dans un Trône éclatant d'or & d'azur, fur un brancard couvert d'écarlate ou de drap d'or, que huit hommes choisis & bien vêtus portent sur leurs épaules. Il est suivi d'une troupe d'Omrahs, dont quelques-uns sont à cheval, & d'autres en palekis. Cette marche avoit, aux yeux de Bernier, un air de grandeur, qu'il trouvoit digne de la Majesté Impériale (e).

Revenus des Mosquées & desMullahs.

fiste dans le loyer des maisons qui les environnent. Le reste vient des présens qu'on leur fait, ou des dispositions testamentaires. Les Mullahs n'ont pas de revenu sixe: ils ne vivent que des libéralités volontaires des sidèles, avec le logement pour eux & pour leur famille, dans les maisons qui sont autour des Mosquées. Mais ils tirent un prosit considérable de leurs écoles, & de l'instruction de la jeunesse, à laquelle ils apprennent à lire & écrire. Quelques-uns passent pour sçavans; d'autres vivent avec beaucoup d'austérité, ne boivent jamais de liqueurs fortes & renoncent perpétuellement au mariage; d'autres se renserment dans la solitude, & passent les jours & les nuits dans la méditation ou la prière. Le Ramadan, ou le Carême des Mogols, dure trente jours, & commence à la nouvelle

Lune de Février. Ils l'observent par un jeûne rigoureux, qui ne finit

Les revenus des Mosquées sont médiocres. Ce qu'elles ont d'assuré, con-

Offices des Prêtres.

(e) Bernier, Tom. III. pag. 127 & précédentes.

qu'on les Ch La plú par de res. quatre L'arriv prier onent q

qu'api

En les ma gravite jet au toutes font lividu vin leurs nau plai

ILS

robuste

deste. longue leur pe Elles f bas. ou de cuisses. ges rav font fr Commo échaufl vêtus à me les les Per ceintur font qu

ILs nairem nuds da les, c' lorfqu'i trant d leurs ta

ILS

qu'après

e cuivre d'un peaucoup plus es de marbre de la Mos. marbre blanc: deux autres. a porte prin. k le pavé n'est Temple ne en trouva le n excepte les te de marbre & qui s'altè.

edi, qui est le qu'il forte du as d'être arrois cens Mouf. nombre, borsquée. Leurs fourreau d'éavaliers, bien n loin devant ter le Peuple. é fur un élédans un Trôte ou de drap rs épaules. Îl neval, & d'auın air de gran.

d'affuré, coneste vient des Les Mullahs ntaires des fies maisons qui rable de leurs ennent à lire nt avec beauenoncent perfolitude, & Le Ramadan, à la nouvelle qui ne finit qu'après qu'après le coucher du Soleil. C'est une opinion bien établie parmi eux. Description qu'on ne peut être fauvé que dans leur Religion: Ils croyent les Juifs, les Chrétiens & les Idolâtres également exclus des félicités d'une autre vie. La plûpart ne toucheroient point aux alimens qui font achetés ou préparés par des Chrétiens. Ils n'en exceptent que le biscuit fort sec & les confitures. Leur Loi les oblige de faire cinq fois la prière, dans l'espace de vingtquatre heures. Ils la font, tête baissée jusqu'à terre, & les mains jointes. L'arrivée d'un Etranger ne trouble point leur attention. Ils continuent de prier dans sa présence; & lorsqu'ils ont rempli ce devoir, ils n'en deviennent que plus civils.

En général, les Mogols & tous les Maures Indiens ont l'humeur noble. les manières polies. & la conversation fort agréable. On remarque de la gravité dans leurs actions & dans leur habillement, qui n'est point suiet au caprice des modes. Ils ont en horreur l'inceste, l'yvrognerie, & toutes sortes de querelles. Mais ils admettent la poligamie; & la plûpart sont livrés aux plaisirs des sens. Quoiqu'ils se privent en public de l'usage du vin & des liqueurs fortes, ils ne font pas difficulté, dans l'intérieur de leurs maisons, de boire de l'arrack & d'autres préparations qui les animent

IL s font moins blancs que bazanés; la plûpart font d'affez haute taille, robustes & bien proportionnés. Leur habillement ordinaire est fort modeste. Dans les Parties Orientales de l'Empire, les hommes portent de longues robbes, des plus fines étoffes de coton, d'or ou d'argent. Elles leur pendent jusqu'au milieu de la jambe, & se ferment autour du cou. Elles sont attachées avec des nœuds par-devant, depuis le haut jusqu'en bas. Sous ce premier vêtement, ils ont une veste d'étoffe de soye à fleurs, ou de toile de coton, qui leur touche au corps & qui leur descend sur les cuisses. Leurs culottes sont extrêmement longues, la plûpart d'étoffes rouges rayées, & larges par le haut, mais se retrécissant par le bas: elles font froncées sur les jambes, & descendent jusqu'à la cheville du pied. Comme ils n'ont point de bas, cette culotte fert, par ses plis, à leur échauffer les jambes. Au centre de l'Empire & vers l'Occident, ils font vêtus à la Persane, avec cette différence, que les Mogols passent, comme les Guzarates, l'ouverture de leur robbe fous le bras gauche, au-lieu que les Persans la passent sous le bras droit; & que les premiers nouent leur ceinture sur le devant, laissent pendre les bouts, au-lieu que les Persans ne font que la passer autour du corps, & cachent les bouts dans la ceinture même.

ILs ont des Seripous, qui font une espèce de larges souliers, faits ordinairement de cuir rouge doré. En hyver comme en été, leurs pieds font nuds dans cette chaussure. Ils la portent, comme nous portons nos mules, c'est-à-dire sans aucune attache; pour les prendre plus promptement, lorsqu'ils veulent partir, & pour les quitter avec la même facilité, en rentrant dans leurs chambres, où ils craignent de souiller leurs belles nattes &

leurs tapis de pied.

ILS ont la tête rase & couverte d'un turban (f), dont la forme ressemble

L'INDOUSTAN.

Caractère

Description
DE
L'Indoustan.

à celui des Turcs; d'une fine toile de coton blanc, avec des rayes d'or on de foye. Ils sçavent tous le tourner & se l'attacher autour de la tête. quoiqu'il foit quelquefois long de vingt-cinq ou trente aunes de France. Leurs ceintures, qu'ils nomment Commerbant, font ordinairement de fove rouge, avec des rayes d'or ou blanches, & de grosses houpes qui leur pen. dent sur la hanche droite. Après la première ceinture, ils en ont une autre, qui est de coton blanc, mais plus petite, & roulée autour du corps, avec un beau Syimder [ou poignard] au côte gauche, entre cette ceinture & la robbe, dont la poignée est souvent ornée d'or, d'agathe, de cristal, ou d'ambre. Le fourreau n'est pas moins riche à proportion. Lors. qu'ils fortent, & qu'ils craignent la pluye ou le vent, ils prennent pardessus leurs habits, une écharpe d'étoffe de soye, qu'ils se passent par-des. sus les épaules, & qu'ils se mettent autour du cou pour servir de manteau. Les Seigneurs, & tous ceux qui fréquentent la Cour, font éclater leur magnificence dans leurs habits; mais le commun des citoyens & les gens de métier sont vêtus modestement. Les Mullahs portent le blanc, depuis la tête jusqu'aux pieds (g).

Habillemens des femmes.

Les femmes & les filles Mahométanes ont ordinairement, autour du corps, un grand morceau de la plus fine toile de coton, qui commence à la ceinture, d'où il fait trois ou quatre tours en bas, & qui est assez large pour leur pendre jusques sur les pieds. Elles portent, sous cette toile. une sorte de caleçons d'étoffe légère. Dans l'intérieur de leurs maisons, la plûpart font nues par le haut jusqu'à la ceinture, & demeurent aussi tête & pieds nuds. Mais, lorfqu'elles fortent, ou qu'elles paroissent seulement à leur porte, elles se couvrent les épaules d'un habillement, par-dessus le quel elles mettent encore une écharpe. Ces deux vetemens, étant affez larges, & n'étant point attachés ni ferrés, voltigent sur leurs bras. Les femmes riches, ou de qualité, ont aux bras des anneaux & des cercles d'or. Dans les rangs ou les fortunes inférieures, elles en ont d'argent, d'yvoire, de verre, ou de lacque doré & d'un fort beau travail. Quelque fois elles en ont les bras garnis jusqu'au dessous du coude: mais ces riches ornemens paroissent les embarrasser, & n'ont pas l'air d'une parure aux yeux des Etrangers. Quelques-unes en portent autour des chevilles du pied. La plûpart se passent, dans le bas du nez, des bagues d'or garnies de petites perses, & se percent les oreilles avec d'autres bagues, ou avec de grands anneaux qui leur pendent de chaque côté sur le sein. Elles ont au cou de riches colliers, ou d'autres ornemens précieux, & aux doigts quantité de bagues d'or. Leurs cheveux, qu'elles laissent pendre, & qu'elles ménagent avec beaucoup d'art, font ordinairement noirs, & se nouent en boucles fur le dos.

Les femmes de considération ne laissent jamais voir leur visage aux Etrangers. Lorsqu'elles sortent de leurs maisons, ou qu'elles voyagent dans leurs palanquins, elles se couvrent d'un voile de soye. Schouten prétend que cette mode vient plutôt de leur vanité, que d'un serviment de pudeur & de modestie; & la raison qu'il en apporte, c'est qu'elles traitent l'usage

(g) Schouten, ubi fup. pag. 186 & suivantes.

oppolyent font of tres of LE

tres o LE diver ont d l'air. bosqu des ga ve me ment mes, fraîch beaux Ceper du Gr me Ch ,, le d " tair , feu " il fe " cou de 91 " fi g " pri , for LE enfen de fie **d**'une donne quer (

> n'emp L e en ta & en gent.

des c

fons o

verte

haute

font 1

(b) (i)

des rayes d'or ur de la tête, nes de France, rement de sove es qui leur penen ont une autour du corps, e cette ceintugathe, de crifportion. Lorf. prennent parpassent par-des. ir 'de manteau. éclater leur ma-& les gens de

lanc, depuis la

nt, autour du i commence à eft affez large us cette toile, leurs maisons, urent aussi tête Tent feulement par-deffus lens, étant affez urs bras. Les les cercles d'or. rgent, d'yvoiáil. Quelquenais ces riches arure aux yeux es du pied. La nies de petites vec de grands ont au cou de ts quantité de elles ménagent ent en boucles

visage aux Evoyagent dans outen prétend ent de pudeur traitent l'usage

opposé, de bassesse vile & populaire. Il ajoute que l'expérience fait sou- Description vent connoître que celles qui affectent le plus de scrupule sur ce point, L'INDOUSTAN. font ordinairement affez mal avec leurs maris, à qui elles ont donné d'au-

tres occasions de soupçonner leur fidélité (b).

Les maisons des Maures sont grandes & spacieuses, & distribuées en divers appartemens, qui ont plusieurs chambres & leur salle. La plûpart ont des toîts plats & des terraffes, où l'on fe rend le foir pour y prendre l'air. Dans celles des plus riches, on voit de beaux jardins, remplis de bosquets & d'allées d'arbres fruitiers, de fleurs, & de plantes rares, avec des galeries, des cabinets & d'autres retraites contre la chaleur. On y trouve même des étangs & des viviers, où l'on ménage des endroits également propres & commodes, pour servir de bains aux hommes & aux femmes, qui ne laissent point passer de jour sans s'accorder le plaisir de se rafraîchir dans l'eau. Quelques-uns font élever, dans leurs jardins, des tombeaux en pyramide, & d'autres ouvrages d'une Architecture fort délicate. Cependant Bernier, après avoir parle d'une célèbre Maison de campagne du Grand Mogol, qui est à deux ou trois lieues de Dehli, & qui se nomme Chab-Limar, finit par cette observation: " C'est véritablement une bel-" le & Royale Maison: mais n'allez pas croire qu'elle approche d'un Fon-" tainebleau, d'un Saint Germain, ou d'un Versailles. Ce n'en est pas ", feulement l'ombre. Ne pensez pas non plus qu'aux environs de Dehli, " il se trouve des Saint Clouds, des Chantillis, des Meudons, des Lian-", cours, des Vaux, &c., ou qu'on y voye même de ces moindres maisons " de simples Gentilshommes, de Bourgeois & de Marchands, qui sont en " si grand nombre autour de Paris. Les Sujets ne pouvant acquérir la pro-" priété d'aucune terre, une maxime si dure supprime nécessairement cette " forte de luxe (i)".

Les murailles des grandes maisons sont de terre & d'argile, mêlées enfemble, & féchées au Soleil. On les enduit d'un melange de chaux & de fiente de vache, qui les préserve des insectes; & par-dessus encore, d'une autre composition d'herbe, de lait, de sucre & de gomme, qui leur donne un lustre & un agrément fingulier. Cependant on a déja fait remarquer qu'il se trouve des maisons de pierre; & que, suivant la proximité des carrières, plusieurs Villes en sont bâties presqu'entièrement. Les maifons du l'euple ne font que d'argile & de paille. Elles font basses, couvertes de roleaux, enduites de fiente de vache. Elles n'ont ni chambres hautes, ni cheminées, ni caves. Les ouvertures, qui servent de fenetres, font même sans vîtres; & les portes, sans serrures & sans verroux; ce qui

n'empeche point que le vol n'y foit très-rare (k).

Les appartemens des grandes maisons offrent ce qu'il y a de plus riche Magnificenen tapis de Perse, en nattes très-fines, en précieuses étoffes, en dorures ce des per-ses, meubles recherchés, parmi lesquels on voit de la vaisselle d'or & d'ar & en meubles recherchés, parmi lesquels on voit de la vaisselle d'or & d'argent. Les femmes ont un appartement particulier, qui donne ordinaire-

b) Ibid. pag. 188. i) Bernier, ubi sup. pag. 138.

<sup>. (</sup>k) Schouten, pag. 190 & fuiv.

L'INDOUSTAN.

Leurs fem-

mes & leurs

domestiques.

Description ment fur le jardin; elles y mangent ensemble. Cette dépense est incroyable pour le mari, sur-tout dans les conditions élevées; car chaque semme a ses Domestiques & ses Esclaves du même sexe, avec toutes les commo. dités qu'elle défire. D'ailleurs les Grands & toutes les personnes riches entretiennent un grand train d'Officiers, de Gardes, d'Eunuques, de Valets, d'Esclaves, & ne sont pas moins attentifs à se faire bien servir audedans, qu'à se distinguer au-dehors par l'éclat de leur cortège. Chaque Domestique est borné à son office. Les Eunuques gardent les semmes, a. vec des foins qui ne leur laissent pas d'autre attention. On voit, au service des principaux Seigneurs, une espèce de Coureurs, qui portent deux fonnettes sur la poitrine, pour être excités, par le bruit, à courir plus vite, & qui font régulièrement quatorze ou quinze lieues en vingt-quatre heures. On y voit des Coupeurs de bois, des Charctiers & des Cameliers pour la provision d'eau, des Porteurs de palanquins, & d'autres sortes de Valets pour divers usages.

Entre plusieurs sortes de voitures, quelques-uns ont des carosses à

verses fortes de palanquins, dont la plupart sont si commodes, qu'on y peut

Voitures les plus com. l'Indienne, qui font tirés par des bœufs: mais les plus communes font dimunes.

> mettre un petit lit avec son pavillon, ou des rideaux qui se rétroussent comme ceux de nos lits-d'ange. Une longue pièce de bambou, courbee avec art, passe d'un bout à l'autre de cette litière, & soutient toute la machine dans une fituation si ferme qu'on n'y reçoit jamais de mouvement incommode. On y est assis ou couché. On y mange & l'on y boit, dans le cours des plus longs Voyages. On y peut même avoir, avec soi, quelques amis; & la plûpart des Mogols s'y font accompagner de leurs femmes: mais ils apportent de grands soins, pour les dérober à la vûe des Passans. Ces agréables voitures sont portées par six ou huit hommes, suivant la longueur du Voyage, & les airs de grandeur que le Maître cherche à fe donner. Ils vont pieds nuds, par des chemins d'une argile dure, qui devient fort gliffante pendant la pluye. Ils marchent au travers des broffailles & des épines, fans aucune marque de fenfibilité pour la douleur, dans la crainte de donner trop de branle au palanquin. Ordinairement, il n'y a que deux Porteurs par devant, & deux par derrière, qui marchent sur une même ligne. Les autres suivent, pour être toûjours prêts à succéder au fardeau. On met, avec eux, autour de la litière, des Joueurs d'instrumens, des Gardes, des Cuisiniers, & d'autres Valets, dont les uns portent des tambours & des flutes, les autres, des armes, des banderolles, des vivres, des tentes, & tout ce qui est nécessaire pour la commodité du Voyage. Cette méthode épargne les fraix des animaux, dont la nourriture est toûjours difficile, & d'une grande dépense, sans compter que rien n'est à meilleur marché que les Porteurs. Leurs journées les plus fortes ne montent pas à plus de quatre ou cinq fous. Quelques-uns même ne gagnent que deux sous par jour. On se persuadera aisément qu'ils ne met-

> tent leurs services qu'à ce prix, si l'on considère que dans toutes les Parties de l'Indoustan, les gens du commun ne vivent que de riz cuit à l'eau; & que, s'élevant rarement au-dessus de leur condition, ils apprennent le

Comment elles font portées.

fe est incroyachaque femme
es les commorsonnes riches
uques, de Vabien servir autège. Chaque
les femmes, avoit, au servii portent deux
courir plus vin vingt-quatre
des Cameliers
utres fortes de

des carosses à munes font dis, qu'on y peut étroussent com-, courbee avec oute la machine vement incomy boit, dans le vec foi, queler de leurs femer à la vûe des t hommes, fui-Maître cherche rgile dure, qui avers des brofour la douleur, dinairement, il ui marchent fur rêts à fuccéder oueurs d'instrunt les uns porles banderofics, commodité du ont la nourritumpter que rien s plus fortes ne meme ne gaqu'ils ne mettoutes les Pariz cuit à l'eau; apprennent,le mé-



COCHES MOGOLS TIRÉS PAR DES BŒUFS. MOGOLSCHE KOËTSEN DOOR OSSEN GETROKKEN.

feft fon prédes s'aff tapit goe corafont Poël les I pour dans I i formi la m coup On I tion fami chev fols. pres dont Dani foule les gieune fent. Religrié j la dodictio Li tres qui é mun comp

X

métier de leurs pères, avec l'habitude de la foumission & de la docilité Description

pour ceux qui tiennent un rang supérieur.

LES Seigneurs, & les riches Commerçans, font magnifiques dans leurs festins. C'est une grande partie de leur dépense. Le Maître de la Maifon se place, avec ses Convives, sur des tapis, où le Maître d'Hôtel présente à chacun, des mets fort bien apprétés, avec des confitures & des fruits. Les Mogols ont des sièges & des bancs, sur lesquels on peut s'asser : mais ils se mettent plus volontiers sur des nattes sines & sur des tapis de Perse, en croisant leurs jambes sous eux. Les plus riches Négocians ont chez eux des fauteuils, pour les offrir aux Marchands Europeens (1).

Dans les conditions honnêtes, on envoye les enfans aux Ecoles publiques, pour y apprendre à lire, à écrire, & fur-tout, à bien entendre l'Alcoran. Ils reçoivent aussi les principes des autres Sciences, auxquelles ils sont destinés, telles que la Philosophie, la Rhétorique, la Médecine, la Poësie, l'Astronomie & la Physique. Les Mosquées servent d'Ecoles, & les Mullahs de Maîtres. Ceux qui n'ont aucun bien élèvent leurs ensans pour la servitude, ou pour la profession des armes, ou pour quelque métier

dans lequel ils les croyent capables de réuffir (m).

ILS les fiancent dès l'âge de six à huit ans: mais le mariage ne se confomme qu'à l'âge indiqué par la Nature, ou suivant l'ordre du père & de la mère. Austi-tôt que la fille reçoit cette liberté, on la mène, avec beaucoup de cérémonie, au Gange, ou sur le bord de quelqu'autre Rivière. On la couvre de fleurs rares & de parfums. Les réjouissances sont proportionnées au rang ou à la fortune. Dans les propositions du mariage, une famille négocie long-tems. Après la conclusion, l'homme riche monte à cheval pendant quelques soirées. On lui porte, sur la tête, plusieurs parafols. Il est accompagné de ses amis, & d'une suite nombreuse de ses propres domestiques. Ce cortège est environné d'une multitude d'instrumens, dont la marche s'annonce par un grand bruit. On voit, parmi eux, des Danseurs, & tout ce qui peut servir à donner plus d'éclat à la Fête. Une foule de Peuple suit ordinairement cette cavalcade. On passe dans toutes les grandes rues; on prend le plus long chemin. En arrivant chez la ieune femme, le Marie se place sur un tapis, où ses parens le condui-Un Mullah tire son livre & prononce hautement les formules de Religion, sous les yeux d'un Magistrat, qui sert de témoin. Le Marié jure devant les Spectateurs, que s'il répudie sa femme, il restituera la dot qu'il a reçue; après quoi le Prêtre achève. & leur donne sa béné-

Le festin nuptial n'est ordinairement composé que de bétel, ou d'autres mets délicats: mais on n'y sert jamais de liqueurs sortes, & ceux qui en boivent sont obligés de se tenir à l'écart. Le mets le plus commun, & le plus estimé, est une sorte de pâte en petites boules rondes, composée de plusieurs sémences aromatiques, & melée d'opium, qui

(1) Ibid. pag. 191. XIII. Part. Zz DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.
Festins.

Education des enfans.

Mariage.

(m) Ibid. pag. 178.

L'INDOUSTAN. Divorce.

Description les rend d'abord fort gais, mais qui les étourdit ensuite, & les fait

Le divorce n'est pas moins libre que la poligamie. Un homme peut é. pouser autant de femmes que sa fortune lui permet d'en nourrir; mais en donnant, à celles qui lui déplaisent, le bien qu'il leur a promis le jour du mariage, il a toûjours le pouvoir de les congédier. Elles n'ont ordinairement, pour dot, que leurs vêtemens & leurs bijoux. Celles qui font d'une haute naissance passent dans la maison de leur mari, avec leurs femmes de chambre & leurs esclaves. L'adultère les expose à la mort. Un homme qui furprend fa femme dans le crime, ou qui s'en affure par des preuves. est en droit de la tuer. L'usage ordinaire des Mogols est de fendre la coupable en deux, avec leurs fabres. Mais une femme, qui voit fon mari entre les bras d'une autre, n'a point d'autre ressource que la patience. Cependant, lorsqu'elle peut prouver qu'il l'a battue, ou qu'il lui refuse ce qui est nécessaire à son entretien, elle peut porter sa plainte au Juge, & demander la difsolution du mariage. En se séparant, elle emmène ses filles, & les garçons demeurent au mari. Les riches Particuliers, sur toût les Marchands, établissent une partie de leurs femmes & de leurs concubines, dans les différens lieux où leurs affaires les appellent, pour y trouver une maison prête, & toutes sortes de commodités. Ils en tirent aussi cet avantage, que les femmes de chaque maison s'efforcent, par leurs caresses, de les y attirer plus fouvent. Ils les font garder par des Eunuques & des Efclaves, qui ne leur permettent pas même de voir leurs plus proches parens (n).

Punition de l'adultère.

Femmes d'un même homme établies en différens lieux.

> (n) Ibid. pag. 184 & précédentes. Ces foins n'empêchent pas qu'il n'arrive de grands desordres jusques dans le Serrail de l'Empereur. On peut s'en fier au témoignage de Bernier. "On vit, dit il, Aureng Zeb , un peu dégouté de Rauchenara-Begum, ", fa Favorite (1), parcequ'elle fut accu-", fée d'avoir fait entrer, à diverses fois, " dans le Serrail, deux hommes, qui furent " découverts & menés devant lui. Voici de ", quelle façon une vieille Mettice de Por-", tugais, qui avoit été long-tems Esclave ", dans le Serrail, & qui avoit la liberté d'y " entrer & d'en sortir, me raconta la chose. " Elle me dit que Rauchenara - Begum, après " avoir épuisé les forces d'un jeune homme, " pendant quelques jours qu'elle l'avoit te-", nu caché, le donna à quelques-unes de " ses femmes, pour le conduire pendant la nuit au travers de quelques Jardins, & le " faire sauver; mais soit qu'elles eussent été " découvertes, ou qu'elles craignissent de l'être, elles s'enfuirent, & le laissèrent

" errant parmi ces Jardins, fans qu'il sçût de ", quel côté tourner. Enfin, ayant été ren-", contré & mené devant Aureng Zeb, ce ", Prince l'interrogea beaucoup, & n'en put " presque tirer d'autre réponse, sinon qu'il étoit entré par - dessus les murailles. On " s'attendoit qu'il le feroit traiter avec la " cruauté que Chah · Jehan, fon Père, avoit " eue dans les mêmes occasions: mais il " commanda fimplement qu'on le fit fortir " par où il étoit entré. Les Eunuques allèrent peut être au delà de cet ordre; car ils le jetterent du naut des murailles en " bas. Pour ce qui est du second, cette même femme dit qu'il fut trouvé errant ", dans les Jardins comme le premier, & ,, qu'ayant confessé qu'il étoit entré par la " porte, Aureng Zeb commanda auffi sim-" plement qu'on le sit sortir par la porte; se réservant néanmoins de faire un grand " & exemplaire châtiment fur les Eunu-" ques, parceque c'étoit une chose qui nonfeulement regardoit fon honneur, mais

deft

Chr

Pen

fent

toile

vers

Pret

que

bier

auffi

& d

neri

di,

de l

lave

Affi

te,

priè

la m

fcèn

met

gré

, su

Ci

Toin

" En

,, un

" bri

,, Se

" for

" me

, pés

, me , des

" av

" fou

, mo

" d'u

.,, Ge

" lor

, be:

" un

" ma

,, ex " ren

5 cri " An

" PE " te.

C

<sup>(1)</sup> C'étoit sa propre sour, & Bernier ne dit nulle part qu'elle sur sa Favorite; mais elle avoit toujours eté dans son parti, comme Begum-Saheb dans celui de Dara l'ainé de ses sières, Voyez la figure de ces deux Princeffes, ci - deffirs , pag. 188.

L'INDOUSTAN.

Enterre-

, & les fait

omme peut érrir; mais en mis le jour du ont ordinaires qui sont d'uleurs femmes ort. Un homir des preuves, fendre la couvoit fon mari patience. Cei refuse ce qui Juge, & denène ses filles, , fur-toùt les rs concubines, y trouver une aussi cet avanrs caresses, de ues & des Efis proches pa-

, fans qu'il fçût de fin, ayant été ren-Aureng Zeb, ce coup, & n'en put onfe, finon qu'il es murailles. On it traiter avec la , fon Père, avoit casions: mais il u'on le fit sortir es Eunuques allède cet ordre : car des murailles en lu second, cette fut trouvé errant e le premier, & toit entré par la nmanda auffi simtir par la porte; e faire un grand t fur les Eunune chose qui nonhonneur, mais " austi

s elle avoit toûjours yez la figure de cea

Les devoirs qu'on rend aux Morts, sont accompagnés de tant de mo- Description destie & de décence, qu'un Voyageur Hollandois reproche [à quelques Chrétiens, & entr'autres] à sa Nation, d'en avoir beaucoup moins (v). Pendant trois jours, les femmes, les parens, les enfans & les voitins pouffent de grands cris. Enfuite on lave le corps. On l'enfevelit dans une toile blanche, qu'on coud soigneusement, & dans laquelle on renferme divers parfums. La cérémonie des funérailles commence par deux ou trois Pretres, qui tournent pluficurs fois autour du corps, en prononçant quelques prières. Huit ou dix hommes, vêtus de blanc, le mettent dans la bière, & le portent au lieu de la fépulture. Les parens & les amis, vetus aussi de blanc, suivent deux à deux, & marchent avec beaucoup d'ordre & de modestie. Le tombeau est ordinairement un petit caveau de maçonnerie, où l'on pose le corps sur le côté droit, les pieds tournés vers le Midi, & le visage vers l'Occident. On le couvre de planches, & l'on jette de la terre par-dessus. Ensuite toutes les personnes de l'assemblée vont se laver les mains, dans un lieu préparé pour cet usage. Les Prêtres & les Affiftans reviennent former un cercle autour du tombeau, la tête couverte, les mains jointes, le visage tourné vers le Ciel, & font une courte prière: après quoi chacun reprend fon rang, pour suivre les parens jusqu'à la maison du deuil. La, sans perdre la gravité qui convient à cette triste scène, l'assemblée se sépare & chacun se retire d'un air sérieux.

CES usages, qui sont communs à tous les Mahométans de l'Empire, Observation. mettent beaucoup de ressemblance entr'eux dans toutes les Provinces, malgré la variété de leur origine, & la différence du climat (p). Mais on ne

, suffi la sureté de sa personne. Bernier, Tom II. pag. 34 & suivantes.

Citons un autre trait du même Voyageur. " En ce même · tems, dit · il, on vit arriver ,, un accident bien funeste, qui fit grand bruit dans Dehli; principalement dans le Serrail, & qui desabusa quantité de per fonnes, qui avoient peine à croire, com-,, me moi, que les Eunuques quoique cou-,, pes tout raz, devinisent amoureux comme les autres hommes. Didar Khan, un des premiers Eunuques du Serrail, & qui avoit fait batir une maison où il venoit fouvent coucher & se divertir, devint amoureux d'une très belle femme [fœur] d'un de ses voilnes, qui étoit un Ecrivain Gentil. Ces amourettes durérent assez ", long-tems fam que personne y trouvât beaucoup à redire, parcequ'enfin c'étoit " un Eunuque, qui a droit d'entrer par-tout: mais cette familiarité devint si grande & si " extraordinaire, que les voifins fe douté-" rent de quelque chose, & raillèrent l'Eo crivain. Une nuit qu'il trouva les deux " Amans couchés ensemble, il poignarda " l'Eunuque, & laissa la femme pour mor-" te. Tout le Serrail, Femmes & Eunu-

" ques, se liguèrent contre lui pour le faire " mourir; mais Aureng Zeb se mocqua de " toutes leurs brigues, & le contenta de lui " faire embrailer le Mahometisme". Ibi-

dem. pag. 32.

(a) Schouten, ubi jup. pag. 204.

(b) Quand on les dittingue, observe Mandeillo, en Patans, en Mogols, ou Mogolliers, & en Indoustans, qui font subdivi-tés en plusieurs Castes, ou Tribus, comme celles de Sayedt, de Seegh & de Leeth, il faut avouer que fi l'on trouve quelques différences dans leur caractère & dans leurs ufages, ils les ont apportées du Pays dont ils font fortis, & qu'elles n'ont rien de commun avec leur Religion. Les Patans font d'origine libre, de ces espèces de Montagnards, dont on a parlé plusieurs fois; gens orgueilleux, infolens, cruels, livrés au brigandage, qui méprisent ceux qu'ils voyent moins téméraires qu'eux à risquer leur vie fans nécessité. Les Mogols, ou Mogolties, qui font proprement les anciens Conquérans, sortis de la Tartarie, sont d'un caractère doux, fage, civil, obligeant. Les Indoustans, ou les Indous, sont les anciens Habitans du Pays. On les reconnoît à leur Zz 2

Description
DE
L'INDOUSTAN.

trouve pas la même conformité dans les Sectes idolâtres, qui composent encore la plus grande partie des Sujets du Grand Mogol. Les Voyageurs en distinguent un grand nombre, dont les opinions & le culte feront le sujet d'un autre Article. Ici, pour ne s'arrêter qu'aux usages civils, les principales observations doivent tomber sur les Banians, qui, faisant, sans comparaison, le plus grand nombre, peuvent être regardés comme le second ordre d'une Nation, dont ses Mahométans sont le premier.

Caractère général des Banians.

SUIVANT le témoignage de tous les Voyageurs, il n'y a point d'Indiens plus doux & plus modestes, plus tendres, plus pitoyables, plus civils, & de meilleure foi pour les Etrangers (q), que les Banians. Il n'y en a point aussi, de plus ingénieux, de plus habiles, & même de plus sçavans. On voit, parmi eux, des gens éclairés dans toutes fortes de professions; surtout, des Banquiers, des Jouailliers, des Ecrivains, des Courtiers trèsadroits, & de profonds Arithméticiens. On y voit de gros Marchands de grains, de toiles de coton, d'étoffes de soye, & de toutes les marchandises des Indes. Leurs boutiques sont belles, & leurs magasins richement fournis. Mais il ne s'y trouve jamais rien qui aît eu vie; de-forte qu'il n'y faut chercher, ni viande, ni poisson. Les Banians sçavent mieux l'Arithmétique que les Chrétiens & les Maures. Quelques uns font un gros Commerce sur Mer, & possèdent d'immenses richesses. Aussi ne viventils pas avec moins de magnificence que les Maures. Ils ont de belles maifons, des appartemens commodes & bien meublés, & des bassins d'eau fort propres pour leurs bains. Ils entretiennent un grand nombre de domestiques, de chevaux & de palanquins. Mais leurs richesses n'empêchent point qu'ils ne soyent soûmis aux Maures, dans tout ce qui regarde l'ordre de la Société; à l'exception du culte religieux, sur lequel aucun Empereur Mogol n'a jamais ofé les chagriner. Il est vrai qu'ils achétent cette liberté par de gros tributs, qu'ils envoyent à la Cour par leurs Prêtres, qui sont les Bramines. Elle en est quitte pour quelques vestes, ou quelque vieil éléphant, dont elle fait présent à leurs Députés (r). Ils payent aussi de grosses sommes aux Gouverneurs, dans la crainte qu'on ne les charge de fausses accusations, ou que sous quelque prétexte on ne confisque leurs biens (s). Le Peuple de cette Secte est composé de toutes fortes d'Artisans, qui vivent du travail de leurs mains; mais fur-tout d'un grand nombre de Tisserands, dont les Villes & les Champs sont remplis. Les plus fines toiles & les plus belles étoffes des Indes viennent de leurs Manufactures. Ils fabriquent des tapis, des couvertures, des courte-pointes, & toutes sortes d'ou-

Tribut qu'ils payent aux Empereurs Mogols.

couleur, qui est beaucoup plus noire que celle des deux autres Nations qu'on vient de nommer. Ce sont des gens rustiques & avares, qui ont moins d'esprit que les Patans & les Mogols. Dans la Province d'Haja-Khan, on trouve certains Peuples, nommés Biotious, qui sont courageux & robustes comme les Patsns. La plûpart sont Voituriers, & se mêlent de louer des chameaux, lla entreprennent de conduire les Cassias,

ou les Caravanes; ce qu'ils font avec tant de fidélité, qu'ils perdroient plutôt la vie que de s'expofer au mondre reproche. Man-

deisto, Tom. I. pag. 197.

(q) C'est le témoignage de Schouten, pag. 204. Mandelsso dit, au contraire, qu'il faut être sur ses gardes avec eux, pag. 159.

(\*) Bernier, Tome III. pag. 9. (s) Schouten, ubi sup. pag. 205, vrage & la L E

plûpar Leurs bans. bans f hautes fer la eft au geur o ils bro çoiver gode

LE

homet plus ri rente, deffus Comm fein ju des fo mais, cuir d toute verts de qua

coup boucle ont co les ore doigts de ver font pe leur.

LA

qui est tour de mais con & qui ches.

(t) 1 (v) 3 pag. 15 nposent enoyageurs en ont le fujet les princi-, fans come le fecond

nt d'Indiens is civils, & 'y en a point avans. On effions; fururtiers très-Iarchands de marchandis richement e-forte qu'il nt mieux l'Afont un gros si ne vivente belles maibassins d'eau mbre de don'empêchent garde l'ordre un Empereur t cette libertres, qui font lque vieil éléaussi de grofrge de faufurs biens (s). ans, qui vire de Tissenes toiles & s. Ils fabri-

font avec tant t plutôt la vie reproche. Man-

s fortes d'ou-

vrages

de Schouten, au contraire, es avec eux,

ag. 9. g. 205, vrages de coton ou de foye, avec la même industrie dans les deux sexes, Description & la même ardeur pour le travaile de subjesse de con person de la la

Les riches Banians font vêtus à-peu-près comme les Maures; mais la Leur manièplûpart ne portent que des étoffes blanches, depuis la tête jusqu'aux pieds. re de se vêtir. Leurs robbes sont d'une fine toile de coton, dont ils se font aussi des turbans. C'est par cette partie néanmoins qu'on les distingue, car leurs turbans sont moins grands que ceux des Maures. On les reconnoît aussi à leurs hautes-chausses, qui sont plus courtes. D'ailleurs, ils ne se font point raser la tête, quoiqu'ils ne portent pas les cheveux fort longs. Leur usage est aussi de se faire tous les jours une marque jaune au front, de la largeur d'un doigt, avec un mêlange d'eau & de bois de sandal, dans lequel ils broyent quatre ou cinq grains de riz. C'est de leurs Bramines qu'ils reçoivent cette marque, après avoir fait leurs dévotions dans quelque Pa-

LEURS femmes ne se couvrent point le visage, comme celles des Mahométans; mais elles parent aussi leur tête de pendans & de colliers. Les plus riches sont vêtues d'une toile de coton, si fine, qu'elle en est transparente, & qui leur descend jusqu'au milieu des jambes. Elles mettent, pardessus, une sorte de veste, qu'elles serrent d'un cordon au-dessus des reins. Comme le haut de cet habillement est fort lâche, on les voit nûes depuis le sein jusqu'à la ceinture. Pendant l'été, elles ne portent que des sabots, ou des fouliers de bois, qu'elles s'attachent aux pieds avec des courroyes: mais, l'hyver, elles ont des fouliers de velours, ou de brocard, garnis de cuir doré. Les quartiers en sont fort bas, parcequ'elles se déchaussent à toute heure, pour entrer dans leurs chambres, dont les planchers font couverts de tapis. Les enfans de l'un & l'autre sexe vont nuds, jusqu'à l'âge

de quatre ou cinq ans (v).

La plûpart des femmes Banianes ont le tour du visage bien fait, & beaucoup d'agrémens. Leurs cheveux noirs & lustrés forment une ou deux boucles sur le derrière du cou, & sont attachés d'un nœud de ruban. Elles ont comme les Mahométanes, des anneaux d'or passés dans le nez & dans les oreilles. Elles en ont aux doigts, aux bras, aux jambes, & aux gros doigts du pied. Celles du commun les ont d'argent, de lacque, d'yvoire, de verre, ou d'étain. Comme l'usage du bétel leur noircit les dents, elles sont parvenues à se persuader que c'est une beauté de les avoir de cette couleur. , Fil, disoient-elles à Mandelslo; vous avez les dents blanches, com-

,, me les chiens & les finges (x)".

Les Bramines sont distingués des autres Banians, par leur coeffure, qui est une simple toile blanche, à laquelle ils font faire plusieurs fois le Bramines. tour de la tête, pour attacher entièrement leurs cheveux, qu'ils ne font jamais couper; & par trois filets de petite sicelle, qu'ils portent sur la peau, & qui leur descend en écharpe sur l'estomac, depuis l'épaule jusqu'aux hanches. Ils n'ôtent jamais cette marque de leur profession, quand il seroit question de la vie ()

(t) Mandelflo, Tome I. pag. 158. (v) Schouten, pag. 216. Mandelsto, pag. 159.

(x) Mandelsio, pag. 158.

(y) Ibid. pag. 165.

Agrémens -

DESCRIPTION

DE

L'INDOUSTAN.

Education
& mariages
des Banians.

L'ADUCATION des enfans de cette nombreuse Secte n'a rien de commun avec celle des Mahométans. Les jeunes garçons apprennent, de bonne heure. l'Arithmétique & l'Art d'écrire. Ensuite on s'efforce de les pousser dans la profession de leurs pères. Il est rare qu'ils abandonnent le genre de vie dans lequel ils sont nes. L'ulage est de les fiancer dès l'âge de quatre ans, & de les marier au-dessus de dix; après quoi les parens leur laissent la liberté de suivre l'instinct de la Nature. Ainsi l'on voit souvent parmi eux de jeunes mères, de dix ou douze ans. Une fille, qui n'est pas mariée à cet âge, tombe dans le mépris. Les cérémonies des noces sont différentes dans chaque Canton, & même dans chaque Ville. Mais tous les pères s'accordent à donner leurs filles pour une fomme d'argent, ou pour quelque présent qu'on leur offre. Après avoir marché, avec seaucoup d'appareil, dans les principales rues de la Ville ou du Bourg, les deux familles se placent fur des nattes, près d'un grand feu, autour duquel on fait faire trois tours aux deux Amans; tandis qu'un Bramine prononce quelques mots, qui font comme la bénédiction du mariage. Dans plufieurs endroits, l'union se fait par deux noix de cocos, dont l'époux & la femme font un échan. ge, pendant que le Bramine leur lit quelques formules dans un Livre Le festin nuptial est proportionné à l'opulence des familles. Mais quelque riches que soyent les parens d'une fille, il est rare qu'elle ait d'autre dot que ses joyaux, ses habits, son lit, & quelque vaisselle. Si la Nature lui refuse des ensans, le mari peut prendre une seconde, & même une troissème femme: mais la première conferve toûjours son rang & ses privilèges. D'ailleurs, quoique l'ufage accorde cette liberté aux hommes, ils ne peuvent guères en user sans donner quelque atteinte à leur propre réputation.

Autres ufages des Banians.

Les Banians sont d'une extrême propreté dans leurs maisons. Ils couvrent le pavé, de nattes fort bien travaillées, sur lesquelles ils s'affeyent comme les Maures, c'est-à-dire, les jambes croisées sous eux. Leur nourriture la plus commune est du riz, du beurre & du lait, avec toutes sortes d'herbages & de fruits. Ils ne mangent aucune forte d'animaux, & ce refpect pour toutes les créatures vivantes s'étend jusqu'aux infectes. Dans plufieurs Cantons, ils ont des Hôpitaux pour les bêtes languissantes de vieillesse ou de maladie. Ils rachétent les oiseaux qu'ils voyent prendre aux Mahométans. Les plus dévots font difficulté d'allumer, pendant la nuit, du feu, ou de la chandelle, de peur que les mouches ou les papillons ne s'y viennent brûler. Cet excès de superstition, qu'ils doivent à l'ancienne opinion de la transmigration des ames, leur donne de l'horreur pour la guerre, & pour tout ce qui peut conduire à l'effusion du sang. Aussi les Empereurs n'exigent-ils d'eux aucun service militaire. Mais cette exemption les rend aussi méprisables que leur Idolâtrie, aux yeux des Mahométans, qui en prennent droit de les traiter en Esclaves: ce qui n'empeche point que le Souverain ne leur laisse l'avantage de pouvoir léguer leurs biens à leurs Héritiers mâles, fous la feule condition d'entretenir leur mère jusqu'à la mort, & leurs fœurs jusqu'au tems de leur mariage (z).

(z) Schouten, pag. 208 & 209.

Mah

les p

passe

le plu

juſqu

leur (

tion

bord

partic

gnen

jettée Eclip

récit

dant !

,, ma

" côi

" étc

" &

"l'ei

gai l'ét

" foi

fon

Cha

" fon

,, avo

" tes

" une

" plo

" inte

" plo

trai

le s

rele

Sol

téte

" Alc

## C. VII.

## Sectes Idolâtres des Indes.

DESCRIPTION DE L'INDOUSTAN.

UELQUES Voyageurs (a) ont fait le compte des Sectes Idolâtres, qui sont autant de branches des Banians, & prétendent en avoir trou- de Sectes Idové quatre-vingt-trois. Elles ont toutes cette ressemblance avec les lâtres.

Multitude

Mahométans, qu'elles font consister la principale partie de leur Religion dans les purifications corporelles. Il n'y a point l'Idolâtre Indien, qui laisse passer le jour sans se laver. La plûpart n'ont pas de soin plus pressant, dès le plus grand matin, avant le lever du Soleil. Ils se mettent dans l'eau

Leurs purifications.

jusqu'aux hanches, tenant à la main un brin de paille, que le Bramine leur distribue, pour chasser l'esprit malin, pendant qu'il donne la bénediction & qu'il prêche ses opinions à ceux qui se purifient. Les Habitans des bords du Gange se croyent les plus heureux, parcequ'ils attachent une idée particulière de fainteté aux eaux de ce Fleuve. Non-seulement ils s'y baignent plusieurs fois le jour, mais ils ordonnent que leurs cendres y soyent

jettées après leur mort. Le comble de leur superstition est dans le tems des Eclipses, dont ils craignent les plus malignes influences. Bernier fait un récit curieux du spectacle dont il fut témoin. Il se trouvoit à Dehli, pendant la fameuse Eclipse de 1666: "Il monta, dit-il, sur la terrasse de sa " maison, qui étoit située sur les bords du Gemna. De la, il vit les deux à l'occasion " côtés de ce Fleuve, dans !" tendue d'une lieue, couverts d'Idolâtres, qui d'une Eclipse. étoient dans l'eau jusqu'à la ceinture, regardant le Ciel, pour se plonger " & se laver dans le moment où l'Eclipse alloit commencer. Les petits garçons & les petites filles étoient nûs comme la main. Les hommes l'étoient aussi, excepté qu'ils avoient une espèce d'écharpe, bridée à " l'entour des cuisses. Les femmes mariées, & les filles qui ne pasfoient pas six ou sept ans, étoient couvertes d'un simple drap. Les personnes de condition, tels que les Rajas, Princes Souverains Gentils, qui sont ordinairement à la Cour & au service de l'Empereur, les Serrafs, ou Changeurs, les Banquiers, les Jouailliers, & tous les riches Marchands " avoient traversé l'eau avec leurs familles. Ils avoient dressé leurs tentes, sur l'autre bord, & planté, dans la Rivière, des Kanates, qui sont " une espece de paravents, pour observer leurs cérémonies, & se laver

", tranquillement, sans être exposés à la vûe de personne. Aussi-tôt que " le Soleil eut commencé à s'éclipser, ils pousserent un grand cri; & se plongeant dans l'eau, où ils demeurèrent cachés affez long tems, ils se releverent, pour y demeurer debout, les yeux & les mains leves vers le Soleil, prononçant leurs prières avec beaucoup de dévotion, prenant par

" intervalles de l'eau avec les mains, la jettant vers le Soleil, inclinant la , tête, remuant & tournant les bras & les mains, & continuant ainsi leurs " plongemens, leurs prières & leurs contorsions jusqu'à la fin de l'Eclipse. " Alors chacun ne pensa qu'à se retirer, en jettant des pièces d'argent fort

" loinj dans la Rivière, & distribuant des aumônes aux Bramines, qui se

(a) Mandello, Abraham Rogers, Gautier Schouten, &c.

n de commun

le bonne heu-

s pousser dans

genre de vie le quatre ans,

iisTent la liber-

parmi eux de

mariée à cet

nt différentes

les pères s'ac-

pour quelque

up d'appareil,

amilles se pla-

ait faire trois

ques mots, qui

roits, l'union

ont un échan-

lans un Livre

Mais quelque

d'autre dot que

Nature lui re-

e une troifième

fes privilèges.

es, ils ne peu-

re réputation.

fons. Ils cou-

s ils s'asseyent

. Leur nour-

c toutes fortes

aux, & ce ref-

tes. Dans plu-

tes de vieillesse

re aux Maho-

nt la nuit, du

apillons ne s'y l'ancienne opi-

pour la guer-

Auffi les Em-

ette exemption

Mahométans,

empêche point

r leurs biens à

ır mère jufqu'à

DESCRIPTION DE L'INDOUSTAN.

présentoient en grand nombre. L'Auteur observa qu'en sortant de la Rivière, ils prirent tous des habits nouveaux, qui les attendoient sur le samible, & que les plus dévots laissèrent leurs anciens habits pour les Bramines. Cette Eclipse, dit-il, sut célébrée de même dans l'Indus, dans le Gange, & dans tous les autres Fleuves des Indes; mais sur-tout dans l'eau du Tanaiser, ou plus de cent cinquante mille personnes se rassemblément de toutes les Régions voisines, parceque ce jour-la son eau passe pour la plus sainte (b) ''

Les quatre-vingt-trois Sectes de Banians peuvent se réduire à quatre principales, qui comprennent toutes les autres: celles des Ceurawaths, des Sa-

maraths, des Bisnaux, & des Gougis.

Secte des Ceurawaths. Les premiers ont tant d'exactitude à conserver les animaux, que leurs Bramines se couvrent la bouche d'un linge, dans la crainte qu'une mouche n'y entre, & portent chez eux un petit balai à la main, pour écarter toutes sortes d'insectes. Ils ne s'asseyent point, sans avoir nettoyé soigneusement la place qu'ils veulent occuper. Ils vont tête & pieds nuds, avec un bâton blanc à la main, par lequel ils se distinguent des autres Sectes. Ils ne sont jamais de seu dans leurs maisons. Ils n'y allument pas même de chandelle. Ils ne boivent point d'eau froide, de peur d'y rencontrer des insectes; & s'ils la sont bouillir, c'est dans quelque maison voisine. Leur habit est une pièce de toile, qui leur pend depuis le nombril jusqu'aux genoux. Ils ne se couvrent le reste du corps que d'un petit morceau de drap, autant qu'on en

peut faire d'une seule toison.

LEURS Pagodes sont quarrées dans leur forme, avec un toît plat, &, vers la partie Orientale, une ouverture, sous laquelle sont les Chapelles de leurs Idoles, bâties en forme pyramidale, avec des degrés qui contiennent plusieurs figures de bois, de pierre & de papier, représentant leurs parens morts, dont la vie a été remarquable par quelque bonheur extraordinaire. Leurs plus grandes dévotions se font au mois d'Août, pendant lequel ils se mortifient par des pénitences fort austères. Mandelslo confirme, avec certitude, ce qu'on a déja rapporté sur d'autres témoignages, qu'il se trouve de ces Idolâtres qui passent un mois, ou six semaines, sans autre nourriture que de l'eau, dans laquelle ils raclent d'un certain bois amer, qui soûtient leurs forces. Les Ceurawaths brûlent les corps des personnes âgées, mais ils enterrent ceux des enfans. Leurs veuves ne se bialent point avec leurs maris. Elles renoncent seulement à se remarier. Tous ceux, qui font profession de cette Secte, peuvent être admis à la Prêtrise. On accorde même cet honneur aux femmes, lorsqu'elles ont passé l'âge de vingt ans; mais les hommes y sont reçus des leur septième année: c'est-à-dire, qu'ils en prennent l'habit, qu'ils s'accoutument à mener une vie austère, & qu'ils s'engagent à la chasteté, par un vœu. Dans le mariage même, l'un des deux Epoux a le pouvoir de se faire Prêtre, & d'obliger, par cette résolution, l'autre au célibat, pour le reste de ses jours. Quelques-uns sont vœu de chasteté après le mariage, mais cet excès de zèle est rare. Dans les dogmes de cette Secte, la Divinité n'est point un Etre infini, qui pré-

Prêtrise accordée aux femmes.

<sup>(</sup>b) Bernier, Tom. III. pag. 8. de l'Article des Gentils de l'Inde.

nt de la Rient sur le saent sur le saent sur les Bramius, dans le
et dans l'eau
effemblerent
affe pour la

quatre prinbs, des Sa-

que leurs une mouche carter toutes gneusement ec un bâton Ils ne font e chandelle, insectes; & nabit est une k. Ils ne se unt qu'on en

ît plat, &, Chapelles de contiennent leurs parens raordinaire. lequel ils fe irme, avec u'il se trouautre nouramer, qui nnes âgées, ceux, qui fe. On acge de vingt c'est-à-dire, austère, & même, l'un oar cette réues-uns font rare. Dans i, qui pré-

fide

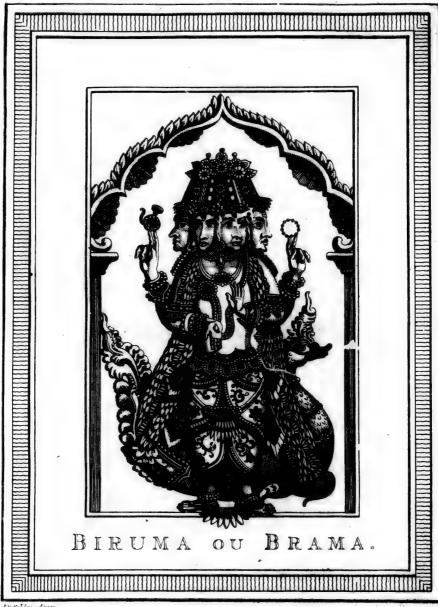

Inschley direx .

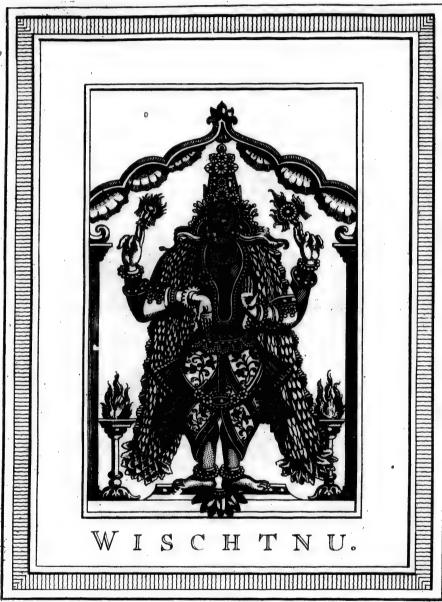

IN Schley direce .



J.v.Schley direx .

fide aux mauvaife mettent rimmortel autre, d'qu'elle clans un a fion pou Ils n'ent de les toutes Charpent auffi des Spar confémière, drien man

créé par voir imm lui donne premier, des corps prend au comprife plantes é tend fur ner les b Maître, convient plus heu espèrent contraire meau, d bête imm corps de

Mais preferviteur
Les S
fans au-d
für le betent mêr
confolati

<sup>(</sup>c) Congure de ce donner aupeut tenir le ennuyante

fide aux événemens. Tout ce qui arrive, dépend de la bonne ou de la Description mauvaise fortune. Ils ont un Saint, qu'ils nomment Tiel-Tenckser. Ils n'admettent ni Enfer, ni Paradis; ce qui n'empêche point qu'ils ne croyent l'ame immortelle: mais ils s'imaginent qu'en fortant du corps, elle entre dans un trine, autre, d'homme, ou de bête, suivant le bien ou le mal qu'elle a fait, & qu'elle choisit toûjours une femelle, qui la remet au Monde, pour vivre dans un autre corps. Tous les autres Banians ont du mépris & de l'aversion pour les Ceurawaths. Ils ne veulent boire, ni manger avec eux. Ils n'entrent pas même dans leurs maisons; & s'ils avoient le malheur de les toucher, ils feroient obligés de se purifier par une pénitence publique.

La seconde Secte, ou Caste, qui est celle des Samaraths, est composée de toutes fortes de métiers, tels que les Serruriers, les Maréchaux, les Charpentiers, les Tailleurs, les Cordonniers, les Fourbiffeurs, &c. Elle admet aussi des Soldats, qui sont les Rasbouts, des Ecrivains & des Officiers. C'est, par conséquent, la plus nombreuse. Quoiqu'elle ait, de commun avec la première, de ne pas souffrir qu'on tue les animaux, ni les insectes, & de ne rien manger qui ait eu vie, ses dogmes sont différens. Elle croit l'Univers créé par une première Cause, qui gouverne & conserve tout, avec un pouvoir immuable & fans bornes. Son nom est Permiser, & Vistnum. Elle lui donne trois Substituts, qui ont chacun leur emploi fous sa direction. Le premier, nommé Brahma, dispose du sort des ames, qu'il fait passer dans des corps d'hommes ou de bêtes. Le fecond, qui s'appelle Buffiuna, apprend aux créatures humaines à vivre suivant les loix de Dieu, qui sont comprises en quatre Livres. Il prend soin aussi de faire croître le bled, les plantes & les légumes. Le troisième se nomme Mais, & son pouvoir s'étend sur les Morts. Il sert comme de Sécretaire à Vistnum, pour examiner les bonnes & les mauvaises œuvres. Il en fait un rapport fidèle à son Maître, qui, après les avoir pefées, envoye l'ame dans le corps qui lui convient. Les ames, qui font envoyées dans le corps des vaches, font les plus heureuses, parceque cet animal ayant quelque chose de divin, elles espèrent d'être plutôt purifiées des souillures qu'elles ont contractées. Au contraire, celles qui ont, pour demeure, le corps d'un éléphant, d'un chameau, d'un bouc, d'un âne, d'un porc, d'un serpent, ou de quelqu'autre bête immonde, sont fort à plaindre; parcequ'elles passent de-là dans d'autres corps de bêtes moins féroces, où elles achèvent d'expier leurs crimes. Enfin. Mais présente les ames purifiées à Vistnum, qui les reçoit au nombre de ses ferviteurs (c).

Les Samaraths brûlent les corps des Morts, à la réferve de ceux des enfans au-dessous de l'âge de trois ans: mais ils observent de faire les obséques. Samaraths. fur le bord d'une Rivière, ou de quelque ruisseau d'eau vive. Ils y portent même leurs Malades, lorsqu'ils sont à l'extrêmité, pour leur donner la consolation d'y expirer. Il n'y a point de Secte, dont les semmes se facri-

> fité des noms. Elle est encore plus grande dans les attributs. Ce font autant de fables monstrueuses, sur lesquelles les Commentaires ne finiroient jamais, R. d. E.

Usages des

(c) Comme on ne parle point ici de la fieure de ces Divinités, nous avons cru devoir donner au-moins celle des trois principales, qui peut tenir lieu d'une description excessivément ennuyante. Il ne faut pas s'arrêter à la diver-

XIII. Part.

L'INDOUSTAN. Leur Doc-

Samaraths.

Aaa

DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.

fient si gayement à la mémoire de leurs maris. Elles sont persuadées que cette mort n'est qu'un passage, pour entrer dans un bonheur sept sois plus grand que tout ce qu'elles ont eu de plaisir sur la Terre. Un autre de leurs plus saints usages, est de faire présenter à leur enfant, aussi-tôt qu'elles sont accouchées, une écritoire, du papier & des plumes; si c'est un garçon, elles y sont ajouter un arc. Le premier de ces deux signes est pour engager Bussiuna à graver sa loi dans l'esprit de l'ensant; & l'autre lui promet sa fortune à la guerre, s'il embrasse cette prosession, à l'exemple des Rasbouts.

Secte des Bifnaux.

Ram-Ram, Divinité fameuse.

La troisième Secte, qui est celle des Bisnaux, s'abstient, comme les deux précédentes, de manger tout ce qui a l'apparence de vie. Elle impose aus. si des jeunes. Ses Temples portent le nom particulier d'Agoges. La principale dévotion des Bisnaux consiste à chanter des Hymnes à l'honneur de leur Dieu, qu'ils appellent Ram-Ram. Leur chant est accompagné de danfes, de musique, de tambours, de flageolets, de battins de cuivre & d'au. tres instrumens, dont ils jouent devant leurs Idoles. Ils représentent Ram. Ram & sa femme, sous différentes formes. Ils les parent de chaînes d'or, de colliers de perles, & d'autres ornemens précieux. Leurs dogmes font à-peu-près les mêmes que ceux des Samaraths, avec cette différence, que leur Dieu n'a point de Lieutenans, & qu'il agit par lui-même. Ils fe nourrissent de légumes, de beurre & de lait, avec ce qu'ils nomment l'Atschia, qui est une composition de gingembre, de mangues, de citrons, d'ail, & de graine de moutarde, confite au sel. Ce sont leurs femmes, ou leurs Prêtres qui font cuire leurs alimens. Au-lieu de bois, qu'ils font scrupule de brûler, parcequ'il s'y rencontre des vers, qui pourroient périr par le feu. ils employent de la fiente de vache, féchée au Soleil, & melée avec de la paille, qu'ils coupent en petits quarreaux, comme les tourbes. La plûpart des Banians Bifnaux exercent le Commerce, par commission ou pour leur propre compte. Ils y font fort entendus. Leurs manières étant fort douces, & leur conversation agréable, les Chrétiens & les Maliométans choifissent, parmi eux, leurs Interprêtes & leurs Courtiers. Ils ne permettent point aux femmes de se faire brûler avec leurs maris. Ils les forcent de garder un veuvage perpétuel, quand le mari feroit mort avant la con-fommation du mariage. Il n'y a pas long-tems que le fecond frère étoit obligé, parmi eux, d'épouser la veuve de son aîné: mais cet usage a fait place à la loi, qui condamne toutes les veuves au célibat.

En se baignant, suivant l'usage commun de toutes les Sectes Banianes, les Bisnaux doivent se plonger, se vautrer, & nager dans l'eau; après quoi, ils se font frotter, par un Bramine, le front, le nez, les oreilles, d'une drogue composée de quelque bois odorisérant; & pour sa peine, ils lui donnent une petite quantité de bled, de riz, ou de légumes. Les plus riches ont, dans leurs maisons, des bassins d'eau pure, qu'ils y amènent à grands fraix, & ne vont aux Rivières que dans les occasions solemnelles, telles que leurs grandes Fêtes, les Pelerinages & les Eclipses. La Secte des Gougis, qui comprend les Fakurs (d), c'est-à-dire, les Moi-

Secte des Gougis & des Fakirs.

(d) On cite toûjours volontiers le témoignage oculaire d'un Voyageur tel que Ber-,, très-grande diversité de Fakirs, de Paupures, vies, uadées que pet fois plus re de leurs u'elles font un garçon, pour engair promet fa s Rasbouts, me les deux impofe auf-

La prinhonneur de gné de dane & d'au. ntent Ram. naînes d'or, ogmes font rence, que lls fe nour-t l'*Atschia*, , d'ail, & , ou leurs nt ferupule par le feu, avec de la La plûpart pour leur t fort douétans choipermettent forcent de int la con-

s Banianes, eau; après es oreilles, fa peine, e légumes. e, qu'ils y s occasions es Eclipses. e, les Moines

nd frère écet usage a

dit-il, & une tirs, de Pau-,, vres,



DIFFERENTES SORTES DE FAKIRS.
VERSCHEIDE SOORTEN VAN FAKIRS.

nes Banians, les Hermites, les Missionnaires, & tous ceux qui se livrent à Description la dévotion par état, font profession de reconnoître un Dieu Créateur & Conservateur de toutes choses, auquel ils donnent divers noms, & qu'ils représentent sous différentes formes. Ils passent pour de faints personnages; & n'exerçant aucun métier, ils ne s'attachent qu'à mériter la vénération du Peuple. Une partie de leur fainteté consiste à ne rien manger, qui ne foit cuit, ou apprêté avec de la bouze de vache, qu'ils regardent comme ce qu'il y a de plus facré. Ils ne peuvent rien posseder en propre. Les plus austères ne se marient point, & ne toucheroient pas même une

femme. Ils méprisent les biens & les plaisirs de la vie. Le travail n'a

L'INDOUSTAN.

" vres, de Derviches, de Religieux ou San-, tons Gentils des Indes, il y en a grand " nombre qui ont une espèce de Couvens, "où il y a des Supérieurs, & qui font une "forte de vœux de chasteté, de pauvreté & "d'obéissance. Ils mènent une vie si étran-" ge, que je ne sçais si on pourra le croire. " Ce sont pour l'ordinaire ceux qu'on ap-", pelle Jauguis (ou Gougis), comme qui ", diroit, unis avec Dieu. On en voit quan-", tité tout nuds, ou couchés jour & nuit sur la cendre, affez ordinairement fous quel-" ques uns de ces grands arbres, qui sont " sur les bords des Talabs, ou réservoirs, " ou bien dans des galleries qui sont autour " de leurs Deutas, ou Temples d'Idoles. Il y en a, dort les cheveux leur tombent jusqu'à mi-jambes, & qui sont entortillés par branches, comme ce grand poil de nos barbets. De ceux là, j'en ai vû, en ", plusieurs endroits, qui tenoient un bras, ", & quelquesois les deux, élevés & tendus " perpétuellement par dessus leurs têtes, & ,, qui avoient au bout des doigts les ongles entortillées, plus longues, suivant la mefure que j'en ai prise, que la moitié de mon " petit doigt. Leurs bras étoient petits & ", maigres, comme ceux des Ethiques, par-,, ceque dans cette posture forcée ils ne pre-", noient point assez de nourriture; & leurs ", nerfs s'étant retirés, & les jointures rem-" plies & séchées, ils ne pouvoient les ab-" baisser pour prendre quoique ce soit. Aus-", si ont ils de jeunes Novices, qui les ser-, vent avec le plus grand respect. Il n'v a " point de Megère dont la figure approche ", de la leur. J'ai souvent rencontré à la ", Campagne, principalement dans les Terres " des Rajas, des bandes de ces Fakirs tout ", nuds, qui me faisoient horreur. Les uns ,, tenoient leurs bras élevés, dans la postu-" re que je viens de dire. Les autres avoient ", leurs cheveux épars, ou bien ils les a ", voient liés & entortillés autour de la tête. " D'autres avoient à la main des maffues, " & d'autres une peau de tigre, séche & ", roide, sur leurs épaules. Je les voyois " passer effrontément au travers d'une grande Bourgade; j'admirois comment les hom-" mes & les femmes les regardoient sans s'é-" mouvoir, & comment les femmes leur por-", toient dévotement l'aumône. J'ai vû af-", sez long-tems à Dehli, un fameux Fakir, ", nommé Sormet, qui alloit ainsi nud par les " rues, & qui aima mieux enfin se laisser cou-", per le cou, que de se vétir, quelques ", menaces & quelques promesses que lui pût ", faire Aureng-Zeb. J'en ai vû plusseurs, ", qui par dévotion faisoient de longs péle-, rinages, non-feulement nuds, mais chargés de grosses chaînes de fer, comme celles qu'on met aux pieds des éléphans; " d'autres qui par un vœu particulier se te-" noient sept ou huit jours debout sur leurs ", jambes, qui devenoient fort enflées, s'appuyant feulement quelques heures de la nuit ,, fur une corde tendue; d'autres qui fe te-,, noient des heures entières fur leurs mains, ", saus branler, la tête en bas & les pieds " haut, & dans d'autres postures si contrain-,, tes & si difficiles, que nous n'avons pas ,, de Bateleurs qui puissent les imiter, &c.". Bernier explique, en Philosophe, tant d'effets surprenans, & les attribue moins à l'imposture qu'à la force de la superstition. Tavernier ne s'étend pas moins sur le même sujet; mais on a fait remarquer qu'il est accusé d'avoir emprunté ses lumières d'autrui. Il paroît néanmoins ne les devoir qu'à luimême sur les plus célèbres pélerinages des Indiens, dont il avoit vû la plûpart, & qu'il rapporte fort aû long. Bernier, Tome III, Article de la Religion des Gentils. Tavernier, Tome II. Mais personne n'a mieux traité le même fujet qu'Abraham Roger, Henri Lor, & les Peres Kirker & Roa, Jésuites AlleDESCRIPTION L'INDOUSTAN.

pas plus d'attraits pour eux. Ils passent leur vie à courir les chemins & les bois, où la plûpart vivent d'herbes vertes & de fruits sauvages. D'autres se logent dans des masures ou dans des grottes, & choisissent toûjours les plus fales. D'autres, plus faints encore, vont nuds, à l'exception des parties naturelles, & ne font pas difficulté de se montrer, dans cet état, au milieu des grand chemins & des Villes. Ils ne se font jamais raser la tête; encore moins la barbe, qu'ils ne lavent & ne peignent jamais, non plus que leur chevelure. Aussi paroissent-ils couverts de poil, comme autant de Sauvages. Quelquefois ils s'affemblent par troupes, fous un Chef. auquel ils rendent toutes fortes de respects & de soumissions. Quoiqu'ils fassent profession de ne rien demander, ils s'arrêtent près des lieux habités qu'ils rencontrent; & l'opinion qu'on a de leur fainteté porte toutes les autres Sectes Banianes, à leur offrir des vivres. Enfin, d'autres se livrant à la mortification, exercent, en effet, d'incroyables austérités. Il se trouve aussi des femmes qui embrassent un état si dur. Schouten ajoute, que souvent les Pauvres mettent leurs enfans entre les mains des Gougis; afin qu'étant exercés à la patience, ils foyent capables de suivre une profession si fainte & si honorée, s'ils ne peuvent subsister par d'autres voyes ( $\epsilon$ ).

Rasbouts.

Leur intrépidité.

QUELQUES Voyageurs mettent les Rasbouts (f) au nombre des Sectes Banianes, parcequ'ils croyent aussi la transmigration des ames, & qu'ils ont une grande partie des mêmes usages. Cependant, au-lieu que tous les autres Banians ont l'humeur douce, & qu'ils abhorrent l'effusion du sang, les Rasbouts font emportés, hardis & violens. Ils mangent de la chair. Ils ne vivent que de meurtre & de rapines. Ils n'ont pas d'autre métier que la guerre.

LE Grand Mogol, & la plûpart des autres Princes Indiens, les emplovent dans leurs Armées, parceque, méprisant la mort, ils sont d'une intrépidité surprenante. Mandelslo raconte que cinq Rasbouts, étant un jour entrés dans la maison d'un Paysan, pour s'y reposer d'une longue marche, le feu prit au Village, & s'approcha bien-tôt de la maison où ils s'étoient retirés. On les en avertit; ils répondirent que jamais ils n'avoient tourné le dos au péril; qu'ils étoient réfolus de donner au feu la terreur qu'il inspiroit aux autres, & qu'ils vouloient le forcer de s'arrêter à leur vûe. En effet ils s'obstinerent à se laisser brûler, plutôt que de saire un pas pour se garantir des flammes. Il n'y en eut qu'un, qui prit le parti de se retirer entrainant un de ses Camarades]: mais il ne put se consoler de n'avoir pas fuivi l'exemple des autres (g).

Les Rasbouts n'épargnent que les bêtes, fur-tout les oiseaux, qu'ils nourriffent même avec soin, parcequ'ils croyent que leurs ames sont particulièrement destinées à passer dans ces petits corps, & qu'ils espèrent alors, pour eux-mêmes, autant de charité qu'ils en auront eu pour les autres. Ils marient, comme les Banians, leurs enfans dès le premier âge. Leurs veuves fe font brûler aussi, avec le corps de leurs maris; à moins que dans le contrat de mariage, elles n'ayent stipulé qu'on ne puisse les y forcer. Cetjugale. A U-F

te prec

tes diff vres co pour le cations. fciences deux pd

BEN

agréable Indes. té de So recevoi les nôtr ne man leurs m riches N ciples, qui emp étude el reffeux leurs a c'est-à-c prêter.

> différen des Sça bet, te croyant leur a c nent les ancienn centain étran ancie

LEU

beau a fes Poësi

remp Lor point d ce, qui

les Betl Ils font l'occasi

<sup>(</sup>e) Ubi sup. pag. 230. (f) D'autres les nomment Ragipouts, Rasbouts, Rasboutes, &c. Ils sont repandus dans

les Provinces, fans autre raison, pour se marier entr'eux, que celle de leurs opinions. (g) Ubi sup. pag. 178.

te précaution ne le deshonore point, lorsqu'elle a précédé l'union con- DESCRIPTION

jugale. AU-RESTE cette variété d'opinions & d'usages, qui forme tant de Sectes différences entre les Banians, n'empêche point qu'ils n'ayent quatre Livres communs, qu'ils regardent comme le fondement de leur Religion, & pour lesquels ils ont le même respect, malgré la différence de leurs explications. Bernier, qui s'attache particulièrement à tout ce qui regarde leurs sciences & leurs opinions, nous donne des éclaircissemens curieux sur ces deux points.

Benarés, Ville située sur le Gange, dans un Pays très-riche & trèsagréable, est l'Ecole générale, & comme l'Athenes de toute la Gentilité des Gentils In-Indes. C'est le lieu où les Bramines, & tous ceux qui aspirent à la quali-diens. té de Sçavans, se rendent pour communiquer leurs lumières, ou pour en recevoir. Ils n'ont point de Collèges & de Classes subordonnées comme les nôtres; en quoi Bernier leur trouve plus de ressemblance avec l'ancienne manière d'enseigner. Les Maîtres sont dispersés, par la Ville, dans leurs maisons, & principalement dans les jardins des Fauxbourgs, où les riches Marchands leur permettent de se retirer. Les uns ont quatre Disciples, d'autres six ou sept; & les plus célèbres, douze ou quinze au plus, qui employent dix & douze années, à recevoir leurs instructions. Cette étude est très-lente, parceque la plûpart des Indiens sont naturellement paresseux; défaut qui leur vient de la chaleur du Pays, & de la qualité de leurs alimens. Ils étudient sans contention, en mangeant leur Kichery, c'est-à-dire un mêlange de légumes, que les riches Marchands leur font ap-

Leur première étude est sur le Hanscrit, qui est une langue tout-à fait différente de l'Indienne ordinaire, & qui n'est sque que des Pendets, ou des Sçavans. C'est de cette langue que le Père Kirker a publié l'Alphabet, tel qu'il l'avoit reçu du Père Roa. Son nom signifie Langue pure; & croyant que c'est dans cette langue que Dieu, par le ministère de Brahma, leur a communiqué les quatre Livres, qu'ils appellent Beths, ils lui donnent les qualités de Sainte & de Divine. Ils prétendent qu'elle est aussi ancienne que ce Brahma, dont ils ne comptent l'âge que par Lecks, ou centaines de mille ans. " Je voudrois caution, dit Bernier, de cette " étrange antiquité. Mais il ajoute qu'on ne peut nier qu'elle ne foit très-" ancienne, puisque leurs Livres de Religion, qui l'est, sans doute, " beaucoup, ne sont écrits que dans cette langue & que, de plus, elle " a ses Auteurs de Philosophie & de Médecine, c vers, quelques autres " Poësies, & quantité d'autres Livres, dont il vit une grande salle toute " remplie à Benarés".

Lorsqu'ils ont appris le Hanscrit, travail difficile, parcequ'ils n'ont point de bonne Grammaire, ils commencent ordinairement à lire le Purance, qui est une interprétation, & comme un abregé des Beths, parceque les Beths font fort gros, du moins, si ce sont ceux qu'on sit voir à Bernier. Ils font même si rares, que Daneckmend-Khan, son Maître, ne put trouver l'occasion de les acheter, avec quelque soin qu'il les eût fait chercher. On ne Aaa 3

L'INDOUSTAN.

Collèges & Sciences des

Origine des quatre Livres qu'ils nomment Beths.

Ordre de leurs études.

pour se maopinions.

nins & les D'autres

ûjours les

eption des

cet état,

is rafer la

mais, non

comme auun Chef.

Quoiqu'ils

ux habités toutes les

s se livrant

Il se trou-

que fou-

afin qu'é-

rofession si

des Sectes

z qu'ils ont

ous les au-

i fang, les . Ils ne vi-

e la guerre.

les emplod'une in-

étant un

ngue mar-

où ils s'é-

n'avoient

rreur qu'il

leur vûe.

as pour fe

fe retirer

'avoir pas

u'ils nour-

particuliè-

ors, pour

. Ils mars veuves

ns le con-

er. Cet-

(e).

L'INDOUSTAN.

Description les tient pas moins sécrets, dans la crainte que les Mahométans ne s'en saisissent, & ne les fassent brûler, comme ils ont fait plusieurs sois. Après le Purnce, quelques-uns se jettent dans la Philosophie. Entre leurs Philosophes, ils en comptent six principaux, qui font autant de différentes Sectes. De-la naissent quantité de différends & de jalousies, par la présérence que chacun donne à la sienne, parcequ'il la croit, non-seulement meilleure, mais plus conforme aux Beths. D'une de ces six Sectes, qui se nomme Baute, sortent douze autres Sectes dissérentes. Cependant elle est moins commune que les cinq autres. Ses Sectateurs sont haïs & méprisés. Ils passent pour des Athées, dont les usages ne sont pas moins extraordinaires que leurs opinions.

Leur Philosophie.

Premiers principes.

Les Traités de Philosophie Indienne s'accordent sur les premiers principes des choses. Les uns établissent que tout est composé de petits corps indivisibles, moins par leur résistance & leur dureté, que par leur petitesse. D'autres veulent que tout soit composé de matière & de forme; d'autres que tout le foit des quatre élémens & du néant. Quelques-uns regardent la lumière & les ténèbres, comme les premiers principes. Plusieurs admettent, pour principe, la privation, ou plutôt les privations, qu'ils distinguent du néant. Enfin, d'autres prétendent que tout est composé d'accidens. Ce qu'ils disent, pour appuyer leurs systèmes, est obscur & mal conçu: mais Bernier, qui n'avoit pû lire leurs Livres, & qui trouvoit, d'ailleurs, les Pendets fort ignorans, étoit porté à juger que la faute venoit d'eux plutôt que de leurs Auteurs (b). Au-reste, ils s'accordent tous à penfer que leurs principes sont éternels. Une production du néant ne paroît pas leur être tombée dans l'esprit, non plus qu'à la plûpart des anciens Philosophes. Il n'y a qu'un seul de leurs Auteurs, qui semble en avoir eu quelque idée.

Médecine.

DANS la Médecine, ils ont quantité de petits Livres, qui ne contiennent guères que des méthodes & des recettes. Le plus ancien & le principal est écrit en vers. Leur pratique est fort différente de la nôtre. Ils se fondent sur ces principes; qu'un Malade, qui a la sièvre, n'a pas besoin de nourriture; que le principal remède des maladies est l'abstinence; qu'on ne peut donner rien de pire, à un Malade, que des bouillons de viande, ni qui se corrompe plutôt dans l'estomac d'un sièvreux; & qu'on ne doit tirer du fang que dans une grande & évidente nécessité, telle que la crainte d'un transport au cerveau, ou dans les inflammations de quelque partie considérable, telle que la poitrine, le foye ou les reins. Bernier, quoique Médecin, ne décide point, dit-il, la bonté de cette pratique; mais il en vérifia le fuccès. Il ajoute qu'elle n'est pas particulière aux Médecins Gentils; que les Médecins Mogols & Mahométans, qui suivent Avicenne & Averroës, y font fort attachés, sur-tout à l'égard des bouillons de viande; que les Mogols, à la vérité, font un peu plus prodigues de fang que les Gentils, & que dans les maladies, qu'on vient de nommer, ils faignent ordinairement une ou deux fois, mais,,, ce n'est pas de ces peti-

(b) Ubi sup. pag. 102 & suivantes.

tes fa copieu vent " trangi

gine Dan entende d'homm cinq mil les avoi

A l'é

prévoye de l'Eur joindre, fe faifith dent, av quatre c te mille nous vie dans le c bres, po générale la nuit a ginaire, mille lie que le jo cette me

> LEUE que la T beauté, que de re, une re après premier SI to

> anciens a conçue la Religi la langue fon orig & qui a cette lan grande a

(i) Ibi (k) Ibi la Chrono Monde ét ns ne s'en is. Après leurs Phidifférentes r la préfé-- feulement ectes, qui endant elle iaïs & mépas moins

niers prinetits corps ur petitesrme; d'au--uns regar-Plufieurs 1

ons, qu'ils lt composé t obscur & z qui trouue la faute s'accordent lu néant ne art des anmble en a-

contiennent le principal Ils fe fonbesoin de ; qu'on ne viande, ni e doit tirer crainte d'un tie considéioique Méis il en vélecins Genvicenne & de viande; e fang que er, ils faie ces peti-

, tes faignées, qu'il appelle de nouvelle invention; ce font de ces faignées Description " copieuses des Anciens, de dix-huit & vingt onces de sang, qui vont sou-", vent jusqu'à la défaillance, mais qui ne manquent guères aussi d'é-" trangler, suivant le langage de Galien, les maladies dans leur ori-

gine (i)".
DANS l'Anatomie, on peut dire absolument que les Indiens Gentils n'y entendent rien. La raison en est simple: ils n'ouvrent jamais de corps d'hommes, ni d'animaux. Cependant ils ne laissent pas d'assurer qu'il y a cinq mille veines dans le corps humain, avec autant de confiance que s'ils les avoient comptées.

A l'égard de l'Astronomie, ils ont leurs Tables, suivant lesquelles ils prévoyent les Eclipses. Si ce n'est pas avec toute la justesse des Astronômes de l'Europe, ils y parviennent à-peu-près. Mais ils ne laissent pas de joindre, à leurs lumières, de ridicules fables. Ce font des monstres qui se faisissent alors du Soleil & de la Lune, & qui l'infectent. Ils prétendent, avec autant d'obstination dans leur ignorance, que la Lune est de. quatre cens mille cosses au-dessus du Soleil, c'est-à-dire, plus de cinquante mille lieues; qu'elle est lumineuse d'elle-même, & que c'est d'elle que nous vient une certaine eau vitale, qui s'assemble & se range principalement dans le cerveau, descendant de-la, comme d'une source dans tous les membres, pour servir à leurs fonctions. Ils veulent que le Soleil, la Lune, & généralement tous les Astres, soyent des Deutas, ou des Temples; que la nuit arrive lorsque le Soleil est derrière le sommet d'une montagne imaginaire, qu'ils placent au milieu de la Terre, à laquelle ils donnent plusieurs mille lieues de hauteur, & la figure d'un pain de sucre renversé; de-sorte que le jour ne luife, chez eux, que lorsque le Soleil revient du derrière de cette montagne.

Leurs idées de Géographie ne sont pas moins choquantes. Ils croyent que la Terre est plate & triangulaire; qu'elle a sept étages, tous différens en beauté, en perfections, en habitans, dont chacune est entourée de sa Mer; que de ces Mers, une est de lait, une autre de sucre, une autre de beurre, une autre de vin, &c; qu'après une Terre vient une Mer, & une Terre après une Mer; & que chaque étage a différentes perfections, jusqu'au premier qui les contient toutes.

SI toutes ces reveries, observe Bernier, sont les fameuses sciences des anciens Brachmanes des Indes, on s'est bien trompé dans l'idée qu'on en de Bernier les anciens a conçue. Il auroit eu peine, dit-il, à se le persuader, s'il n'avoit vû que Brachmanes. la Religion des Indes est d'un tems immémorial; qu'elle s'est conservée dans la langue Hanscrit, qui ne peut être que très-ancienne, puisqu'on ignore fon origine, & que c'est une langue morte, qui n'est connue que des Sçavans & qui a ses Poësies; que tous les Livres de science ne font écrits que dans cette langue; enfin que peu de monumens ont autant de marques d'une trèsgrande antiquité (k).

(i) Ibidem. pag. 108. (k) Ibid. 114 Il n'y a rien à conclure de

la Chronologie Indienne, qui ne fait pas le

Monde éternel, mais qui le fait si vieux,

dit Bernier, que tout habiles Arithméticiens que sont les Bramines, ils ne peuvent nombrer leurs calculs. Ibid. pag. 122.

L'INDOUSTAN.

Anatomic.

Astronomie.

Géographic.

Réflexion de Bernier fur

, tes

DESCRIPTION DE

L'INDOUSTAN. Vifite que Bernier rend au grand Pendet de Bena-

Portrait de ce Docteur.

Civilités

des Pendets.

L'Auteur, qu'on cite avec complaisance, raconte qu'en descendant le Gange & passant par Benarés, il alla trouver un Chef des Pendets, qui fait sa demeure ordinaire dans cette Ville. C'étoit un Bramine, si renommé par son favoir, que Chah-Jehan, par estime pour son mérite, autant que pour faire plaifir aux Rajas, lui avoit accorde une pension annuelle de deux mille roupies. Il étoit de belle taille, & d'une fort agréable phisio. nomie. Son habillement confiftoit dans une espèce d'écharpe blanche de foye, qui étoit liée autour de sa ceinture & qui lui pendoit jusqu'au milieu des jambes; avec une autre écharpe, de foye rouge, affez large, qu'il portoit fur les épaules comme un petit manteau. Bernier l'avoit vû plufieurs fois à Dehli, devant l'Empereur, dans l'assemblée de tous les Omrahs, & marchant par les rues, tantôt à pied, & tantôt en paleki. Il l'avoit même entretenu plusieurs fois chez Daneckmend Khan, à qui ce Docteur Indien faifoit fa cour, dans l'espérance de faire rétablir sa pension, qu'Aureng-Zeb lui avoit ôtée, pour marquer fon attachement au Mahométifme. " Lorsqu'il me vit à Benarés, dit Bernier, il me fit cent caresses, & me " donna une collation dans la Bibliothéque de son Université, avec les six " plus fameux Pendets de la Ville. Me trouvant en si bonne compagnie, je les priai tous de me dire leurs fentimens fur l'adoration de leurs Idoles, parceque me disposant à quitter les Indes, j'étois extrêmement scandalisé de ce côté-là, & que ce culte me paroissoit indigne de leurs lumières & de leur philosophie. Voici la réponse de cette noble assemblée.

Explications qu'ils donnent à Bernier.

Nous avons véritablement, me dirent-ils, dans nos Deutas ou nos Temples, quantité de statues diverses, comme celles de Brahma, Mehahdeu, Genich & Gavani, qui font des principales; & beaucoup d'autres moins parfaites, auxquelles nous rendons de grands honneurs, nous prosternant devant elles & leur présentant des fleurs, du riz, des huiles parfumées, du fafran, & d'autres offrandes, avec un grand nom-" bre de cérémonies. Cependant nous ne croyons point que ces statues " foyent ou Brahma même, ou les autres, mais feulement leurs images & leurs représentations; & nous ne leur rendons ces honneurs, que par " rapport à ce qu'elles représentent. Elles sont dans nos Deutas, parce-" qu'il est nécessaire, à ceux qui font la prière, d'avoir quelque chose, devant les yeux, qui arrête l'esprit. Quand nous prions, ce n'est pas la statue que nous prions, mais celui qui est représenté par la statue. Au-, reste, nous reconnoissons que c'est Dieu, qui est le Maître absolu & le " feul Tout-puissant.

Leurs idées

Voilà, reprend Bernier, sans y rien ajouter ni diminuer, l'explicasur les Deutas. ,, tion qu'ils me donnèrent. Je les poussai ensuite sur la nature de leurs " Deutas (1), dont je voulois être éclairei: mais je n'en pûs rien tirer que ", de confus; qu'il y en avoit de trois fortes, de bons, de mauvais, & d'in-" différens, c'est-à-dire, qui n'étoient ni bons ni mauvais; que quelques-, uns vouloient qu'ils fussent de feu; que d'autres les croyoient faits de lu-" mière;

, mie

" pus

" rupi

" core

eft I

les l

perf

BEF

adm

que

que

" poit

" de,

com

mat

leur

fe n

pom

un p

les o

" un p

" man

,, en

(m)

dentes.

univerfe

beaucou

que que

prit de l fils de C

faisoit u

Perfe, o

Perfans

en vers tiques,

terre de.

dans P

trouver idée; q

Gassend

plûpart

balistes

loin que que Die

ment A

non-feui

fa propi core tot

porel da ne s'est

des cauf

XI.

<sup>(1)</sup> Ce mot fignifie tout à la fois & les Temples & les objets du Culte, comme celui de Pagode.

escendant le endets, qui e, si renom. rite, autant annuelle de able phisioblanche de qu'au milieu large, qu'il oit vû plules Omrahs. . Il l'avoit ce Docteur lion, qu'Auahométisme. fles, & me avec les fix compagnie, le leurs Ido-

utas ou nos Brahma, Meoup d'autres neurs, nous iz, des huigrand nomces statues rs images & rs, que par utas, parcee chose, den'est pas la statue. Auabfolu & le

xtrêmement

indigne de cette noble

r, l'èxplicaire de leurs ien tirer que vais, & d'inue quelquesfaits de lu-" mière; comme celui , mière; que plusieurs prétendoient qu'ils étoient Biapek, terme que je ne Description pus me faire expliquer nettement, excepté qu'ils me disoient que Dieu est Biapek, que nôtre ame est Biapek, & que ce qui est Biapek est incor-", ruptible, & ne dépend ni des tems ni des lieux: que suivant d'autres, " les Deutas n'étoient que des portions de la Divinité, & que d'autres en-" core les prenoient pour certaines espèces de Divinités, séparées & disperfées dans le Monde".

BERNIER continue: ", Je les mis encore sur la nature du Lengue-cherire, " admis par quelques-uns de leurs meilleurs Auteurs: mais je n'en pus tirer " que ce que j'avois depuis long-tems entendu d'un autre Pendet; savoir, " que les semences des animaux, des plantes & des arbres ne se forment " point de nouveau; qu'elles sont toutes, dès la première naissance du Mon-" de, dispersées par-tout, mêlées dans toutes choses, & qu'actuellement, " comme en puissance, elles ne sont que des plantes, des arbres & des animaux mêmes, entiers & parfaits, mais si petits qu'on ne peut distinguer " leurs parties; finon, lorsque se trouvent dans un lieu convenable, elles " se nourrissent, s'étendent & grossissent. en-sorte que les semences d'un " pommier & d'un poirier font un Lengue-cherire, un petit pommier & " un petit poirier parfait, avec toutes ses parties essentielles; comme cel-" les d'un cheval, d'un éléphant & d'un homme, font un Lengue-cherire, " un petit cheval, un petit éléphant, & un petit homme, auxquels il ne " manque que l'ame & la nourriture pour les faire paroître ce qu'ils sont ,, en effet (m)".

Quoi-

(m) Bernier, ubi sup. pag. 126 & précédentes. Il ajoute que la Doctrine de l'ame universelle avoit sait depuis quelques années beaucoup de progrès dans les Indes, parceque quelques Pendets en avoient infecté l'esprit de Darah & de Sujah, les deux premiers fils de Chah Jehan: mais que cette Doctrine faisoit une sorte de cabale, comme fait, en Perse, celle des Sousys & de la plûpart des Persans lettrés; qu'elle se trouve expliquée en vers Persiens, fort relevés & fort empha-tiques, dans leur Goul-teben-raz, ou Parterre des mystères; que si l'on pénétroit bien dans Platon & dans Aristote, peut-être trouveroit t'on qu'ils ont donné dans cette idée; que c'est celle de Flud, refutée par Gassendi, & celle enfin où se perdent la plûpart de nos Chimistes: mais que les Cabalistes Indiens portent cette chimère plus loin que tous les autres; qu'ils prétendent que Dieu, ou l'Etre fouverain, qu'ils nomment Acbar, & qu'ils croyent immuable, a non-seulement produit ou tiré les ames de sa propre substance, mais généralement encore tout ce qu'il y a de matériel & de corporel dans l'Univers, & que cette production ne s'est pas faite fimplement à la manière des causes efficientes, mais à la façon d'une XIII. Part.

araignée, qui produit une toile, qu'elle tire de son nombril, & qu'elle reprend quand elle veut. La creation n'est donc, suivant ces Docteurs, qu'une extraction & une extension que Dieu fait, de sa propre substance, par ces rets qu'il tire comme de ses entrailles, comme la destruction n'est qu'une reprise de cette divine substance & de ces divins rets dans lui-même : de-forte que le dernier jour du Monde, qu'ils appellent Maperle, ou Prales, dans lequel ils croyent que tout doit être détruit, ne sera qu'une reprise générale de tous les rets que Dieu aura tirés de lui même. Ils en concluent qu'il n'y a rien de réel & d'effectif dans tout ce qui frappe nos sens; que tout ce Monde n'est qu'une espèce de songe & une pure illusion, parceque tout ce qui paroît à nos yeux n'est qu'une seule & même chose, qui est Dieu même; comme tous les nombres, dix, vingt, cent, mille, &c., ne sont qu'une même unité, répetée plusieurs fois. Bernier, qui avoit pris beaucoup de peine à recueillir toutes ces opinions, qu'il appelle un fa-tras fabuleux, demande s'il n'a pas droit de s'écrier; " misérable fruit que je retire de ", tant de Voyages & de réflexions!". Ubi sup. pag. 135 & précédentes.

Выь

L'INDOUSTAN.

DESCRIPTION L'INDOUSTAN. Daneck mend prend un Pendet à fes gages.

Lumières que Bernier tire de lui.

Ouosoue Bernier ne sçut pas le Hanscrit, où la langue des Sçavans, il eut une précieuse occasion de connoître les Livres composés dans cette langue. Daneckmend Khan, fon Agah, prit à fes gages un des plus fameux Pendets de toutes les Indes. Quand j'étois las, dit-il, d'expliquer à mon Agah les dernières découvertes d'Harvey & de Pecquet, sur l'Anatomie, & de raisonner avec lui sur la Philosophie de Gassendi & de Descartes, que je lui traduisois en langue Persane, le Pendet étoit nôtre ressource. Nous apprîmes de lui, que Dieu, qu'il nommoit toûjours Achar, c'est-à-dire, immobile ou immuable, a donné, aux Indiens, quatre Livres qu'ils appellent Beths; nom qui signifie Science, parcequ'ils prétendent que dans ces Livres toutes les Sciences sont comprises. Le premier se nomme Atherbabed; le fecond, Zagerbed; le troisième, Rekbed, & le quatrième, Samabed. Suivant la Doctrine de ces Livres, ils doivent être distingués, comme ils le sont effectivement, en quatre Tribus; la première, de Bramines, ou gens de Loi; la seconde, de Quetterys, qui sont les gens de guerre; la troisième, de Bescué, ou des Marchands, qu'on appelle proprement Banians; & la quatrième de Seydra, qui sont les Artisans & les Laboureurs. Ces Tribus ne peuvent s'allier les unes avec les autres; c'est-à-dire, qu'un Bramine, par exemple, ne peut fe marier avec une femme Quettery.

ILS conviennent tous dans une Doctrine, qui revient à celle des Pythagoriciens, sur la Métempsicose, & qui leur défend de tuer ou de manger aucun animal. Ceux de la seconde Tribu peuvent néanmoins en manger, à l'exception de la chair de vache & de paon. Le respect incroyable qu'ils ont pour la vache vient de l'opinion dans laquelle ils font élevés, qu'ils doivent passer un Fleuve dans l'autre vie, en se tenant à la queue d'un de

ces animaux (n).

LA Doctrine des Beths oblige ses Sectateurs à faire la prière tous les jours, trois fois pour le moins, le matin, à midi, & le foir, le visage tourné vers l'Orient. Ils doivent se laver trois fois tout le corps, ou du moins

(n) Leurs anciens Législateurs avoient peut-être vû ces Bergers d'Egypte, qui, pour traverser le Nil, tiennent de la main gauche la queue d'un buile, ou d'un bœuf, & de la main droite un bâton, pour le conduire; ou plutôt, suivant Bernier, ils peuvent a-voir inspiré ce respect pour la vache, parceque c'est d'elle que les Indiens tirent le lait et le beurre, qui font une bonne partie de leur subsistance, & qu'elle est le fondement du labourage, & par conséquent de la vie. Il ajoute qu'il n'en est pas des Indes comme de l'Europe. La terre, séchée l'espace de huit mois par des chaleurs excessives, n'y peut pas nourrir une si grande quantité de bestiaux. Si l'on y en tuoit la moitié de ce qu'on tue en France & en Angleterre, le Pays en seroit bientôt dépourvû, & demeuseroit sans culture. Les Bramines firent valoir la disette du bétail, pour obtenir de

Jehan-Guir qu'on n'en tueroit point pendant un certain nombre d'années; & du tems de l'Auteur, ils présentèrent une requête à Aureng Zeb, avec l'offre d'une somme considérable, pour l'engager à la même défense. Ils représentaient que depuis cinquante ou soixante ans plusieurs terres demeuroient incultes, parceque les bœufs & les vaches étoient devenus trop chers. L'Auteur ajoute que les Législateurs peuvent avoir considéré aussi que la chair de vache & de bœuf n'a pas grand goût dans les Indes, & n'y est guères saine, si ce n'est pendant le froid très-court de l'hyver; ou que peut-être ils ont voulu détourner les hommes de la cruauté avec laquelle ils se traitoient les uns les autres, en leur inspirant de l'humanité pour les animaux mêmes. Bernier, ubi Jupra, pag. 77 & précédentes.

ane f autre. une h la far LE vculu

tres-p choses choses gneur Besch fut ch est qu ropée Myste

que B pulair rons-n qu'hal vans recevi Corre noîtro

On

M A Idolât Guzar font c rent le Maho

(0)

fiuna 8 Voyez ( (P) 1 qui det pendant non-feu Banians que la fi incarnée que la d livrer le métans. blié, da Roa mê lumières par un

avoit dé

retourne

ane fois avant le manger, & dans une eau courante plutôt que dans toute Description autre. Peut-être les Législateurs n'ont-ils pensé qu'à leur faire prendre une habitude fort utile, dans un Pays où le bain ne convient pas moins à

la fanté qu'à la propreté.

Scavans, il

dans cette

lus fameux uer à mon

natomie, &

cartes, que rce. Nous

est-à-dire.

u'ils appel-

lans ces Li-Atherbabed;

abed. Sui-

mme ils le es, ou gens

; la troisiè-

nt Banians; reurs. Ces

qu'un Bra-

i de manger en manger, oyable qu'ils

levés, qu'ils

eue d'un de

ous les jours,

isage tourné

ou du moins

t point pendant

& du tems de

e requête à Au-

fomme confidé-

même défense,

s cinquante ou

demeuroient in-

& les vaches

L'Auteur ajou-

ent avoir confi-

che & de hœuf

s Indes, & n'y

endant le froid

e peut-être ils hommes de la

e traitoient les

rant de l'huma-

Bernier , whi

ry. e des Pytha-

Les Beths enseignent que Dieu ayant résolu de créer le Monde, ne voulut pas s'employer lui-même à cet Ouvrage, mais qu'il créa trois Etres tres-parfaits. Le premier, nommé Brahma, qui fignifie, pénétrant en toutes choses; le second, sous le nom de Beschen, qui veut dire, existant en toutes choses; & le troissème, sous celui de Mehahdeu, c'est-à-dire, grand Seigneur (0): que par le ministère de Brahma, il créa le Monde; que par Beschen, il le conserve; & qu'il le détruira par Mehahdeu: que Brahma fut chargé de publier les quatre Beths, & que c'est par cette raison qu'il est quelquefois représenté avec quatre têtes. Quelques Missionnaires Européens ont cru reconnoître, dans ces trois Etres, une idée corrompue du Mystère de la Trinité (p).

On a cru que ce petit nombre de recherches, tirées d'un Voyageur tel que Bernier, satisferoit plus un Lecteur judicieux que toutes les fables populaires qui se trouvent rassemblées dans la plûpart des Relations. Figurons-nous que de plusieurs Indiens arrivés en Europe, l'un aussi discret qu'habile & pénétrant, ne cherchât des informations que parmi nos Sçavans les plus éclairés, tandis que les autres, quoiqu'en grand nombre, recevroient toutes les lumières qui leur viendroient de leurs premiers Correspondans, & prêteroient l'oreille au hasard de ceux qui les con-

noîtroient.

Mais les Banians, dans leurs différentes Sectes, ne sont pas les seuls Idolâtres de l'Empire. On trouve particulièrement, dans la Province de Guzarate, une sorte de Payens, qui se nomment Parsis, dont la plûpart sont des Persans, des Provinces de Fars & de Khorasan, qui abandonnèrent leur Patrie dès le feptième siècle, pour se dérober à la persécution des Mahométans. Abubeker ayant entrepris d'établir la Religion de Mahomet,

Autres Sectes d'Idolà-

(o) Ces deux derniers sont nommés Buffiuna & Mais, par d'autres Voyageurs. Voyez ci-dessus, R. d. E.

(p) Le Pere Roa, Jésuite Allemand, qui étoit appliqué à l'étude du Hanscrit, pendant son séjour de 18 Agra, soutenoit que non-seulement on trouve dans les Livres des Banians, un Dieu en trois personnes, mais que la feconde personne de leur Trinité s'est incarnée neuf fois. Leurs traditions portent que la dixième incarnation se fera, pour délivrer le Monde de l'esclavage des Mahométans. C'est ce que le Père Kirker a publié, dans sa Chine illustrée, d'après le Père Roa même, qui lui avoit communiqué ses lumières à Rome. Elles ont été confirmées par un Père Carme de Chiras, qui lui en avoit dérobé une partie par adresse, lorsqu'il retournoit en Europe, par la Perse. Mais Bernier, qui avoit lû le Père Kirker, ne convient pas que le mot d'incarnation soit expressément usité. Seulement, dit-il, il avoit entendu quelques Pendets qui expliquoient ainsi la chose: Dieu avoit autrefois paru en diverses figures corporelles, où il avoit fait toutes les merveilles qu'ils racontent. D'autres prétendoient que c'étoit l'ame de certains grands hommes, tels que nous dirions les Héros, qui avoit passe dans ces corps, & que ces Héros étoient ainsi devenus Deutas; ou, pour parler comme nos anciens Idolâtres, qu'ils étoient devenus une espèce de Divinités puissantes, comme des Numina, des Genii, des Demones; ou, si l'on veut, comme des Esprits & des Fées. Il ne paroît pas, dit il, que le mot de Deuta puisse avoir une autre fignification. Bernier, ubi suprà, pag. 91 & précédentes.

Bbb 2

DESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.
Parfis, Idoiâtres originaires de
Perfe.

Respect qu'ils ont pour le feu.

Leurs opinions religicuses.

Leur Culte.

Leur habillement. en Perse, par la force des armes, le Roi qui occupoit alors le Trône, dans l'impuissance de lui résister, s'embarqua au Port d'Ormus, avec dix-huit mille hommes, fidèles à leur ancienne Religion, & prit terre à Cambaye. Non-seulement il y sut reçu, mais il obtine la liberté de s'établir dans le Pays, où cette faveur attira d'autres Persans, qui n'ont pas cessé d'y conferver leurs anciens usages.

paifil

vent.

boire

forte

& de

feu.

Ville

de M

dérab

l'emb

ieune

l'âge

l'on e

furpre

ils for

mœur

tes de

fur un

l'enve

en for

mune

trois c

dont l

pour l

ment i

vir de

même

& des

on por me un

à couv

fi loin

d'une l

corps, mes &

que ce

fans re ger les fité ils

laille d

Lo

Les Parsis n'ont rien de si facré que le feu, parceque rien, disent-ils, ne représente si bien la Divinité. Ils l'entretiennent soigneusement. Jamais ils n'éteindroient une chandelle ou une lampe. Jamais ils n'employeroient de l'eau pour arrêter un incendie, quand leur maison seroit exposée à périr par les flammes. Ils employent alors de la terre pour l'étouffer. Le plus grand malheur qu'ils croyent avoir à redouter, est de voir le feu tellement éteint dans leurs maisons, qu'ils soyent obligés d'en tirer du voisinage. Mais il n'est pas vrai, comme on le dit des Guebres (q) & des anciens Habitans de la Perse, qu'ils en fassent l'objet de leurs adorations. Ils reconnoissent un Dieu, Conservateur de l'Univers, qui agit immédiatement par sa seule puissance, auquel ils donnent sept Ministres, pour lesquels ils ont aussi beaucoup de vénération, mais qui n'ont qu'une administration dépendante, dont ils sont obligés de lui rendre compte. Au-dessous de ces premiers Ministres, ils en comptent vingt-six autres, dont chacun exerce différentes fonctions, pour l'utilité des hommes & pour le Gouvernement de l'Univers. Outre leurs noms particuliers, ils leur donnent en général celui de Geshou, qui fignifie Seigneurs; & quoiqu'inférieurs au premier Etre, ils ne font pas difficulté de les adorer & de les invoquer dans leurs nécefsités, parcequ'ils sont persuadés que Dieu ne resuse rien à leur intercession. Leur respect est extreme pour leurs Docteurs. Ils leur fournissent abondamment de quoi subsister avec leurs familles. On ne leur connoît point de Mosquées, ni de lieux publics pour l'exercice de leur Religion: mais ils confacrent à cet usage une chambre de leurs maisons, dans laquelle ils font leurs prières, assis, & sans aucune inclination de corps. Ils n'ont pas de jour particulier pour ce Culte, à l'exception du premier & du vingtième de la Lune, qu'ils chomment religieusement. Tous leurs mois sont de trente jours; ce qui n'empêche pas que leur année ne soit composée de trois cens foixante-cinq jours, parcequ'ils en ajoutent cinq au dernier mois. On ne distingue point leurs Prêtres à l'habit, qui leur est commun, nonseulement avec tous les autres Parsis, mais avec tous les Habitans du Pays. L'unique distinction de ces Idolâtres est un cordon de laine ou de poil de chameau, dont ils se font une ceinture qui leur passe deux ou trois sois autour du corps, & qui se noue en deux nœuds sur le dos. Cette marque de leur profession leur paroît si nécessaire, que ceux qui ont le malheur de la perdre ne peuvent ni manger, ni boire, ni parler, ni quitter même la place où ils fe trouvent, avant qu'on leur en ait apporté une autre, de chez le Prêtre qui les vend. Les femmes en portent comme les hommes, depuis l'âge de douze ans (r). LA

(q) Les Guebres font les mêmes que les Parsis. Tavernier les nomme Gaures. R. d. E. (r) Mandelsso, Tom. I. pag. 184 & précédentes. ône, dans dix - huit Cambaye. ir dans le é d'y con-

disent - ils , nent. Jan'employeit expofée l'étouffer. oir le feu er du voisi-& des anrations. Ils édiatement lesquels ils stration déous de ces acun exerce ivernement en général emier Etre, leurs nécefur interceffournissent eur connoît r Religion; lans laquelle Ils n'ont & du vingrs mois font composée de lernier mois. nmun, nonans du Pays. ı de poil de trois fois aue marque de ialheur de la lême la place de chez le

LA ures. R. d. E.

mes, depuis

LA plûpart des Parsis habitent le long des Côtes maritimes, & trouvent Descairtion paisiblement leur entretien dans le profit qu'ils tirent du tabac, qu'ils cultivent, & du terry qu'ils tirent des palmiers, parcequ'il leur est permis de boire du vin. Ils se melent aussi du Commerce, de Banque, & de toutes tation & leurs fortes de Professions, à la réserve des Métiers de Maréchal, de Forgeron usages. & de Serrurier, parceque c'est pour eux un péché irrémissible d'éteindre le feu. Leurs maisons sont petites, sombres, & mal meublées. Dans les Villes, ils affectent d'occuper un même quartier. Quoiqu'ils n'ayent point de Magistrats particuliers, ils choisissent, entr'eux, deux des plus considérables de la Nation, qui décident les différends, & qui leur épargnent l'embarras de plaider devant d'autres Juges. Leurs enfans se marient fort jeunes; mais ils continuent d'être élevés dans la maison paternelle, jusqu'à l'âge de quinze ou feize ans. Les veuves ont la liberté de se remarier. Si l'on excepte l'avarice, & les tromperies du Commerce, vice d'autant plus surprenant, dans les Parsis, qu'ils ont une extrême aversion pour le larcin, ils sont généralement de meilleur naturel que les Mahométans (s). Leurs mœurs font douces, innocentes, ou plus éloignées du moins de toutes for-

tes de desordres, que celles des autres Nations de l'Inde. Lorsqu'un Parsis est à l'extrêmité de sa vie, on le transporte de son lit fur un banc de gazon, où on le laisse expirer. Ensuite cinq ou six hommes l'enveloppent dans une pièce d'étoffe, & le couchent sur une grille de fer, en forme de civière, sur laquelle ils le portent au lieu de la sépulture commune, qui est toûjours à quelque distance de la Ville. Ces Cimetières sont trois champs, fermés d'une muraille de douze ou quinze pieds de hauteur. dont l'un est pour les femmes, l'autre pour les hommes, & le troissème pour les enfans. Chaque fosse a, sur son ouverture, des barres, qui forment une autre espèce de grille, sur laquelle on place le corps, pour y servir de pâture aux oiseaux de proye, jusqu'à-ce que les os tombent d'euxmêmes dans la fosse. Les parens & les amis l'accompagnent avec des cris & des gémissemens effroyables; mais ils s'arrêtent à cinq cens pas de la sépulture, pour attendre qu'il foit couché sur la grille. Six semaines après, on porte, au Cimetière, la terre sur laquelle le Mort a rendu l'ame, comme une chose souillée, que personne ne voudroit avoir touchée. Elle sert à couvrir les restes du corps & à remplir la fosse. L'horreur des Parsis va si loin pour les cadavres, que s'il leur arrive de toucher seulement aux os reur pour les d'une bête morte, ils sont obligés de jetter leurs habits, de se nettoyer le corps, & de faire une pénitence de neuf jours, pendant lesquels leurs femmes & leurs enfans n'osent approcher d'eux. Ils croyent particulièrement que ceux, dont les os tombent par malheur dans l'eau, font condamnés sans ressource aux punitions de l'autre vie (t). Leur loi défend de manger les animaux: mais cette défense n'est pas si sévère, que dans la nécessité ils ne mangent de la chair de mouton, de chèvre & de cerf, de la volaille & du poisson. Cependant ils s'interdisent si rigoureusement la chair

Cérémonies

Autres de usages.

(s) Ibid. pag. 186.

(t) Ibid. pag. 185.

Bbb 3

Description DE L'Indoustan.

de bœuf & de vache, qu'on leur entend dire qu'ils aimeroient mieux manger leur père & leur mère (v). Quoique le terry, ou le vin de palmier, leur foit permis, il leur est défendu de boire de l'eau-de-vie, & sur-tout de s'enyvrer. L'yvrognerie est un si grand crime, dans leur Secte, qu'il ne peut être expie que par une longue & rude pénitence; & ceux qui resusent de s'y soumettre sont bannis de leur communion.

Figure des Parsis. LA taille des Parsis n'est pas des plus hautes: mais ils ont le teint plus clair que les autres Indiens; & leurs femmes font incomparablement plus blanches & plus belles que celles mêmes des Mahométans. Les hommes ont la barbe longue, & se la coupent en rond. Les uns se font couper les cheveux, & d'autres les laissent croître. Ceux qui se les sont couper gardent, au sommet de la tête, une tresse de la grosseur d'un pouce (x).

Deux autres Sectes. Les Indous. On distingue, dans l'Indoustan, deux autres Sectes de Payens, dont les uns sont Indous, & tirent leur origine de la Province de Multan. Ils ne sont point Banians, puisqu'ils tuent & mangent indifféremment toutes sortes de bêtes, & que, dans leurs assemblées de Religion, qui se sont en cercle, ils n'admettent aucun Banian. Cependant ils ont beaucoup de respect pour le bœuf & la vache. La plûpart suivent la profession des armes, & sont employés, par le Grand Mogol, à la garde de ses meilleures Places.

Les Gentives.

La feconde Secte, qui porte le nom de Gentives, vient du Bengale (y), d'où elle s'est répandue dans toutes les grandes Indes. Ces Idolâtres n'ont pas les bonnes qualités des Banians, & sont aussi moins considérés. La plûpart ont l'ame basse & servile. Ils sont d'une ignorance & d'une simplicité aussi surprenante, dans ce qui regarde la vie civile, que dans tout ce qui appartient à la Religion, dont ils se reposent sur leurs Prêtres. Ils croyent que, dans l'origine des choses, il n'y avoit qu'un seul Dieu, qui s'en est afsocié d'autres, à mesure que les hommes ont mérité cet honneur par leurs belles actions. Ils reconnoissent l'immortalité & la transmigration des ames; ce qui leur fait abhorrer l'essurent l'adultère; mais ils ont tant d'indulgence pour la simple fornication, qu'ils n'y attachent aucun deshonneur, & qu'ils ont des familles, nommées Bagavares, dont la profession consiste à se prostituer ouvertement (z).

LES

(v) Ibid. pag. 186.

(x) Ibidem.

(y) Ou plutôt du Baghenal, qu'on appelle communément le Royaume de Golkonde. Mandelso, ubi suprà, pag. 187. R. d. E.

de. Mandeisto, ubi suprà, pag. 187. R. d. E.
(2) Leur simplicité va plus loin encore.

Dans la Ville de Fagannat, dit Bernier, située sur le Golfe de Bengale, on voit un fameux Temple de l'Idole de même nom, où il se fait tous ses ans une Fête qui dure huit ou neuf jours. Il s'y rassemble quelque-

fois plus de cent cinquante mille Gentives. On fait une superbe machine de bois, remplie de figures extravagantes, à plusseurs têtes gigantesques, ou moitié hommes & moitié bêtes, & posée sur seize roues, que cinquante ou foixante personnes tirent, pousseur, & sont rouler. Au centre est placée l'Idole Jagannat, richement parée, qu'on transporte d'un Temple dans un autre. Pendant la marche de ce chariot, it se trouve des Misérables, dont l'aveuglement va jus-

LES Bourgs & ils occup forent le "C'est u " mes & une adı toiles, leurs m & plus pénible s'en ac d'ardeu fe repo terre av On tro ni Payens

connoît p
les lieux,
cher les b
criminels
paffent-ils
touchés,
& cette h
nom d'All
Ils font o
du comme
Schot

n'empêch

qu'à se jette ges & pelar l'opinion q grands & he ni fables, passent à de sames, que ne m'en éto bes prennen qui se tronv fe de Jagan le Temple, de cérémon que Jaganna lui ordonne née sera feri les fêtes , q nes il défire dant un de

K manlmier. r - tout , qu'il ui refu-

nt plus ent plus iommes nt coules font ur d'un

dont les Ils ne t toutes font en coup de fion des meilleu-

gale (y), es n'ont rés. La une fims tout ce res. Ils ieu, qui honneur nſmigrale meuridult**è**re ; ittachent

LES

dont la

Gentives. pois, remlusieurs tê. nes & moioues, que es tirent, tre ett plarée, qu'on utre. Penfe trouve ent va jui-

qu'à

LES Gentives du Bengale font Laboureurs ou Tifferands. On trouve des DESCRIPTION Bourgs & Villages uniquement peuplés de cette Secte; & dans les Villes ils occupent plusieurs grands quartiers. C'est de leurs Manufactures que for ent les plus fines toiles de coton, & les plus belles étoffes de foye. cupations. " C'est un spectacle fort amusant, raconte Schouten, de voir leurs semmes & leurs filles, tout-à-fait noires, & presque nues, travailler avec " une adresse admirable à leurs métiers, & s'occuper à faire blanchir les toiles, en accompagnant, de chansons, le travail & le mouvement de leurs mains & de leurs pieds. Les hommes me paroissoient plus lâches & plus paresseux. Ils se faisoient aider par leurs semmes dans les plus pénibles exercices, tels que de cultiver la terre, & de moissonner. Elles s'en acquittoient mieux qu'eux. Après avoir travaillé avec beaucoup d'ardeur, elles alloient encore faire le ménage, pendant que leurs maris se reposoient. J'ai vû cent sois les femmes Gentives, travailler à la " terre avec leurs petits enfans à leur cou, ou à la mammelle (a)".

On trouve, dans l'Indoustan, une autre sorte de Sectaires, qui ne sont ni Payens, ni Mahométans, & qui portent le nom de Theers. On ne leur connoît point de Religion. Ils forment une Société, qui ne fert, dans tous les lieux, qu'à nettoyer les puits, les cloaques, les égouts, & qu'à écorcher les bêtes mortes, dont ils mangent la chair. Ils conduisent aussi les criminels au supplice; & quelquesois ils sont chargés de l'exécution. Aussi passent-ils pour une race abominable. D'autres Indiens, qui les auroient touchés, se croiroient obligés de se purifier depuis la tête jusqu'aux pieds; & cette horreur, que tout le monde a pour eux, leur a fait donner le surnom d'Alchores. On ne souffre point qu'ils demeurent au centre des Villes. Ils sont obligés de se retirer à l'extrêmité des Fauxbourgs, & de s'éloigner du commerce des Habitans (b).

Schouten, après avoir observé que la dissérence des Sectes idolatres n'empêche point que les Prêtres de chaque Religion ne portent le nom

dant un de ces Imposteurs entre, la nuit,

Tous les Prêtres Idolâtres de l'Inde se nomment Brami-

par une petite porte de derrière, jouit de nes. qu'à se jetter le ventre à terre sous ces larla fille, & lui fait croire tout ce qu'il juge ges & pesantes roues qui les écrasent, dans l'opinion que Jagannat les fera renattre grands & heureux. Ce n'est point contes, ni fables, ajoute Bernier. Les Bramines passent à des fourberies & des vilainies si inà propos. Le lendemain, qu'on la transporte de ce Temple dans un autre, à côté de Jagannat, son époux, les Bramines lui font dire, au Peuple, tout ce qu'elle croit avoir appris. (Bernier, ubi suprà, pag. 27 & pré-cédentes.) Il a vû, dit-il encore, des sames, que je ne les aurois pû croire, si je ne m'en étois pleinement assuré. Ces fourfemmes renommées pour leur beauté & pour leur fagesse, resuser des présens conbes prennent une jeune fille, des plus belles qui se trouvent entr'eux, pour être l'époufe de Jagannat. Ils la laissent la nuit dans sidérables des Mahométans, des Chréle Temple, où ils l'ont transportée en grantiens, & des Gentils étrangers, & les déde cérémonie avec l'Idole, lui promettent daigner, parcequ'elles se croyolent honoque Jagannat viendra dormir avec elle, & lui ordonnent de demander au Dieu si l'anrées d'être dédiées à leurs Divinités. Ibid. pag. 18.
(a) Schouten, ubi fuprà, pag. 211 & née sera fertile, quelles processions, quelles fêtes, quelles prières & quelles aumo fuivantes. nes il defire qu'on fasse pour celà. Cepen-

(b) Mandelflo, pag. 187.

Description
DE
L'INDOUSTAN.

de Bramines, ou Brachmanes (c), relève néanmoins les Bramines des Banians fort au-dessus de tous les autres. Ils sont, dit-il, plus polis, plus graves & plus intelligens. On a déja remarqué qu'ils portent tous, trois ou quatre petites cordes, qui leur passent par dessus les épaules, & qu'ils ne quittent jamais. Quoique le reste de leur habillement soit libre, la plûpart font nuds, depuis les reins jusqu'en haut, & n'ont qu'un morceau de toile qui leur sert de ceinture, & qui leur pend jusqu'aux pieds. Ceux du Bengale ne fortent jamais de leurs maisons, sans une grande robbe de quelqu'étoffe de coton. Leur tête est couverte d'un autre morceau de toile, ou d'étoffe, qui fait quatre ou cinq tours, & qui couvre leurs cheveux. Ils ne les coupent jamais. Une tresse, dans laquelle ils les réunissent, sert à les foutenir derrière la tête. Ils ont les oreilles longues & pendantes, ornées de bagues d'or, & d'autres bijoux. Leurs femmes sont fort hautaines. Elles se parfument le corps d'un mêlange de bois de fandal, de riz & de drogues odoriférantes. Leur robbe est une toile transparente, comme celles des autres femmes. Outre l'ancienneté de la Caste, ou de la Tribu des Bramines, il s'en trouve un grand nombre qui se disent descendus de race royale, & qui en conservent l'orgueil. Tous les Voyageurs conviennent qu'ils sont dans une haute estime auprès des Rois Idolâtres, & qu'on n'entreprend rien fans les avoir confultés.

Usages communs dans l'Empire Mogol.

Chasse.

On ne fera point un Article particulier de quelques usages que les Voyageurs ont recueillis, & qui paroissent communs à toutes les Provinces de l'Empire. Mandelso remarque que tous les Mogols se plaisent fort à la chasse; & que leurs levriers sont un peu plus petits que les nôtres. Ils apprivoisent des tigres & des léopards, qui leur tiennent lieu de chiens, & qui prennent les bêtes fauves d'un seul saut, mais qui ne les poursuivent jamais. Ils ont une méthode fort simple pour la chasse de l'oiseau de Rivière: c'est d'y employer un canard domestique, qu'ils remplissent de soin. Dans cet état, ils le font nager, par le mouvement qu'ils lui donnent, en le suivant entre deux eaux, & le mêlent insensiblement avec les autres, qu'ils prennent par les pieds, de dessous l'eau, sans leur causer le moindre effroi. Leur adresse est extrême à tirer de l'arc. Ils tuent les oiseaux au vol. Leurs arcs sont de corne de busse, & leurs sléches d'une canne sort légère.

Jeu.

Is aiment, avec passion, le jeu des échecs, celui d'une espèce de cartes, qui les expose quelquesois à la perte de leur fortune. La musique, quoique mal exercée par leurs instrumens, est un goût commun à tous les états. Ils ne se ressemblent pas moins par la consiance qu'ils ont à l'Astrologie. Un Mogol n'entreprend point d'affaire importante, sans avoir confulté le Minatzim, ou l'Astrologue.

Aristote & Avicenne sont respectés des Mogols. OUTRE leurs Ouvrages de Religion, & leurs propres Traités de Philosophie, ils ont ceux d'Aristote, traduits en Arabe, qu'ils nomment Aplis. Ils ont aussi quelques Traités d'Avicenne, qu'ils respectent beaucoup, par-

manie dans les Pro Mémo pire. ficile 1 droite lent la

Vre che d'autre & don toufes.

mat, oce, da de Sep que dan fur-tou pendan mois le dant le affez de incomn Soleil (DAN

cent & tombe retrois more ruption, pendant nuage. verte de mais d'é de verd , tout l , qu'en

"Juin. "cemb Beri

(d) Do de (1), Nord. C

XIII.

<sup>(</sup>c) Schouten, ubl fuprà, pag. 214 & précédentes. Nos François de Pondichery les nomment Brames.

s des Baolis, plus ous, trois & qu'ils e, la plûorceau de Ceux du

oe de quelde toile, cheveux. ssent, fert pendantes, ort hautai-, de riz & e, comme e la Tribu Cendus de s convien-, & qu'on

ie les Voovinces de t fort à la es. Ils apchiens, & rfuivent jade Riviènt de foin. nnent, en les autres, le moindre oifeaux au canne fort

èce de cara musique, n à tous les nt à l'Astroavoir con-

de Philofoment Aplis. coup, par-

Pondichery

cequ'il étoit natif de Samarcande, fous la domination de Tamerlan. Leur Description manière d'écrire n'est pas sans force & sans éloquence. Ils conservent, dans leurs archives, tout ce qui arrive de remarquable à la Cour & dans les Provinces; & la plûpart de ceux qui participent aux affaires laissent des Mémoires, qui pourroient servir à composer une bonne Histoire de l'Empire. Leur langue, quoique distinguée en plusieurs dialectes, n'est pas disficile pour les Etrangers. Ils écrivent, comme nous, de la gauche à la droite. Mais, entre les personnes de distinction, il y en a peu qui ne parlent la langue Perfane, & même l'Arabe.

LEURS maladies les plus communes, sont la dissenterie, & la fiè-Ils ne manquent point de Médecins; mais ils n'ont pas d'autres Chirurgiens que les Barbiers, qui font en très-grand nombre, & dont les lumières f bornent à la faignée, & à l'application des ventouses.

On n'entreprendra point de représenter les différentes qualités du climat, dans un Pays de cette étendue (d). En général, l'hyver commence, dans l'Indoustan, vers la fin du mois de Juin, & dure jusqu'au mois de Septembre. Les pluyes, de cette faison, n'y sont pas si continuelles que dans les Pays plus Orientaux. Elles n'y tombent que par intervalles, fur-tout aux nouvelles & aux pleines Lunes. Le vent du Nord y règne pendant six mois, & celui du Midi succède avec la même constance. Les mois les plus chauds de l'année sont ceux d'Avril, de May & de Juin, pendant lesquels la chaleur seroit insupportable, si les vents, qui s'élèvent avec affez de régularité, ne rafraîchissoient l'air. Mais ils sont d'ailleurs trèsincommodes, par une horrible quantité de poussière, qui ôte la vûe du Soleil (e).

DANS tout le Pays qui est entre Surate & Agra, les pluyes commencent & finissent avec des tempêtes effrayantes. Cependant le tonnerre y tombe rarement; ce que Terri attribue à la subtilité de l'air. Pendant ces trois mois, il pleut chaque jour; & quelquefois la pluye dure sans interruption. Aussi-tôt qu'elle est passée, l'air devient si clair & si serein, que, pendant les neuf autres mois, il paroît extraordinaire d'y voir le moindre nuage. Mais, à la fin de cette belle & longue faison, la terre est entr'ouverte de toutes parts, & ressemble à ces déserts de sable qui ne cessent jamais d'être stériles. A peine a-t'il plû cinq ou fix jours, qu'elle se couvre de verdure. "Je n'ai pas vû, dit le même Voyageur, de terres, dans " tout l'Indoustan, où le bled ne vienne beaucoup plus épais & plus fort qu'en Angleterre. On le fème au mois de May & au commencement de " Juin. La récolte se fait dans le cours des mois de Novembre & de Dé-,, cembre, qui font les plus temperés (f)".

BERNIER observa, pendant un long séjour, que jamais il ne pleut tout-

tendue. Voyez ci-dessus la Descrip, Géo-

(d) Depuis le vingtième degré de latitude (1), jusqu'au quarante-troisième du Nord. C'est Terri, qui lui donne cette égraphique. (e) Mandelslo, pag. 200 & précédentes.

(f) Edouard Terri, ubi supra, pag. 12. (1) M. Prevost avoit mis ici, depuis le vingtième degré de latitude du Sud, Quelle erreur! R. d. E. XIII. Part.

Leurs Médecins & leurs Chirurgiens.

Observaà- tions de BerDESCRIPTION
DE
L'INDOUSTAN.

à-fait à Dehli, qu'après qu'on a vû passer, pendant plusieurs jours, quantité de nues vers l'Occident. Il donne ses conjectures sur la cause de ces phénomènes: mais on ne s'arrête ici qu'aux faits, qu'on doit croire certains fur fes observations. ,, A la fin des pluyes, qui arrive ordinairement " vers le mois d'Octobre, la Mer, dit-il, prend son cours vers le Midi, " & le vent froid du Nord s'élève. Ce vent souffle quatre ou cinq mois, , fans intermission & sans tempête, avec la même égalité, pour sa force & pour sa route; si ce n'est qu'il change ou cesse quelque jour, par hazard: mais il recommence auffi-tôt. Il fe passe, ensuite, environ deux , mois, pendant lesquels les autres vents règnent sans règle. Après ces deux mois, qu'on appelle l'entre-deux de saisons, & que les Hollandois n'ont pas mal nommé, le vent douteux, la Mer retourne sur ses pas, du Midi au Nord, & le vent du Midi s'élève, pour règner, à son tour, pendant quatre ou cinq mois, comme le courant des flots. Deux mois de tems incertain, qui se passent ensuite, font un autre entre-deux de saison. Dans ces intervalles, la navigation est également dangereuse & difficile; au-lieu que, pendant les deux faisons, elle est agréable & sans danger, excepté vers la fin de la faison du vent du Sud. De ce double entredeux, celui qui fuit le vent est incomparablement plus dangereux que l'autre. Aussi ce vent, dans la saison même, est-il ordinairement plus impétueux & plus inégal que celui du Nord. Mais ce qui parut encore plus étrange à Bernier, c'est que vers la fin du vent du Sud, & pendant les pluyes, quoique le calme règne en haute Mer, les tempêtes & les coups de vent sont continuels proche des Côtes, jusqu'à la distance de quinze ou vingt lieues. Un Vaisseau de l'Europe, qui veut approcher alors de la Côte des Indes, pour aborder, par exemple, à Surate, évite rarement de se briser, s'il ne prend son tems avec beaucoup de jus-, tesse, pour arriver immédiatement après les pluyes (g)".

(g) Bernier, Tome IV, pag. 232 & précédentes. A l'occasion des inondations qui arrivent après les pluyes, il observe encore, que dans les Pays où coule l'Indus, il se

passe quelquesois des années sans pluye; & que l'Indus ne laisse pas de grossir alors, & de s'ensier assez pour arroser les terres. Ibid. pag. 2.



TL de de premie nulle p tans. ici de n ques au

Surate labar.
mence la Lign
nent eu
fens, la
divifée
Samorin
& jouïf
ligion.
titre.

geur que garder, , ge". dont l'ai celle du telles que lang, & palmiers chargés rée, les cune alt l'orneme ries, de

(a) E labar s'au tagne rich rence les en celui commun dont les I nus fous

## 

## Description de la Côte de Malabar.

L doit paroître affez furprenant, qu'à l'occasion d'un si grand nombre Introduction, 👤 de Voyages, qui ont présenté la Côte de Malabar avec éclat, dans le premier Tome de ce Recueil, les Auteurs Anglois ne se soyent attachés nulle part à recueillir ce qui regarde le caractère & les usages des Habitans. Mille singularités, qui distinguent cette Région, ne permettent pas ici de négliger diverses observations de Schouten, de Dellon, & de quel-

ques autres Voyageurs, qui peuvent suppléer à ce desfaut.

On a remarqué plusieurs sois que toute l'étendue de terre, qui est entre Surate & le Cap de Comorin, porte ordinairement le nom de Côte de Malabar. Cependant, pour suivre des idées plus exactes, cette Côte ne commence qu'au Mont Dely, qui est situé sous le douzième degré au Nord de la Ligne. C'est seulement dans cet espace, que les Habitans du Pays prennent eux-mêmes le nom de Malabares ou Malavares (a). Dans ce dernier sens, la longueur de la Côte est d'environ deux cens lieues (b). Elle est divifée en plusieurs Royaumes indépendans, dont le plus puissant est le Samorin, ou le Roi de Calecut, quoique celui de Cananor les précede tous, & jouisse d'une considération singulière, qu'il doit à certains motifs de Religion. Il est distingué par le nom de Colitri, qui n'est proprement qu'un titre.

Ajoutons à cette idée générale du Malabar, le jugement d'un Voyageur qui en avoit parcouru toutes les Parties. Il ne balance point à le regarder, ,, comme le plus beau Pays des Indes Orientales en-deçà du Gan-" ge". Ce n'est pas, dit-il, que l'Asie n'ait quantité de Côtes maritimes, dont l'aspect est charmant; mais, à ses yeux, elles n'approchent point de celle du Malabar. On y voit, de la Mer, plusieurs Villes considérables, telles que Cananor, Calecut, Cranganor, Cochin, Porca, Calicoulang, Coylang, &c. On y découvre des allées, ou plutôt des bois de cocotiers, de palmiers, & d'autres arbres. Les cocotiers, qui sont toûjours verds & chargés de fruits, s'avancent jusqu'au bord du rivage, où, pendant la marée, les brisans vont arroser leurs racines, sans que les cocos reçoivent aucune altération de l'eau falée. Mais ce ne font pas les bois feuls, qui font l'ornement de cette Côte. On y voit de belles campagnes de riz, des prairies, des pâturages, de grandes rivières, de gros ruisseaux, & des tor-

DESCRIPTION DU MALABAR.

Etendue de la Côte de

Jugement fur la beauté du Pays.

(a) En langage du Pays, la Côte de Malabar s'appelle Malejalam, qui fignifie Montagne riche en Diamans. Selon toute apparence les Portugais ont corrompu ce nom en celui de Malabar, qui est devenu ensuite commun aux deux Côtes de la Presqu'Isle, dont les Habitans étoient anciennement connus sous celui de Tamules, ou de Pandies.

R. d. E. (b) Il s'en faut plus de la moitié que la Côte ne soit si longue dans ce dernier sens; Car la distance du Cap de Comorin au Mont Dely étant seulement de trois degrés & demi, ne fait pas cent lieues communes de France.

Descrip-

, quane de ces

oire cer-

airement

le Midi,

ng mois,

fa force

, par ha-

ron deux

Après ces

Iollandois

du Midi

pendant

de tems

de faifon.

difficile;

s danger,

ole entre-

ereux que

nent plus

rut enco-

, & pen-

npêtes &

a distance

ut appro-

à Surate,

up de juf-

pluye; &

Mir alors, &

terres. Ibid.

MALABAR.

Description rens d'eau pure. De Calecut, & de la Côte Septentrionale qui lui touche. on peut aller vers le Sud, jusqu'à Coylang, par des eaux internes; il est vrai, qu'elles n'ont pas affez de profondeur pour recevoir de gros Bâtimens; mais elles forment de grands étangs, des viviers & des bassins pour toutes fortes d'usages. Elles nourrissent une extrême quantité de poisson. Les arbres y font couverts d'une perpétuelle verdure; & la terre n'est pas moins ornée, parceque la gelée, la neige, & la grêle n'y flétrissent jamais l'herbe & les fleurs.

Ordre des Etats qui composent cette Côte.

Les Royaumes de Cananor & de Calecut, continue le même Ecrivain, font les deux Pays des Indes, qui ont été connus les premiers des Portugais. Celui de Cananor, où la plûpart des Géographes font commencer la Côte de Malabar, est à quatorze ou quinze lieues de Mangalor. Calecut, Siège de l'Empire des Samorins, commence proche de la Rivière de Bergera, au Nord (c) du Royaume de Cananor, & se termine à celui de Cranganor. Sa longueur est de trente à quarante lieues, sur vingt de largeur. Cranganor est entre Calecut & Cochin. Il n'est pas d'une grande étendue: mais depuis que les Hollandois sont en possession de sa Capitale, ils l'ont asfez fortifiée pour la rendre capable de résister à toutes sortes d'attaques. Le Royaume de Cochin commence à la Rivière de Cranganor, & finit à cinq ou six lieues au Sud de la Ville de Cochin, qui est sa Capitale. Il renferme, dans sa dépendance, l'Isle de Vaipin. Au Sud de Cochin, on trouve le Royaume de Porca, ou Percatti, & plus loin, dans les terres, deux autres petits Royaumes, de nulle confidération. Porca finit au Sud du Royaume de Calicoulang, qui finit de même au Sud de celui de Coylang (d), & Coylang s'étend au Sud jusqu'au Cap de Comorin, partie la plus Méridionale du Continent des Indes en-deçà du Gange. L'Etat de Coylang n'a pas plus de quinze lieues de longueur. Les Hollandois en ont fortifié la Capitale, avec autant de foin que celles de Cochin & de Cranganor, après les avoir enlevées toutes trois aux Portugais; furquoi le même Voyageur admire le bonheur de la Compagnie Hollandoife des Indes Orientales, pour laquelle il semble que les Portugais eussent travaillé pendant plus d'un siècle, en faifant bâtir quantité de belles Villes, qui font passées entre ses mains, & qui font aujourd'hui le fondement de sa puissance. Les hautes montagnes de Balagate, qu'on découvre de plusieurs endroits du rivage de ces divers Etats, forment comme un mur de séparation, entre la Côte de Malabar, & celle de Coromandel, qui laisse l'une au Nord, & l'autre au Sud (e) (f).

Bonheur de la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales.

Description particulière de ses Etablissemens.

[LA Côte de Malabar commence proprement à Mangalor (g), dernière Place du Royaume de Canara, qui est séparé de celui de Cananor, par une muraille d'environ vingt lieues, dont une extrêmité touche à la Mer, &

(c) C'est au Sud. R. d. E.
(d) La situation de ces Royaumes est renversée. Il faut lire au Nord, & non au Sud; Car Porca est au Nord de Calicoulang, qui est de même au Nord de Coylang. R. d. E.

(e) On doit lire, l'une à l'Ouest & l'autre à l'Est. Ces deux derniers articles ont

été détachés de la fin de l'Histoire Naturelle. Il a paru plus convenable de les placer ici. Nous allons y ajouter quelques éclaircissemens. R. d. E.

(f) Gautier Schouten, Tom. I. pag. 451 & précédentes.

(g) A douze degrés trente minutes de latitude du Nord.

touche,
s; il est
attimens;
ir toutes
on. Les
as moins
s l'herbe

crivain, s Portuencer la Calecut, le Berge de Cranlargeur. étendue : l'ont afues. Le t à cinq renfer-n trouve deux audu Rong (d), is Méri-lang n'a ortifié la oyageur oyageur es, pour d'un fièntre ses s hautes vage de

dernière
par une
Mer, &
l'auNaturelle.
placer ici.
sclairciffe-

la Côte l'autre

pag. 451

utes de la-



J.Y.Schley direct .

C A N A



A N A N C R



A N C R.

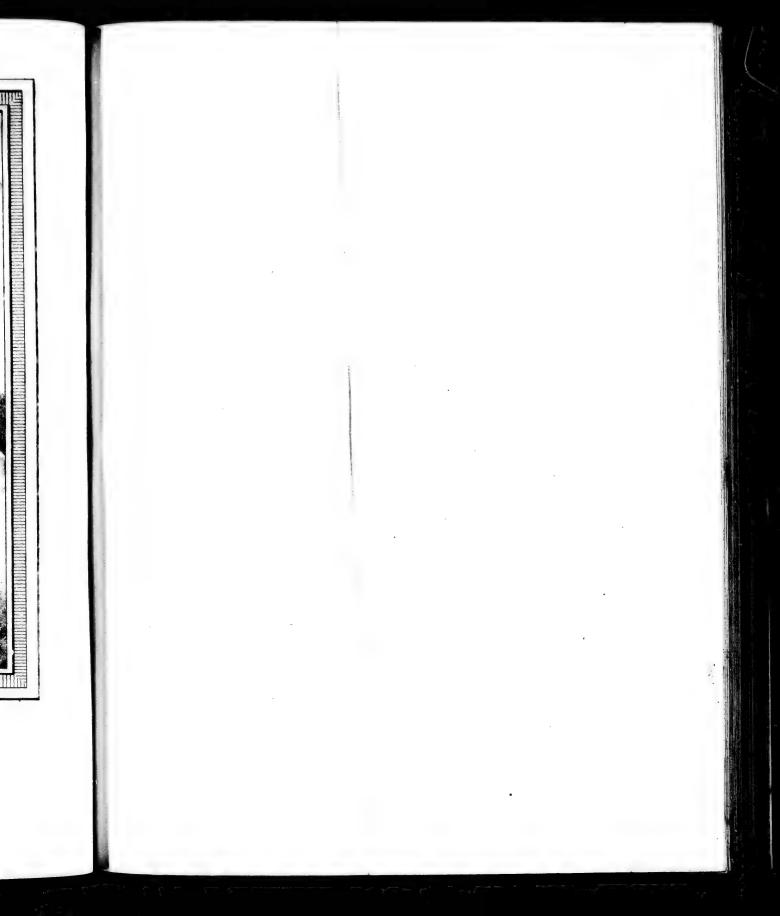



J.Y. Salley direx

CANA



ANANOOR.



N OOR.

l'autre une L petites fituées CAM fre une quées eties. premie puis ce té avec font de du Mal terefle de la mqui n'el ronnée tre Foi LE cette V dont or glois & aujoure dives. à la Rical re, est nement

l'autre à la fameuse montagne de Gate. Les Hollandois y ont un Fort, & Description une Loge à Barfalor, qui en est à dix-huit lieues vers le Nord. Ces deux petites Bourgades ne méritent plus aucune confidération; mais elles font fituées dans un terroir abondant en riz, fur-tout la première.

MALABAR.

Cananor.

Calecut.

CANANOR (b), qui est à dix ou douze lieues au Sud de Mangalor, offre une grande Ville ouverte, mais fort peuplée. On y voit plusieurs Mosquées & quelques Pagodes de Gentils. Les maisons en sont assez bien bâties. Les Portugais y ont confervé, pendant plus d'un fiècle & demi, le premier Fort qu'ils ayent en aux Indes; ils le perdirent en 1664; & depuis ce tems, les Hollandois, qui le prirent, ayant fait un nouveau Traité avec le Roi de Cananor, pour la sureté & l'avantage de la Compagnie. font demeurés en quelque forte les Maîtres du Commerce de cette Partie du Malabar, qui n'a pas moins de vingt-cinq lieues de Côtes. Leur Forteresse est munie de bons bastions & de fosses très-profonds. Elle est plus de la moitié dans l'eau, mais fans aucun danger de la part des Vaisseaux, qui n'en peuvent point approcher, à cause des rochers dont elle est environnée (i). La Baye est au Sud de la Ville, où les Malabares ont un autre Fort fur le rivage.

Le district de Cananor s'étend assez loin, au Nord, au Sud & à l'Est de cette Ville. Le Roi tient sa Cour à trois ou quatre miles de Ralipatnam (k), dont on a fait ailleurs la description, ainst que des autres lieux où les Anglois & les François s'étoient établis (1). La puissance de ce Prince est aujourd'hui fort diminuée. Il est Souverain de quelques-unes des Isles Maldives. Son Royaume fur le Continent commence au Mont Dely, & finit

à la Rivière de Bergera.

CALECUT, ou Calicout (m), située à cinq miles au Sud de cette Rivière, est, comme on l'a dit, la Capitale des Etats du Samorin, Ville anciennement fort célèbre, où les Portugais abordèrent la première fois qu'ils

N. Le Mole où les Bâtimens arrivent. O. Fausse · Braye.

P. Fossé du Fort extérieur.

Q. Fossé intérieur.

R. Maison du Chef de Comptoir.

Grande Tour où l'on tient la poudre dans la faison des pluyes.

T. Logement des Officiers.

V. Magazin.

W. Hôpital.

X. Magazin pour le Commerce de la Com-

Y. Magazin au poivre.

Z. Loge pour toutes fortes d'instrumens . ustenciles, &c.

(k) A onze degrés quarante minutes de latitude.

(1) Voyez ci-desfus le Voyage de Dellon, & l'Établissement de Tilcery, qu'ils ont abandonné depuis.

(m) A onze degrés dix-sept minutes,

fuivant le P. Noël.

(b) A onze degrés cinquante - huit minutes de latitude, fuivant le P. Noël.

(i) Quoiqu'on ait déja donné une Vûe de Cananor, d'après l'Edition de Paris, celà ne nous empêche pas d'en joindre ici une autre, qui paroitra assez différente de la première. Elle accompagne le Plan de la Forteresse, levé par ordre du Sr. Adam Van der Duyn, Commandant de la Côte de Malabar, en 1709. Voici l'explication des Renvois de cette Figure.

A. Porte par où l'on entre.

B. Chemin à travers la Forteresse. C. Bastion de Hollande.

D. - - - de Zelande.

E. Traverse en dehors du Bastion.

F. Batterie Overysfel.

G. Flanc le long de la Courtine. H. Baition de Gueldre.

I. Batterie à fleur d'eau.

K. Bastion de Groningue, rainé.

L. - - - d'Utrecht. M. - - - de Frise.

Ccc 3

DESCRIPTION DU MALABAR.

vinrent aux Indes. Ils y avoient fait bâtir une Forteresse qu'ils rasserent eux-mêmes, en 1525. Les Hollandois y tiennent ordinairement un Comptoir pour leur Commerce. C'est aujourd'hui très-peu de chose, & à peine y trouve-t'on les traces de ces magnifiques descriptions qu'on en a faites. Cependant la Ville est encore assez belle pour une Place Indienne. On y voit quelques beaux Edifices, dont le Palais du Roi est le principal, quoique ce Prince fasse sa résidence à Panane, Bourg ou Village à huit miles plus loin vers le Sud. Le petit Royaume de Tanor, qui tire son nom de sa Capitale (n), est enclavé dans ses Etats. La Mer gagne tous les jours du terrain sur cette Côte. On donne au Pays de Calecut le nom de Malleami parmi les Indiens.

Tanor.

Cranganor.

CRANGANOR, Capitale du Royaume de ce nom (0), à cinq miles au Sud de Panane, & environ la même distance de Cochin, se divisé en deux parties; l'une occupée par les Hollandois, & l'autre par les Malabares. La l'orteresse forme la première. On en donne ici le Plan, dont on renvoye les explications dans une Note (p). Les Hollandois la prirent d'assaut sur les Portugais en 1662. Elle est située sur une pointe de terre qui s'avance dans la Mer, à quatre miles en remontant la Rivière de Cranganor, dont l'entrée est dessendue par un petit Fort nommé Palipot. La Ville, ou le Cranganor des Malabares, est bien peu de chose. Ce petit Etat n'a pas plus de trois ou quatre lieues de tour. Son Souverain relève du Samorin.

Cochin.

Cochin, autre Royaume, qui commence où finit celui de Cranganor, a aussi comme deux Capitales, qu'on distingue de même que celles de Cranganor. La Cochin des Portugais sut prise au mois de Janvier 1667, par la Flotte Hollandoise. Cette célèbre Forteresse, dont on donne aussi le Plan,

(n) Le même Jésuite la met à onze degrés quatre minutes. C'est une Bourgade pleine de Chrétiens. Elle est à quatre lieues

de Calecut.

(0) A dix degrés trente minutes de latitude.

de.
(p) Renvois du Plan de Cranganor.

A. Porte du Fort extérieur. B. Porte du Fort intérieur.

C. Bastion Amsterdam.
D. - - - Rotterdam.
E. - - - Middelbourg.

F. Batterie Ryswyck.

G. - - - Westwout. H. - - - Hoorn.

I. - - - Overyssel. K. Magazin à poudre.

L & M. Logement des Officiers.

N. Sécretairerie.

O. Magazin au riz.

P. Le Poids. Q. Chambre des Munitions.

R. Deux Puits d'eau douce. S. Fausse-Braye.

V. Le Fossé.

T. La Berme plantée d'épines au bas.

W. La Berme de l'autre côté.

OUV. AGES EXTÉRIEURS.

No. I. Le premier Pagger, ou Fortin.

a. Maison de la Compagnie.

b. Logement des Officiers.

c. Corps de Garde.

d. Porte & passage pour aller au Jardince la Compagnie.

e. Porte qui mene au Pagger extérieur.

No. II. Le Pagger extérieur.

Entièrement ruiné.

No. III. Projet du nouveau Fort.

T. 2. 3. Trois Sarams.

4. 5. 6. Trois Rues, & entre-deux les emplacemens pour quatre-vingt maifons, avec leurs fonds.

C'est encore le Sr. Van der Duyn qui a fourni ce Plan, tel que nous le donnons.

u'ils rafèrent ent un Compe, & à peine n en a faites, ndienne. On incipal, quoià huit miles tire fon nom tous les jours nom de Mal-

cinq miles au livife en deux falabares. La ton renvoye nt d'affaut fur e qui s'avance nganor, dont a Ville, ou le at n'a pas plus Samorin.

de Cranganor, celles de Cranci 1667, par la caussi le Plan,

e côté. Érieurs.

77

er, ou Fortin.

nie.

aller au Jardinde

gger extérieur.

extérieur.

ouveau Fort.

ntre - deux les emquatre - vingt mais fonds.

n der Duyn qui a ous le donnons.

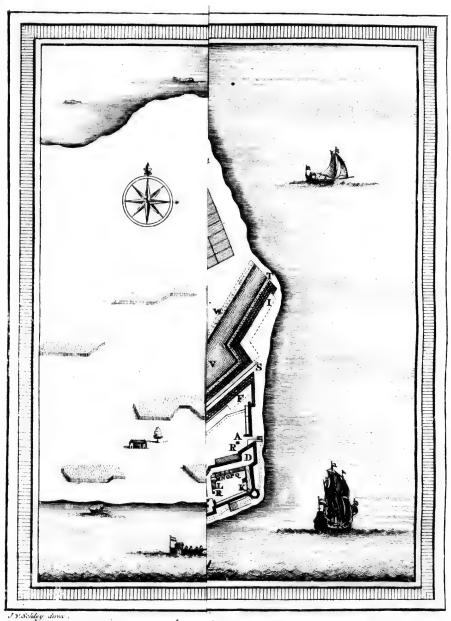

GRONDTÉKIRANGANOR, Met de Buyten-daan in 't Jaar 1709.



GRONDTÉKENING VAN DE FORTRE Met de Buyten-Werken, en 't Project van een nieuwe



FORTRESSE CRANGANOR, in een nieuwe Schans, Gedaan in 't Jaar 1709.



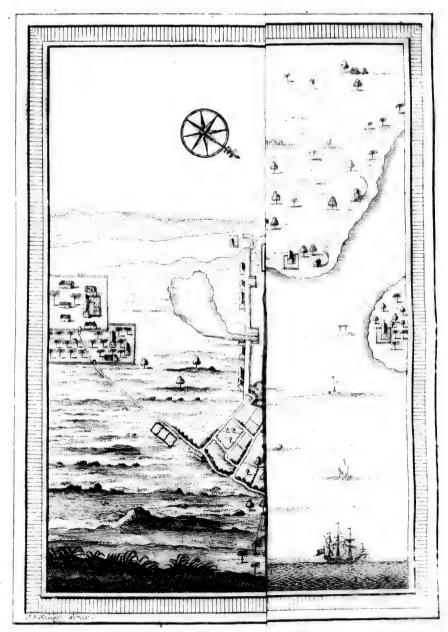

VILLE DE CTSIJEN.



VILLE DE COCHIN. I DE S

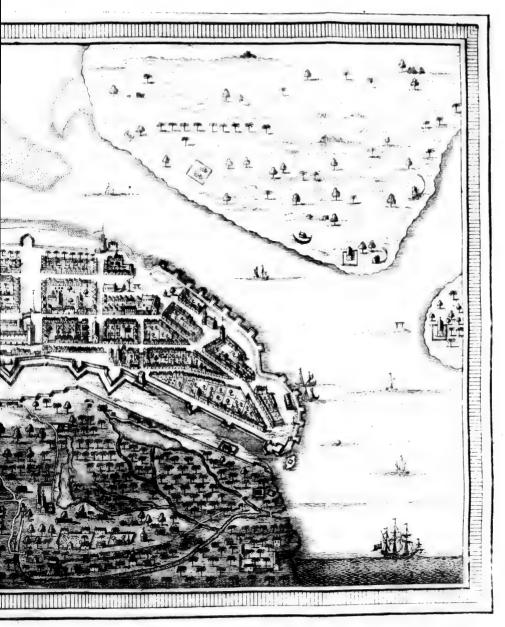

7. DE STAD COETSIJEN.

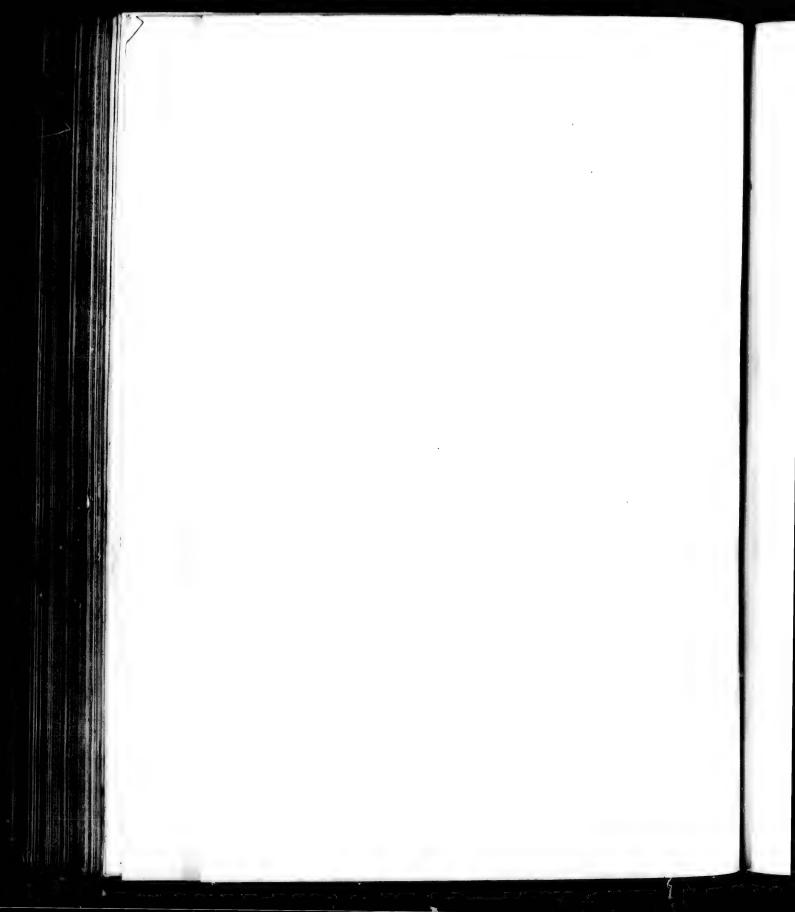

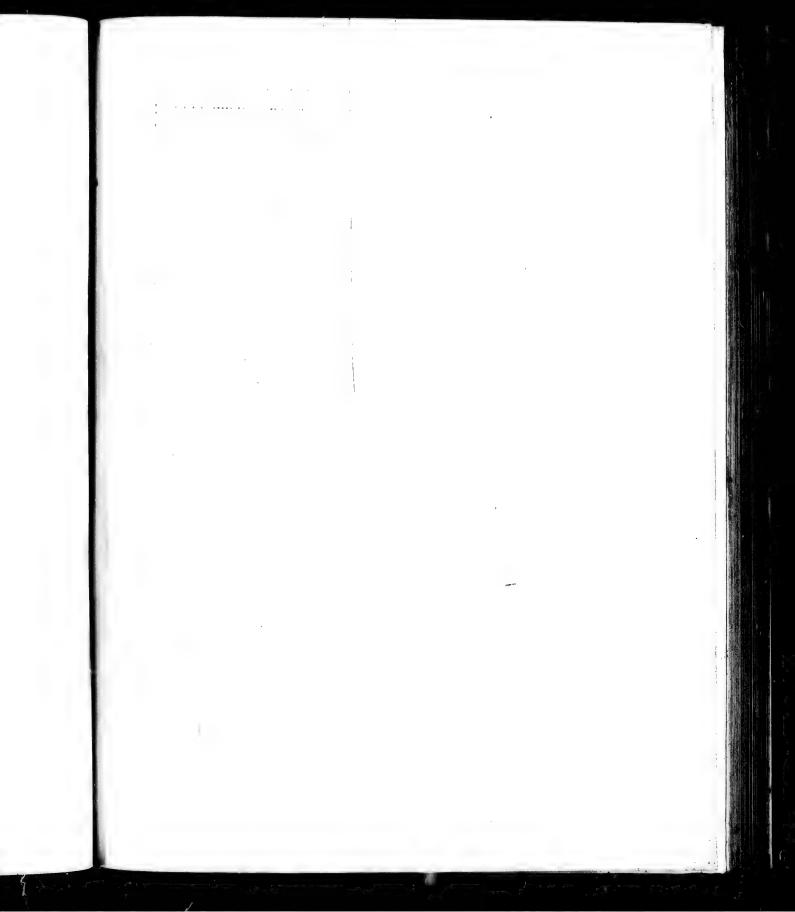



PLAN DE LA FORTERESSE DE COYLAN.



ESSE

GRONDTÉKENING DER FORTRESSE COYLAN.

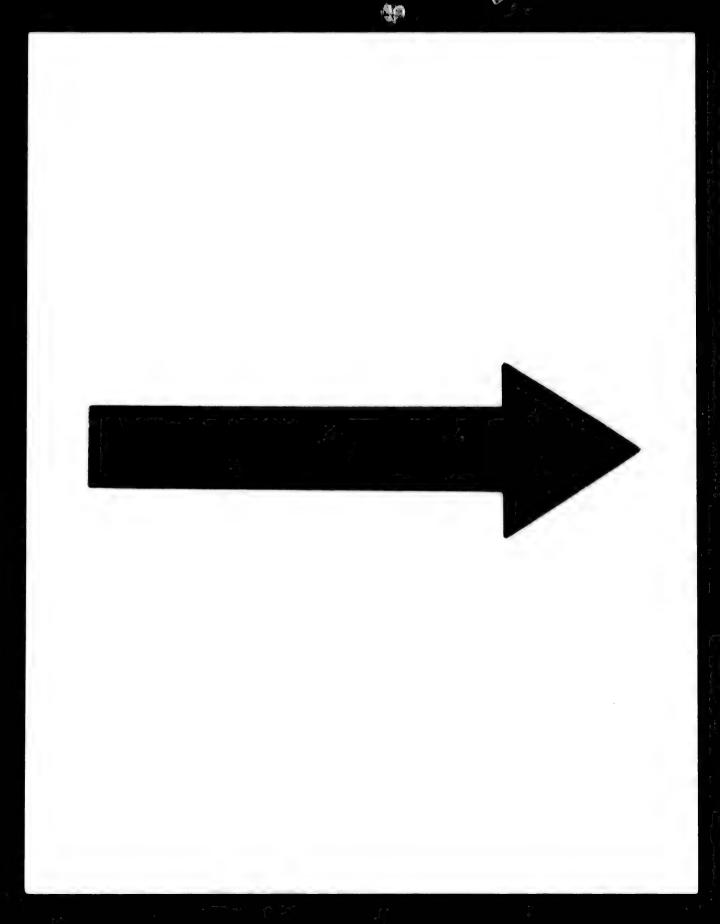



**IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)** 



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE





GRONDTÉKENING DER FORTRESSE COYLAN.

est située ou fix lieu & de l'aut tie, & on Goa c'est l geur de la vière envi rues larges pendent to Roi fait fa grande Ri que les vir l'air de Co terres en f

PORCA culier que Anglois y Les pr

qui donne de Porca l'autre (r)
Coylan

quinze lieu tuée fur le trict s'éten teur (s). ici le Plan ne voit rie Pagode.

Les aut més dans c le but, qu' un Pays de d'inégales g fition de le

(q) A dix latitude; mais neutude; mais neut degrés ( (r) Porca Calicoulang à (s) A hui (t) Renvo A. Entrée B. Porte d

C. Bastion D. - - -

E. . . . . F. Batterio G. Verge

est située dans une grande Isle, au Sud de celle de Vaipin, ou Baipin, à cinq Description ou six lieues de Cranganor (q). Elle est defendue d'un côté par la Mer, & de l'autre par une grande Rivière. Les Hollandois l'ont ruinée en partie, & ont fortifié avec de bons bastions ce qu'ils en ont conservé. Après Goa c'est la meilleure Place de toute la Côte occidentale de l'Inde. La largeur de la Ville n'est pas proportionnée à sa longueur. Elle borde la Rivière environ une bonne demie lieue. Les maisons y sont belles, & les rues larges. Les Hollandois y tiennent leur principal Comptoir, dont dépendent tous les autres de cette Côte. La Cochin des Malabares, où le Roi fait sa résidence, est située plus avant dans les terres, sur le bord d'une grande Rivière. Ce Pays est extrémement peuplé, ce qui n'empêche pas que les vivres n'y foyent à très-vil prix à cause de leur abondance; mais l'air de Cochin est plus mal-sain que celui du reste de la Côte, parceque les terres en sont fort basses & marécageuses.

Porca, ou Percatti, vient après. Son Bourg principal n'a rien de particulier que le Palais du Roi, qui mérite d'être vû. Les Hollandois & les

Anglois y ont leurs Comptoirs, pour le Commerce du poivre.

Les premiers en ont aussi un à Calicoulang, & un autre à Carnapoli; Bourg qui donne son nom à un petit Etat qu'on trouve sur cette Côte. Les Bourgs de Porca & Calicoulang font fitués dans deux Isles, à quatre miles l'un de l'autre (r).

COYLAN, ou Coulang, est le dernier Royaume de cette Côte. Il a environ quinze lieues de longueur. Sa Ville Capitale, dont il tire fon nom, est située sur le Continent, près d'une belle Rivière qui coule au Nord. Son district s'étend depuis Calicoulang jufqu'au Cap de Comorin, qui est à la même hauteur (s). Les Hollandois en ont fait une bonne Forteresse, dont on donne ici le Plan (t). Il y a aussi un Coylan Malabare, Bourg ouvert, où l'on ne voit rien de remarquable, si ce n'est le Palais du Roi, & une assez belle Pagode. Le Pays est fort peuplé, & rempli de Villages.

Les autres Etats, & leurs principales Villes, ont été trop fouvent nommés dans cet Ouvrage, pour demander ici un nouveau dénombrement: mais le but, qu'on se propose, est de faire observer, qu'il y a peu de Villes dans un Pays de cette étendue, & qu'on n'y rencontre guères que des Villages, d'inégales grandeurs, qui, malgré la différence de leurs Souverains, & l'oppostion de leurs intérêts, se conduisent par les mêmes Loix & les mêmes Usages.

MALABAR.

Porca.

Calicoulang & Carnapoli.

Coylan.

(q) A dix degrés quelques minutes de latitude; mais suivant le P. Noël, seulement neuf degrés cinquante - huit minutes.

(r) Porca est à environ dix degrés, & Calicoulang à neuf degrés de latitude.

- (s) A huit degrés & demi de latitude. t) Renvois du Plan de Coylan.
- A. Entrée, ou Barrière extérieure. B. Porte de la Forteresse.
- C. Bastion Madure.
- D. · · · Ceylon. - - - Malabar.
- F. Batterie à fleur d'eau.
- G. Verge de Pavillon.

H. Redoute.

- I. Batterie à fleur d'eau, du côté de la Baye. K. Fausse-Braye fermée, sous les Bastions.
- L. Le Fossé.
- M. Canal au milieu du fossé fous le Bastion Malabar.
- N. Logement du Chef de Comptoir.
- O. - - des Officiers.
  P. - du Teneur de Livres.
- Q. Cabinet de plaisance du Chef de Compt. R. & S. Magazins de la Compagnie.
- T. Corps de Garde.
- V. Divers Puits,
- W. La Baye.

DESCRIPTION MALABAR.

## Mœurs & Usages du Malabar.

Habitans. Leur figure & leur habillement.

Ornemens &

longueur de

leuis oreilles.

ES Habitans originaires sont noirs, ou fort bruns; mais la plûpart ont la taille belle. Ils prennent un grand soin de leurs cheveux. qu'ils ont ordinairement fort longs. On ne leur reproche point de manquer d'esprit; mais négligeant de le cultiver, ils vivent dans une égale indifférence pour les Sciences & les Arts. L'habillement des hommes & des fem. mes est à-peu-près le même. Les deux Sexes se ceignent d'une pièce de toile, qui les couvre de la ceinture aux genoux. Ils ont le reste du corps nud, fans en excepter la tête & les pieds: mais quelques-uns se servent d'un mouchoir de foye pour attacher leurs cheveux, après les avoir divisés

par des tresses & des nœuds.

Dans les autres Pays de l'Inde, les personnes riches, sur-tout les sem. mes, portent pour habits des étoffes de foye & de brocard d'or ou d'argent. Au Malabar, ce sont les semmes des plus basses Tribus, qui emplo. yent les étoffes précieuses à se vêtir; & celles qui sont distinguées par la naissance ou les richesses, ne se couvrent jamais que de belle toile de coton. Elles ont de riches ceintures d'or, des bracelets d'argent, & de corne de bufle; mais il n'est permis de porter des brasselets d'or qu'à celles que le Souverain honore de cette distinction. Les deux Sexes ont des bagues & des pendans-d'oreilles d'or, qui pésent quelquesois jusqu'à quatre onces. Rien ne contribue tant à leur allonger les oreilles, qu'ils ont naturellement grandes. C'est pour eux un trait singulier de beauté. On a foin de les percer de bonne heure, aux enfans, & de leur mettre, dans l'ouverture, un morceau de feuille de palmier féche & roulée. Cette feuille, tendant fans ceffe à reprendre fon étendue naturelle, dilate infensiblement le trou, & rend l'oreille si longue, qu'il n'est pas rare d'en voir qui pendent plus bas que les deux épaules, & par l'ouverture desquelles on pasferoit aisément le poing.

LES Malabares Gentils se sont raser la barbe. Quelques-uns ont des moustaches, quoique la plûpart n'en conservent point. Leurs maisons sont bâties de terre, & couvertes de feuilles de cocotier. La pierre n'est employée qu'à la construction des Pagodes & des Maisons Royales. Dans leurs Campagnes, qui paroissent ne former qu'un grand Village, parcequ'on y rencontre de toutes parts des maisons dispersées, chacun a son enclos & son puits, sur-tout s'il est à quelque distance des Rivières. Il ne leur est pas permis, foit pour se laver, soit pour boire, d'employer l'eau d'un Voisin,

qui n'est pas de la même Tribu.

Distinction entre les Mahométans & les Gentils.

On diffingue les Malabares Mahométans & les Gentils. Les premiers, qui sont en sort grand nombre, se croyent originaires de l'Arabie, d'ou leurs Ancêtres sont venus s'établir sur cette Côte. Tout le Commerce du Pays est entre leurs mains; parceque les Gentils, & sur-tout les Naires, qui composent leur Noblesse, se croiroient avilis par cet exercice, & que d'ailleurs ils ne montent jamais en Mer pour des Voyages de long cours.

Aussi le pour le leur der tans, q Basar, chands. des Riv étrange naires q la Mer brigand jusques remmen tés avec jours mo Europée Ils iont Mais, i ils ne fo Cette fé Bafars. yeux fur les puni peuvent tils, à le les chev des turb SI les

Mahome ils ne pe trée. S Habitati nibles, resse à le pour la p Esclaves dans fes attend, entre les pe, qui fouvent neurs de bre de pos pub

Malabar XIII

damnés

la plûpart cheveux, de manquer ale indiffé. & des fem. ie pièce de te du corps fe fervent voir divifés

ut les femor ou d'arqui emplouées par la toile de co-, & de corqu'à celles ont des baqu'à quatre 'ils ont naiuté. On a ettre, dans Cette feuile infensibleen voir qui elles on paf-

uns ont des naifons font re n'est em-. Dans leurs arcequ'on y enclos & fon leur est pas 'un Voisin,

es premiers, rabie, d'où ommerce du les Naires, ice. & que long cours. Auffi

Auffi les Mahométans Malabares font-ils presque tous riches. Ils passent Description pour les plus méchans & les plus infidèles de tous les hommes. Ils font leur demeure dans les grosses Bourgades, où ils ne souffrent pas d'Habitans, qui ne foyent de leur Secte. On donne, à ces Bourgs, le nom de Basar, ou de Marché, parcequ'ils ne sont peuplés que de Marchands. Les plus confidérables sont situés près de la Mer, ou sur le bord des Rivières, pour la facilité du Commerce & la commodité des Négocians étrangers. Ces riches Mahométans ne se bornent point aux méthodes ordinaires qui conduisent à la fortune. La plûpart sont Corsaires. Ils courent la Mer avec des Galiotes & des Galères, qu'ils nomment Paros. Leurs brigandages s'étendent sur toutes les Côtes de l'Inde, & du côté opposé, & la Piraterie. jusques dans le Sein Persique & dans la Mer-rouge, où ils pillent indifféremment tout ce qui tombe entre leurs mains. Leurs Prisonniers sont traités avec la dernière barbarie. Quoique leurs Bâtimens soyent presque toûjours montés de cinq à fix cens hommes, ils attaquent rarement ceux des Européens, s'ils ne les croyent foibles, ou s'ils ne les voyent fort petits. Ils font plus fubtils que braves. La moindre résistance les met en fuite. Mais, ils font infolens & cruels dans la victoire; & lorsqu'ils font en Mer, ils ne font aucune distinction entre les Etrangers & leurs meilleurs Amis. Cette férocité les abandonne au retour. Il n'y a rien à craindre dans leurs Basars. Les Princes, sous l'autorité desquels ils sont établis, ferment les veux sur leurs larcins maritimes, & les partagent même avec eux; mais ils les punissent aussi rigoureusement que le moindre de leurs Sujets, lorsqu'ils peuvent les convaincre de quelque autre vol. On les distingue des Gentils, à leur barbe, qu'ils laissent croître; à l'usage qu'ils ont de se couper les cheveux; & plus fûrement encore à leurs habits, qui sont des vestes & des turbans; au-lieu que les Gentils sont presque nuds.

SI les Prisonniers, qu'ils font sur Mer, sont Malabares, soit Gentils ou Mahométans, ils les volent, les dépouillent & les mettent à terre; mais ils ne peuvent les réduire à l'esclavage, s'ils sont Gentils d'une autre Contrée. S'ils font Chrétiens, ils ont le pouvoir de les conduire dans leurs Habitations, de les charger de chaînes, & de les forcer à des travaux pénibles, qui abrégent bien-tôt la vie de ceux qui n'ont personne qui s'intéresse à leur sort, & qui se hâte de les racheter. Lorsqu'un Corsaire met pour la première fois une Galère à l'eau, il y égorge quelques-uns de ses Esclaves Chrétiens; & l'arrosant de leur sang, il en espère plus de bonheur dans ses courses. S'il n'a pas de victimes qu'il puisse encore immoler, il attend, pour cet exécrable facrifice, qu'il lui tombe quelques Chrétiens entre les mains. Comme les Portugais font la première Nation de l'Europe, qui aît formé des Etablissemens aux Indes, c'est aussi celle qui a le plus fouvent éprouvé la cruauté des Mahométans du Malabar. Les Gouverneurs de Goa en ont pris occasion d'armer, tous les ans, un certain nombre de Galiotes, qui font une guerre continuelle à ces Ennemis du repos public. Ceux, dont on peut se saisir, sont conduits à Goa, & condamnés à ramer sur les Galères, ou à d'autres travaux. Mais les Pirates Malabares ne font pas plus fensibles au malheur de leurs amis, qui font Es-

XIII. Part.

MALABAR.

Les Mahométans s'enrichissent par le Commerce

Leur cruauté pour leurs Prisonniers.

Comment les Portugais MALABAR.

Description claves des Portugais, qu'à la mifère des Chrétiens qu'ils retiennent dans

il jette de se r

d'un co

vilégié

reux p

indiffér

ge & d

té de le bre; &

foin qu

d'en co

toile.

couvri

d'imme

des va

un Pay

permis

Prètres

de l'ar

garde

préfent

fier ap

il faut

à la mé

condar

viter l

yageur

ce des

fion da

ces im

terrer

que ch

ment,

retrou

princip

vent d

cherch

les fair

tisfaire

leur v

par lei

de po:

Comm de bie

de s'e Gouv

LE.

CES Mahométans du Malabar sont assujettis à toutes les Loix du Pays. qui ne sont pas directement opposées aux maximes fondamentales de leur Secte. L'exercice de leur culte ne leur est permis que dans l'enceinte de leurs Basars. Ils y ont peu de Mosquées, & la plûpart sont mal entretenues. En un mot, les devoirs de la religion & de l'humanité les touchent moins, que la patilion de s'enrichir par des voyes indignes de l'un & de

Division de Tribus, en-tre les Gentils du Mala. bar.

Les Gentils formant le Corps de la Nation, non-seulement parcequ'ils font les Habitans originaires, mais parceque leur nombre excède beaucoup celui des Mahométans, on les divife en plusieurs Tribus, dont la première & la plus éminente est celle des Princes. Les Nambouris, ou Grands-Prêtres forment la feconde; les Bramines, la troissème; & les Nahers ou Naïres, qui font les Nobles du Pays, composent la quatrième. La Tribu des Tives, qui est la cinquième, comprend ceux qui s'occupent à cultiver la terre, à recueillir le tary, & à distiller l'eau-de-vie. Ils portent quelquefois les armes; mais c'est par tolérance, après en avoir reçu l'ordre ou la permission du Prince. Les Mainats, sixième Tribu, n'ont pas d'autre occupation, que de blanchir du linge & des toiles, dont on fabrique une prodigieuse quantité dans toutes les Parties du Malabar. Les Chetes, qui sont les Tifferands, composent aussi une Tribu particulière; & Dellon assure qu'il en est de même de presque tous les métiers. Les Maucouas sont la plus nombreuse. Leur unique exercice est la Pêche. Ils ne peuvent habiter que fur le rivage de la Mer, où tous leurs Villages font bâtis. On les eftime indignes de porter les armes; & dans le plus grand besoin de Soldats, ils ne font employés qu'à porter le bagage. La dernière, & la plus vile de toutes les Tribus du Malabar, est celle des Pouliats (a). Cette malheureuse espèce d'hommes est regardée, de toutes les autres, comme la plus méprifable partie de l'humanité, & comme indigne du jour. Les Pouliats n'ont pas de maison stable. Ils vont errans dans les Campagnes. Ils se retirent fous des arbres, dans des cavernes, ou fous des hutes de feuilles de palmier. Leur unique fonction, dans la fociété, est de garder les bestiaux & les terres. On devient infame en les fréquentant, & souillé pour s'être approché d'eux à la distance de vingt pas. Les purifications font indispensables, pour ceux qui leur parlent de plus près.

Les Princes, les Nambouris, les Bramines & les Naïres peuvent se fréquenter, vivre ensemble & se toucher; mais personne de ces quatre Tribus ne peut prendre la même liberté avec les Tribus inférieures, sans contracter une tache qui l'oblige de se purifier. Une semme est impure & deshonorée fans retour, lorsqu'elle épouse un homme d'une Tribu inférieure Aquels ou- à la fienne. Elle peut s'allier dans une Tribu supérieure. Mais ces Loix trages ils sont regardent particulièrement les Pouliats. Si quelqu'un, des quatre premières Tribus, rencontre un de ces miférables objets de l'exécration publique,

livrés.

Tribu des

Pouliats, vile

& impure.

(a) Parres, Parreas, ou Parreiers. R. d. E.

ennent dans

ix du Pays, tales de leur s l'enceinte mal entretees touchent e l'un & de

t parcequ'ils de beaucoup t la premièou Grandss Nahers ou La Tribu t à cultiver ent quelqueordre ou la d'autre ocue une proes, qui sont ellon affure font la plus vent habiter On les ef-

de Soldats. la plus vile ette malheunme la plus Les Pouliats s. Ils fe ree feuilles de les bestiaux pour s'être

ivent se fréquatre Tri-, fans conpure & des-1 inférieure is ces Loix tre premièn publique,

indispensa-

il jette un cri, d'aussi loin qu'il peut le voir; & c'est un signal qui l'oblige Description de se retirer à l'écart. Au moindre retardement, on a droit de le tuer, d'un coup de fléche ou de moufquet; pourvû que le terroir ne soit pas privilégié, c'est-à-dire, consacré à quelque Pagode. La vie de ces Malheureux paroît si méprisable, qu'un Naïre, qui veut éprouver ses armes, tire indifféremment sur le premier Pouliat qu'il rencontre, sans distinction d'âge & de sexe. Jamais ce meurtre n'est recherché, ni puni. Cette liberté de les outrager, & de les tuer impunément, en a fort diminué le nombre; & peut-être feroient-ils tous exterminés depuis long-tems, si le befoin qu'on a d'eux, pour la garde des biens de la Campagne, n'obligeoit d'en conserver quelques-uns. Il leur est défendu de se vêtir d'étoffe ou de toile. L'écorce des arbres, ou les feuilles entrelassées, leur servent à se couvrir. Ils font d'ailleurs fort fales. On leur voit manger toutes fortes d'immondices & de charognes. Ils n'en exceptent pas celles des bœufs & des vaches; ce qui augmente beaucoup l'horreur qu'on a pour eux, dans un Pays, où ces animaux font en vénération. Aussi ne leur est-il pas plus permis d'approcher des Temples, que des Grands & de leurs Palais. Les Prêtres ne reçoivent, de leur part, aucune autre offrande, que de l'or ou de l'argent: encore faut-il qu'ils le posent de fort loin à terre, où l'on se des & leurs garde de l'aller prendre avant qu'ils ayent disparu. On le lave, pour le requêtes. présenter aux Dieux; & celui qui va le prendre, est obligé de se purifier après l'avoir apporté. S'ils ont quelque faveur à demander aux Grands, il faut aussi que leur requête soit présentée d'assez loin; & la réponse se fait à la même distance. Souvent, sans avoir commis la moindre faute, ils sont condamnés, sous peine de la vie, à payer de grosses amendes; & pour éviter la mort, ils apportent fidèlement la taxe qu'on leur impose. Les Voyageurs expliquent comment des Malheureux, qui font bannis du commerce des hommes, qui ne possédent rien, & qui n'exercent aucune profession dans laquelle ils puissent s'enrichir, se trouvent en état de satisfaire à ces impositions. C'est une passion commune à tous les Malabares, d'enterrer tout l'or & l'argent qu'ils ont amassé, & d'ajoûter chaque jour quel- rent de quoi que chose à leur trésor, sans jamais en rien ôter. Ils meurent ordinairement, sans en avoir donné connoissance à leurs Héritiers, dans l'espoir de retrouver ces richesses & de pouvoir s'en fervir, lorsque, suivant leurs principes, ils reviendront animer un autre corps. Les Pouliats, qui vivent dans l'oissveté, employent la meilleure partie de leur tems à la recherche de ces trésors cachés; & le bonheur qu'ils ont souvent d'y réussir, les fait accuser de sortilège. L'usage qu'ils sont de cet argent est pour satisfaire l'infatiable avidité de leurs Princes, qui menacent continuellement leur vie.

LES Naïres, ou les Nobles du Malabar, ne sont pas moins distingués par leur adresse & leur civilité, que par leur naissance. Ils ont seuls le droit leur dittincde porter les armes, & leur Tribu est la plus nombreuse de chaque Etat. Comme ils dédaignent la profession du Commerce, la plûpart ont fort peu de bien; mais ils n'en font pas moins respectés. Leur pauvreté les oblige de s'engager, en qualité de Gardes, au service des Rois, des Princes, des Gouverneurs de Provinces & de Villes, qui en ont toûjours un grand nom-

Ddd 2

MALABAR.

Comment on reçoit leurs offran-

D'où ils ti-

Naïres &

DESCRIPTION MALABAR.

bre à leur solde. Ils s'attachent même à d'autres Naïres, plus riches & plus puissans, auxquels ils servent d'escorte, mais qui les traitent avec autant d'honnêteté qu'ils en exigent de respect, pour marquer l'égalité de la naissance.

Ouel serviaux Etrangers.

Les Etrangers, qui résident ou qui passent dans le Pays, sont obligés ce ils rendent de prendre des Naïres pour les garder: mais le nombre n'étant fixé par aucune Loi, ils ne consultent là dessus que leurs facultés, ou le desir qu'ils ont de paroître avec éclat. C'est, d'ailleurs, une nécéssité indispensable de se faire accompagner de quelques Naïres, lorsqu'on entreprend de vovager dans les Terres du Malabar. Sans cette précaution, le vol & l'infulte font les moindres dangers auxquels on s'expose, de la part d'une Tribu, qui doit sa subsistance à cet usage. L'assassinat même est une violence assez ordinaire; & comme on prend soin d'en avertir les Etrangers, ces vols & ces meurtres demeurent impunis. On rejette leur malheur, fur leur négligence ou leur avarice; d'autant plus qu'il ne manque rien à la fidélité des Naïres, lorsqu'on employe volontairement leurs services. Ils se louent jusqu'à la frontière de l'Etat, dont ils sont Sujets. Là, ils cherchent euxmêmes d'autres Naïres de l'Etat voisin, à la conduite desquels ils abandonnent le Voyageur qui s'est mis sous leur protection. Leur zèle va si loin, que s'ils sont attaqués dans la route, ils périssent tous jusqu'au dernier, plutôt que de furvivre à ceux, dont ils ont entrepris la défense. Ils n'abusent jamais de la confiance qu'on a pour eux; ou, si l'on rapporte quelques exemples de trahison, ils sont comme effacés par les affreux châtimens dont ils ont été suivis. Ce n'est pas à la justice publique qu'on remet la punition des Coupables. Leurs plus proches parens leur fervent de Bourreaux, pour réparer la honte de leur famille, & les mettent en pièces de leurs propres mains, avec des circonstances, dont le récit fait frémir.

lité à les défendre.

Leur fidé-

Les enfans de cet Ordre sont respectés des Voleurs.

Dellon observe qu'un Etranger, qui voyage dans le Malabar, est plus en fûreté fous l'escorte d'un enfant Naïre, que sous celle des plus redoutables Guerriers de la même Tribu; parceque les Voleurs du Pays ont pour maxime, de n'attaquer jamais que les Voyageurs qu'ils rencontrent armés, & qu'ils ont au contraire un respect inviolable pour la foiblesse & l'enfance (b). Les jeunes Naïres, que leur âge ne rend point affez forts pour soutenir & pour manier des armes, portent une petite massue de bois, d'un demi pied de longueur. Il est surprenant, ajoûte Dellon, que malgré l'opinion bien établie, qu'il y a moins de danger fous la garde d'un de ces enfans, que sous celle de vingt Naïres bien armés, tout le monde préfère le plaisir de paroître avec une suite nombreuse, à la certitude d'être à couvert de toutes fortes d'infultes, fous une escorte qui flatte moins la vanité (c).

Paye des Naïres.

Un Naïre, qui fert de Garde, reçoit ordinairement quatre Tares par jour. En Campagne, sa paye est de huit tares. C'est une petite Monnoye d'argent, qui vaut, à-peu-près, deux liards, & dont seize valent un Fanon, petite Monnoye d'or de la valeur de huit fols. Les Rois Malabares

(b) Ubi ∫uprà, pag. 256.

(c) Ibidem.

ne fabric leurs Eta

P

RIEN dans ce homme fa Tribu vaincu d rieure, Si la fer celle des Tribu p les main ou Mah portent présente damnées de cette

LE n comme Tribu d

(d) Pe Tilcery, dans le Pe tes les ma que séjou ordres de Tilcery, nor. Un averti qu ron quatr ne Bramir Tives, & hâta de cette jeur de prix & elle, pare pour aller nous pend les traitan cir le cha perte de de fa libe ne Indien terprête; puis la mo due dans chez un Elle alloi

> pagne, a la Tribu.

riches & avec aulité de la

it obligés té par auesir qu'ils ifpenfable d de vool & l'inl'une Trie violence gers, ces , fur leur la fidélité fe louent hent cuxabandona si loin,

dernier, Ils n'aorte queleux châtiqu'on rer fervent ettent en récit fait abar, est

s plus re-Pays ont ncontrent oibleffe & assez forts e de bois, que male d'un de onde prée d'être à oins la va-

Tares par e Monnovalent un Malabares ne fabriquent point d'autres espèces: mais ils laissent un cours libre, dans Description leurs Etats, à toutes les Monnoyes étrangères d'or & d'argent.

RIEN n'approche de la délicatesse & des scrupules de cette Nation, dans ce qui concerne les alliances & les mariages. On a déja remarqué qu'un & Mariages. homme peut indifféremment se marier, ou prendre une Maîtresse, dans fa Tribu, ou dans celle qui fuit immédiatement la sienne. Mais s'il est convaincu de quelque intrigue d'amour, avec une femme d'une Tribu supérieure, les deux Coupables font vendus pour l'esclavage, ou punis de mort. Si la femme, ou la fille, est de la Tribu des Nambouris, & le galant de celle des Bramines, on se contente de les vendre. Si l'homme est d'une Tribu plus basse, il est condamné à mourir; & la semme est remise entre les mains du Prince, qui a droit de la vendre à quelque Etranger, Chrétien ou Mahométan. Comme les femmes, des quatre premières Tribus, l'emportent ordinairement sur les autres, par la beauté & les agrémens, il se occasion les présente un grand nombre de Marchands, pour acheter celles qui sont con- semmes sont damnées à cette punition. Un Voyageur fort grave raconte un événement de cette nature, dont il fut témoin (d).

Le même Ecrivain, qui avoit fait un long féjour au Malabar, observe, comme une circonftance extrêmement fingulière, que les hommes, de la de la Tribu Tribu d'une femme coupable, ont droit de tuer, pendant trois jours, dans d'une femme

DU MALABAR. Alliances

Droit cruel coupable.

(d) Pendant que je demeurois, dit-il, à l'ilcery, un Vaisseau Portugais se perdit dans le Port de Cananor. On en sauva toutes les marchandises; mais le Bâtiment sut brisé. Le Capitaine, obligé de faire quelque séjour dans le Pays, pour attendre des ordres de Goa, nous venoit voir souvent à Tilcery, qui n'est qu'à trois lieues de Cana-nor. Un jour qu'il étoit avec nous, il sut averti que dans un Bourg, éloigné d'environ quatre lieues, on avoit surpris une jeune Bramine, avec un garçon de la Tribu des Tives, & qu'elle devoit être vendue. Il se hâta de se rendre au Bourg, & trouvant cette jeune personne fort jolie, il convint de prix & l'acheta. Il revint auffi-tôt avec elle, parcequ'il n'avoit pas d'autre chemin pour aller à Cananor. Il s'arrêta même avec nous pendant trois ou quatre jours, & nous les traitames fort bien tous deux, pour adoucir le chagrin qu'ils ressentoient, l'un de la perte de son Vaisseau, & l'autre de celle de sa liberté. Nous sîmes interroger la jeune Indienne sur son avanture, par nôtre Interprête; elle en fit un récit fort naïf. Depuis la mort de sa mère, qu'elle avoit perdue dans son enfance, elle avoit été élevée chez un Oncle, qui l'aimoit tendrement. Elle alloit travailler tous les jours à la Campagne, avec d'autres filles de son âge & de la Tribu. Un jeune Tive, à qui elle avoit

plu, lui avoit aussi paru fort aimable. Il l'avoit suivie long-tems; il l'avoit attendue, pour lui parler ou pour la voir, dans tous les lieux où elle devoit passer; enfin, il lui avoit inspiré tant d'inclination pour lui, qu'après lui avoir procuré les moyens de la voir plusieurs fois, elle s'étoit laissée persuader de l'introduire chez son Oncle, qui par un malheur étrange, les avoit découverts & furpris ensemble dès la première fois; qu'il en avoit coûté la vie à son Amant; & que pour elle, ayant été conduite chez le Prince, qui l'avoit fait garder pendant quelques jours dans son Palais, les transports de douleur, où il l'avoit vue continuellement, avoient déterminé à la vendre au premier Chétien qui s'étoit présenté pour l'acheter. ide interrompit fouvent fon discours, par des foupirs & par une abondance de larmes, qui nous firent bien connoître qu'elle avoit aimé tendrement. Elle nous parut plus touchée du sort de son cher Tive, que de l'éloignement de sa famille & de la perte de sa liberté: Nous la plaignîmes beaucoup. Le Capitaine Portugais, qui sentoit pour elle plus que de la pitié, craignit qu'elle ne plût à quelque François. Il partit avec elle pour Cananor, où il la fit instruire & batiser, & où je l'ai vûe plusieurs fois depuis. Dellan, Tom. I. pag. 263 & suivantes.

Ddd 3

Deserrition le lieu où le crime s'est commis, & sans distinction d'âge & de sexe, toutes les personnes qu'ils rencontrent de la Tribu du Séducteur (e). Les Naïres exercent ce droit barbare fur les Tives & les Chétes; ceux-ci fur les Maucouas, & les Maucouas fur la miférable Tribu des Pouliats. Mais pour empêcher qu'il n'y ait trop de fang répandu, on garde ordinairement les Coupables pendant huit jours, & ces exécutions fanglantes ne font per. mises que du jour de leur supplice. Dans cet intervalle, chacun a le tems & la liberté d'abandonner fon Village, où les plus timides ne retournent qu'un jour ou deux après l'expiration du terme.

L'homicide est un crime plus leger que le larcin au Malabar.

Formalités ferment.

On en doit conclure que l'homicide ne passe pas pour un grand crime. entre les Malabares. Outre les Pouliats, qu'on peut tuer impunément, il est rare qu'on punisse de mort ceux qui tuent des personnes d'une Tribu plus élevée, à moins que le meurtre ne foit aggravé par les circonstances; & dans ces occasions mêmes, c'est moins la justice que le ressentiment des familles, qui règle ordinairement la vengeance. Il n'en est pas de même du larcin. Ces Peuples en abhorrent jusqu'au nom. Un Voleur devient infame. Il est puni avec tant de sévérité, que souvent le vol de quelques grappes de poivre conduit au fupplice (f). On ne connoît point, au Mafingulières du labar, l'ufage des Prisons pour les Criminels. On leur met les fers aux pieds; & dans cet état, on les garde jusqu'à la décisson de leur procès, qui dépend du Prince, Juge fouverain de toutes les affaires civiles & criminelles. Si l'accufation est douteuse, & le nombre des Témoins insuffisant, on reçoit le serment de l'Accusé (g), dans cette forme: il est conduit devant le Prince, par l'ordre duquel, on fait rougir au seu le ser d'une hache; on couvre la main de l'Accuse, d'une feuille de bananier, sur laquelle on met le fer brûlant, pour l'y laisser jusqu'à-ce qu'il ast perdu sa rougeur, c'està-dire, l'espace d'environ trois minutes. Alors, l'Accusé le jette à terre, & présente sa main aux Blanchisseurs du Roi, qui se tiennent prêts, avec une serviette mouillée dans une espèce d'eau de riz, que les Indiens nomment Cange, & dont ils l'enveloppent. Ils lient ensuite la serviette, avec des cordons, dont le Prince scelle lui-même les nœuds, de son cachet. Elle demeure, dans cet état, pendant huit jours; après lesquels on découvre en public la main du Prisonnier. Lorsqu'elle se trouve saine & sans aucune apparence de brûlure, il est renvoyé absous; mais s'il y reste la moindre impression du feu, on le conduit sur le champ au supplice. C'est par la bouche du Prince, que l'arrêt est prononcé. L'exécution ne se diffère jamais. Si le crime est digne de mort, on fait sortir le Coupable de l'enceinte du Palais; & les Nahers de la Garde, se faisant honneur d'exécuter l'ordre du Prince, ambitionnent la fonction de Bourreaux. Lorfque le cri-

Sentence de mort & son exécution.

> (e) Le même, pag. 264. (f) Le genre de mort qu'on leur fait subir est d'être empallés, & de porter eux-mêmes l'instrument de leur supplice, sur le lieu de l'exécution. R. d. E.

> (g) La voye de l'ordalie, anciennement en usage chez quelques Peuples de l'Europe, n'est pas un serment; mais une épreu-

ve. Les Malabares ont ausi recours à la voye du ferment, qui est d'un grand poids parmi eux. Le plus ordinaire est de jurer par la privation de quelque sens, ou de quelque membre, dont ils prient leurs Dieux de les châtier, si ce qu'ils affirment n'est pas véritable, R. d. E.

me est a preflent honte d Crimine pour att

CHAG compose bus. A ceilcur, mais de ne voit fe, aprè quel il p Charge, chère; 1 ce Gouv les ordre lui aban un de se & tranq au Mon effet, di récompe voir l'ob fervitud

> CEPE un Lieut lui; ni 1 propres devant f fond ref feroit à le Roi fe fans être extrêmit taux, qu à fon Ma

qu'une v

On d comme o fortent c quin. Ils d'or, du qui s'élè

(b) Ibi
(i) Da

exe, toue). Les eux-ci fur ts. Mais nairement font pera le tems etournent

id crime, ément, il ine Tribu onstances; iment des de meme ir devient quelques t, au Mas fers aux rocès, qui criminelnfuffifant, onduit dene hache; aquelle on geur, c'este à terre, réts, avec liens nomette, avec chet. El-

recours à d'un grand inaire est de que fens, ou prient leurs ils affirment

découvre

fans aucu-

la moindre

est par la diffère ja-

le de l'end'exécuter

fque le cri-

me est affez noir pour dégrader le Coupable de sa Tribu, ses parens s'em- Description preffent eux-mêmes de lui donner la mort, pour laver, dans fon fang, la honte dont il couvre sa famille. Le supplice commun est de percer les Criminels à coups de lance, & de les mettre en pièces à coups de fabre, pour attacher leurs membres à plusieurs troncs d'arbres (b).

CHAQUE Royaume du Malabar, a plusieurs familles de Princes, qui TribuRoyale. composent ensemble la Tribu Royale, distinguée de toutes les autres Tribus. A la mort d'un Roi, le plus ancien des Princes est déclaré son Successeur, de quelque famille qu'il soit dans cette Tribu, fans qu'il y ait jamais de contestation pour la Royauté. Jamais aussi, par conséquent, on ne voit de jeunes Souverains. Celui qui parvient à la dignité supreme, pense, après son couronnement, à se procurer un Lieutenant-Général, sur lequel il puisse se reposer des soins du Gouvernement. A la vérité, cette Charge, qui donne le premier rang après lui, est ordinairement mise à l'enchère; mais il a droit de choisir, entre ceux qui en offrent le plus. C'est ce Gouverneur de l'Etat qui expédie les lettres, les passeports, & tous les ordres de la Cour. Aufli-tôt que le Roi se croit sûr de sa sidélité, il lui abandonne entièrement l'Administration publique, pour se retirer dans un de fes Palais, où fon unique occupation est de mener une vie heureuse & tranquille. Le nouveau Gouverneur fait son premier soin, de fournir au Monarque tout ce qui peut contribuer à son bonheur; & jouissant, en effet, du pouvoir suprême, il reçoit les impôts, il distribue les graces & les récompenses, il fait, à fon gré, la paix ou la guerre; & quoique son devoir l'oblige d'en conférer avec son Maître, il se dispense souvent de cette fervitude, fur-tout lorsque la vieillesse du Souverain augmente l'aversion qu'une vie molle lui inspire naturellement pour les affaires.

CEPENDANT, à quelque décrépitude que le Roi foit parvenu, jamais un Lieutenant-Général n'ofe pousser l'indépendance jusqu'à s'asseoir devant lui; ni prendre la liberté de faire entrer, dans fon Palais, un feul de fes propres Gardes; ni lui parler, fans avoir les mains posées l'une sur l'autre devant sa bouche; ce qui passe, au Malabar, pour la marque du plus profond respect. Celui, qui manqueroit à quelqu'un de ces devoirs, s'expoferoit à perdre la meilleure partie de fon bien avec sa dignité; parceque le Roi se réserve toûjours le pouvoir de casser ses Lieutenans-Généraux, fans être obligé de les rembourser de leur finance. Mais ces violentes extrêmités font presque sans exemple. Il est rare, dans les Pays Orientaux, qu'un Sujet oublie fon devoir jusqu'à s'écarter du respect qu'il doit à son Maître.

On donne, au Roi de Cananor, le nom de Colitri; titre héréditaire, comme celui de Samorin pour les Rois de Calecut. Lorsque ces Monarques Rois du Mafortent de leur Palais, ils font portés sur un éléphant, ou dans un palan- labar. quin. Ils ne paroissent jamais en public, sans porter sur la tête une Couronne d'or, du poids de cinq cens ducats, & de la forme d'un bonnet de nuit, qui s'élève en pointe (i). C'est de la main de son Lieutenant-Général,

(b) Ibid. pag. 267. Mogol, qui aît le droit de porter la Cou-(i) Dans l'Inde il n'y a que le Grand ronne Royale. Les Rois Malabares n'ont

MALABAR.

A qui la Couronne appartient.

Licutenantfon autorité.

Ce qu'il doit au Sou-

Faste des

DESCRIPTION DU MALABAR.

que chaque Monarque reçoit cette Couronne. Elle ne fert qu'à lui. Après fa mort, elle est déposée dans le trésor de la Pagode Royale; & le Roi qui succède en reçoit une, du même poids, de celui qu'il choisit pour gouverner en son nom.

Faste des Grands. Les Souverains du Malabar se sont toûjours accompagner d'une nombreuse Garde de Naïres, avec quantité de trompettes, de tambours & d'autres instrumens (k). Quantité d'Officiers, qui marchent loin avant les Gardes, crient de toutes leurs forces que le Roi vient, pour avertir ceux, qui n'ont pas droit de paroître devant lui, qu'ils doivent se retirer. Tous les Princes, qui se sont voir hors de leurs Palais, sans être à la suite du Roi, sont escortés aussi d'un grand nombre de Gardes, de Joueurs d'instrumens, & d'Officiers qui les précédent, pour éloigner les personnes des Tribus inférieures. Les Princesses jouissent du même privilège. Si le Lieutenant-Général de l'Etat n'est pas Prince, il peut avoir des Naïres pour sa Garde; mais il n'a pas de Trompettes, ni d'Officiers qui obligent le Peuple de se retirer.

Ordre de la naissance, d'une Tribu à l'autre.

Les Princes, qui ont ici tant de supériorité sur les autres Tribus, dans l'Ordre politique, font inférieurs, dans l'Ordre de la Religion, aux Nambouris & aux Bramines, dont les Tribus ne sont pas moins révérées des Malabares que de tous les autres Gentils de l'Inde. Observons, pour éclaircir toutes ces différences, qu'une des coutumes les plus facrées, est celle qui exclut les enfans de la fuccession de leurs pères, parcequ'ils n'en tirent pas leur Noblesse, & qu'ils la tirent seulement de leurs mères, à la Tribu desquelles ils appartiennent toûjours. On marie ordinairement les Princesses avec des Nambouris ou des Bramines; & les enfans, qui sortent de ces mariages, font Princes & capables de fuccéder à la Couronne : mais, comme il n'y a pas toûjours assez de Princesses pour tous les Nambouris & les Bramines, ils peuvent épouser aussi des femmes de leurs propres Tribus. Alors les enfans font de la Tribu de leur mère. Les Princes n'épousent point des Princesses. Ils prennent leurs femmes, dans la Tribu des Naïres; d'où il arrive que leurs enfans sont Naïres, & ne sont pas Princes. Les Naïres se marient ordinairément dans leur propre Tribu, qui est la plus nombreuse; & leurs enfans sont Naïres. Cependant ils ont la liberté de se choisir des femmes dans les Tribus, qui suivent immédiatement la leur, comme celle des Mainats & des Chétes; mais alors leurs enfans suivent la condition de leur mère, & n'ont aucun droit à la Noblesse. En un mot, les hommes de toutes les Tribus peuvent s'allier, ou dans leur propre Tribu, ou dans celle qui est immédiatement au-dessous; mais il n'est jamais permis aux femmes de se mesallier, & l'infraction de cette loi leur coûte la vie ou la liberté.

Les Princes, les Nambouris, les Bramines & les Naïres, ont ordinairement chacun leur femme, qu'ils s'efforcent d'engager, par leurs libérali-

qu'un Mandiri - Mundus, c'est-à-dire Turban de Seigneur, & le Sceau Rojal appellé Sieca, qu'ils portent sur la poitrine. Il est vrai qu'on leur donne le titre de Raja, qui fignifie Roi, mais c'est un terme de flatterie. R. d. E.

(k) Voyez les Figures du premier Tome de ce Recueil.

tés & le contrair tous, o cienne, tant de hométai en nour S'ils for rend un maifon, autres.

gagent l que leu dégoût de la fo fent à fa libre au de mari gré cet riages. vie, ou l'inconfi

Quo hommes chent à dont che c'est de la Tribu qu'ils n' même r à-dire, te qu'ils trouvé que fans mer leu materne

On r tendent res à di arrêtent pres, & voir plu des Inde mari qu'

XIII

Après Roi qui gouver-

e nom-& d'auvant les ir ceux, Tous du Roi, nens, & ibus inutenant-

fa Gar-

euple de ıs, dans x Namrées des ır éclairest celle en tirent la Tribu Princefnt de ces

is, comris & les Tribus. époufent des Naï-Princes. ui est la la liberté nt la leur, fuivent la un mot, o**pre Tri-**

eur coûte ordinais libérali-

It jamais

de flatterie.

mier Tome

tés & leurs careffes, à se contenter d'un seul mari: mais ils ne peuvent l'y Descaiption contraindre. Elle a droit de s'en procurer plusieurs, pourvû qu'ils soyent tous, ou de sa Tribu, ou d'une Tribu supérieure. C'est une loi fort ancienne, entre les Gentils du Malabar, que les femmes peuvent avoir au- peut avoir. tant de maris qu'elles en veulent choisir, par opposition peut-être aux Ma-pluseurs hométans, qui ont la liberté de prendre autant de femmes qu'ils peuvent en nourrir. Jamais cette multiplicité de maris ne produit aucun desordre. S'ils font d'une Tribu, qui leur donne droit de porter les armes, celui qui rend une visite, à leur femme commune, laisse ses armes à la porte de la s'accordent, maison, pendant tout le tems qu'il s'y arrête; & ce signal en éloigne les autres. Ceux, à qui leur Tribu ne permet pas d'être armés, laissent d'autres marques à la porte, qui n'affurent pas moins leur tranquillité.

AU-RESTE, les promesses, qui font l'unique lien de ces mariages, n'engagent les Malabares, qu'autant qu'ils se plaisent mutuellement. Aussi-tôt que leur amour se rallentit, ou qu'il naît entr'eux quelqu'autre raison de dégoût, ils se séparent sans querelles & sans plaintes. Le gage ordinaire de la foi conjugale est une pièce de toile blanche, dont le mari fait prefent à fa femme, & qu'elle employe pour se couvrir. Il n'est pas moins libre aux hommes de quitter une femme, qu'aux femmes de changer divorce. de mari, ou d'en prendre un nouveau, qu'elles joignent au premier. Malgré cette étrange liberté, on voit, au Malabar, quantité d'heureux mariages. Il n'est pas rare d'y voir durer l'amour aussi long-tems que la vie, ou de ne le voir finir que par des raisons assez fortes pour justifier

l'inconstance.

Quoique les femmes ayent fouvent plusieurs maris, la plûpart des hommes n'ont qu'une seule femme. Celles qui se voyent sans bien, cherchent à réparer leur fortune, en s'attachant un grand nombre d'hommes, dont chacun s'efforce de contribuer à leur entretien. Il paroit certain que c'est de ce droit des semmes, qu'est venu l'usage de ranger les ensans dans la Tribu de leurs mères. A quelle autre Tribu appartiendroient-ils, lorsqu'ils n'ont aucune règle pour distinguer leurs pères? C'est apparemment la même raison qui fait passer l'héritage aux neveux du côté des sœurs, c'està-dire, aux descendans des femmes; parcequ'il n'y a jamais aucun doute qu'ils ne foyent du véritable fang. Les Mahométans du Malabar ont trouvé cet ordre si sûr, pour exclure les Etrangers de leur succession, que fans être moins jaloux qu'en Turquie, ni moins foigneux d'enfermer leurs femmes, ils observent l'usage de faire passer les biens aux neveux maternels.

On marie les filles dans un âge fort tendre. Il s'en trouve peu qui attendent jusqu'à douze ans, & rien n'est plus commun que de les voir mè-mariage pour res à dix. La plûpart font de petite taille. Leurs mariages prématurés les filles. arrêtent peut-être les développemens de la Nature. Mais elles sont propres, & généralement d'une figure agréable. La loi, qui leur permet d'avoir plusieurs maris, les met à couvert du cruel usage d'une grande partie des Indes, qui oblige les femmes Gentiles à se faire brûler vives, avec le mari qu'elles ont perdu.

XIII. Part.

Еeе

MALABAR. Une femme

Comment

Facilité du

Ordre de l'héritage.

Tems du

LES

Duscription
Du
Malabar.
Vie simple
des Malabares.

Les personnes riches du Malabar, entre lesquelles on comprend les Rois mêmes & les Princes, n'affectent pas, comme dans les autres Pays des Indes, de se distinguer par une grande abondance de vaisselle d'or & d'argent. Ils n'employent que des paniers de jonc, & des plats de terre ou de cuivre. Le reste de leurs meubles consiste dans des tapis, ou des nattes. Au lieu de bougie & de chandelle, ils brûlent de l'huile de cocos dans des lampes. S'ils mangent la nuit, ils tournent le dos à la lumière. Ils ne font jamais de seu dans leurs maisons, parceque le froid n'y est jamais assez vis pour les obliger de se chausser. Les cheminées, ou les fourneaux, qui servent à préparer leurs alimens, sont en dehors. Le riz, qu'ils recueillent au lieu de bled, fait leur principale nourriture. Ils y joignent du lait & des légumes: mais leurs mets ont peu de délicatesse; & leurs lits ne sont que des planches, dont ils forment une sorte d'estrade, que les Riches couvrent de beaux tapis, & les Pauvres de nattes fort simples. Les uns & les autres n'ont qu'une pièce de bois pour chevet.

Leurs Pagodes ou leurs Temples.

Mais leurs Pagodes, ou leurs Temples, font d'une magnificence furprenante. La plûpart font couverts de lames de cuivre, & quelques - uns de plaques d'argent. On trouve toûjours, à l'entrée, des bassins d'une grandeur proportionnée à la richesse du Temple, où ceux, qui viennent présenter leurs vœux & leurs offrandes, commencent par se purisier. Les plus célèbres de ces Edifices ont de grandes terres, qui leur viennent de la libéralité des Princes, & qui passent pour des lieux si facrés, que c'est un crime irremissible d'y avoir répandu du fang. Le Coupable, de quelque Tribu & de quelque condition qu'il puisse être, n'évite point la mort; ou s'il trouve le moyen de s'en garantir par la fuite, on lui substitue son plus proche Parent. Outre les biens inaliénables, on offre fans cesse aux Idoles, du riz, du beurre, des fruits, des confitures, de l'or, de l'argent & des pierreries. Les Bramines tirent non-feulement leur subsistance de ces offrandes, mais dans les Temples bien fondés, ils distribuent, chaque jour, aux Pauvres du voisinage & aux Passans étrangers, quantité de riz & d'autres fécours, fans égard pour leur Religion; avec cette feule différence que les Pauvres Gentils des Tribus supérieures, ont la liberté d'entrer dans la Pagode, & d'y féjourner, au-lieu que les Pauvres des Tribus inférieures, ou qui ne font pas Gentils, reçoivent l'aumône hors du Temple, & n'y peuvent jamais entrer. On leur accorde néanmoins le logement, dans des lieux qui n'ont pas d'autre usage.

Religion du Pays. LA Religion des Malabares Gentils ne diffère de celle des Banians, que par quelques ufages; mais leurs Idoles font en plus grand nombre. Ils en ont, dans leurs Temples, une infinité qui ne représentent rien de connu dans le Monde, & qui ne doivent leur existence qu'au caprice de l'Ouvrier. Ils y gardent, avec la même vénération, les images de plusieurs animaux, auxquels ils rendent un culte religieux. Mais ils adorent particulièrement le Soleil & la Lune. Leurs réjouissances, au renouvellement de la Lune, & leurs allarmes, au tems des Eclipses, leur sont communes avec tous les Orientaux, & presqu'avec tous les Idolâtres de l'Univers. Mais, dans l'opinion que la lumière & la chaleur du Soleil sont encore

plus né de cet fa fplei

ILS mes ce distance lieu où me dev plus Pa

Com

le tems leurs F folemn les Peu compag du Ten res les leur fer retentit pendan dont la avec to coups d fang de res en c terdiser bouris. Tribus

Les avec be qu'on le avec le ans, ils ce, où armes o ont tou contre thode. fabres e ils tiren médiate

(1) No obscene. présente tion. E Pagodes Ceux qu les Rois

s des In-

& d'ar-

terre ou

des nat-

de cocos lumière.

'v est jales four-

riz, qu'ils joignent

leurs lits

que les

oles. Les

ence fur-

ques - uns

ins d'une

viennent

ier. Les

nnent de

que c'est

de quella mort;

titue fon

cesse aux e l'argent

stance de

, chaque

ité de riz feule dif-

erté d'en-

es Tribus

du Tem-

ogement,

ians, que . Ils en

de connu de l'Ou-

lufieurs a-

ent partivellement

ommunes

'Univers.

nt encore

plus

Les faluent leurs Dieux & leurs Rois, avec les mêmes gestes & les mêmes cérémonies; & leur respect va si loin pour leur Prince, qu'à quelque distance qu'ils soyent de sa personne, ils n'osent jamais s'asseoir dans un Rois. lieu où ses regards peuvent tomber. Les jeunes Naïres observent le même devoir à l'égard des anciens de leurs Tribus, fans se relâcher pour les

plus Pauvres, ni même pour leurs Ennemis.

COMME il y a peu de régularité dans leur Calendrier, & qu'ils comptent le tems par les Lunes, ils n'ont pas de jours fixes pour la célébration de leurs Fêtes. Tout dépend du caprice des Bramines, qui se préparent à ces solemnités, par des jeunes très-austères. Le jour qu'ils ont indiqué, tous les Peuples voisins d'une Pagode s'y rendent tumultueusement, pour accompagner les Idoles, qu'on promene dans les Villages de la dépendance du Temple, sur des éléphans magnifiquement ornés. Une troupe de Naïres les environne, avec des éventails attachés à de longues cannes, qui leur fervent à chaffer les mouches autour des Idoles & des Prêtres. L'air retentit du bruit confus des instrumens, mêlés aux acclamations du Peuple; pendant qu'un des principaux Bramines, armé d'un sabre à deux tranchans, dont la poignée est garnie de plusieurs sonnettes, court devant le cortège, avec toutes les agitations d'un furieux, en se donnant, par intervalles, des coups de fabre fur la tête & fur le corps. On voit couler abondamment le fang de ses blessures. Mais, outre les cérémonies sanglantes, les Malabares en ont de si contraires à la pudeur, que les Voyageurs modestes s'en interdisent le récit (1). On brûle, après leur mort, les Princes, les Nambouris, les Bramines & les Naïres; & l'on enterre les Morts de toutes les Tribus inférieures (m).

Les Malabares, à qui la loi permet de porter les armes, s'en fervent Malabares, avec beaucoup d'adresse. A peine les enfans ont la force de marcher, dans l'exerciqu'on leur met entre les mains de petits arcs, & des fléches proportionnées, ce des armes. avec lesquelles ils font la guerre aux oiseaux. A l'âge de dix ou douze ans, ils font envoyés dans les Académies entretenues aux dépens du Prince, où la subsistance & l'instruction sont gratuites. Chacun fabrique les armes dont il se sert. Leurs mousquets sont néanmoins fort legers. Ils ont tous un moule pour les balles. En tirant, ils appuyent la crosse du fusil contre leur joue, sans qu'il arrive jamais aucun inconvénient de cette méthode. On leur voit rarement manquer leur coup. Ils se servent aussi de fabres & de lances. Mais rien n'est comparable à l'adresse, avec laquelle ils tirent de l'arc. Dellon leur a vû tirer fouvent deux fléches, l'une immédiatement après l'autre, & percer de la seconde le bois de la première.

(1) Nommons au moins l'Idole de ce culte obscène. On l'appelle Lingam. Sa figure représente l'union des principes de la génération. Elle est placée dans l'intérieur des Pagodes, & même jusques dans les Marchés. Ceux qui l'adorent portent son image pen-

due au cou, & ils aimeroient mieux perdre la vie, que de se la laisser ôter. R. d. E. (m) Voyez dans la Description de l'Indoustan, tout ce qui appartient au fond de leur Religion.

MALABAR.

Respect égal pour les Dieux & les

Fêtes &

DESCRIPTION DU MALABAR.

La longueur ordinaire de leurs arcs est de six pieds; & leurs sléches sont longues de trois. Le fer a trois doigts de large, sur huit de long. Ils ne les portent point dans un carquois, comme les Mogols, qui en ont de beaucoup plus petites; mais ils en tiennent six ou sept dans la main. A. vec l'arc, la lance & le mousquet, ils ont, au côté gauche, un petit coutelas, sans fourreau, large d'un demi-pied, & long d'un pied & demi, qui est foûtenu par un crochet de fer. Cette arme ne s'employe que dans les combats ferrés, où ils ne peuvent plus se servir des autres armes. Ceux qui portent le fabre l'ont nud dans une main, avec une rondache de l'au-Toutes leurs armes font entretenues avec une propreté, dont les autres Indiens font fort éloignés.

Exercices **Académiques** de la jeune Noblesse.

Dans les Académies, la jeune Noblesse est souvent exercée aux fonctions militaires, devant le Prince & les Grands. On nomme des Juges. Les Directeurs choisissent leurs plus habiles Ecoliers, & les divisent en deux bandes, qui doivent combattre en champ clos pendant un tems limité. Mais ces divertissemens dégenèrent presque toûjours en véritables combats, & finissent par une effusion de sang, qui coûte la vie à plusieurs

de ces jeunes Champions.

Comment fe terminent les grandes querelles.

Quolque les Naïres soyent naturellement braves, & qu'ils portent toûjours leurs armes nues, ils en font rarement usage, pour satisfaire leurs ressentimens particuliers. La plûpart de leurs dissérends se terminent par des injures. S'ils en viennent quelquefois aux mains, ils commencent par mettre bas leurs armes, & leur combat se fait à coups de poings. Lorsqu'il s'élève une querelle d'importance entre deux Naïres riches & puissans, & que l'honneur de leur famille y est intéressé, chacun des deux Adversaires choisit un, ou plusieurs de ses Vassaux, dans une Tribu inférieure. Ils font abondamment nourris, pendant quelques semaines. On leur apprend à manier les armes. Aussi tôt qu'on les croit bien instruits, on convient du jour & du lieu où le différend doit se terminer. Le Prince s'y rend avec toute sa Cour. Les deux Adversaires s'y trouvent, à la tête de ceux qui doivent combattre pour eux. La mêlée commence entre ces malheureux Vassaux, qui ne doivent être armés que de deux petits coutelas à deux tranchans, & le combat ne finit ordinairement que par la mort de tous les Braves d'un des deux Partis. La victoire décide de la meilleure caufe. Alors, les deux Naïres se reconcilient tranquillement, avec peu de regret du fang qui s'est versé pour eux, & dans l'orgueilleuse idée que leur propre fang est trop noble & trop précieux pour être répandu dans toute autre cause que celle du Prince ou de l'Etat. Entre ces misérables victimes de la vengeance de leurs Maîtres, il est assez ordinaire que les Vainqueurs mêmes, qui ont survêcu à leurs Ennemis, jouissent peu de leur victoire, parcequ'ils ne fortent d'un combat si desespéré qu'avec des blessures mortelles.

En général, les Malabares sont fort patiens. Ils s'abandonnent rarement à la colère; s'ils fe vengent, c'est toûjours par les voyes de l'honneur. Ils ont tant d'horreur pour le poison, qu'à-peine sçavent-ils de quoi il peut être composé; quoique ce détestable usage soit fort commun dans tous les

autres Pays de l'Inde.

DANS

DAN obferve: disciplin par l'usi c'est po ils se ro butin (

P

'AI

/ da fonneufe trouve a fubfiftan & d'une mé que On n'y t montagn grand po leurs (a est dispe le feu au leil dess produire de, en s'employ la plûpa n'y entr rendre c IL se

compara pour la t Parties of cotiers f tages, c ouvrage LES

cotier &

(a) C'e (b) Ou

ches font . Ils ne n ont de nain. Aetit coudemi, qui dans les es. Ceux e de l'auont les au-

aux foncdes Juges. ivisent en tems limivéritables à plusieurs

is portent faire leurs ninent par encent par Lorfqu'il iissans, & dversaires ieure. Ils r apprend convient s'y rend e de ceux s malheucoutelas à a mort de meilleure avec peu e idée que andu dans misérables e que les eu de leur des bleffu-

nent rarel'honneur. uoi il peut is tous les

DANS

DANS leurs guerres, ils ne connoissent aucun ordre. On ne leur voit Description observer ni rangs, ni marches régulières, ni la moindre apparence de discipline. Les Rois de cette Contrée ne cherchent point à s'aggrandir, par l'usurpation des Etats voisins. S'ils pénétrent chez leurs Ennemis, c'est pour se venger par quelques ravages; & lorsqu'ils sont la paix, ils se restituent mutuellement toutes leurs conquêtes, à l'exception du

MALABAR. Guerres des Malabares.

Propriétés

Seul endroit

Canelle in-

férieure à cel-

où croît le

cardamome.

de l'air & du

terroir.

(n) Gautier Schouten, Dellon, Pyrard, Baldæus, &c.

## g. 11.

## Histoire Naturelle du Malabar.

'AIR est fort sain sur toute la Côte de Malabar. On y trouve abona damment du gibier de toutes les espèces. La Mer voisine est fort poisfonneuse, & le poisson en est excellent. L'Asie a peu de Pays, où l'on trouve avec plus de facilité & d'abondance tout ce qui est nécessaire à la subsistance des hommes. Les fruits & les plantes y sont d'une excellence & d'une variété singulières. Cependant le poi re du Malabar est moins estimé que celui de quelques Etats voisins, quoiqu'il en produise beaucoup plus. On n'y trouve du cardamome que dans le Royaume de Cananor, sur une montagne éloignée de la Mer d'environ six à sept lieues. Le profit en est grand pour les Propriétaires, non-seulement parcequ'il n'en croît point ailleurs (a), mais parcequ'il demande moins de culture que le poivre. On est dispensé de le semer, & même de labourer la terre. Il suffit de mettre le feu aux herbes, qui se sont multipliées pendant les pluyes, & que le Soleil desséche après l'hyver. Leurs cendres brûlées disposent la terre à produire le cardamome. Il se transporte dans tous les Royaumes de l'Inde, en Perse, en Arabie, en Turquie, & jusqu'en Europe, où il ne s'employe guères néanmoins que pour les ufages de la Médecine: mais la plûpart des Peuples de l'Asie ne trouvent rien de bien apprêté, s'il n'y entre du cardamome. Sa rareté en augmente la valeur, jusqu'à le rendre ordinairement trois ou quatre fois plus cher que le plus beau poivre. IL se trouve de la canelle dans le Pays de Malabar; mais elle est si peu

comparable à celle qui vient de Ceylan, qu'elle n'est guères employée que le de Ceylan, pour la teinture. On passe sur les arbres, qui sont communs à toutes les Parties des Indes. Cependant, comme il n'y a point de Pays où les cocotiers foyent en si grand nombre, ni dans lequel on en tire autant d'avantages, c'est l'occasion de donner une description exacte de cet admirable ouvrage de la Nature.

Les Malabares donnent indifféremment le nom de Tenga (b), au co-

cotier & à son fruit. La hauteur ordinaire de cet arbre est de trente à quarante

Description d i cocotier Malabare.

(a) C'est une erreur. Voyez ci-dessus nôtre Note (a), pag. 255. R. d. E. (b) Ou plutôt Tena - Marangols, suivant les Missionnaires Danois. R. d. E. DESCRIPTION DU MALABAR.

quarante pieds. Il est d'une grosseur médiocre, fort droit, & sans autres branches que dix ou douze feuilles, qui fortent du tronc vers le sommet. Ces feuilles sont larges d'un pied & demi, & longues de huit ou dix. Elles sont divisées, comme celles du palmier, qui porte les dattes. On les employe, séches & tressées, pour couvrir les maisons. Elles résistent, pendant plusieurs années, à l'air & à la pluye. De leurs filamens les plus déliés, on fait de très-belles nattes, qui se transportent dans toutes les Indes. Des plus gros filets, on fait des balais. Le milieu, qui est comme la tige de la feuille, & qui n'est pas moins gros que la jambe, sert à brûler. On voit, aux cocotiers, un nombre de feuilles presque toûjours égal, parcequ'il en succède continuellement de nouvelles aux anciennes.

Forme & qualités de l'arbre.

Le bois de l'arbre est spongieux, & se divise en une infinité de filamens; ce qui ne permet de l'employer à bâtir des Maisons & des Vaisseaux que dans sa vieillesse, lorsqu'il devient plus solide. Ses racines sont en fort grand nombre & très-déliées. Elles n'entrent pas fort loin dans la terre, mais le cocotier n'en résiste pas moins à la violence des orages; sans doute parceque n'ayant point de branches, il donne moins de prise à l'effort du vent. Au sommet, on trouve, entre les feuilles, une sorte de cœur, ou de gros germe, qui approche du choux-fleur, par la figure & le goût, mais qui a quelque chose de plus agréable. Un seul de ces germes fusfit pour rassasser six personnes. Cependant on en fait peu d'usage, parceque l'arbre meurt aufli-tôt qu'il est cueilli; & ceux, qui veulent s'accorder le plaisir d'en manger, font toûjours couper le tronc. Entre ce choux & les feuilles, il fort plusieurs bourgeons fort tendres, à peu-près de la grosseur du bras. En coupant leur extrêmité, on en fait distiller une liqueur blanche, douce, & d'un goût très-agréable, qu'on recueille, avec foin, dans des pots attachés à chaque bourgeon. Les Tives, dont la Tribu s'applique particulièrement à l'Agriculture, montent chaque jour, foir & matin, au fommet des cocotiers. Ils portent, à leur ceinture, un vase, dans lequel ils renversent ce qui a distillé depuis le soir, ou le matin, du jour précédent. Cette liqueur porte, au Malabar, comme dans l'Indoustan, le nom de Tary ou Soury. C'est la seule qu'on recueille régulièrement sur toute la Côte. Elle n'a pas l'agrément du vin, mais elle enyvre de même; & Dellon, qui joignoit les lumières de la Médecine au discernement commun, la croit plus utile (s). Dans sa fraîcheur, elle est douce à l'excès. Gardée quelques heures, elle devient plus piquante & plus agréable. Mais elle est dans sa perfection du soir au matin; après quoi, elle commence à s'aigrir, & dans l'espace de vingt-quatre heures, elle est tout-à-fait aigre. En la distillant dans sa plus grande force, on en fait d'affez bonne eau-de-vie, qui devient même très-violente, lorsqu'elle a passé trois fois par l'alambic. Si le tary frais est jetté dans une poële, pour y bouillir avec un peu de chaux vive, il s'épaissit en consistance de miel. S'il bout un peu plus long-tems, il acquiert la solidité du sucre, & même à-peu-près sa blancheur; mais il n'a jamais la delicatesse de celui des cannes. C'est de ce sucre que le Peuple fait tou-

Tary, ou Soury, liqueur du cocotier.

(c) Dellon, Ubi suprà, pag. 177.

tes fes o

LES ne porte me & f poullent fée de d mière é claire, d'une ch médiater goût des portion ( molle & cocos à Dans leu devient i te eau qu que celle Indiens e presse da fe ferve a En vieilli

employé LARB trois fois humaine. s'asseoir qu'étant leil. La qu'elle ja ment ton qui reste à faire t Vaiffeaux paiffeur c tire l'hui & d'autre bon, qu chair, il laille, &

Dell qu'on le les produ modes, les usten

années st

tes ses confitures. Les Portugais l'appellent Jagre, de Jagara, qui est le Description

nom Malabare.

ns autres s le fom-

iit ou dix.

ttes. On

réfistent, s les plus

tes les In-

t comme

t à brûler.

gal, par-

é de fila-

VaifTeaux

es sont en

in dans la

ages; fans rise à l'ef-

e sorte de

gure & le

es germes

fage, par-

nt s'accor-

e ce choux près de la

ller une li-

eille, avec ont la Tri-

jour, foir

inture, un

ou le mamine dans

ieille régu-

mais elle

Médecine

cheur, elle

s piquante

matin; a-

quatre heu-

nde force,

lente, lorf-

té dans une lit en con-

t la folidi-

a jamais la

le fait tou-

tes

Les cocotiers, dont on fait distiller le tary, par l'incision des bourgeons, ne portent aucun fruit; parceque c'est de cette liqueur que le fruit se for- en sont le me & se nourrit. Mais ceux qu'on épargne, pour en tirer des cocos, fruit. poussent, de chacun de leurs bourgeons, une sorte de grappe, compofée de dix, douze, ou quinze cocos au plus. La superficie de leur première écorce est d'abord verte & fort tendre. Elle contient une liqueur claire, agréable, saine & rafraîchissante, qui monte quelquesois à plus d'une chopine dans les plus gros fruits. L'écorce, qui la renferme immédiatement, se mange avec plaisir lorsqu'elle est tendre, & tire sur le goût des fonds d'artichaux. Mais, à mesure que les cocos meurissent, une portion de cette eau se change insensiblement en une substance blanche, molle & douce, qui a le goût de la crême. Les Malabares donnent, aux cocos à demi-murs, le nom d'Elexir, & les Portugais celui de Lagné. Dans leur parfaite maturité, il n'y reste que très-peu d'eau; & le goût en cocos. devient moins agréable, à mesure que la quantité diminue. C'est de cette eau que se forme leur chair, qui est à la fin aussi solide & aussi ferme que celle des noifettes, dont elle a la blancheur & le goût. Les Cuisiniers Indiens en expriment le fuc, dans leurs fauces les plus délicates. On la presse dans des moulins, pour en tirer une huile, qui est la seule dont on se serve aux Indes. Récente, elle égale en bonté l'huile d'amandes douces. En vieilliffant, elle acquiert le goût de l'huile de noix; mais elle n'est alors employée que pour la peinture.

L'ARBRE pousse de nouveaux bourgeons, & porte de nouveaux fruits trois fois l'année. La grosseur des cocos est, à peu-près, celle de la tête humaine. Comme le moindre vent les fait tomber, il est dangereux de s'asseoir sous les arbres qui les portent: mais, on en est peu tenté, parcequ'étant sans branches, ils n'offrent point d'abri contre les ardeurs du Soleil. La première écorce des cocos est fort polie, & toûjours verte; quoiqu'elle jaunisse un peu en vieillissant, surtout lorsque le fruit est anciennement tombé de l'arbre. Après la première pellicule de cette écorce, ce qui reste est épais de trois doigts. On le divise en filamens, qui servent à faire toutes fortes de cordages, & même des cables pour les plus gros Vaisseaux. La seconde enveloppe est une coquille fort dure, & de l'épaisseur d'un pouce. C'est cette coquille qui renferme la chair dont on tire l'huile. On en fait des tasses, des cuillières, des poires à poudre, & d'autres petits ouvrages. Le reste se brûle, pour en faire du charbon, qui sert aux forges des Artisans. Lorsqu'on a tiré l'huile de la chair, il reste un marc, dont le Peuple nourrit les pourceaux & la volaille, & dont quantité de Pauvres se nourrissent eux-mêmes dans les

Dellon conclut que l'éloge du cocotier, n'est point exagéré, lors- Admirables qu'on le represente comme la plus utile & la plus merveilleuse de toutes propriétés du les productions de la Nature. On fait, de fon tronc, des maisons commodes, dont le toît est couvert de ses feuilles, & dont les meubles, ou les ustenciles sont composés de son bois & de ses coquilles. On en fait

MALABAR. Cocos, qui

& chair des

DESCRIPTION MALABAR.

des Barques, avec leurs mâts & leurs vergues. Les cordages & les voiles se font de ses filamens les plus déliés, dont on fabrique aussi diverses fortes d'étoffes. Un Batiment, qui se trouve ainsi composé d'une partie de l'arbre, peut être chargé de fruits, d'huile, de vin, de vinaigre, d'eau. de-vie, de miel, de sucre, d'étoffes & de charbon, qui soyent tirés des autres parties.

Quelques arbres particuliers au Malabar.

On n'entreprendra point de recueillir les noms & les propriétés de tou. tes les Plantes, qui ont fourni la matière d'un Ouvrage connu fous le titre de Jardin du Malabar. Schouten & Dellon vantent beaucoup une espèce d'arbre, plus particulière à cette Contrée, qu'aux autres Pays des Indes (d), qui est de la hauteur de nos plus grands novers, & dont la feuille ressem. ble assez à celle du laurier. Il porte des fleurs d'une odeur très-agréable; & de fon tronc, il distille une gomme, qui fert à calfater les Vaisseaux, Mais ce qu'il a de plus fingulier, dans une si grande espèce, c'est que ses branches, comme celles du paletuvier, après s'être étendues en hauteur s'abbaissent enfin vers la terre, & qu'a-peine y ont-elles touché, qu'elles y prennent racine. Avec le tems elles deviennent si grosses, qu'il n'est plus possible de les distinguer dans le tronc dont elles ont tiré leur origine. Le même Voyageur ajoûte que si l'on n'avoit soin d'en couper une partie, pour les empêcher de s'étendre, un feul arbre couvriroit, par degrés, les plus vastes Campagnes, & formeroit une épaisse forêt.

Plantes fingulières.

La Côte de Malabar produit toutes fortes de légumes. On y trouve particulièrement une forte de fèves, qui ont quatre grands doigts de largeur, & dont les cosses sont longues d'environ un pied & demi. Elles sont moins délicates que les nôtres; mais elles croissent en fort peu de tems. La plante pousse de grandes feuilles, dont on forme des berceaux, qui donnent un très-bel ombrage. On cultive, avec foin, dans le même Pays, une autre plante fort curieuse, dont les feuilles ressemblent à la pimpernelle. Ses fleurs approchent beaucoup, pour la figure, de celles du jasmin double: mais au-lieu d'être blanches, elles font d'un très-vif & très-beau rouge. Comme elles n'ont point d'odeur, on ne les cultive que pour le plaisir de la vûe. La plante croît si vîte & s'étend si fort, qu'en peu de tems, on en forme des hayes, de la hauteur d'un homme. Rien n'a plus d'agrément dans un Jardin, lorsqu'elles sont bien touffues. On prendroit de loin leurs fleurs pour autant de rubis, ou pour des étincelles de feu, dont l'éclat est merveilleusement relevé par la verdure des feuilles. Elles s'épanouissent le matin, au lever du Soleil; & conservant leur beauté. pendant tout le jour, elles tombent au coucher de cet Astre, pour saire place à d'autres, qui doivent paroitre le lendemain. Cette plante continue de fleurir ainsi, sans interruption, pendant tout le cours de l'année. Une autre de ses propriétés, c'est qu'il suffit de l'avoir semée une fois; parcequ'elle produit des graines, qui, tombant dans leur maturité, prennent racine, & se renouvellent d'elles-mêmes. Aussi les Jardinier fecs. Av

moins Peuple fe from ployen

EN: citent que pa plaifir paons · cile; & par l'ut faire de orné, impossi dont to gros qu l'on en phans, un fort envoye foin d'i rument

font en moins p font pa nourrir refusoit chaîne fon Ma il dispar aux env Pendan riz qu'o te amor donner manquo

mission.

DE 1

(f) C de nom moins . autres V

(g) II XII

<sup>(</sup>d) Dellon, ubi fupra, pag. 197. Schou- ou l'Arbre de Racines, déja affez connu par ten, pag. 438 & suiv. C'est l'Arvore de Raiz, plusieurs Relations précédentes. R. d. E.

MALAUAR.

Avec tous ces avantages naturels, les Habitans du Malabar entendent moins le Jardinage & n'ont pas la même curiosité pour les fleurs, que les Peuples sujets du Mogol. D'ailleurs, les semmes de cette Côte, au-lieu de se frotter d'essences & de parfums, comme les autres Indiennes, n'em-

ployent que de l'huile de cocos.

& les voili diverses

une partie

gre, d'eau-

t tirés des

tés de tou-

ous le titre

une espèce Indes(d), ille ressem-

s-agréable;

Vaisseaux.

'est que ses

n hauteur,

ié, qu'elles

qu'il n'est

eur origine.

une partie,

oar degrés,

n y trouve

oigts de lar-

emi. Elles

eu de tems.

ıx, qui don-

nême Pays,

la pimper-

es du jafmin

& très-beau

que pour le

u'en peu de

lien n'a plus

n prendroit

lles de feu,

uilles. Elles

leur beauté,

e, pour fai-

e plante con-

burs de l'an-

femée une

leur maturi-

uffi les Jar-

affez connu par

tes. R. d. E.

diniers

ENTRE plusieurs animaux remarquables, les perroquets du Malabar excitent l'admiration des Voyageurs, par leur quantité prodigieuse, autant remarqua-que par la variété de leurs espèces. Dellon assure qu'il avoit souvent eu le bles. plaisir d'en voir prendre jusqu'à deux cens d'un coup de filet (e). Les paons y font aufsi en très-grand nombre. Mais la chasse en est plus disticile; & cette raison, qui la rend plus agréable, est extrémement fortifiée par l'utilité qu'on tire de leurs plumes. Elles servent, dans toute l'Asie, à faire des parasols, des éventails & des chasse-mouches, dont le manche est orné, pour les personnes riches, d'or, d'argent & de pierreries. Il est impossible, si l'on en croit Dellon, d'exprimer la quantité de hiboux (f)(g), dont toute la Côte est infestée. Ces oiseaux nocturnes y sont une sois plus gros qu'en Europe. Ils se perchent, pendant le jour, sur des arbres, où l'on en voit souvent plusieurs milliers. Le Malabar ne produit point d'éléphans, mais on y en amène du dehors (h), & les Princes en nourrissent un fort grand nombre. Lorsqu'ils veulent châtier des Sujets rebelles, ils envoyent des éléphans dans leurs terres. Ces animaux, qu'on prend foin d'irriter, abbatent les maisons & les arbres, ravagent les jardins, rument les campagnes, & forcent les plus obstinés à rentrer dans la soumission.

DE toutes les Contrées de l'Orient, le Malabar est celle, où les tigres sont en plus grand nombre. Il s'y en trouve de trois sortes, qui diffèrent de tigres. moins par la figure que par la grandeur. Ceux de la moindre espèce ne sont pas plus grands que nos plus gros chats. Dellon eut la curiosité d'en nourrir un, pendant quelques mois, au Comptoir François de Tilcery. Il refusoit tout autre aliment que de la chair crue. Quoiqu'il fût lié d'une chaîne assez forte, il s'échappa deux fois. On le reprit la première, & son Maître en reçut une blessure considérable à la main. La seconde sois, il disparut entièrement; mais il ne laissa point de se tenir caché long tems aux environs du Comptoir, où il faisoit une guerre cruelle à la volaille. Pendant qu'il étoit à la chaîne, il avoit l'adresse de répandre une partie du riz qu'on lui présentoit, aussi loin qu'il le pouvoit dans sa situation. Cette amorce attiroit les poules & les cannes. Il feignoit de dormir, pour leur donner la facilité de s'approcher; & s'élançant dessus tout d'un coup, il ne manquoit pas d'en étrangler quelques-unes.

(e) Ibidem. pag. 200. (f) C'est vraisemblablement une erreur de nom, au-lieu de chauves-fouris; du moins, si l'on compare ici Dellon avec les autres Voyageurs.

(g) Il n'est point parlé de ces hiboux

XIII. Part.

LES dans la Relation de Dellon, du moins de l'Edition de Paris. R. d. E.

(b) Cependant les Missionnaires Danois assurent que le Malabar produit des éléphans; & Dellon même dit simplement qu'ils y ont èté apportés du dehors. R. d. E.

Fff

DESCRIPTION DU MALABAR.

Les tigres de la seconde espèce sont les plus communs. Leur grandeur excede rarement celle d'un mouton. Ils causent beaucoup de ravage dans toutes les parties du Malabar, & la soif du sang leur fait attaquer indiffé. remment les hommes & les bestiaux. On leur fait une guerre ouverte. Les Rois excitent leurs Sujets à cette dangereuse chasse, par différens degrés de récompense. Celui qui a délivré le Pays d'un tigre, dans un combat singulier, sans autres armes que l'épée ou la fléche, reçoit un brasselet d'or, qui passe pour ine marque d'honneur aussi distinguée que nos Ordres de Chevalerie. Ceux qui remportent la même victoire à coups de mousquet, ou qui ont employé le secours d'autrui, ne sont recompensés que par une somme d'argent.

Le tigre de la troissème espèce est celui que les Portugais nomment Tigre royal. Il est de la grandeur d'un cheval, & par conséquent plus dangereux que les autres, avec la même férocité. L'espèce en est moins nombreuse. Del' n, qui ne vit pas, fans frayeur, la peau d'un de ces redoutables monstres, rend témoignage qu'on en auroit pû couvrir un lit quarré de six pieds. Ils sont plus communs au Nord de Goa. L'expérience a fait connoître que lorsqu'on rencontre un tigre, si l'on est armé d'un fusil ou d'un pistolet, le parti le plus sage est de tirer en l'air, à moins qu'on ne se croye fûr de le tuer ou de l'abbattre. Le bruit l'étonne & le met en fuite; au-lieu que s'il est feulement blessé, la douleur de sa playe le rend plus terrible.

On assure aussi que la vûe du feu écarte les tigres.

Takals ou Adive.

Son intelligence avec le tigte.

L'Animal que les Indiens nomment Jakar, ou Jakals, & les Portugais Adive, est un autre fleau du Malabar. Il ressembleroit au chien par la figure, s'il n'avoit la queue du renard, & le museau du loup. Les adives se dérobent à la lumière, & ne sortent guères de leurs retraites, que pendant la nuit. Ils marchent ordinairement en troupe. Leur cri est plaintif. A les entendre de loin, on les prendroit pour des enfans de différens âges, qui se plaignent, ou qui pleurent ensemble. Ils font la guerre à toutes fortes de volaille, & ne sont pas moins ennemis des chiens, qui aboyent beaucoup à leur approche. Ils attaquent les enfans; mais un homme, armé d'un bâton, n'a rien à redouter d'eux, quoiqu'ils foyent d'un naturel si féroce, qu'à quelque âge qu'on les prenne, il est impossible de les apprivoifer. Il est souvent arrivé que des adives, entrant dans une maison ouverte & sans défense, ont enlevé des ensans au berceau, ou dans les bras d'une mère effrayée. Tous les Malabares sont persuadés, par de longues observations, que la Nature a mis une singulière intelligence entre le tigre & l'adive. Un tigre, qui cherche sa proye, se sert du secours d'un adive, qui marche devant lui, pour attirer, par ses cris, les chiens ou les enfans hors des maisons. On reconnoît aisément, si l'adive est accompagné d'un tigre, parcequ'alors on n'en entend crier qu'un; au-lieu que si plusieurs se font entendre à la fois, les Malabares ne se croyent pas menacés du plus cruel de leurs ennemis, & leurs précautions font proportionnées à leurs craintes. Dellon raconte, qu'il s'est quelquesois occupé à chercher des adives; & qu'après avoir découvert une de leurs tanières, il y faisoit faire une petite ouverture, par laquelle on introduisoit de la paille où l'on mettoit le feu, pour les étouffer par la fumée. ,, J'ai trouvé, dit-il, dans 22 plu, plusi , nes, LES

bar, q fage, d les prei tes, de intérie les den

LA qui a le Ses gri tes & f fe repo ture qu les Eur fidérab variété auxque caufent ce Gen fe célèl

CE

& de c quit pa On en en figu feur du plus da couleur ne fait dont el n'est po venin f heure. chemin & d'au allant u pagné o qui s'él par l'au connois que les çu des

d'une p

in plusieurs de ces tanières, qui étoient capables de contenir vingt person- Description€ ", nes, jusqu'à trente adives suffoqués (i)".

LES busses sauvages, sont en beaucoup plus grand nombre, au Malabar, que dans tout autre Pays du Monde. Les Habitans en sont peu d'ufage, & n'en mangent point la chair; mais ils permettent aux Etrangers de les prendre ou de les tuer. On fait de leur peau, des fouliers, des bottes, des rondaches, des outres, & une forte de grandes cruches, garnies intérieurement d'ozier, dans lesquelles on conferve & l'on transporte toutes

les denrées molles ou liquides.

grandeur

ige dans

indifféouverte.

rens de-

un com-

ı braffe-

que nos

coups de

mpenfés

ent Tigre

angereux

mbreuse.

loutables ré de fix

fait con-

ou d'un fe crove ; au-lieu

terrible.

es Portu-

en par la

Les adi-

ites, que

est plain-

différens

guerre à

s, qui a-

un hom-

ent d'un

offible de

dans une

, ou dans

, par de

nce entre

ours d'un

ens ou les

accom-

ieu que fi

pas mena-

rtionnées

chercher

l y faifoit e où l'on

lt-il, dans

" plu-

La civette du Malabar est un petit animal, qui ressemble au chat, mais qui a le museau pointu, & dont le cri n'approche point du miaulement. Ses griffes font auffi beaucoup moins dangereuses. [Ses jambes sont courtes & fans jointures; ce qui fait que ne pouvant se coucher par terre pour fe reposer, elle s'accroche à une branche d'arbre.] On tire, d'une ouverture que le mâle & la femelle ont fous la queue, une espèce de graisse, que les Européens nomment Civette, & dont il se fait un Commerce fort considérable dans le Royaume de Calecut. Les singes, dont le nombre & la variété sont incroyables au Malabar, y passent pour des animaux divins, auxquels on élève des Statues & des Temples. Quelque ravage qu'ils y causent, ce seroit un crime capital d'en tuer un, sur les Terres d'un Prince Gentil. Dellon parle de plusieurs sètes, instituées à leur honneur, qui

fe célèbrent avec beaucoup de pompe & de cérémonies (k). CE Voyageur avoit douté, dit-il, de ce qu'il avoit entendu raconter, & de ce qu'il avoit lû fur les couleuvres du Malabar; mais il s'en convainquit par ses yeux, & la présence du spectacle augmenta son étonnement. On en distingue plusieurs espèces, qui diffèrent en grosseur, en couleur, en figure, & sur-tout en malignité. Les unes sont vertes, & de la grosfeur du doigt, mais de cinq à fix pieds de longueur. Elles font d'autant plus dangereuses, que se cachant dans les buissons, entre les feuilles, leur couleur ne permet pas de les appercevoir. Elles ne fuyent point, si l'on ne fait beaucoup de bruit: au contraire, elles s'élancent sur les Passans, dont elles attaquent presque tosijours les yeux, le nez, ou les oreilles. Ce n'est point par leurs morsures qu'elles empoisonnent, mais en répandant un venin subtil, dont l'effet est si funeste, qu'il cause la mort en moins d'une heure. Comme leur rencontre n'est que trop fréquente, l'usage, dans les chemins étroits, est de se faire précéder d'un Esclave, qui frappe de part & d'autre pour les écarter. Un Indien Chrétien, que Dellon avoit connu, allant un jour, du Bourg de Balliepatan, à la Pagode du même lieu, accompagné d'un Malabare, qui le précédoit, vit un de ces dangereux reptiles, serpent tue qui s'élança fur fon Guide, & qui fe glissant par une narine, fortit aussi-tôt par le nez. par l'autre, & demeura pendant des deux côtés. Le Payen tomba fans connoissance, & ne fut pas long-tems sans expirer. Une autre espèce, que les Indiens nomment Nalle Bambou, c'est-à-dire, bonne couleuvre, a reçu des Portugais le nom de Cobra Capello, parcequ'elle a la tête environnée d'une peau large, qui forme une espèce de chapeau. Son corps est émaillé

MALABAR,

Civette du

Couleuvres

d'un Malabas

(i) Ibidem, pag. 224.

(k) Ibidem, pag. 228.

DESCRIPTION MALABAR.

Comment les ferpens font honorés des Malabares.

de couleurs très-vives, qui en rendent la vûe aussi agréable, que ses blessieres sont dangereuses. Cependant, elles ne sont mortelles, que pour ceux qui négligent d'y remédier (1). Les diverses représentations de ces cruels animaux font le plus bel ornement des Pagodes. On leur adresse des prières & des offrandes. Un Malabare, qui trouve une couleuvre dans sa maison, la supplie d'abord de fortir. Si ses prières sont sans effet, il s'efforce de l'attirer dehors, en lui présentant du lait, ou quelqu'autre aliment. S'obstine-t'elle à demeurer?, on appelle les Bramines, qui lui représentent éloquemment les motifs dont elle doit être touchée, tels que le respect du Malabare, & les adorations qu'il a rendues à toute l'espèce. Pendant le séjour que Dellon fit à Cananor, un Sécretaire du Prince Gouverneur fut mordu par un de ces serpens à chapeau, qui étoit de la grosseur du bras, & d'environ huit pieds de longueur. Il négligea d'abord les remèdes ordinaires; & ceux qui l'accompagnoient, se contentèrent de le ramener à la Ville, où le serpent sut apporté aussi dans un vase bien couvert. Le Prince, touché de cet accident, fit appeller sur le champ les Bramines, qui représentèrent à l'animal combien la vie d'un Officier si fidèle, étoit importante Aux prières, on joignit les menaces. On lui déclara que si le à l'Etat. Malade périssoit, elle seroit brûlée vive dans le même bucher. Mais elle fut inexorable, & le Sécretaire mourut de la force du poison. Le Prince fut extrêmement sensible à cette perte. Cependant, ayant fait réflexion que le Mort pouvoit être coupable de quelque faute secrette, qui lui avoit peut-être attiré le courroux des Dieux, il fit porter hors du Palais le vase où la couleuvre étoit renfermée, avec ordre de lui rendre la liberté, après lui avoir fait beaucoup d'excuses, & quantité de profondes révérences.

Une piété bizarre engage un grand nombre de Malabares à porter du lait & divers alimens, dans les forêts, ou fur les chemins, pour la subsistance de ces ridicules Divinités. Quelques Voyageurs, ne pouvant donner d'explication plus raisonnable à cet aveuglement, ont jugé qu'anciennement la vûe des Malabares avoit peut-être été de leur ôter l'envie de venir chercher leur nourriture dans les maifons, en leur fournissant de quoi se nour-

rir au milieu des champs & des bois.

La loi que les Idolâtres s'impofent, de ne tuer aucune couleuvre (m), est peu respectée des Chrétiens, & des Mahométans. Tous les Etrangers, qui s'arrêtent au Malabar, font main-basse sur ces odieux reptiles; & c'est rendre fans doute un important service aux Habitans naturels. Il n'y a point de jour où l'on ne fût en danger d'être mortellement blessé, jusques dans les lits, si l'on négligeoit de visiter toutes les parties de la maison Serpent d'u- qu'on habite. On trouve encore une espèce de serpens fort extraordinainemonstrueu- res, longs de quinze à vingt pieds, & si gros qu'ils peuvent avaller un homme. Ils ne passent pas néanmoins pour les plus dangereux, parceque leur monstrueuse grosseur les fait découvrir de loin, & donne plus de facilité à les éviter. On n'en rencontre guères que dans les lieux inhabités.

se grandeur.

(1) Les Malabares ont des remèdes spé nent ce nom, & d'autres les nomment seres ques contre la morsure des serpens. R. d. E. pens, en général. (m) La plupart des Voyageurs leur don-

Dellon ( les avoi fur le ri troncs d dans le & qui c quelques SCHO

ont, Leur une g trangl mal; vrai, qui v qu'un

> LE m més Pre comme ! nuire au ment, fa bres d'ui plus bea quelques tirent (

(n),, 1,, ques Ch

l'ont i

dre m

étant all enfant, de à la "cher, à " feuilles " qu'au fo " tigués d " mais ne "riture, " pour all " tendiren "fés, qu' " Cependa ,, plaindre

,, vres ave " barras d " que leu " couleuv " ne cou

" prochan

", n'achev , fieurs ex , couper

bleffuur ceux s cruels es priès fa maiefforce it. S'obent élodu Mait le féfut mororas, &

ordinai-

à la Vil-Prince, ui repréportante que si le Mais elle Le Prinait réflette, qui s du Padre la lirofondes er du lait

t donner ennement nir cherfe nourvre(m), trangers, ; & c'est Il n'y a , jusques a maison raordinai-

fubfiftan-

inhabités. Delmment fer-

ıvaller un

parceque

lus de fa-

Dellon en vit plusieurs sois de morts, après de grandes inondations, qui les avoient fait périr, & qui les avoient entraînés dans les Campagnes, ou sur le rivage de la Mer. A quelque distance, on les auroit pris pour des troncs d'arbres, abbattus & desséchés. Mais il les peint beaucoup mieux, dans le récit d'un accident, dont on ne peut douter sur son témoignage (n), & qui confirme ce qu'on a lû dans d'autres Relations sur la voracité de quelques serpens des Indes.

SCHOUTEN donne, à ces monstres affamés, le nom de Polpogs. ,, Ils ont, dit-il, la tête affreuse, & presque semblable à celle du sanglier. Leur gueule & leur gosier s'ouvrent jusqu'à l'estomac, lorsqu'ils voyent une groffe pièce à dévorer. Leur avidité doit être extrême, car ils s'étranglent ordinairement, lorsqu'ils dévorent un homme, ou quelque animal; on prétend, d'ailleurs, que l'espèce n'en est pas venimeuse. Il est vrai, que nos Soldats, presses de la faim, en ayant quelquesois trouvé, qui venoient de crever pour avoir avallé une trop grosse pièce, telle qu'un veau, les ont ouverts, en ont tiré la bête qu'ils avoient dévorée, " l'ont fait cuire, & l'ont mangée, fans qu'il leur en foit arrivé le moin-,, dre mal (o).

Le même Ecrivain en décrit une espèce, que les Hollandois ont nommés Preneurs de rats, parcequ'ils vivent effectivement de rats & de souris, comme les chats, & qu'ils se nichent dans les toits des maisons. Loin de nuire aux hommes, ils passent sur le corps & le visage de ceux qui dorment, sans leur causer aucune incommodité. Ils descendent dans les chambres d'une maison, comme pour les visiter; & souvent ils se placent sur le plus beau lit. On embarque rarement du bois de chauffage, fans y jetter quelques-uns de ces animaux, pour faire la guerre aux insectes qui s'y retirent (p).

(n), Pendant la récolte du riz, quel, ques Chrétiens qui avoient été Gentils, étant allés travailler à la terre, un jeune enfant, qu'ils avoient laisse seul & mala-" de à la maison, en sortit pour s'aller coucher, à quelques pas de la porte, sur des ", feuilles de palmier, où il s'endormit juf-", qu'au soir. Ses parens, qui revinrent satigués du travail, le virent dans cet état; " mais ne pensant qu'à préparer leur nour-" riture, ils attendirent qu'elle fût prête, " pour aller l'éveiller. Bien tôt ils lui entendirent pousser des cris à demi étouffés, qu'ils attribuèrent à fon indisposition. Cependant, comme il continuoit de se , plaindre, quelqu'un fortit, & vit, en s'approchant, qu'une de ces grosses couleu-" vres avoit commence à l'avaller. L'embarras du père & de la mère fut aussi grand " que leur douleur. On n'osoit irriter la ", couleuvre, de peur qu'avec ses dents elle ", ne coupât l'enfant en deux, ou qu'elle ", n'achevât de l'engloutir. Enfan, de plu-, fieurs expédiens, on préféra celui de la couper par le milieu du corps; ce que le " plus adroit & le plus hardi exécuta fort " heureusement d'un seul coup de sabre. " Mais comme elle ne mourut pas d'abord, " quoique séparée en deux; elle serra, de ses dents, le corps tendre de l'enfant, & " l'infecta tellement de son venin, qu'il ex-" pira peu de momens après. Un foir, ajoûte Dellon, après avoir " foupé, nous entendîmes un adive qui crioit " seul, proche de nôtre Maison, & d'une

" manière si extraordinaire, que tout le " bruit de nos chiens ne le fit point écarter. ", Nous fîmes fortir nos gens, avec leurs " armes, par précaution contre les tigres. ,, Ils trouvèrent qu'une couleuvre avalloit " l'adive, qu'elle avoit apparemment trou-" vé endormi. Ils la tuèrent & l'adive aussi Elle n'avoit pas plus de dix pieds de long". Ubi suprà, pag. 241.

(0) Tom. I. pag. 483.

(p) Ibidem. Nota. Cet Article de la Description du Malabar a été détaché du Tome XI. de l'Edition de Paris. R. d. E.

DESCRIPTION DU MALABAR.

Ce qu'ils font capables

Serpens qui chats dans les maisons.

## 

DESCRIPTION GOLKONDE.

## Description du Royaume de Golkonde.

EPRENONS un article, d'où l'enchaînement de quelques autres fu. jets nous a trop éloignés. Methold & Tavernier semblent répéter avec complaifance qu'ils ont fait un long féjour dans le Royaume de Golkonde, & qu'ils y ont tourné leur attention sur tout ce qui s'attire la curiofité d'un Etranger. C'est de leurs observations réunies que cette description sera composée.

Golfe de Bengale, & fes principaux Royaumes.

LE Golfe de Bengale qui s'étend depuis le Cap de Comorin, sous le huitième degré de latitude du Nord, jusqu'à Chatigam, qu'on place au vingtdeuxième degré, contient dans cette étendue environ mille lieues (a) de Côte. Son ouverture est de neuf cens lieues; & le Cap de Sincapur, qui est sous le premier degré de latitude australe, le ferme de l'autre côté. La Côte du Golfe offre plusieurs Royaumes, dont les plus célèbres font ceux de Bisnagar, de Golkonde, de Bengale, d'Arakan, & de Pegu. Elle est coupée de plusieurs petites Rivières, dont le nom est obscurci par le voifinage du Gange, un des plus grands & des plus fameux Fleuves du Monde (b).

Bifnagar.

BISNAGAR, le premier, le plus ancien & le plus confidérable de tous ces Etats, s'est divisé, avec le tems, entre les Princes voisins, & plusieurs Naikes', ou Gouverneurs de Provinces, qui ont profité des guerres civiles, pour s'y établir par les armes (c). C'est dans une des divisions de ce grand

Royaume qu'est située la fameuse Ville de Saint-Thomé (d).

Golkonde

CELUI de Golkonde, qui le suit au Nord-Est, prend son nom de la Vil-& a Capitale. le de Golkonde, qui en cst la Capitale, & que les Persans & les Mogols nomment Hidraband (e). On ne trouve, dans aucun Voyageur, l'exacte mesure de son étendue; & les Itinéraires de Tavernier ne peuvent donner là-dessus que des lumières d'autant plus imparfaites, que diverses révolu-Qualités du tions y ont apporté beaucoup de changemens (f). Mais, en général, le Royaume de Golkonde est un Pays dont on vante la fertilité. Il produit abondamment du riz & du bled, toutes fortes de bestiaux & de volailles, & les autres nécessités de la vie. On y voit quantité d'Etangs, qui font

Pays.

(a) L'Auteur entend des lieues Angloifes, qui font de cinq mille quatre cens cin-

quante - quatre pieds (1).

(b) Sa source étoit encore inconnue du tems de l'Auteur. On fçait aujourd'hui qu'il la prend dans les montagnes qui bordent le petit Tibet, au Sud-Ett, à quatre-vingtfeize degrés de longitude, & trente cinq degrés quarante cinq minutes de latitude du Nord. Il se jette par deux embouchures

dans le Golfe de Bengale. (2).

(c) De-là vient que ces Parties ont pris différens noms, tels que Carnate, Narfingue, Chandegri, &c.

(d) A treize degrés dix minutes de latitude du Nord.

(e) Ou plutôt Hayder - abad. R. d. E. (f) Voyez la dernière, à la fin de cet Ar-

ticle.

(1) A ce compte ce ne feroir que f.pt cens foixante-dix lieues pareilles, pour quatorze degrés de latitu-

(2) C'est à dire apparemment deux principales ; car il y en a plusieurs autres. R. d. E.

remplis n'ont qu l'Art à f & la fori n'a besoi Ces chau pluyes, la campa dité des

LE cl fons. N feulemen qui femb nairemer que le So chaifes d obligé de Mais cet puis neu fuite un de voyag leurs pala d'Août, bent alo Habitans terres ét autres gr fuivante. de Févri mois de de Golke On y fai trois foi LES .

portionn climat fi Leur Re font atta Les Idol Quoi

tale du une Fort

(g) Ta pag. 85. (b) M utres fu-

t répéter de Golre la cue deferip-

us le huiau vingts (a) de Sincapur, autre côs célèbres de Pegu. obscurei x Fleuves

le de tous e plusieurs es civiles, e ce grand

de la Viles Mogols , l'exacte nt donner es révoluénéral, le Il produit volailles, qui font rem-

ties ont pris , Narfingue,

tes de latitu-

R. d. E. fin de cet Ar-

grés de latitu-

remplis de bon poisson, sur-tout d'une espèce d'éperlans sort délicats, qui n'ont qu'une arrête au milieu du corps. La Nature a contribué plus que l'Art à former ces Etangs, dont Tavernier admire également la multitude & la forme. La plupart, dit-il, font dans des lieux un peu élevés, où l'on n'a besoin que de faire une chaussée du côté de la plaine, pour retenir l'eau. Ces chauffées ont quelquefois une demie-lieue de long. Après la faifon des pluyes, on ouvre de tems en tems les écluses, pour laisser couler l'eau dans la campagne, où étant reçue dans divers petits canaux, elle fert à la fécon-

dité des terres (g). Le climat est fort sain. Les Habitans divisent leurs années en trois saisons. Mars, Avril, Mai & Juin sont l'été; car, dans cet espace, nonseulement l'approche du Soleil cause beaucoup de chaleur, mais le vent, qui sembleroit devoir la temperer, l'augmente à l'excès. Il y soussile ordinairement, vers le milieu de Mai, un vent d'Guest qui échauffe plus l'air que le Soleil même. Dans les chambres les mieux fermées, le bois des chaifes & des tables est si ardent qu'on n'y sauroit toucher, & qu'on est obligé de jetter continuellement de l'eau fur le plancher & fur les meubles. Mais cette ardeur excessive ne dure que six ou sept jours, & seulement depuis neuf heures du matin jusqu'à quatre heures après midi. Il s'élève enfuite un vent frais, qui la tempère agréablement. Ceux qui ont la témérité de voyager, pendant ces extrêmes chaleurs, sont quelquesois étouffés dans leurs palanquins (b). Elles dureroient pendant tous les mois de Juillet, d'Août, de Septembre & d'Octobre, si les pluyes continuelles, qui tombent alors en abondance, ne rafraîchissoient l'air, & n'apportoient aux Habitans le même avantage que les Egyptiens reçoivent du Nil. Leurs terres étant préparées par cette inondation, ils y sèment leur riz & leurs autres grains, sans espérer d'autre pluye avant la même saison de l'année fuivante. Ils comptent leur hyver aux mois de Décembre, de Janvier &

Les Habitans de Golkonde sont presque tous de belle taille, bien proportionnés, & plus blancs de visage qu'on ne pourroit se l'imaginer d'un climat si chaud. Il n'y a que les Paysans qui soyent un peu bazanés (k). Leur Religion est un mêlange d'Idolâtrie & de Mahométisme. Ceux qui sont attachés à la secte de Mahomet, ont adopté la doctrine des Persans.

de Février: mais l'air ne laisse pas d'être alors aussi chaud, qu'il l'est au

mois de Mai dans les Provinces Septentrionales de France. Auffi les arbres

de Golkonde font-ils toûjours verds, & toûjours chargés de fruits murs.

On y fait deux moissons de riz. Il se trouve même des terres qu'on sême

Les Idolâtres fuivent celle des Bramines (1).

Quolque l'usage fasse donner à présent le nom de Golkonde à la Capitale du Royaume, elle se nomme proprement Bagnagar. Golkonde est une Forteresse qui en est éloignée d'environ deux lieues, où le Roi fait sa de Golkonde.

DESCRIPTION GOLKONDE.

Son climat & les faisons,

> Religion des Habitans.

Bagnagar, véritable nom de la Capitale.

trois fois (i).

<sup>(</sup>g) Tavernier, ubi fupra. Tom. II.

<sup>(</sup>b) Methold, dans Thevenot, pag. 3.

<sup>(</sup>i) Methold, ubi fuprà. Tavernier, pag. 90.

<sup>(1)</sup> Tavernier, pag. 86.

DESCRIPTION
DE
GOLKONDE.

Origine & Description de cette Ville.

résidence ordinaire, & qui n'a pas moins de deux lieues de circuit. La Ville de Bagnagar fut commencée par le bifayeul du Monarque, qui occupoit le Trône pendant le Voyage de Tavernier, à la follicitation d'une de ses femmes qu'il aimoit passionnément, & qui se nommoit Nagar. Ce n'étoit auparavant qu'une Maison de plaisance, où l'on entretenoit de fort beaux Jardins pour le Roi. En y jettant les fondemens d'une grande Ville, il lui fit prendre le nom de sa femme; car Bag-nagar, signifie le Jardin de Nagar. Elle est à dix-sept degrés d'élévation, moins deux minutes. Le Pays qui l'environne est plat. On y rencontre, à peu de distance, quantité de grandes roches, qui ressemblent à celles de la Forêt de Fontainebleau. Une grande Rivière baigne les murs, du côté du Sud-Ouest, & va se jetter proche de Mazulipatan, dans le Golfe de Bengale. On la passe, à Bagnagar, sur un grand Pont de pierre, dont la beauté ne le cède guères à celle du Pont-neuf de Paris. La Ville est bien bâtie, & de la grandeur d'Orléans. On y voit plutieurs belles & grandes rues, mais qui n'étant pas mieux pavées que toutes les Villes de Perse & des Indes, sont fort incommodes en été, par le fable & la pouffière dont elles font remplies (m).

Avant que d'arriver au Pont, on trouve un grand Fauxbourg, nommé Erengabad, long d'une lieue, qui n'est habité que par des Marchands & des Ouvriers. La Ville n'a guères d'autres Habitans que des Personnes de qualité, des Officiers de la Maison du Roi, des gens de Justice, & des gens de Guerre. Mais, depuis dix heures du matin jusqu'à quatre ou cinq heures du foir, les Marchands & les Courtiers du Fauxbourg ont la liberté d'y venir négocier avec les Marchands Etrangers. On voit, dans Erengabad, deux ou trois belles Mosquées, qui servent comme de Caravanseras aux Voyageurs. Les lieux voisins offrent plusieurs Pagodes. C'est par le même Fauxbourg qu'on se rend de la Ville à la Forteresse des

Golkonde (n).

Après avoir passé le Pont, on entre dans une grande rue, qui mène au Palais du Roi, & qui présente à main droite les Maisons de quelques Seigneurs, avec quatre ou cinq beaux Caravanseras à deux étages. Cette rue est terminée par une grande Place, sur laquelle règne une des faces du Palais, & au milieu s'avance un Balcon, d'où le Roi donne audience au Peuple. La grande porte du Palais donne sur une autre Place. Elle fait

(m) Le même, ibidem.

(n) Methold, pag 87. Ajoûtons, pour donner plus de vraisemblance au récit de Tavernier, que ce Voyageur judicieux, qui avoit vû cette Ville assez près de son origine, rend témoignage que le nouveau Palais surpassoit en magnificence tous les autres Palais des Indes. Il a, dit-il, douze miles de circuit. Il est tout bâti de pierre; & dans plusieurs endroits, où nous n'employons ici que le fer, comme aux barreaux des senêtres, c'est de l'or massif. On tient ce Prince pour le plus riche des Indes, en élé-

phans & en pierreries. Il tire son origine des Persans, & a retenu leur Religion, qui diffère tellement de celle des Turcs, qu'un nommé Méene, qui se vantoit d'être de la race de Mahomet, me disoit qu'il prieroit plutôt Dieu pour un Chrétien que pour un Sunny, c'est-à-dire, pour un Mahométan hérétique. Ce Prince & tous ses Prédécesseurs ont gardé le titre de Cotub-cba. Cotub, en Arabe, fignisse esseu; comme s'ils étoient l'appui & le soutien de Mahomet. Metbold, ubi suprà, pag. 3.

la Gar
parle a
depuis
toutes

l'entré

toutes tout, fe faire que cir & qu'i guerre qui aur de tout DE

on trouentretic des du aux prirencons de Gol du pair te, ces magnificate.

Gouver afferme tinuent ve poir ner le I de la de yement un Gou pose les il n'y a la durée

Maître

On font fit trois: Cl'occasie

(0) T (p) M XII rcuit. La qui oction d'une Vagar. Ce oit de fort rande Ville le Fardin nutes. Le ce, quanti-Fontaineuest, & va n la passe, cède guères la grandeur

(m). g, nommé ands & des ersonnes de ce, & des itre ou cinq g ont la livoit, dans me de Cars Pagodes. orteresse de

n'étant pas

fort incom-

qui mène au ielques Sei-Cette rue aces du Pae audience e. Elle fait l'entrée

e fon origine Religion, qui Turcs, qu'un d'être de la qu'il prieroit que pour un Mahométan ses Prédécesotub-cba. Cocomme s'ils de Mahomet.

l'entrée d'une vaste cour, entourée de portiques, qui servent de retraite à Description la Garde Royale. De cette cour, on passe dans une autre, dont Tavernier parle avec beaucoup d'admiration. " Elle est environnée, dit-il, de beaux " appartemens dont le toît est en terrasses, sur lesquelles, comme sur cel-" les du quartier du Palais où l'on tient les éléphans, il y a de beaux jar-", dins, & de si gros arbres, qu'on s'étonne que les voutes puissent porter " ce fardeau".

Dans un autre endroit de la Ville, on voit une Pagode, commencée depuis cinquante ans & demeurée imparfaite, qui fera la plus grande de toutes les Indes, s'il arrive jamais qu'elle foit achevée. On admire, furtout, la grandeur des pierres. Celle de la niche, qui est l'endroit où doit se faire la prière, est une roche entière, d'une si prodigieuse grosseur, que cinq ou fix cens hommes ont employé cinq ans à la tirer de la carrière, & qu'il a fallu quatorze cens bœufs pour la traîner jusqu'à l'Edifice. Une guerre du Roi de Golkonde & du Mogol a fait suspendre ce bel Ouvrage, qui auroit passé, suivant Tavernier, pour le plus merveilleux Monument de toute l'Asie.

DE l'autre côté de la Ville, sur le chemin qui conduit à Masulipatan, on trouve deux grands Etangs, chacun d'une lieue de tour, sur lesquels on entretient constamment quelques Barques fort ornées, pour les promenades du Roi. Les bords offrent plusieurs belles maisons, qui appartiennent aux principaux Seigneurs de la Cour. A trois lieues de Bagnagar, on rencontre une très-belle Mosquée, qui contient les Tombeaux des Rois de Golkonde, & dans laquelle on distribue, chaque jour après-midi, du pain & du pilau à tous les Pauvres qui se présentent. Aux jours de fête, ces Tombeaux, qu'on couvre de riches tapis, forment un spectacle magnifique (0).

LE Roi de Golkonde, comme la plûpart des autres Rois des Indes, est Maître abfolu de toutes les terres de fon Empire. Elles font divifées en Gouvernemens, que les Gouverneurs tiennent à ferme de la Cour, & qu'ils afferment eux-mêmes à des Particuliers, par d'autres subdivisions qui continuent ainsi jusqu'au plus bas Ordre du Peuple. Celui qui ne se trouve point en état de payer sa ferme n'a pas d'autre ressource que d'abandonner le Pays. Alors, sa femme & tous ses parens deviennent comptables de la dette. Les Gouverneurs & les grands Fermiers qui manquent au pavement, font punis à coups de canne. Methold vit expirer, fous les coups, un Gouverneur de Masulipatan. Tous les ans, au mois de Juillet, on expose les Gouvernemens en vente; & comme ils se donnent au plus offrant, il n'y a pas de violences & d'exactions que ces Officiers n'exercent pendant la durée de leur bail (p).

On compte, dans le Pays, foixante & fix Places fortes, dont la plûpart font situées sur des rochers d'un très-difficile accès. Methold en avoit vû trois: Cundapoli, Cundavera, & Bellum-Cunda (q). Un jour qu'il avoit eu l'occasion de rendre visite au Gouverneur de Cundapoli, sa curiosité lui fit

(0) Tavernier, pag. 87. (q) Dans la langue du Pays, Cunda si-(p) Methold, pag. 4. gnifie une Montagne.

Ggg

GOLKONDE.

Edifice mer.

Etangs & Tombeaux des Rois de Golkonde.

Leur Gouleurs forces.

Places for-

XIII. Part.

DESCRIPTION DE GOLKONDE.

fouhaiter de voir le Château. Le Gouverneur lui dit qu'avec la qualité de Commandant dans la Province, il n'avoit pas lui-même le droit d'y entrer fans un ordre du Prince, qui ne s'obtenoît qu'avec beaucoup de peine. Il ajoûta que cette Forteresse étoit composée de soixante Forts, qui se commandoient mutuellement, & qui ensermoient des campagnes d'une grande étendue, où le riz & les arbres fruitiers étoient soigneusement cultivés. Methold observa cette Place dans l'éloignement. Elle lui parut située sur un rocher, que sa forme rend inaccessible, à l'exception d'un chemin étroit par lequel on y peut monter. Elle est d'ailleurs ensermée d'un mur trèsépais & slanquée de quelques bastions. Ceux qui l'ont bâtie ont tiré partifort habilement de sa situation: Elle ne peut être minée. Elle commande tous les lieux voisins. C'est une retraite que la Nature & l'Art semblent avoir formée de concert, pour la sureté d'un Prince malheureux, après la perte d'une bataille (r).

Division du Peuple de Golkonde, en quarante-quatre Tribus.

Le Peuple de Golkonde est divisé en quarante-quatre Tribus, & cette division sert à règler les rangs & les prérogatives. La première Tribu est celle des Bramines, qui font les Prêtres du Pays & les Docteurs de la Religion dominante. Ils entendent si bien l'Arithmétique, que les Mahométans mêmes les employent pour leurs comptes. Leur méthode est d'écrire, avec une pointe de fer, sur des feuilles de palmites. Ils tiennent par tradition, de leurs ancêtres, les fecrets de la Médecine & de l'Astrologie, qu'ils ne communiquent jamais aux autres Tribus (s). Methold vérifia, par diverses expériences, qu'ils n'entendent pas mal le calcul des Tems, & la prédiction des Eclipses. C'est par l'exercice continuel de ces connoissances, qu'ils ont si bien établi leur réputation dans toutes les Indes, qu'on n'entreprend rien sans les avoir consultés. Mais rien n'a tant servi à la relever, que l'honneur qu'ils ont eu de donner deux Rois de leur race; l'un à Calecut, & l'autre à la Cochinchine (t). Après eux, la Tribu des Famgams tient le fecond rang. C'est un autre Ordre de Prêtres, qui observent les cérémonies des Bramines, mais qui ne prennent point d'autre nourriture que du beurre, du lait, & toutes fortes d'herbages, à l'exception des oignons, auxquels ils ne touchent jamais, parcequ'il s'y trouve certaines veines, qui paroissent avoir quelque ressemblance avec du fang.

Les Comitis, qui composent la troisième Tribu, sont des Marchands, dont le principal Commerce est de rassembler les toiles de coton, qu'ils revendent en gros, & de changer les monnoyes. Leur habileté va si loin dans les changes, qu'à la seule vûe d'une pièce d'or, ils parient d'en connoître la valeur à un grain près. La Tribu de Campo-Varo, qui suit immédiatement, est composée des Laboureurs & des Soldats. C'est la plus nombreuse. Elle ne rejette l'usage d'aucune sorte de viande, à l'exception des bœuss & des vaches. Mais elle regarde comme un si grand excès d'inhumanité, de tuer des animaux, dont l'homme reçoit tant de service, que

le plus in me, aux quatre fi bauche, tuent qu munes, fâme profans hon pas rebu plus laid qu'il naît mères (\*\* Les

P

tail, les un mot, autant de tre relati dernière reçue da meurer cauroit to fonction marchan la même

(v) Or le chant, rendre le tures qu', vû, dit , ver une , fus la , bras, q , felleme , tre les Metbold, , tant de

, tant de
,, tale, de
,, teresse,
,, plus de
,, ga. E
,, mais e
,, dredis,

" leur In " fenter " Roi. " fent en

" un Eu " main q " à la fr

" tes de " hutes;

<sup>(</sup>r) Methold, pag. 4.

dans l'Article de la Religion commune des

<sup>(</sup>s) Voyez ce qui concerne les Bramines, I

<sup>(</sup>t) Methold, pag. 5.

GOLKONDE.

le plus indigent de cet Ordre n'en vendroit pas un, pour la plus grosse som- Description me, aux Etrangers qui les mangent; quoiqu entr'eux ils fe les vendent pour quatre francs ou cent fous. La Tribu fuivante est celle des femmes de débauche, dont on distingue deux sortes; l'une, de celles qui ne se prostituent qu'anx hommes d'une Tribu supérieure; l'autre, des semmes communes, qui ne refusent leurs faveurs à personne. Elles tiennent cette infâme profession de leurs ancêtres, qui leur ont acquis le droit de l'exercer sans honte. Les filles de leur Tribu, qui ont assez d'agrémens pour n'être pas rebutées de l'autre Sexe, sont élevées dans l'unique vûe de plaire. Les plus laides font mariées à des hommes de la même Tribu, dans l'espérance qu'il naîtra d'elles, des filles affez belles pour réparer la difgrace de leurs mères (v).

a qualité de

t d'y entrer

e peine. Il

qui se com.

une grande

ent cultivés.

at située sur

hemin étroit

in mur très-

ht tiré parti

e commande

rt semblent

ix, après la

s, & cette

e Tribu est

rs de la Re-

es Mahomé-

est d'écrire,

nt par tradi-

logie, qu'ils

ifia, par di-

'ems, & la

connoissan.

ndes, qu'on t fervi à la leur race;

, la Tribu

Prêtres, qui

point d'au-

erbages, à

rcequ'il s'y

blance avec

Marchands,

, qu'ils re-

va fi loin

arient d'en

qui fuit im-

est la plus

l'exception

excès d'in-

rvice, que

commune des

Les Orfèvres, les Charpentiers, les Massons, les Marchands en détail, les Peintres, les Selliers, les Barbiers, les Porteurs de palanquins, en un mot, toutes les professions qui servent aux usages de la Société, sont autant de Tribus, qui ne s'allient jamais entr'elles, & qui n'ont pas d'autre relation avec les autres que celle de l'intérêt & des besoins mutuels. La dernière est celle des Piriaves. Cette malheureuse espèce de Citoyens n'est reçue dans aucune autre Tribu. Elle n'a pas même la permission de demeurer dans les Villes. Le plus vil Artisan d'une Tribu supérieure, qui auroit touché par hazard un Piriave, feroit obligé de se laver aussi-tôt. Leur fonction est de préparer les cuirs, de faire des fandales, & d'emballer les marchandises (x). Malgré cette odieuse différence, toutes les Tribus ont la même Religion, & les mêmes Temples; car le Mahométisme n'a guères

(v) On fait apprendre, aux plus jolies, le chant, la danse, & tout ce qui peut leur rendre le corps souple. Elles font des postures qu'on croiroit impossibles. " vû, dit l'Auteur, une fille de huit ans le-" ver une de ses jambes aussi droit, par-des-" fus la tête, que j'aurois pû lever mon " bras, quoiqu'elle fût debout & foutenue ", seulement sur l'autre. Je leur ai vû met, tre les plantes des pieds sur leur tête ". Metbold, pag. 6. Tavernier dit: ,, il y a " tant de femmes publiques, dans la Capi-" tale, dans ses Fauxbourgs & dans la For-", teresse, qu'on en compte ordinairement " plus de vingt mille fur les Rôles du Deroga. Elles ne payent point de tribut: mais elles font obligées, tous les Ven-" dredis, de venir en certain nombre, avec " leur Intendante & leur Musique, se pré-", fenter dans la Place devant le Balcon du " Roi. Si ce Prince s'y trouve, elles dan-" fent en sa préfence; & s'il n'y est pas, " un Eunuque vient leur faire figne de la " main qu'elles peuvent se retirer. Le soir, " à la fraîcheur, on les voit devant les por-", tes de leurs maisons, qui sont de petites " hutes; & quand la nuit vient, elles met" tent pour signal, à la porte, une chandel-" le ou une lampe allumée. C'est alors qu'on " ouvre aussi toutes les boutiques où l'on " vend le tari, boisson tirée d'un arbre, & qui " est aussi douce que nos vins nouveaux. On " l'apporte de cinq ou fix lieues, dans des " outres, fur des chevaux qui en portent un " de chaque côté, & qui vont le grand trot. " Le Roi tire, de l'impôt qu'il met fur le " tari, un revenu considérable; & c'est " principalement dans cette vûe qu'il per-" met tant de femmes publiques, parcequ'el-" les en occasionnent une grande consom-" mation. Ces femmes ont tant de fouples-" fe, que lorsque le Roi, qui règne présen-" tement, voulut aller voir la Ville de Ma-" sulipatan, neuf d'entr'elles représentèrent " admirablement bien la figure d'un élé-" phant, quatre faifant les quatre pattes, ,, quatre autres le corps, & une la trompe; " & le Roi , monté dessus, dans une manière , de Trône, fit de la forte fon entrée dans la Ville". Ubi fup. pag. 90.

(x) On a vû quelque chose d'approchant dans la Description de l'Isle de Ceylan, au

Ggg 2

Tome XI.

GOLKONDE.

Etrange superstition.

Description trouvé de faveur qu'à la Cour. Ces Temples, ou ces Pagodes, font ordinairement fort obscurs, & n'ont pas d'autre lumière que celle qu'ils recoivent par les portes, qui demeurent toûjours ouvertes. Chacun y choisit son Idole. Ils servent aussi de retraite à ceux qui voyagent. Methold fut obligé de se loger un jour dans le Temple de la petite Verole, dont l'Idole principale représentoit une grande femme maigre, avec deux têtes & quatre bras. Le Fondateur de cet Edifice lui raconta, que cette maladie s'étant répandue dans sa famille, il avoit fait vœu de lui bâtir un Temple, & qu'elle avoit cessé aussi-tôt. Les plus devots, s'ils sont moins riches, lui font un autre vœu. L'Auteur fut témoin du zèle avec lequel il s'exécute. On fait, à l'Adorateur, deux ouvertures, avec un couteau, dans les chairs des épaules, & l'on y passe les pointes de deux crocs de fer. Ces crocs tiennent au bout d'une solive posée sur un essieu, qui est porté par deux roues de fer; de-forte que la folive a fon mouvement libre. D'une main, l'Adorateur tient un poignard; de l'autre, une épée. On l'élève en l'air; & dans cet état, on lui fait faire un quart de lieue de chemin, par le mouvement des roues. Pendant cette procession, il fait mille différens gestes avec ses armes. Methold, qui en vit accrocher successivement quatorze à la folive, s'étonna que la pesanteur du corps ne fit pas rompre la peau par laquelle il est attaché. Cette douleur n'arrache aucune marque d'impatience à ceux qui la fouffrent. On met un appareil fur leurs playes. Ils retournent chez eux dans un triste état, mais consolés par le respect & l'admiration des Spectateurs (y).

Mariages, & trifte condition des femmes veu-

Le droit de marier les enfans appartient aux pères & aux mères, qui leur choisissent toûjours un parti dans la même Tribu, & le plus souvent dans la même famille; car ils n'ont aucun égard aux degrés de parenté. Ils ne donnent rien aux filles en les mariant. Le mari est même obligé de faire quelque présent au père. On marie les garçons dès l'âge de cinq ans, & les filles à l'âge de trois; mais on suit les loix de la Nature, pour la conformation. Elle est fort avancée, dans un climat si chaud, & Methold a vû des filles devenir mères avant l'âge de douze ans. La cérémonie du mariage consiste à promener les deux époux, dans un palanquin, par les rues & les places publiques. A leur retour, un Bramine étend un drap, fous lequel il fait passer une jambe au mari, pour presser de son pied nud celui de la jeune épouse, qui est dans le même état. Si le mari meurt avant sa femme, la veuve n'a jamais la liberté de se remarier; sans excepter celles dont le mariage n'a pas été confommé. Leur condition devient fort malheureuse. Elles demeurent renfermées dans la maison de leur père, dont elles n'obtiennent jamais la permission de fortir, assujetties aux ouvrages les plus fatiguans, privées de toutes fortes d'ornemens & de plaifirs. Enfin cette contrainte est si pénible, que la plûpart prennent la fuite, pour mener une vie plus libre : mais elles font obligées de s'éloigner de leur famille, dans la crainte d'être empoisonnées par leurs parens, qui se font un honneur de cette vengeance (z).

Education des Enfans.

LA Circoncisson, suivant les termes de l'Auteur, est aussi inconnue, à

(y) Methold, pag. 7 & 8.

(z) Methold, pag. 8.

Golkon tre cére leur Tr mes de tement. quelque pas plus rampan laver le vés ave En sorta leur per manteau veux, avec de cou (a que Vil ne gagi pour les gers for Pays, q fans qu' quins n' de diver fement

> vivres ( L'us. de les e fine. I posture Pays, le fonnoier répandu reuses 1 feul fond le trouve Pays des à Golko leur laif tendress

> > (a) M nier , qu' tout - à - fa & quelqu la plûpart

font ordii'ils reçoin y choisit Methold role, dont deux têtes tte maladie n Temple, ins riches. il s'exécu-, dans les e fer. Ces t porté par re. D'une On l'elève hemin, par e différens ement quarompre la

ine marque

eurs playes. respect &

nères, qui lus fouvent parenté. Ils ligé de faicinq ans, our la con- $\mathbf{\&}$  Methold rémonie du n, par les d un drap, n pied nud i meurt aans excepon devient de leur pèjetties aux & de plaint la fuite, ner de leur

nconnue, à Gol-

qui se font

Golkonde, que le Baptême. A la naissance des enfans, on ne fait pas d'au- Description tre cérémonie que de leur donner un nom, qui est pris ordinairement de leur Tribu, ou de quelque qualité qu'on découvre sur leur corps. Les femmes de cette Contrée ne connoissent presque point les douleurs de l'enfantement. La plûpart se lavent deux ou trois jours après leur délivrance, & quelques-unes dès le premier jour. L'éducation des enfans ne leur cause pas plus de peine. Elles les laissent nuds jusqu'à l'âge de sept ou huit ans, rampant ou se roulant sur la terre; & le soin qu'elles ont seulement de les laver les tient toûjours fort nets. Les enfans des personnes riches sont élevés avec plus de soin, mais sans habits, à l'exception des jours de sête. En fortant de l'enfance, les hommes portent une pièce de coton blanc, qui leur pend de la ceinture aux genoux; & sur les épaules, une espèce de manteau, qui les couvre jusqu'au milieu du corps. Ils relèvent leurs cheveux, qu'ils laissent croître comme les femmes. Ils portent le turban, avec des anneaux aux oreilles, de petites perles & des chaînes d'argent au cou (a). Leur caractère est doux & civil. Tous les Artisans de chaque Ville travaillent pour le même falaire. Le Maréchal & l'Orfèvre ne gagnent que cinq ou six sous par jour, quoique l'un fasse des fers pour les chevaux, & l'autre des chaînes d'or ou d'argent. Les Etrangers font fort bien fervis, dans leurs maisons, par des domestiques du Pays, qui ne demandent pour gages qu'environ cinquante sous par mois, sans qu'on soit obligé de les nourrir. Ceux mêmes qui portent les palanquins n'aspirent point à de plus grands profits, quoiqu'ils soyent chargés de diverses corvées pour les Gouverneurs. Methold attribue ce desintéresfement à la sobriété naturelle de ces Peuples, autant qu'à l'abondance des vivres (b).

L'usage leur laisse indifféremment la liberté de brûler leurs Morts ou de les enterrer. On jette les cendres des uns, dans la rivière la plus voifine. Les autres sont ensevelis les jambes croisées, c'est-à-dire, dans la posture où ils s'asseyent ordinairement. Si l'on en croit la tradition du Pays, les femmes étoient autrefois si livrées à la débauche, qu'elles empoifonnoient leurs maris, pour s'y abandonner plus librement. Ce desordre, répandu dans toutes les conditions, ne put être arrêté que par de rigoureuses loix, qui obligeoient une veuve de se brûler avec son mari, sur le feul fondement qu'elle pouvoit avoir procuré sa mort, par l'avantage qu'elle trouvoit à lui furvivre. Cet usage subsiste encore dans quelques autres Pays des Indes. Mais, du tems de Methold, on en avoit adouci la rigueur à Golkonde. La loi n'ôtoit aux veuves que la liberté de se remarier; en leur laissant néanmoins celle de se brûler, par un simple mouvement de tendresse, & dans l'espérance de rejoindre l'objet de leur action (c). Ce

GOLKONDE.

Origine de l'usage qui faisoit brûles les femmes.

(a) Methold ne dit pas, comme Tavernier, qu'ils foyent blancs. Ils ne sont pas tout à fait noirs, dit il, mais olivatres, & quelques - uns plus blancs que les autres; la plûpart bien faits & robustes. Ibidem.

(c) Le même, pag. 9. Il fut témoin deux fois de ce spectacle. " La femme d'un Tisse-" rand, âgée de vingt ans, se para de ce " qu'elle avoit de plus riche, & se sit acDESCRIPTION DE GOLKONDE.

motif n'a souvent que trop de sorce, sur-tout dans de jeunes semmes, qui se voyent condamnées, pour le reste de leur vie, aux horreurs du veuvage. On peut même conclure du récit de Methold, non-seulement que les semmes sont élevées dans des préjugés favorables à l'ancien usage, mais que toute la Nation n'est pas fâchée qu'il se perpétue.

Noblesse & Milice.

On trouve peu de lumières, dans les Voyageurs, sur la Noblesse de Golkonde. Tavernier raconte que ce font les plus grands Seigneurs qui montent la garde alternativement tous les Lundis, & qu'ils ne font relevés que le huitième jour. Quelques-uns commandent jusqu'à cinq ou six mille chevaux. Ils campent sous des tentes, autour de la demeure du Roi. Lorsqu'ils entrent en exercice, ils se rendent simplement, de chez eux, au quartier d'assemblée: mais lorsqu'ils en sortent, ils viennent passer le Pont en fort bel ordre; & suivant la grande rue, ils se rendent dans la Place du Palais, devant le Balcon Royal. Cette marche commence par dix ou douze éléphans, suivant la qualité de l'Officier, les uns avec leurs Châteaux, qui ressemblent à la cage d'un carosse, d'autres charges seulement de l'homme qui les gouverne, & d'un autre qui porte l'enseigne. Ensuite les chameaux suivent deux à deux, & leur nombre monte quelquesois à trente ou quarante; chacun avec fa felle, fur laquelle on attache une petite coulevrine, qu'un homme vétu de peau, depuis la tête jusqu'aux pieds, & placé fur la croupe de l'animal, avec la méche allumée en main, tourne adroitement de tous côtés devant le Balcon. On voit paroître, après les chameaux, tous les palanquins du Seigneur, autour desquels ses Domestiques marchent à pied. Ils sont suivis des chevaux de main. Enfin le Maître de cet équipage s'avance à cheval, précedé de dix ou douze Courtifanes

compagner de ses parens & de ses amis. Elle se reposa quelque tems sur le bord " de la fosse où elle devoit être brûlée, entretenant d'un air fort tranquille ceux qui venoient prendre congé d'elle. Elle mangeoit des feuilles de bétel. Elle accompagnoit, des mouvemens de fon corps, la cadence de la musique, qui faisoit partie de cette triste sête. Nous en fûmes avertis dans la Ville, & nous courûmes en diligence, pour y arriver à tems. Les Spectateurs s'imaginerent, en nous voyant accourir, que le Gouverneur nous envoyoit, pour empêcher la jeune femme de se brûler. Ils presserent l'exécution; & lorsque nous arrivames, ils jettoient déja de la terre sur son corps; car " chacun des parens tient un panier plein de terre, qu'ils jettent tous en même-,, tems. Nous remarquames qu'un d'entr'eux ,, s'approcha de la fosse, & qu'il appella la ,, femme par son nom. Il voulut nous fai-,, re croire qu'elle avoit répondu, & qu'el-, le lui avoit dit qu'elle étoit fort contente

", de son sort. On éleva sur cette fosse un ", peu de terre, & toute l'assemblée donna ", de grandes marques de joye.

"L'autre femme que je vis brûler étoit, de la Tribu de Campo-Varo. Après s'être préparée comme la précédente, elle chantoit, en s'approchant du bucher, Bama, Narina, qui est le nom d'une de leurs, Idoles, & se jetta d'elle-même dans la fosse. Ses parens & ses amis l'eurent plutôt couverte de terre, que le seu ne l'eur brûlée.

"Un autre jour, que le Kutual, ou le Ma"gistrat de la Police, étoit chez moi, la
"femme d'un Orfèvre vint lui demander
"la permission de se brûler avec son mari,
"Il répondit qu'il examineroit sa demande;
"& s'efforçant d'avance de lui ôter cette
"pensée, il lui offrit de prendre soin d'elle.
"Mais elle rejetta se offres, en disant que
"s'il pouvoit lui refuser cette permission, il
"ne pouvoit l'empêcher de choissr un autre
"genre de mort. En effer, elle se pendit,
"peu de jours après". Ibidem.

qui l'atte qu'à la I cle a que la grande quoit po

de toile, les chev des femilieu du ce de point mousque La Cava teau d'arrière de Le R

jour poutérêt contre le Petons, de cordes que la Pla Alors de la Pla Alors de la Pla Balcon, dans un descendir Monarque

revûe le

(d) Ta

L no ment de

(a) Or est un tit konde.

(b) Le

oblesse de gneurs qui font releing ou fix re du Roi. chez eux. passer le dans la Plapar dix ou Châteaux, t de l'homite les chaà trente ou e coulevri-, & placé

cette fosse un emblée donna

ne adroite-

ès les cha-

omestiques

ı le Maître

Courtisanes

s brûler étoit Après s'être ite, elle chanucher, Bama-'une de leurs n**êm**e dans la amis l'eurent ue le feu ne

ual, ou le Machez moi, la lui demander evec fon mari, t sa demande; lui ôter cette dre foin d'elle. en difant que permission, il noisir un autre lle se pendit,

qui l'attendent au bout du Pont, & qui dansent & fautent devant lui jusqu'à la Place. La Cavalerie & l'Infanterie ferment le cortège. Ce spectacle a quelque chose de si pompeux, que l'Auteur ayant son logement dans la grande rue, pendant trois & quatre mois de séjour à Bagnagar, ne man-

quoit point, chaque semaine, de s'en procurer la vûe (d).

Les Soldats du Pays n'ont, pour habillement, que trois ou quatre aunes de toile, dont ils se couvrent le devant & le derrière du corps. Ils portent les cheveux longs, & relevés sur la tête par un gros nœud, comme ceux des femmes; avec un morceau de toile à trois pointes, dont l'une vient sur le milieu de la tête, & les deux autres se lient sur le chignon du cou. Au lieu du cimeterre, à la Persane, ils ont une large épée, dont ils frappent de pointe & de taille, & qui leur pend d'un ceinturon. Les canons de leurs mousquets sont plus forts que les nôtres. Le fer en est meilleur & plus net. La Cavalerie est armée de l'arc & des fléches, de la rondache & du marteau d'armes, avec le pot en tête & la jaque de maille, qui pend par derrière depuis le pot jusqu'à l'épaule (e).

Le Roi paroît ordinairement fur fon Balcon, d'où il passe comme en revûe les Troupes qui descendent la garde. Quelquesois il prend le même jour pour rendre la Justice au Peuple, & tous ceux que la curiosité ou l'intérêt conduit à cette audience, se tiennent debout vis-à-vis du Balcon. Entre le Peuple & le mur du Palais, on plante, en terre, trois rangs de bâtons, de la longueur d'une demie-picque, au bout desquels on attache des cordes qui croisent l'une sur l'autre. C'est une sorte de barrière, qu'il n'est permis à personne de passer, sans être appellé. Elle tient toute la longueur de la Place; & vis-à-vis du Balcon, il reste une ouverture pour le passage.

Alors deux hommes, qui tiennent chacun par un bout, une corde tendue à cette ouverture, ne font que la baisser, pour admettre ceux qu'on appelle. Un Sécretaire d'Etat, qui se tient dans la Place, au-dessous du Balcon, reçoit les requêtes. Lorsqu'il en a reçu cinq ou six, il les met dans un sac, qu'un Eunuque, placé sur le Balcon auprès du Roi, fait descendre avec une corde, & qu'il tire aussi-tôt pour les présenter à ce

Monarque (f).

(d) Tavernier, ubi fup. pag. 88 & 89.

(e) Ibidem. (f) Ibidem.

Origine du Royaume de Golkonde, & sa dernière Révolution.

E Roi de Golkonde, qui règnoit vers le milieu du siècle précédent, se Origine Du 🛾 nommoit Abdoul Cotub-cha (a) (b). Tavernier s'informa foigneufe- Royaume ов ment de son origine. Sous le règne d'Akbar, Roi de l'Indoustan, & Père

GOLKONDE. TAYERNIER.

(a) On a fait remarquer que Cotub cha est un titre commun à tous les Rois de Gol-

(b) Le premier Roi Mahométan, qui con-

quit ce Royaume fur les Gentils, fe faisoit appeller Barra Melk. ou le grand Rai; le fecond se nominoit Sultan Ibrabim; le troisième, Sultan Mubammed Kolly; le quatriè-

DESCRIPTION DE GOLKONDE.

Habits & armes des

ORIGINE DU ROYAUME DE GOLKONDE. TAVERNIER.

de Gehan-Guir (c), les Mogols n'étendoient leur domination, du côté du Midi, que jusqu'à Narbeder, où la Rivière, qui passe dans cette Ville, & qui venant du Sud va se jetter dans le Gange, séparoit leurs terres de celles du Raja de Narsingue, qui alloient jusqu'au Cap de Comorin. C'étoit ce Raja & ses Prédécesseurs qui avoient soûtenu constamment la guerre contre les Mogols, depuis les Conquêtes du fameux Tamerlan (d). Ils étoient si puissans, que le dernier Raja, qui résistoit aux forces d'Akbar, entretenoit quatre Armées formidables, commandées par quatre autres Rajas, ses Vassaux, dont le plus considérable avoit son quartier dans les terres qui composent aujourd'hui le Royaume de Golkonde. Le second tenoit le sien dans le Pays de Visapour; le troissème, dans la Province de Doltabat; & le quatrième dans celle de Brampour. Le dernier Raja de Narsingue étant mort sans enfans, ces quatre Généraux se cantonnèrent dans les Pays qu'ils occupoient. Ensuite, joignant leurs sorces contre le Mogol, ils remportèrent une victoire signalée, après laquelle ils ne trouvèrent point d'obstacle à prendre les honneurs souverains, chacun dans leurs Gouvernemens (e). Gehan-Guir, fils d'Akbar, conquit les terres du nouveau Roi de Brampour; Cha-Gehan, fils de Gehan-Guir, celles du Roi de Doltabat; & Aureng-Zeb, fils de Cha-Gehan, une partie du Visapour. Mais le Roi de Golkonde acheta la paix fous les deux premiers de ces trois règnes, en payant aux Mogols un tribut annuel de deux cens mille Pagodes (f).

[,, Andour, qui descendoit de lui (g), n'eut pour enfans que trois

,, fil-

me, Sultan Mubammed; le cinquième, Sultan Mubammed Abdulla. Sultan Abdulla Kotb-cba étoit le fixième, & non le septième, comme le dit Thevenot, qui se trompe également, à quelques autres égards. Quoique Methold, & de plus anciens Voyageurs, assurent, que Kotb-cba est un têtre commun à tous les Rois de Golkonde, cependant Havart prétend qu'il avoit été donné à celui-ci par le Grand Mogol. R. d. E.

(c) Voyez ci-dessus l'Article de l'Indoustan.

(d) Voyez ci-dessus, au Tome IX, ce qui regarde ce Conquérant, qui est nommé par les Orientaux, Timur-beg & Temur-leng.

(e) Il paroit que Tavernier & quelques autres se sont trompés, en rapportant au tems d'Ekbar, une Révolution qui doit avoir précedé de plusieurs années la fondation de l'Empire des Mogols dans l'Indoustan, sous Sultan Babeur, en 1526. Sans doute ils auront confondu les événemens de deux différentes époques, comme a fait le P. Catrou, à l'égard du dernier Roi de Guzarate. (Voyez ci-dessus môtre Note (r), pag. 308.) Car autrement, d'où viendroit cette succession de

cinq Rois Mahométans, qui ont règné, de Père en Fils, à Golkonde, jusqu'à Muhammed Abdulla, qu'Ekbar rendit tributaire, si ce même Muhammed Abdulla, Père de Sultan Abdulla Kotb-cha, (que Thevenot compte pour le septième Roi depuis l'usurpation) eût été un des quatre Généraux Mahométans du dernier Raja de Narsingue? Comme on peut donner des preuves de la succession Mahométans de Golkonde (1), & de l'hommage du cinquième, sous Ekbar, il s'ensuit que la Révolution, dont parle Tavernier, doit être de beaucoup antérieure. Thevenot la fait remonter au tems d'Homajum, Père d'Ekbar; mais celà ne sussitius pur la Red. d. E.

(f) Tavernier, ubi jup. pag. 90. & suiv. (g) Tavernier ne dit pas qu'Abdoul descendoit de ce Roi de Golkonde, puisque c'étoit Abdoul lui-même. A la vérité on a remarqué que Muhammed Abdulla son Père, étoit déja tributaire d'Ekbar; mais son sils le sut encore davantage de Gehan-Guir & de Cha-Gehan, dont il avoit été contemporain, n'étant mort qu'en 1672, après un règne de plus de cinquante ans. Voyez ci-dessus la Description de l'Indoustan. R. d. E.

( 1 ) Voyez entr'autres ci - deffus, pag. 416, où il est parlé du bissyeul du dernier de ces Princes,

,, filler ,, feco ,, de la ,, pital

On que l'Aque fur été tro cession dans le Princes de curi mériter publiée

(b) L

une Not tant arri fe tint q fans daig Cour, q deffein. Cour, q reconnu mener au fa figure ce qui l'a qu'il éto filles. C fut même folie, qu dant l'op qu'à men malheurs cordée, prison, c renvoyé : feau de M rins à la Golkonde lui fit ob mier Mi fort habi beaucoup reng - Zei fon beau tugais, po le Père Capucin.

avoit cor
(1)
XIII

du Voya (i) T grand Cl

côté du Ville, & es de cel-C'étoit la guerre ). Ils é. kbar, enutres Ra-

ns les terecond teovince de r Raja de tonnèrent contre le ne troudans leurs es du noulu Roi de Visapour. ers de ces cens mille

que trois ,, fil-

nt règné, de **Muha**mmed utaire, si ce re de Sultan enot compte urpation) eût hométans du mme on peut on de cesRois & de l'homar, il s'enfuit avernier, doit evenot la fait

'ère d'Ekbar; R. d. E. . 90. & fuiv. l'Abdoul desnde, puisque a vérité on a ılla fon Père, ais son fils le n - Guir & de té contempoprès un règne yez ci - dessus

R. d. E.

filles, dont il maria l'aînée au grand Check de la Mecque (h) (i); la ORIGINE DU " seconde, à Sultan Mahmud (k), fils aîné d'Aureng-Zeb, pour se délivrer de la guerre (1), que ce Prince avoit portée jusqu'aux portes de sa Ca-

" pitale; & la troisième, à un Prince de sa Maison, nommé Mirza-Abdul-

Cosing, qui en eut deux enfans (m) (n).

(b) L'histoire de ce mariage demande

une Note, d'après Tavernier. Le Check é-

tant arrivé à Golkonde, en habit de Faquir,

se tint quelques mois à la porte du Palais,

sans daigner répondre aux Officiers de la

Cour, qui lui demandoient quel étoit son

dessein. Enfin le premier Médecin de la Cour, qui parloit fort bien l'Arabe, l'ayant

reconnu homme d'esprit, prit le parti de le

mener au Roi; & ce Prince, fort satisfait de

sa figure & de ses discours, voulut sçavoir ce qui l'avoit amené. Le Check lui déclara

qu'il étoit venu pour épouser l'aînée de ses

filles. Cette proposition surprit le Roi, &

fut même regardée comme une marque de folie, qui fit rire toute la Cour. Cepen-

dant l'opiniatreté du Check, qui alloit juf-

qu'à menacer le Royaume des plus grands

malheurs, si la Princesse ne lui étoit pas ac-

cordée, fit prendre le parti de le mettre en

prison, où il demeura long-tems. Il fut

renvoyé à la fin dans son Pays, sur un Vais-

feau de Masulipatan, qui portoit des Péle-rins à la Mecque (1). Mais il revint à Golkonde, deux ans après, & sa constance

lui fit obtenir la Princesse. Il devint Pre-

mier Ministre du Royaume, qu'il gouverna

fort habilement, & qu'il défendit même avec

beaucoup de courage contre l'Armée d'Au-

reng - Zeb. Ce fut lui qui engagea le Roi,

son beau-père, à déclarer la guerre aux Por-

tugais, pour délivrer de l'Inquisition de Goa,

le Père Ephraim de Nevers, Missionnaire

Capucin, comme on l'a vû dans une Note

(i) Tavernier dit à un des Parens du

grand Check de la Mecque. Havart, qui

avoit connu personnellement toute la Famil-

du Voyage de Tavernier à Golkonde.

On a pris soin de séparer les six lignes précédentes, pour faire observer Tavernier, que l'Auteur ayant quitté alors le Royaume de Golkonde, & n'écrivant rectifiée par que sur des témoignages incertains, trompe ses Lecteurs, comme il avoit Daniel Shelété trompé lui-même (0), dans l'idée qu'il donne de la famille & de la fuc-don. cession d'Abdoul. Daniel Sheldon, célèbre Anglois, qui a voyagé depuis dans les mêmes Contrées, fait un récit fort différent du mariage des trois Princesses de Golkonde. Il y joint l'histoire de la succession au Trône, avec de curieuses circonstances dont il paroît avoir été témoin, & qui lui font mériter un rang dans ce Recueil, quoique ses remarques n'ayent pas été publiées fous fon nom (p).

> le Royale, le nomme Mierza Abmed, & la Princesse aînée son Epouse, Barre-Sabbini-Sabib; mais il ne fait pas la moindre mention de toute cette histoire du Check de la Mecque, ou d'un de ses Parens. Seulement il prétend que ce Mierza Ahmed étoit fils d'un Mullab, ou Prêtre Arabe. R. d. E. (k) Voilà donc ce Sultan Mahmud qui

manquoit dans la Description de l'Indoustan. & qui a pensé tout embrouiller la succession des Empereurs Mogols. (Voyez nôtre No-te (a), pag. 314). Havart donne le nom d'Ullia Begum à la feconde Princesse de Golkonde, qu'il eut en mariage. Mais nous avons des Mémoires manuscrits, du Comptoir Hollandois de Masulipatnam, qui la disent l'aînée, ce que Sheldon confirme. Ces Mémoires portent de plus, que la seconde Princesse fut mariée à un Prince Mogol, nommé Badda Miersa, apparemment le même que Mierza Ahmed, à qui Havart sait épouser la Princesse aînée, avec plus de vraisemblance. R. d. E.

(1) Cette guerre lui fut suscitée par le même Mirgimola, dont on a lû plusieurs fois le nom dans les Voyages précédens, & qui après avoir été son Général & son Premier Ministre, passa dans le parti d'Aureng-

Zeb. Tavernier, ubi suprà.

(m) Ibidem.

(n) C'est le même que Havart nomme Mierfa Abou il Hassan, sans beaucoup de différence dans l'Orthographe. Il le fait descendre, en ligne collatérale, de Sultan Ibrahim, le fecond Roi de cette Race. R. d. E.

(o) Pas tant que M. Prevost se l'imagine. Voyez nos trois Notes précédentes. R. d. E. (p) Elles se trouvent dans le Voyage d'O-

(1) Ou plutot à Meffe, d'où l'on fe rend par terre à la Mecque, R. d. E. XIII. Part.

GOLKONDE. TAVERNIER.

Erreur de

Denviere Révolution DE Golkonde, Sheldon. Le Roi de Golkonde, Successeur d'Abdoul Cotub-cha, est fils d'un Arabe d'illustre extraction, qui ne jouissant point, dans son Pays, d'une sortune égale à sa naissance, étoit venu chercher de l'emploi à la Cour de Golkonde. Abdoul, lui reconnoissant du mérite, l'avoit élevé par degrés aux premières dignités de l'Etat. Mais, quoique satissait de ses services, il avoit usé, après sa mort, du droit qui rend les Rois de Golkonde héritiers de toute la Noblesse du Royaume; & s'étant sais de tous ses biens, il avoit négligé son sils, qui se trouva réduit à la paye militaire, c'est-à-dire, à douze ou quinze pagodes d'appointemens par mois.

ABDOUL (q) n'avoit pas d'autres enfans que trois filles, dont il avoit marié la première à Sultan Mahmud, fils aîné du Grand Mogol Aureng-Zeb (r). La feconde avoit épousé un Arabe de grande considération. nommé Mera-Mahmud (s) (t). La troisième étoit encore fille; mais elle étoit recherchée par un Arabe de haute naissance, nommé Siud-Sultan (v). Le Roi qui se voyoit dans un âge avancé, las d'ailleurs des factions qui se formoient sans cesse à sa Cour, parcequ'il avoit toûjours préféré le plaisir aux soins du Gouvernement, résolut de se donner un Successeur. Il ne vouloit pas de Sultan Mahmud (x), qui l'avoit forcé, par une guerre cruelle, à lui donner sa fille, dans l'espérance d'unir par ce mariage le Royaume de Golkonde à l'Empire du Mogol. Son inclination ne le portoit pas non plus pour son second Gendre, Mera-Mahmad (y): il haissoit son humeur & celle de sa femme. Sa troisième fille étoit aimable. Il résolut de lui donner un Mari, dont l'adresse & le courage fussent capables de dissiper toutes les intrigues de la Cour, & qui lui devant son élévation, sçut fe contenir dans la dépendance. Il crut l'avoir trouvé dans l'Arabe (z), qui recherchoit cette Princesse. Mais ce jeune homme, voyant sa recherche approuvée, se laissa éblouir par la grandeur à laquelle on lui permettoit d'aspirer. Au-lieu de ménager les Ministres, pour les attacher à ses intérêts, il eut l'imprudence de les traiter avec tant de fierté, qu'ils ré-

vington, à qui Sheldon les avoit communiquées, fous le titre de History of la late Revolution in the Kingdom of Golkonda, pag. 525 & fuiv. Ovington est déja connu dans ce Recueil, par la Relation de ses propres Voyages; & Sheldon par la Description d'Arrakan [ & de Pegu. ]

rakan [& de Pegu.]
(q) Ovington, qui le nomme continuellement Cotub sha, paroît avoir ignoré que
c'est un nom de dignité, qui ne distingue

point Abdoul (1).

(r) Ceci est d'accord avec nos Mémoires manuscrits; quoique Havart dise le contraire. Voyez nos Notes (i) & (k), ci-dessus. R. d. E.

(s) Cet Arabe étoit apparemment le Check dont Tavernier raconte l'histoire. Mais il lui fait épouser mal-à-propos l'aînée des Dulmma (Con

(t) Ou Badda Mierfa, suivant nos Mémoires, qui le disent aussi Prince du sang Mogol; & Mierza Ahmed, selon Havart; mais, on a déja remarqué qu'il lui fait épouser l'ainée des Princesses; en quoi nous avons lieu de croire qu'il a raison. R. d. E.

(v) Tavernier l'appelle Sejed, & le don-

ne austi pour Check.

(x) Le Grand Mogol Aureng. Zeb le tenoit en prison, pour s'être jetté dans le parti de ses ennemis. R. d. E.

(y) Sans doute parcequ'il étoit auffi du fang Mogol, ce qui confirme en quelque façon nos Mémoires. R. d. E.

(2) Nos Mémoires disent que c'étoit un Mogol, comme les deux premiers. R. d. E.

folurer toient fecond porter verdre. Roi, r qu'à fa ce qui danger pour la naissand affaires aimé le ce jeun caché, la grand voit de ce. Il affez de

fa fille ( peu défi qu'en lu reprend nesse. lui fair fource. mes, & venoit fites, fe familiar Ils lui p ze cens que ceu bien ch une fitu il les rei de rend leur cor

APR

l'avoit e

(a) Il mouchiaff res. R. d. (b) N

nier & H Cour duc kir. Sor

<sup>(1)</sup> On a remarqué que, suivant Havart, ce titre lui avoit été conferé par le Grand Mogol; ainsi il le distingueroit de ses Prédècesseurs, à qui les Auteurs Hollandois ne le donnent pas non plus, quoique ces Princes syent ps l'avoir pris d'eux : mêmes, R. d. E.

n Arabe fortune Golkonrés aux vices, il héritiers il avoit -dire, à

il avoit

Aurenglération. mais elle ltan (v). ns qui se le plaisir r. Il ne re cruele Royaurtoit pas fon huéfolut de de dissiion, sçut

be (z),

a recher-

permet-

her à ses

qu'ils ré-

folut nos Mée du fang n Havart; i fait épouoi nous 2-R. d. E. & le don-

· Zeb le tedans le par-

oit aussi du quelque fae c'étoit un

rs. R. d. E. d; ainfi il le que ces Princes

solurent de traverser son mariage. Les principaux Conseillers du Roi étoient Moso Kaune, Mir - Zapher, & Moussouke (a). Mera-Mahmud, son second Gendre, avoit peu de part au Gouvernement : mais ne pouvant supporter l'infolence du nouveau Favori, il se joignit à ses Ennemis pour le perdre. Ces vieux Courtifans, qui connoissoient parfaitement l'esprit du Roi, représentèrent Siud-Sultan, comme un ambitieux, qui n'étoit propre qu'à faire naître de nouveaux troubles. Abdoul, plein d'aversion pour tout ce qui pouvoit lui causer de l'embarras, abandonna facilement un homme si dangereux. Les Ministres lui conseillèrent, en même-tems, de chercher pour la Princesse un Mari sans biens & sans établissement, mais de haute naissance, bien fait, d'une humeur agréable, & plus porté au plaisir qu'aux affaires. Ils lui firent jetter les yeux sur le jeune Arabe (b), dont il avoit aimé le père. Après l'avoir rempli de cette idée, Mir-Zapher fit appeller ce jeune homme, & l'entretint quelque-tems dans un lieu où le Roi s'étoit caché, pour le voir & l'entendre fans être vû lui-même. Il lui parla de la grandeur & des services de son père. Il lui témoigna le chagrin qu'il avoit de voir le fils d'un si grand homme, dans un état indigne de sa naissance. Il lui fit espérer des emplois honorables. Enfin, lorsqu'il eut laissé assez de tems au Roi pour le considérer, il le congédia (c).

Après son départ, le Roi n'en parut pas aussi satisfait que Mir-Zapher l'avoit esperé. Il ne lui trouva pas la figure aussi belle qu'il le désiroit pour sa fille (d). Mir-Zapher lui répondit, qu'à la vérité ses malheurs l'avoient un peu défiguré; que c'étoit l'effet naturel du chagrin qui le dévoroit; mais qu'en lui donnant de quoi mener une vie convenable à son éducation, il reprendroit bien-tôt tous les agrémens qu'il avoit eus dans sa première jeunesse. Abdoul résolut d'en faire l'épreuve. Il donna ordre au Ministre de lui faire compter tout l'argent qu'il désireroit, sans lui en découvrir la fource. Quelques Banquiers furent chargés de lui porter de grosses sommes, & reçurent défense, sous peine de la vie, de lui faire connoître d'où venoit cette profusion de bienfaits. Ils lui rendirent d'abord quelques visites, sous des prétextes qu'ils firent naître aisément. Ensuite, un peu de familiarité leur fit prendre occasion de sa tristesse pour lui faire des offres. Ils lui présentèrent, pour essai, trois mille pagodes, qui reviennent à quinze cens livres sterling. Il ne desavoua pas ses besoins: mais considerant que ceux qui lui offroient cette somme étoient capables de lui faire paver bien cher l'argent qu'ils vouloient lui prêter, & craignant de tomber dans une situation encore plus fâcheuse, par la difficulté qu'il auroit à le rendre. il les remercia de leurs généreuses intentions. Les Banquiers avoient ordre de rendre compte à la Cour, de leurs propositions & de ses réponses. On leur commanda de renouveller leurs instances. Elles l'emporterent à la fin

(a) lis sont nommés Mosachan, Seydmouchiaffer, & Hajademia, dans nos Mémoi-

res. R. d. E. (b) Nos Mémoires, d'accord avec Tavernier & Havart, le font Cousin du Roi, à la Cour duquel il se trouvoit déguisé en Fakir. Son nom étoit Tane Sabeb; & quoique

Tavernier lui donne celui de Mirza Abdul-Cosing, ou Abou-il-Hassan, suivant d'autres, on doit remarquer qu'il le porta de-puis. Voyez ci-dessous. R. d. E.

c) Sheldon dans Ovington, pag. 533.

(d) Ibidem.

Hhh 2

DERNIERE REVOLUTION GOLKONDE. SHELDON.

DERNIERE REVOLUTION GOLKONDE. SHELDON.

fur les objections. Siud (e) reçut d'eux une somme considérable, pour laquelle ils refusèrent de prendre aucune obligation; ce qui lui causa d'autant plus d'étonnement, qu'ils le prièrent de ne pas épargner leur bourse, & de lui demander de nouvelles sommes lorsqu'il auroit employé

la première.

COMME il aimoit naturellement le faste, la magnificence & les commodités de la vie, il se donna aussi-tôt une belle maison, des domestiques, un palanquin, des chevaux, & toutes les distinctions de la grandeur & de l'opulence. Mir-Zapher avoit les yeux ouverts sur sa personne & sur sa conduite. Le changement qu'il y apperçut répondant bien-tôt à ses espérances, il le fit voir une seconde fois au Roi, qui conçut pour lui la plus vive affection, & qui réfolut enfin de le choisir pour son Gendre.

Un jour, au foir, il donna ordre au Sécretaire d'Etat, de l'emmener à la Cour. Siud (f) étoit à se réjouir avec quelques Amis, lorsqu'on vint l'avertir qu'il y avoit à sa porte quelques grands Officiers de la Cour, accompagnés d'une Garde à cheval. Il fit aussi-tôt fortir ses Amis & les Danfeuses, par une porte dérobée, pour aller recevoir le Sécretaire & les Omrahs. Son trouble éclatoit fur son visage. Il se croyoit au moment de sa perte. Cependant il rappella fon courage; & fans attendre que le Sécretaire se fût expliqué, il lui représenta que s'il n'avoit pas eu le bonheur de fervir le Roi, comme fon père, dont il réconnoissoit que les fervices a voient été bien récompensés, il étoit fort éloigné d'avoir jamais offensé ce Prince; que si son crime étoit de vivre avec une magnificence, dont on ignoroit la fource, il n'avoit rien commis d'injuste pour fournir à cette dépense, & qu'il étoit pret à confesser d'où lui venoit sa fortune. Le Sécretaire, qui avoit ordre d'observer exactement ses discours & ses actions, lui laissa la liberté de parler. Ensuite prenant une robbe fort riche, qu'il avoit apportée, il l'en revêtit avec les Omrahs, fans rompre ce respectueux filence (g). Après cette cérémonie, ils lui firent une profonde révérence, en l'assurant que leur commission n'avoit rien qui dût lui causer de l'esfroi, & qu'il alloit être élevé au plus grand honneur auquel un Sujet pût afpirer. On le fit monter sur un cheval richement équipé; & sans avoir eu le tems de se réconnoître, il sut conduit à la Cour, où le Roi lui sit épouser sur le

(e) Comment M. Prevost n'a-t'il pas fenti cette contradiction? Il ne s'agit plus ici de Siud, qui étoit difgraclé, mais de Tane Saheb, dont nous parlons dans nôtre Note précédente. R. d. E.

(f) C'est Tane Saheb. R. d. E.(g) Au-lieu de toute cette histoire, nos Mémoires rapportent simplement, que le Roi ayant fait mourir tous les Princes de sa Maifon, Tane Saheb, fon Coufin, s'étoit échappé de ses mains, en prenant l'habit de Fakir, à la faveur duquel il n'avoit été réconnu de personne. La Mère du Roi étoit seule dans le secret de ce déguisement. Elle le découvrit à son Fils, pour faire rompre le mariage de la troisième Princesse. Le Roi,

charmé de pouvoir frustrer l'espérance des Princes Mogols, qu'il n'almoit pas, réfolut de donner la Princesse à Tane Saheb, & de le nommer en même-tems son Successeur à la Couronne. Ce jeune Prince, allarmé de fe voir trahi, croyoit qu'on alloit le conduire au supplice, tandis que la fortune lui réservoit une si brillante destinée.

Tavernier au contraire, dit que ce Coufin du Roi, Mirza-Abdul-Cofing, comme il le nomme, auroit på obtenir d'abord la Princesse, sans aucune disticulté, si ses débauches ne l'eussent fait tomber dans le mépris; mais il ajoûte qu'il s'étoit corrigé

depuis son mariage. R. d. E.

champ l que Mer defefpoi où il fut penfion

LE R ce nouv part a l' s'enrichi fent pay me. Si Roi, & duire. perfuada un Roi: da comn de règne femme i affembla Housan ( fa dernie

A pei mud (o) ra du Pa Mais, é parmi la & par fe firent au l'heureu:

(b) Ibi (i) Ce trouve p il paroit c dre du Ro est mis ici devoit ér en effer o Royaume C'est aum propos le Saheb. / d'Aurengpersonne

(k) Le d'une rich cent mille (1) Lif

tout ci d (m) C à Siud.

ble, pour lui caufa gner leur t employé

s commotiques, un eur & de & fur fa fes espéui la plus

mmener å qu'on vint Cour, ac-& les Dank les Oment de fa le Sécreonheur de ervices a offensé ce , dont on cette dé-Le Sécres actions, ie, qu'il aefpectueux évérence, le l'effroi, ût afpirer. eu le tems user sur le

pérance des pas, réfolut saheb, & de Successeur à , allarmé de it le conduirtune lui ré-

champ

ue ce Coufin ng, comme enir d'abord culté, fi fes iber dans le stoit corrigé champ la Princesse sa fille. Cette affaire sut conduite avec tant de secret, que Mera-Mahmud n'en sut informé qu'après la publication du mariage. Son desespoir lui sit abandonner le Royaume, pour se retirer à la Cour de Delly, où il sut bien reçu de son Beau-srère, qui lui sit obtenir d'Aureng-Zeb une pension convenable à son rang (h) (i).

Le Roi de Golkonde fentit croître, de jour en jour, fon affection pour ce nouveau Gendre. Cependant, il prit le parti de ne lui donner aucune part à l'administration (k); & ne lui procurant même aucune occasion de s'enrichir, il ordonna feulement que fes depenfes les plus excessives suffent payées, fans qu'il eut jamais besoin de toucher lui-même aucune somme. Siud (1), qui avoit l'esprit pénétrant, conçut bien-tôt le dessein du Roi, & confentit, avec aussi peu d'ambition que d'avarice, à se laisser conduire. Cette politique lui attacha les Omrahs & les Gouverneurs, en leur persuadant que s'il succedoit a la Couronne, ils seroient tout puissans sous un Roi si tranquille. Elle confirma aussi l'affection du Roi, qui le regarda comme un présent du Ciel pour le bonheur de sa vieillesse. Il continua de règner, l'espace d'onze ou douze ans, pendant lesquels Siud eut de sa femme un fils & deux filles. Enfin, lorsqu'il se crut proche de la mort, il affembla tous les Omrahs; & nommant pour fon Successeur, Sultan Abdalla-Housan (m) (n), il leur sit jurer à tous, sur l'Alcoran, qu'ils exécuteroient fa dernière volonté.

A peine fut-il au tombeau, oue sa seconde fille, semme de Mera-Mahmud (0), soûtenue par un parti qu'elle s'étoit formé secrétement, s'empara du Palais, au nom d'un fils que son Mari avoit eu d'une première semme. Mais, étant elle-même sans ensans, son entreprise trouva peu de saveur parmi la Noblesse, qui étoit dévouée au nouveau Roi, par son inclination à par ses sermens. Les Mogols, occupés de leurs propres guerres, ne firent aucun mouvement pour s'opposer à la succession de Golkonde. Ainsi l'heureux Siud se vit porté sur le Trône par les vœux communs de la Na-

(i) Cette dernière circonstance ne se trouve point dans nos Mémoires; mais il paroit que Mera Mahmud, l'autre Gendre du Roi, qui ne sortit pas de Golkonde, est mis ici par erreur pour Siud-Sultan, qui

(b) Ibid. pag. 540.

est mis ici par erreur pour Siud-Sultan, qui devoit épouser la Princesse, & lequel sur en effec obligé de sortir sur le champ du Royaume, à cause de ses emportemens. C'est auns que M. Prevoit donne mal-àpropos se som de Siud à son Rival Tane Saheb. Au auste on a vû que le sils ainé d'Aureng-Zeb n'étoit pas en état de servir personne auprès de son Père. R. d. E.

(k) Le Roi lui donna le Gouvernement d'une riche Province, avec un revenu de

cent mille pagodes. R. d. E.

(1) Lifez Tane Saheb, de même que par tout ci dessous. R. d. E.

(m) C'est · à · dire qu'il fit prendre ce nom à Siud.

DERNIERE RÉVOLUTION DE GOLKONDE. SHELDON.

(n) Ou Abou il Hassan, comme Tane Saheb, & non Siud, s'appelloit depuis. Le Roi l'avoit d'abord nomme Nane Miersa, suivant nos Mémoires. R. d. E.

(0) Ce Prince, difent nos Mémoires, avyant voulu s'emparer du Trône, se vit abandonné de tout le monde & mis en prison. On croit que le nouveau Roi le sit empoisonner deux ou trois ans après, quoiqu'il lui eut pardonné en apparence. Sa semme, dont on craignoit toûjours quelque parti, ne lui survecut pas long tems. Havart assista à ses sunérailles, & sut témoin des larmes que la perte de cette vertueuse Princes fe faisoit répandre au Peuple. Elle ne laissa point d'enfans, ,, parceque, dit cet Augeur, il y avoit des raisons de politique, contraires ". Mais son Mari en est cinquante-deux de plusieurs autres semmes. R. d. E.

DERNIERE RÉVOLUTION DE GOLKONDE. SHELDON. tion, & fut bien tôt couronné paisiblement sous le nom qu'il avoit reçu de son Beau-père (p) (q).

Après cette cérémonie, son premier soin fut de récompenser ceux qui avoient contribué à son élévation. Quoiqu'il eût remarqué, depuis longtems, que Moso-Kaune & Mir-Zapher se conduisoient fort mal dans leurs emplois, il avoit tant d'obligation à leurs services, que pour son propre honneur, il étoit obligé, non-seulement de les conserver à la Cour, mais de leur faire même de nouvelles graces; sans compter qu'il ne crovoit point encore son pouvoir assez établi pour les dépouiller de leur autorité. Le même crédit, qui l'avoit fait Roi, pouvoit en élever un autre à sa place. Dans cet embarras, il prit le parti, pour diminuer l'excès de leur puissance, de faire entr'eux un partage égal de la faveur & de l'administration. Ils se haissoient mortellement; & la jalousie ne pouvant manquer de leur faire chercher les moyens de se détruire, il y avoit beaucoup d'apparence que cette aversion mutuelle les rendroit moins redoutables, & donneroit peutêtre, quelque jour, l'occasion de les abbatre tous deux. Moso-Kaune, qui étoit nomme de guerre, fut créé Général des Armées; & Mir-Zapher, plus propre au Cabinet, fut revêtu de l'importante Charge de Duan, qui renferme celles de Chancelier & de Trésorier (r).

Tous ceux qui avoient suivi le Roi, surent récompensés avec la même noblesse. Alors, ce Prince seignit d'abandonner les affaires pour se livrer au plaisir. Mais il n'en prenoit pas moins connoissance de tout ce qui se passoit dans l'Etat. Souvent, il se tenoit rensermé pour méditer & pour écrire. On a sçu depuis, que dans cette solitude, il examinoit les abus publics, & qu'il cherchoit les moyens d'y remédier. Il se formoit les règles qui devoient lui servir un jour à gouverner. Pendant ce tems-là, ses deux Ministres se disputoient le mérite de lui fournir les plus belles semmes, les plus agréables danseuses, & les meilleurs instrumens. Ils ne s'accordoient que dans le dessein d'entretenir sa molesse. Mais ce qu'il avoit prévu ne tarda point à se vérisser. Ces deux hommes ne pouvant soussir d'égalité, s'essorcirent bien-tôt de se renverser mutuellement par des accusations. Le Duan, chargé du payement des Troupes, ayant reçu de grandes plaintes contre le Général, qui retenoit l'argent destiné à cet usage, en informa le Roi (s). Ce Prince seignit également de ne le pas croi-

(p) Quoique Tavernier alt suivi de mauvais Mémoires, on réconnoit, dans son récit, quelques traces, qui confirment celui de Sheldon.

(q) Tavernier n'a pû pousser ses Mémoires si loin que Sheldon, puisqu'il n'étoit plus à Golkonde, lorsque ce Prince sut appellé à la Couronne; mais l'idée qu'il donne de la famille & de la succession d'Abdoul, s'accorde assez avec nos remarques; au ·lieu que le Siud heureux & malheureux de M. Prevost, est incompatible avec soi ·même. R. d. E.

. (r) Le Roi, suivant nos Mémoires, se ser-

vit du ministère d'un Favori, nommé Madona, Créature de Seyd-Mouchiasser, pour abbatre ces deux Seigneurs. Madona, & son frère Akena, devinrent encore plus puissans dans la suite. R. d. E.

(s) C'étoit Madona, qui avoit réveillé la jalousie du Duan, son ancien Maître, en l'assurant que le Général ne cherchoit que sa ruine. Nos Mémoires rapportent disséremment le piège qu'il tendit à ce dernier pelever le Texte par des Notes. Ces détails seront mieux placés dans un Supplément à la fin de cet Article, R. d. E.

compte de que mettre ques B avec to eut le t néral. Cepend rer. ies reff concili toit leu fe rend ches & lais. I balança ques pe tience o ce avoi mais à de & : les forn fé les o réfidenc l'Etat, rables q qu'il me de fes b font en le Roi f Comma

re, &

te, fit

Le I
fe croys
de tant
du Roy
re, au
les Gra
tour de
ge fi ol
l'élever

(t) V tion. M le nom d oit reçu de

er ceux qui epuis longdans leurs fon propre ir, mais de ovoit point ité. Le mêplace. Dans Mance, de ion. Ils fe e leur faire parence que neroit peut. ofo - Kaune. Mir-Zapher, Duan, qui

rec la même pur se livrer ut ce qui se liter & pour noit les abus moit les rètems-là, ses belles sem-Ils ne s'ace qu'il avoit vant souffrir par des acrant reçu de sé à cet usa-

nommé *Mado*nchiaffer, pour Madona, & fon re plus puissans

e le pas croi-

i avoit réveillé sien Maître, en cherchoit que fa ortent différemce dernier pour ons ici de rele-Ces détails fesupplément à la re, & de ne pas s'en embarrasser. Le Duan, pour ne lui laisser aucun doute, fit arrêter le Banquier du Général, qui avoit entre ses mains tous les comptes de l'Armée. Moso-Kaune en sut si picqué, que se faisant suivre de quelques Soldats, il se rendit chez le Duan, dans la résolution de le mettre en pièces. Mais ce dangereux adversaire n'étoit jamais sans quelques Braves, qu'il s'étoit attachés par ses libéralités. Ils le défendirent avec tant de courage, que le Roi informé sur le champ de cet attentat, eut le tems d'envoyer aux deux partis l'ordre absolu de se séparer. Le Général, dans l'emportement de sa fureur, s'oublia jusqu'à refuser d'obéir. Cependant quelques amis plus modérés, lui persuadèrent enfin de se retirer. Aussi-tôt le Duan porta ses plaintes au Roi, qui, loin d'entrer dans ses ressentimens, l'appaisa par un langage flatteur, & lui promit de le réconcilier avec son Ennemi. En effet, il fit dire au Général qu'il souhaitoit leur réconciliation. Mais cet esprit impétueux prit feu d'abord, & ne fe rendit aux volontés du Roi, qu'après avoir accablé le Duan de reproches & d'injures. Quelque-tems après, il reçut ordre de se rendre au Palais. Dans le trouble de sa conscience, qui lui reprochoit sa témérité, il balança long-tems à donner cette marque de foumission. Cependant quelques personnes, qu'il croyoit de ses amis, lui ayant représenté que la patience du Roi pour ses premières violences, étoit une preuve que ce Prince avoit plus d'affection pour lui que pour le Duan, il prit le parti d'obéir; mais à peine fut-il entré dans la Cour du Palais, qu'il fut arrêté par la Gar-de & jetté dans une étroite prison. Son Procès fut instruit avec toutes les formalités de la Justice. Les chefs d'accusation étoient d'avoir méprisé les ordres du Roi; d'avoir attaqué à main armée, & dans le lieu de sa résidence, un de ses principaux Ministres; d'avoir détourné les deniers de l'Etat. & refuse aux Ambassadeurs du Grand Mogol des sommes considérables que le Roi s'étoit engagé à payer fidèlement. Au-lieu de la mort. qu'il méritoit pour tant de crimes, sa sentence sut réduite à la confiscation de ses biens. On trouva, dans ses coffres, cinq cens mille pagodes, qui font environ deux cens mille livres sterling. Après cet exemple de justice, le Roi fit la revûe de ses Troupes, paya ce qui leur étoit dû, & donna le Commandement des Armées à Moso-Kaune (t).

Le Duan ressentit une joye extrême de la disgrace du Général. Mais se croyant en possession de toute la faveur, il se rendit bien-tôt coupable de tant d'exactions & de tirannies, qu'il se fit détester de tous les Ordres du Royaume. On annonça une audience solemnelle au Durbar, c'est-à-dire, au Balcon d'où les Rois de Golkonde se sont voir à leurs Peuples. Tous les Grands s'y étant rendus, le Monarque, après avoir jetté les yeux autour de lui, sit signe au Duan de s'approcher, & lui tint d'abord un langage si obligeant, qu'il sit croire à tout le monde que son intention étoit de l'élever à quelque nouvelle dignité. Il lui remit devant les yeux l'amitié

(t) Voilà encore une furieuse contradiction. Moso-Kaune, ou Mosachan, étoic dessous. R. d. E. le nom du Général disgracié, qui sut rem-

DERNIERE RÉVOLUTION DE GOLKONDE. SHELDON. DERNIERE
RÉVOLUTION
DE
GOLKONDE.
SHELDON.

qu'il avoit toûjours eue pour lui, & la confiance qui l'avoit porté à lui confier l'administration de son Royaume, avec un pouvoir si peu borné, qu'il ne s'étoit réservé que le titre de Roi. Mais il prit alors un air plus sérieux, pour ajoûter qu'il s'étoit malheureusement trompé dans l'opinion qu'il avoit eue de lui, puisqu'il ne s'étoit servi de cette autorité, que pour deshonorer son Maître, & pour opprimer l'Etat. Ensuite, animant son discours, il lui représenta vivement toutes ses prévarications. La vie d'un Ministre si coupable ne méritoit pas d'être épargnée. Cependant, ajoûtat'il, en considération de ses anciens services, non-seulement il lui faisoit grace de la vie, mais il lui accordoit le Gouvernement d'une Province, à condition qu'il s'y retirât sur le champ, sous peine de perdre l'un & l'autre, & qu'il ne se mélât plus d'autres arraires que de celles de son emploi. Il le congédia aussi-tôt; & loin de lui faire aucun mal, ou de permettre qu'il sût insulté, il ordonna qu'on lui rendît tous les respects qui appartenoient à son rang.

ABDALLA-HOUSAN fortit alors de fa retraite, comme s'il eut commencé de ce jour à règner. Il congédia les femmes & les danseuses qu'il avoit reçues de la main de ses Ministres. Il se livra uniquement aux affaires; & se faisant voir souvent au Durbar, il donnoit à ses Peuples, pendant le séjour que Sheldon sit dans ses Etats, l'espérance de vivre heureux sus

fon règne (v).

(v). Sheldon, ubi sup. pag. 552 & précédentes.

S. II.

Supplément.

[Supplément à la dernière Révolution de Golkonde.

ARTICLE qu'on vient de lire rempliroit mal fon titre, sans le Supplément que nous y ajoutons, parceque la Révolution, dont Sheldon parle, n'est pas la dernière, ni même la plus remarquable. Mais avant que de continuer cette Histoire, il paroit nécessaire de reprendre les choses à l'époque de la disgrace des deux grands Officiers de Golkonde, qui est rapportée fort disséremment dans nos Mémoires manuscrits.

Difgrace des deux principaux Officiers de Golkonde. Le Roi, las de porter un vain titre, dont ses deux Ministres partageoient également l'autorité sans jalousie, cherchoit depuis long-tems l'occasion de les diviser, pour avoir ensuite plus de facilité à les perdre l'un après l'autre. Ce Prince s'en ouvrit au rusé Madona, qui étoit passé du service du Premier Ministre à celui du Monarque. Il lui promit, par serment, de l'élever au poste de son ancien Maître, s'il trouvoit moyen de le délivrer des siens. Quelques sausses considences que Madona eut l'adresse de faire paroître sincères aux deux Ministres, produisirent bien-tôt entr'eux une froideur, qui ne servit qu'à consirmer de plus en plus leurs soupçons. Lorsque Madona crut n'avoir plus rien à craindre de leur intelligence, il inspira au Roi de demander à Mosachan, cent mille pagodes, pour bâtir un nouveau Palais, persuadé que ce Ministre les resuseroit, comme une chose inutile,

& qu On a Sahe conti Trôn la ve L'év pago ce P Fakir ta, c appo mots faifai comi fut e dier deva Mad difta pend horre fenta de p hom

mifé
Li
zèle
plus
laiffo
des a
gner
choir
cun
dona
chiat
fant
,, ic
,, Q
Seydi

tranc

à la j

fure L Prin fach trati

X

RÉVOLUTION .

& qu'il ne manqueroit pas de donner prise sur lui, par son imprudence ordinaire. On avoit eu soin de faire tenir, derrière le rideau, la Belle-sœur du Roi, Badda Sahebnie, pour lui annoncer sa disgrace, au premier mot qui lui échapperoit GOLKONDE. contre le respect du Monarque. Cette Princesse, qui s'étoit vûe dépossedée du Surritment. Trône, par la faction des deux principaux Ministres, ne respiroit encore que la vengeance, & travailloit de concert avec le Roi & Madona à leur ruïne. L'événement répondit à leur attente, & Mosachan ayant resusé les cent mille pagodes, que le Roi vouloit à toute force, s'emporta jusqu'à reprocher à ce Prince son ingratitude envers de fidèles Serviteurs, qui, de misérable Fakir qu'il étoit auparavant, l'avoient élevé sur le Trône. Enfin il ajouta, que le Roi ne devoit pas être si prodigue, dans un Pays où il n'avoit apporté que son corps pour toutes richesses. A peine eut-il proferé ces mots, en présence de Seydmouchiaffer & de Madona, que Badda Sahebnie faisant entendre sa voix, de derrière la tapisserie, l'accabla d'injures, & commanda à quelques Gardes de se faisir de sa personne. Jamais ordre ne fut exécuté avec plus de promptitude. Le grand embarras étoit de congédier une escorte de trois à quatre mille Cavaliers, qui attendoient leur Chef devant la porte du Palais, toûjours prêts à voler à son secours. Quoique Madona est pourvs à cet inconvenient, en faisant avancer, à certaine distance, un autre Corps de Cavalerie aux ordres de Seydmouchiaffer, cependant pour épargner au Roi un spectacle tragique, dont ce Prince avoit horreur, il voulut premièrement tenter les voyes de la douceur, & se présentant aux Troupes, il leur fit une harangue, l'accompagnant si à propos de promesses & de menaces, soûtenues par l'approche de cinq ou six mille hommes, qu'il parvint à appaiser ces Troupes émues, & à les renvoyer tranquillement dans leurs Quartiers. Le Roi nomma aussi-tôt un autre Chef à la place de Mosachan, qui fut jetté dans une étroite prison, où il vécut

Les services importans dont Seydmouchiaffer croyoit avoir l'obligation au zèle de Madona, lui ayant fait accorder toute sa consiance, rien n'étoit plus facile à ce dernier que de le dépouiller aussi d'une autorité qu'il lui laissoit exercer toute entière, tant sur ses Troupes, que dans le maniement des affaires de son département. Madona trouvoit des prétextes pour éloigner peu à peu les plus fidèles Serviteurs de son ancien Maître; il s'attachoit les autres par ses largesses; En un mot, le Ministre n'avoit plus aucun pouvoir dans le tems même qu'il s'en défioit le moins. Un jour que Madona étoit appellé à la Cour, il fe fit accompagner des Troupes de Seydmouchiaffer, au nombre de cinq ou fix mille hommes de Cavalerie, & paroiffant devant le Roi, à la tête de ce Corps, "Sire, lui dit-il, je vous amène , ici les Troupes de celui dont Vôtre Majesté craignoit tant la puissance. Que fouhaite t'elle de plus qu'on fasse pour son service?" Qu'on mette Seydmouchiaffer auprès de Mosachan, répondit le Roi; & aussi-tôt les ordres furent donnés pour l'arrêter, fans que personne offrit la moindre résistance.

miférablement pendant plusieurs années.

Le Roi, pour récompenser le zèle de Madona, l'éleva à la dignité de Prince, & le fit fon Premier Ministre. Mous-Kumea avoit succedé à Mo- de Madona & fachan, & le Gouvernement des Provinces, qui faisoit partie de l'adminis- d'Akena son tration de Seydmouchiaster, venoit d'être donné à Mahomet Ibrahim, qui réü-

XIII. Part.

porté à lui

beu borné,

un air plus

ns l'opinion , que pour

nimant fon La vie d'un

nt, ajoûta-

l lui faisoit

Province, à n & l'autre,

ploi. Il le

ttre qu'il fût

noient à fon

ut commen-

s qu'il avoit

ux affaires;

, pendant le

eureux Lus

fans le Sup-

lont Sheldon

ais avant que les choses à

ide, qui est

partageoient

l'occasion de

ın après l'au-

lu fervice du

nent, de l'é-

e délivrer de**s** 

esse de faire 'eux une froi-

ns. Lorsque

il inspira au

r un nouveau

chose inutile,

DERNIERE REVOLUTION DE GOLKONDE, SUPPLÉMENT.

nit peu de tems après la Charge de Mous Kumea à la sienne; Mais Madona n'étant pas plus content de lui, fit tomber, entre les mains d'Akena fon propre frère, le Gouvernement des Provinces Méridionales de Golkonde, les meilleures du Royaume, & Mahomet Ibrahim ne conserva que celles du Nord, situées sur la frontière des Etats du Grand Mogol. On nous dépeint Akena d'un caractère aussi odieux que celui de Madona étoit aimable; Mais les grandes qualités de l'un effaçoient les grands deffauts de l'autre. Madona étoit un profond Politique, un excellent Financier, qui joignoit à des talens supérieurs, la phisionomie la plus revenante, avec toute l'humilité & la modestie convenable aux Bramines, dont il tiroit son origine. Le Roi, livré aux plaisirs de son Serrail, & sans inquiétude de la part de fon Ministre, qui étant Gentil & Bramine ne pouvoit aspirer à la Couronne, lui abandonna le foin de gouverner despotiquement ses Etats. C'est ainsi que ces deux frères, qu'on honoroit du titre d'Altesses, se virent portés, par degrés, au faîte des Grandeurs qui suivent immédiatement la Royauté, ou plutôt qui la composent toute entière, au simple nom près. Ils jouïrent constamment de ces honneurs l'espace de quatorze années; Mais leur chute fut encore plus funeste que leur élévation n'avoit été écla-

Prise de l'Armée Mogole.

Vers la fin du mois d'Octobre 1685, l'Armée du Grand Mogol Au-Golkondepar reng-Zeb, qui marchoit contre Golkonde, y répandit une si grande consternation, que dans leur première fureur, les Peuples revoltés commirent de grands desordres, & firent main basse sur tous les Bramines qui leur tombérent entre les mains. Le Roi s'étoit retiré la veille, dans le Château de Golkonde, avec ses femmes, ses deux Ministres & plusieurs Seigneurs de la Cour. qui croyoient y trouver un azyle assuré contre les Ennemis du dedans & du dehors. La Ville fut prise deux jours après, par les Troupes Mogoles, qui mirent tout à feu & à fang dans les Quartiers des Gentils, pillèrent & brulèrent les magnifiques Palais de Madona & d'Akena, de même qu'une superbe Pagode que ce dernier avoit fait bâtir à des fraix immenses; & quantité d'autres Edifices considérables.

Massacre des deux Administrateurs.

Ces ravages, qui continuèrent plusieurs jours de suite, dépeuplèrent la Ville d'Habitans, & jettèrent la terreur dans le Château, où les cris unanimes des femmes du Serrail & de la multitude, tant au dedans qu'au dehors, forcèrent le Roi, de leur abandonner Madona & Akena, les deux malheureux objets de leur haine, qu'ils regardoient comme les feuls Auteurs de leur infortune; dans l'espérance que les Mogols, irrités contr'eux, se contenteroient de cette victime, & cesseroient les hostilités. Les deux frères furent cruëllement massacrés par les Esclaves du Palais, leurs corps dépouillés nuds & trainés dans les rues avec les dernières indignités. Après avoir été suspendus par les pieds pendant vingt-quatre heures au devant du Palais, on présenta leurs tetes à Cha-Alem, fils du Grand Mogol, qui les fit porter en triomphe sur des lances, dans toute la Ville. Celle de Madona fut envoyée à Aureng-Zeb, & l'on donna celle d'Akena à un éléphant, qui la jetta plusieurs fois en l'air & l'écrafa enfin fous ses pieds, au milieu de l'Armée. La tête de son frère eût le même fort, & celui de leurs cadavres fut d'être exposés à la voirie, pour servir de pâture aux oiseaux & aux animaux des champs. Havart, qui avoit souvent vû ces de brulés moire. fort à c miféral

CET fon, c fut tiré l'Indou ment r res, le Golkor frère. moyen duquel funeste

On Roi de tica, p d'y vo doit pa gé, pa confen malgré me fi u Sujet e pas de L'A

Golkor jetté d particu queur, tribut n'avoit l'aveni dure C partit. LΕ

fon fu tres de gea pa dona, le fils qui s' foient toutes

ces deux frères, dans leur plus grande gloire, prétend que leurs corps furent brulés & les cendres jettées au vent, pour qu'il ne restât rien de leur mémoire. Telle fut la fin de ces deux puissans hommes, dont il compare le GOLKONDE. fort à celui de deux frères, fort connus de toute l'Europe, qui périrent si Supplément. misérablement en 1672.

CET Auteur nous apprend encore, que Mosachan mourut dans sa maison, comme un Citoyen oublié de tout le monde; mais que Seydmouchiaffer fut tiré de sa prison, par l'Ambassadeur du Grand Mogol, & envoyé dans l'Indoustan, où il avoit été élevé en dignité, & où il étoit mort, puissamment riche, à l'âge d'environ quatre-vingt-dix ans. Suivant nos Mémoi- Seydmoures, le premier, dont les fils étoient en grande considération à la Cour de chiaffer. Golkonde, obtint sa liberté du Roi, après la mort de Madona & de son frère. Quant à Seydmouchiaffer, ils difent simplement, qu'ayant trouvé le moyen de s'évader, il s'étoit retiré auprès du Grand Mogol, au service duquel il avoit fini ses jours, quelque-tems avant la Révolution qui fut si

funeste à l'Auteur de sa disgrace.

On trouve dans ces Mémoires, la traduction d'une longue Lettre, que le Roi de Golkonde écrivit au Gouverneur Général de la Province de Carnatica, pour lui donner part de ces grands événemens. Il est affez singulier d'y voir Madona & Akena peints des plus noires couleurs; Mais ce qui doit paroître fort surprenant, c'est l'aveu que le Roi y fait, de s'être engagé, par serment, envers ces deux Favoris, de ne jamais rien faire sans leur confentement; serment qu'il n'avoit pas été en son pouvoir d'enfreindre, malgré les fâcheuses suites qui en étoient résultées pour son Royaume; comme si un Prince n'étoit pas toûjours en droit de rétracter sa parole, dès qu'un Sujet en abuse, contre ses intentions. On doit croire que le Roi n'avoit pas de meilleure raison pour excuser sa conduite.

L'Armée Mogole étoit composée de quinze mille hommes, & celle de Golkonde du double; mais Mahomet Ibrahim, qui la commandoit, s'étant jetté du côté des Ennemis, pour se vanger de quelques mécontentemens particuliers, sa trahison mit le Roi dans la nécessité de subir la loi du Vainqueur, & d'en passer par toutes les conditions qui lui furent imposées. Le tribut de dix-huit cens mille pagodes, que le Roi devoit au Grand Mogol, n'avoit pas été payé depuis quelques années. On exigea qu'il fut doublé à l'avenir, & que tous les arrérages seroient satisfaits par termes. Après cette dure Convention, Cha-Alem, qui manquoit de vivres dans Golkonde, en partit, le premier de Novembre, emportant des trésors immenses.

Le Roi de Golkonde, dont les defastres ne pouvoient encore vaincre fon funeste attachement pour les Bramines, se choisit de nouveaux Ministres de cette odieuse race. Le premier, nommé Piespatwenkaty, ne dirigea pas mieux les affaires. L'année suivante, Wilsanna, frère aîné de Madona, fut revêtu de toutes les dignités qu'avoit possedées ce dernier, dont le fils reçut aussi de grandes faveurs du Prince. A la vérité les Bramines, qui s'étoient enrichis sous l'administration de leurs Protecteurs, fournisfoient des fommes confidérables. Mais l'avidité d'Aureng-Zeb, épuifoit toutes les ressources sans se satisfaire. En un mot, il ne lui falloit pas lii 2 moins

Derniers mens fur le fachan & de

Remarques fur une Let-

Défertion du Général de foumifion du

Nouveaux Ministres Bra-

ouvent vû

Iais Ma-

kena fon

onde, les celles du

nous dé-

aimable;

le l'autre.

joignoit

oute l'hu-

origine.

part de

Couron-

ts. C'est

rent por-

nt la Ro-

près. Ils

s; Mais

été écla-

logol Au-

ande con-

ommirent

ır tombè•

u de Gol-

e la Cour.

ans & du

goles, qui

nt & bru-

u'une su-

& quan-

olèrent la

unanimes

ors, for-

malheuırs de leur

contenteres furent

illés nuds

é fuspeni présenta mphe fur

g-Zeb,&

air & l'é-

ût le mêfervir de

DERNIERE REVOLUTION GOLKONDE. SUPPLÉMENT. Conquête de Golkonde. moins que le Royaume; & la facilité qu'il prévoyoit à cette conquête, par la perfidie des principaux Officiers de Golkonde, flattoit trop son espéran-

ce pour borner ses vûes ambitieuses (a).

Peu de tems après, c'est-à-dire, au commencement de Février 1687. l'Armée du Grand Mogol, victorieuse du Royaume de Visapour, reparut devant Golkonde. Le Roi, résolu de se dessendre jusqu'à la dernière extrémité, repoussa plusieurs sois les Ennemis, avec beaucoup de perte; mais fon malheureux fort voulut que ses principaux Colonels l'abandonnassent pour joindre l'Armée Mogole. Enfin Hoffeinbeck, Général de fes Troupes, suivit ce perfide exemple, après avoir excité, dans la Forteresse, une sédition, dont Aureng-Zeb profita fort à propos & se rendit Maître de la Place fans la moindre résistance. On étoit au deuxième d'Octobre. Les Troupes Mogoles marchant droit au Palais, trouvèrent le Roi dans une attitude qui marquoit sa surprise. Après avoir pillé ses trésors, qui étoient immenses, sur-tout en diemans & en pierres précieuses, il sut conduit sous une méchante tente, jusqu'au lendemain, qu'on le mit sur un éléphant, pour lui faire faire le tour de l'Armée, où il se vit exposé aux plus grandes avanies de la part des Soldats. Quatre jours après, ce malheureux Prince, fut contraint de ramper de sa tente, jusqu'aux pieds d'Aureng-Zeb; de manger de la poussière, & de demander pardon, dans les termes les plus humi-lians. Le Grand Mogol lui promit la vie; mais il le sit transporter dans une Forteresse éloignée, où il devoit bien-tôt trouver la mort qu'Aureng-Zeb avoit coutume de faire boire à fes Prisonniers d'illustre naissance. La comparaison du sort de ce Roi avec celui de Cræsus, ne peut que rendre sensible la vérité de cette fentence, qui convient si fort à tous les hommes; Nemo felix ante obitum.

Deux Voyages du Roi à Masulipatnam.

Les Hollandois vantent, comme une distinction singulière, pour leur Nation, l'honneur qu'ils ont eû de posseder deux fois ce Prince, à Masulipatnam; la première fois en 1676, & la seconde en 1678. C'est de Havart que nous emprunterons ici les principales circonstances du premier Voyage.

Les présens que les Hollandois firent au Roi, aux Dames du Serrail, à l'Administrateur Madona, & aux autres Grands, se montèrent à la somme de soixante-six mille florins. En échange, ils obtinrent du Roi, la propriété du Bourg de Palicol, & plusieurs privilèges très-considérables. Ce Prince leur remit entr'autres les fermes de divers Ports, pour la fomme de trente-quatre mille cinq cens florins par année, dont ils ont joui pendant les huit dernières années de son règne; outre la diminution de la moitié des fraix qu'ils payoient auparavant, pour le transport de leurs marchandises,

Privilèges qu'il accorde aux Hollandois.

> (a) Valentyn insêre, mal à propos, en cet endroit, l'histoire de la trahison d'un des Sécretaires d'Etat de Golkonde, qui entretenoit correspondance avec le Grand Mogol, & qui ayant été convaincu de son crime, fut mis à mort, par ordre du Roi son Maître; Ce fait, qui est tiré de Havart, doit être

rapporté sous le règne précédent. (Voyez Havart, Part. II. pag. 238.). L'erreur ne mérite peut-être d'être relevée, que pour prévenir le reproche qu'on pourroit nous faire d'avoir omis une circonstance affez curieuse, si c'étoit ici sa place.

par ter quanti femme qui av les Ch d'abor ces, a fortes fe rend fur un lui par les jeu chacui rail let fompt buèrer cats. fit con mation Hollar leurs g nes et landoi mais o

> gés de L'A une au de pr toit q dernie menu même

> > CE

paux ( Trôn la cha c'est-à fut p d'or, diama pierre

(b) moires d'une a landoil les dir **a**voien nquête, par on espéran-

vrier 1687. ur, reparut dernière experte; mais ndonnassent les Troupes, , une fédie de la Pla-Les Trouns une attiqui étoient conduit fous phant, pour randes ava-Prince, fut o; de manplus humier dans une Aureng - Zeb La compare fensible la ; Nemo fe-

pour leur , à Masuli-est de Hadu premier

u Serrail, à à la fomme oi, la prorables. Ce ı fomme de uï pendant ı moitié des rchandifes,

lent. (Voyez 'erreur ne méie pour préveit nous faire assez curieuse,

par terre, à Golkonde, & quelques autres exemptions. Le Roi fit aussi quantité de beaux présens aux Officiers du Comptoir Hollandois. Leurs femmes & leurs filles en reçurent aussi de magnifiques des Dames du Serrail, qui avoient fouhaité de les voir; & ce fut à leur demande que le Roi pria Supplément. les Chefs de permettre qu'elles vinssent leur rendre visite. On le refusa d'abord modestement, sous divers prétextes; mais sur de nouvelles instances, auxquelles le Roi joignit sa parole, qu'il ne leur seroit fait que toutes fortes d'honneurs & de caresses, ces Dames acceptèrent enfin la partie, & se rendirent dans leur plus riche parure au Palais. Le Roi, qui étoit assis fur un superbe Trône, laissa passer devant lui toutes les Dames dont l'âge lui paroissoit respectable, les saluant fort poliment; mais il sit approcher les jeunes Demoiselles, les mit sur ses genoux, & après leur avoir donné à chacune un baiser, il leur permit de suivre les autres. Les Dames du Serrail leur firent une reception des plus gracieuses (b). On leur servit une fomptueuse collation, à l'issue de laquelle les Dames du Serrail leur distribuèrent divers présens, dont les moindres étoient de la valeur de trente ducats. En fortant, elles furent obligées de repasser devant le Roi, qui les fit conduire, par une infinité de flambeaux, jusqu'à la Loge, sous les acclamations d'une foule immense de Spectateurs. Les Matelots d'un Vaisseau Hollandois, qui avoient diverti le Roi, par leurs danses, leurs fauts & leurs grimpemens, requrent deux cens ducats; & beaucoup d'autres personnes eurent lieu de se louer de la générosité de ce Prince. On assura les Hollandois, qu'il avoit destiné deux mille ducats par jour pour ce Voyage; mais que cette somme ne suffisant pas, les Grands de sa suite étoient obligés de suppléer à l'excédent de la dépense.

L'Accueil qu'il avoit reçu des Hollandois l'engagea à leur venir faire une autre visite, deux ans après; mais il les prévint qu'il n'accepteroit point de présens, & qu'il n'en donneroit pas non plus, puisque son dessein n'étoit que de se divertir sur Mer. Nous avons un Journal manuscrit de ce dernier-Voyage, qui contient près de vingt-quatre feuilles d'écriture fort menue; mais à l'exception des particularités que Havart a recueillies luimême, le reste mérite peu l'attention des Lecteurs.

CE fut le 25 Décembre 1678, que le Roi, accompagné de ses principaux Courtifans, se rendit à l'Eglise des Hollandois. On y avoit élevé un Trône, couvert de drap d'or & de velours, sur lequel il s'assit, vis-à-vis de la chaire, la pipe à la bouche, fumant du tabac, à la manière de Perse, c'est-à-dire à travers d'un Gorregor, ou d'une bouteille pleine d'eau, qui lui fut présentée sur un plat d'or. Son habillement étoit une robbe de drap d'or, qui lui descendoit jusqu'aux pieds. On passe sur l'énumération des diamans, des perles, des rubis, des faphirs, des éméraudes & autres pierres précieuses, dont tout son corps étoit moins orné que couvert, & qui

**111** 3

(b) Parmi ces Dames du Serrail, nos Mémoires ajoûtent, qu'il s'en trouvoit deux d'une grande blancheur, qui voyant les Hollandoises ne purent retenir leurs larmes. Elles dirent qu'étant encore fort jeunes, elles avoient porté les mêmes habits dans leur

Pays. On les croyoit enfans de François, prises par les Corsaires de la Méditerannée, & vendues à Mocka, d'où elles avoient été envoyées au Roi, qui témoignoit avoir peu d'inclination pour elles; ce qui augmentoit leurs chagrins.

DERNIERE RÉVOLUTION GOLKONDE. Visite des Dames Hol-

Second

Apparition du Roi dans l'Eglise Hollandoise.

DERNIERE REVOLUTION DE GOLKONDE. Supplément.

éblouïssoient la vûe. Le Consolateur des Malades, faisant l'office de Prédicateur, lut un Sermon que Havart expliquoit au Roi, en Langue Perfanne. Le Lecteur s'arretoit par intervalles pour lui en laisser le tems. Quelquefois le Roi témoignoit approuver le discours; quelquesois aussi il lui prenoit envie d'en rire. Mais le plus souvent il s'amusoit à parler avec ses Grands, sans prêter beaucoup d'attention à ce que Havart se tuoit de lui faire comprendre. Quand on en fut à la fin de la prière, au mot Amen, le Prince repéta le même mot à haute voix, & demanda au Lecteur, dans quelle fignification il s'étoit fervi de ce terme?, ce que Havart lui expliqua encore. Après le fervice Divin, le Roi fouhaita de voir le Livre de la Loi des Hollandois, comme il appelloit la Bible. Le Lecteur lui apporta les Livres Saints. En approchant, le Roi se leva & les salua avec le même respect qu'il avoit coutume de faluer l'Alcoran. Il voulut sçavoir quels Ecrits y étoient contenus. On lui nomma les principaux Livres de l'Ancien Teftament. Il demanda si les quatre Livres de la Loi de Nabi Isa, ou du Prophête Jesus, s'y trouvoient compris?; & l'ayant appris, il fit de nouveau une profonde révérence, retourna s'asseoir sur son Trône & reprit sa pipe. Lorsque tout le monde sut sorti, à l'exception des Officiers & Dames du Comptoir Hollandois, le Roi fouhaita qu'on fit venir les filles qui avoient dansé devant lui la veille, pour lui donner le même divertissement dans l'Eglife. Malgré la répugnance qu'on eut à le fatisfaire, dans un lieu confacré au culte religieux, il fallut s'y réfoudre, pour ne point mécontenter ce Prince (c). Il voulut ensuite voir manger les Hollandois, à leur manière. On se hâta de faire apporter les mets qui se trouvèrent préparés. La table fut couverte dans l'Eglise. On but debout la santé du Roi, à quoi il parut fort sensible. Durant le repas, ce Prince s'informa encore de plusieurs choses qui regardoient le culte des Chrétiens, & entr'autres des dix Commandemens. Le Confolateur des Malades en fit d'abord la lecture, & Havart fervoit toûjours d'Interpréte. Au feptième Commandement, le Roi ne put s'empecher de rire, disant, ,, que c'étoit bien tris-, te, qu'un homme fut réduit à se contenter d'une seule semme". Mais il approuva l'explication qu'on lui donna, que ce Commandement regardoit principalement l'adultère. Le Roi s'étant fait conduire ensuite dans la Loge, en visita jusqu'aux moindres appartemens, & se retira extremement satisfait de toutes les attentions qu'on lui avoit marquées. Les Hollandois ont beaucoup perdu à ce Prince, & si ses heureuses dispositions n'eussent été bornées par l'autorité de l'Administrateur, ils en auroient pû retirer des avantages bien plus confidérables (1).

(c) C'est peut-être à dessein que Havart ne parle point de cette danse. Mais le fait est rapporté dans le Journal tenu au Comptoir Hollandois.

(d) Les Hollandois furent obligés de payer une somme considérable au Grand Mogol, pour le rachat de leurs privilèges. Ce fot Mahomet Ibrahim, ce même Traître dont on a tant parlé ci-dessus, qui obtint la Vice-royauté de Golkande; mais il ne conferva pas ce poste longtems.

C particuli romande de la Pre difficulté dres écla Recueil plusieurs Villes ig dans une ques exp ce Recu APRÈ

fe retirè chard, l des, se r progrès voient f rent jug au Nord commen tôt chass fes espen çois dan ment. l'exécuti Mittion . quarante

LE P ré, où i vepondi,

(a) El du Pére I la troifièm VI & XI de dans l'Epi deux de c ronner lei vocation. maladie

## ~(\$\$\$\$D.~(\$\$\$\$)~(\$\$:\$:\$\$).~(\$\$\$\$)~(\$\$\$\$)~(\$\$\$

## Relations du Carnate par quelques Missionnaires Jésuites.

RELATION DD CARNATE.

E tous les Pays qui font foûmis à la Domination du Grand Mogol, le Introduction. Carnate est presque le seul, dont on ne trouve aucune Description particulière dans les Voyageurs, quoique sa situation, entre la Côte de Coromandel & celle de Malabar, le fasse souvent nommer dans les Relations de la Presqu'Isle de l'Inde. Comme on ne peut attribuer ce silence qu'à la difficulté d'y pénétrer, ou du moins, à la rareté des occasions; les moindres éclaircissemens en doivent être plus précieux. Quelques Lettres du Recueil des Jésuites (a), qui contiennent les entreprises & les courses de plusieurs Missionnaires, nous apprennent l'existence & les noms de plusieurs Villes ignorées des Géographes. Ce n'est pas la premiere fois que j'aye puifé dans une fource si respectable: mais ce que j'emprunte ici, demande quelques explications préliminaires, qui feront autant de nouvelles richesses pour ce Recueil.

Après la ruine des Missions de Siam (b), la plûpart des Missionnaires se retirèrent dans l'Etablissement François de Pondichery, où le Père Tachard, brûlant du même zèle, qui l'avoit déja conduit trois fois aux Indes, se rendit pour trouver de nouvelles occasions de l'exercer. Les grands Siam. progrès que les Jésuites Portugais avoient fait vers le Sud (c), où ils avoient forme une Eglise Chrétienne d'environ deux cens mille ames, lui sirent juger, qu'avec la même ardeur pour la conversion des Indiens, situés au Nord de Pondichery, il pouvoit se promettre les mêmes fruits. Il commença par s'établir dans cette Ville; mais en ayant été presqu'aussitôt chasse par les Hollandois, qui s'en rendirent maîtres, en 1693, il vit Foi dans le ses espérances retardées jusqu'à la paix de Ryswick, qui sit rentrer les Fran- Carnate. çois dans leurs possessions. Tous les obstacles furent levés par ce changement. Le Pere Tachard se hâta de retourner à Pondichery, où il trouva l'exécution de fes desfeins Apostoliques heureusement commencée, par une Mission qui venoit de se former dans le Royaume de Carnate, à trente ou quarante lieues de Pondichery, vers le Nord-Ouest.

Difpersion des Jéfuites après la Révolution de

Le Père Tachard penfe à porter la

LE Père Mauduit, après s'être employé long-tems dans celle du Maduré, où il avoit appris la langue & les usages du Pays, étoit passé à Carouvepondi, où il cultivoit une centaine de Chrétiens, qu'il y avoit déja batifés.

Cette entreprife eft commencée par le Père Ce Mauduit.

(a) Elles sont au nombre de trois, celle du Père Tacbard, une du Père Bouchet, & la troisième du Père Mauduit, aux Tomes VI & XI des Lettres édifiantes. On apprend, dans l'Epître Dédicatoire du Tome XI, que deux de ces trois Missionnaires virent couronner leur zèle par une mort digne de leur vocation. Le Père Tachard mourut d'une maladie contagieuse, au Bengale, dans l'exercice de ses travaux. Le Père Mauduit fut trouvé mort, avec le Père Courbeville, dans une cabane du Carnate, empoisonnés par les Infidèles.

(b) Voyez les Relations du Tome précédent.

(c) Au Maduré, qui fait la Pointe de la Presqu'isse de l'Inde.

Rela-

de Prédi-Perfanne.

Quelqueil lui pre-

r avec fes

ioit de lui

: Amen, le teur, dans

ui expliqua

rë de la Loi

orta les Li-

même ref-

uels Ecrits

ncien Tef-

ou du Pro-

ouveau une

it fa pipe.

Dames du

qui avoient

ment dans

lieu confa-

écontenter

à leur ma-

t préparés.

du Roi, à

ma encore

entr'autres

it d'abord

: Comman-

t bien trif-

'. Mais il

t regardoit

dans la Lo-

tremement

Hollandois

is n'euflent

retirer des

ivilèges. Ce nême Traître

qui obtint la

ais il ne con-

CARNATE.

Etabliffemens de Tarcolan, de Carouvepondi , & de Ponganour.

RELATION DU Ce Missionnaire avoit fait plusieurs Voyages & diverses découvertes dans les Pays voitins, fur-tout vers le Nord-Ouest. Dans ces courses, il jetta les fondemens de deux autres Eglifes; l'une à Tarcolan, autrefois le centre de l'Idolâtrie, dans le Carnate, & l'autre à Ponganour, grande Ville & fort peuplée, d'où l'on compte environ cinquante lieues jusqu'à Pondichery, D'un autre côté le Père Bouchet, qui étoit passé dans la Province de Mala. bar, après la Révolution de Siam, & qui avoit formé ensuite une Eglise de plus de vingt mille Chrétiens, dans Aour, à quatre lieues de Tiricherapaly, Capitale du Maduré, reçut ordre de se confacrer aussi à la nouvelle Mission du Carnate. Il se fit accompagner d'un autre Missionnaire, nommé le Père de la Fontaine. Ainsi, dès le mois de Mars de l'année 1702, ils se trouve. rent trois du même Ordre. Le Père Bouchet, revêtu de la qualité de Superieur, s'établit à Tarcolan; & laissant le Père Mauduit dans son Eglise de Carouvepondi, il envoya le Père de la Fontaine à Ponganour, où l'on parle la langue Talanque, aussi différente de la Malabare que l'Espagnol l'est du

Trois Jéfuites prennent l'habit & les usages des Bramines.

Dans une assemblée que les trois Missionnaires tinrent à Carouvepondi, ils résolurent entr'eux de prendre l'habit & la manière de vivre des Sanias Brames, qui sont une Secte Indienne de Religieux Pénitens. C'étoit prendre un engagement fort difficile. Outre l'abstinence de chair, de poisson & d'œufs, les Sanias Brames ont des pratiques extrémement genantes. Ils doivent se laver, tous les jours au matin, dans un étang public, sans égard pour la différence des saisons, & recommencer ce bain avant leur repas, qu'ils ne prennent qu'une fois par jour. Ils font obligés d'avoir un Brame pour Cuisinier, parcequ'ils ne peuvent, sans deshonneur, manger la moindre chose qui ait été préparée par des personnes d'une Caste inférieure. Leur état les affujettit à la plus rigoureuse solitude. Un Sanias ne sort jamais, s'il n'y est force par les besoins d'autrui. , Je passe, dit le Père Ta-" chard, fur d'autres loix également génantes, qu'un Missionnaire Sanias ,, doit garder inviolablement, lorsqu'il veut retirer quelque fruit de ses travaux pour la conversion des Indiens".

Description de Tarcolan.

TARCOLAN étoit une Ville considérable, pendant que les Rois de Golkonde en étoient les Maîtres. Il n'y avoit pas plus de trente ans qu'ils l'étoient encore. Mais elle est beaucoup déchue de sa grandeur & de ses' richesses, depuis que les Mogols l'ont jointe à leurs Conquêtes. Suivant les fabuleuses traditions des Gentils, elle étoit anciennement si belle, que les Dieux du Pays y tenoient leurs assemblées, lorsqu'il leur plaisoit de descendre sur la Terre. Les Mogols, la trouvant presque déserte, par la fuite des Habitans, qui craignoient l'avarice & la cruauté de leurs Vainqueurs, y ont fait une petite enceinte, après avoir rasé presqu'entièrement les magnifiques Pagodes des Gentils. Ils n'ont épargné que la principale, dont ils ont fait une Forteresse. Mais l'étendue des terres, que le Grand Mogol a subjuguées, ne lui permettant pas d'entretenir des Garnisons Mahométanes dans toutes les Villes dont il s'est saisi, il a consié la garde de Tarcolan, & d'un grand nombre d'autres Places, à des Gentils, qui ne le servent pas moins fidèlement.

Pour récompenser les fervices de ses Omrahs, il leur donne, comme

en Souv tion d'e à cette le moye Surveill nos Inte dans de reur, & les Peur ran, do C'étoit **fervices** te grand Le pren c'est-à-d

le Père l une Mai Auss bruit se Le Cran le Père E recut av augment grès. ,, " n'avoi " du Pei , le tem ,, & por " Ces fr " des Br po éto l'Inde " fes Di nies, " le Cra ,, te, l'e

Un a foi, fut tingue, dant étol & dans ı me, qui Daourka à Velour. paila par des Gran

& dev

XIII

ertes dans s, il jetta s le centre ille & fort ondichery. e de Mala. e Eglife de icherapaly, lle Miffion mé le Père fe trouvelité de Sun Eglise de ù l'on pariol l'est du

uvepondi, des Sanias étoit prende poisson antes. Ils fans égard eur repas, un Brame er la moininférieure. ne fort jale Père Tanaire Sanias t de ses tra-

ois de Golans qu'ils ir & de fes s. Suivant belle, que plaifoit de erte, par la leurs Vainentièrement cipale, dont rand Mogol Mahométade Tarcoie le servent

ne, comme

en Souveraineté pendant leur vie, des Provinces entières, à la feule condi-RELATION DU tion d'entretenir, dans ses Armées, un certain nombre de Cavaliers. Mais, à cette distance de la Cour, & dans ce haut degré d'autorité, il a trouvé le moyen de les retenir dans la foumission, en établissant, près d'eux, des Surveillans, qui portent le nom de Divans; Office, qui répond à celui de nos Intendans de Province. La fonction de ces Officiers, qui font indépendans des Gouverneurs ou des Omrahs, est de lever les tributs de l'Empereur, & d'arrêter les injustices que les Omrahs exercent ordinairement sur les Peuples conquis. Le Gouverneur général de la Province de Cangibouran, dont la Ville de Tarcolan est dépendante, se nommoit Daourkan. de Cangibou-C'étoit un homme de fortune, qui s'étoit élevé par son mérite, & par les services importans qu'il avoit rendus à l'Empire. Il avoit établi, dans cette grande Ville, cinq Gouverneurs particuliers, sous le titre de Cramani. Le premier de ces cinq Officiers, qui avoit, dans le voisinage, un Topo, c'est-à-dire, un Bois de haute sutaye, prit des sentimens si favorables pour le Père Bouchet, qu'il lui fit présent de ce lieu pour y bâtir une Eglise & Bouchet. une Maison.

Aussi-Tôt que le Missionnaire eut paru dans sa nouvelle demeure, le bruit se répandit qu'un fameux Sanias étoit venu s'établir près de Tarcolan. Le Cramani, son Bienfaicteur, sut le premier qui lui rendit une visite; & le Père Bouchet, qui favoit parfaitement la langue & les ufages du Pays, le reçut avec une politesse & des témoignages de désintéressement, qui augmentèrent beaucoup sa réputation. Le Père Tachard en peint les progrès. " Il faut connoître, dit-il, la curiosité naturelle des Indiens, pour " n'avoir pas de peine à croire ce que ce Missionnaire m'écrit, de la foule du Peuple, qui venoit continuellement à fon Hermitage. Il m'affure que le tems lui manquoit pour réciter son Breviaire, pour faire ses prières, & pour prendre le feul petit repas auquel il s'étoit réduit chaque jour. Ces fréquentes visites furent plusieurs fois interrompues par la jalousie des Bramines. Ils publicient, par leurs Emissaires, que le Sanias du Topo étoit de la Caste abominable des Pranguis, qui habitent les Côtes de l'Inde; qu'il buvoit du vin en fecret; qu'il mangeoit de la viande avec fes Disciples, & qu'il commettoit toutes fortes de crimes. Ces calomnies, joint à la couleur du Sanias, rallentirent l'ardeur des Peuples. Mais le Cramani ayant examiné, pendant quatre ou cinq mois, la vie péniten-", te, l'exactitude & la bonne-foi du Père Bouchet, embrassa l'Evangile. & devint un fervent Chrétien".

Un autre incident, qui servit beaucoup à confondre les Ennemis de la foi, fut la visite d'un fameux Bramine, Intendant de Daourkan. On distingue, dans cette race d'Indiens, différens degrés de Noblesse. L'Intendant étoit du premier. Il traita le Missionnaire avec beaucoup de civilité; & dans un long entretien, il convint qu'il n'y avoit qu'un feul Etre suprême, qui méritat nos adorations. Ensuite un Rajapout, nommé Sek, que Daourkan avoit fait son Lieutenant Général, ayant reçu ordre de se rendre à Velour, dernière Place des Marates, qui étoit affiégée par les Mogols, paffa par Tarcolan & voulut voir auffi le Sanias Chrétien. Comme les visites dernière Plades Grands ne se font qu'avec beaucoup de pompe, Sek se rendit à l'Her- ce des Mara-

XIII. Part.

Province

Le Cramani de Tarcolan donne une terre au Père

Effets de ce présent.

RELATION DU

mitage au fon des instrumens militaires, escorté d'un Corps d'Infanterie & de Cavalerie. Il assura le Père de sa protection. Il lui offrit des terres: &, ce qui fit encore plus d'honneur au Christianisme, il ne le quitta qu'a. près s'être recommandé à ses prières. On s'afflige ici de ne pas trouver d'autres lumières fur le progrès d'une si belle Mission (d). La Lettre du Père Bouchet ne contient que les mêmes événemens, dans un plus long détail (e): & celle du Père Tachard n'y ajoute qu'une courte exposition des travaux du Père de la Fontaine, à Ponganour.

Course du Père Mauduit dans le Rovaume de Carnate.

Mais la Relation du Père Mauduit, sans nous apprendre mieux les suites de ce premier succès, offre les noms d'un grand nombre de lieux qui ne sont connus que par son témoignage. & qui peuvent enrichir la partie géographique de ce Recueil. On doit lui reprocher seulement d'avoir né-

Cangivaron, Capitale du Pays.

Avenkolam.

Alcatile.

Entretien du Père Mauduit avec un Bramine.

gligé les distances. CE fut le 3 de Septembre, 1701, qu'il partit de Carouvepondi, lieu de fa résidence, à deux ou trois lieues de Cangivaron, Capitale du Royaume de Carnate. Il arriva d'affez bonne heure à Ayenkolam, qui étoit autrefois une Ville considérable, & qui n'est aujourd'hui qu'un gros Bourg: mais il alla coucher plus loin, dans une grande Pagode, dédiée à un finge, auquel les Indiens rendent les honneurs divins. Comme ce Pays n'a point d'Hôtelleries, ni de Caravanseras, on se retire ordinairement dans les Temples, pour y passer la nuit. Le lendemain, il se rendit à Alcatile, grande Ville fort peuplée, mais sale & mal bâtie, comme la plûpart des Villes des Indes. Il y coucha, dans la maison d'un Bramine, qui adoroit le Demon sous la figure d'une Idole, nommée Poulear. La vûe de cette Idole enflamma fon zèle. Il la renversa; & par une indifférence, dont il n'explique pas la cause, le Bramine n'en parut point offensé. La plûpart des Habitans d'Alcatile sont Linganistes, c'est-à-dire, que par respect pour une espèce de Priape, la plus insâme de leurs Divinités, ils portent au cou une figure fort obscène, qu'ils nomment Lingan. Le Missionnaire vit un Docteur de cette Secte, qui s'étoit acquis beaucoup de réputation. Il le trouva occupé à lire un Livre, où le Seigneur du Ciel & de la Terre étoit nommé; & dans leur entretien, il eut la fatisfaction de l'entendre parler de la Religion Chrétienne avec éloge: mais lorsqu'il lui demanda son secours, pour faire connoître & respecter l'Etre Souverain, il en reçut cette réponse: "Vôtre , travail feroit inutile. L'esprit des Indiens est trop borné. Ils ne sont pas capables d'une connoissance si sublime". Le Missionnaire répliqua; Quoique les perfections infinies de cet Etre suprême soyent incompré-, hensibles, il n'y a personne qui ne le puisse connoître autant qu'il est nécessaire pour le salut. Il en est de Dieu comme de la Mer: quoiqu'on n'en voye point toute l'étendue, & qu'on n'en connoisse pas la profondeur, on ne laisse pas de la connoître assez pour faire des Voyages d'un

(d) Malgré l'édification que M. Prevost veut donner aux autres, il paroit ici qu'il n'en cherche pas beaucoup pour lui-même, dans les Lettres des Missionnaires Jésuites, puisque s'il en avoit fait la lecture, il auroit pu y trouver encore bien des éclairciffemens. Nous y suppléerons à la fin de son Article. R. d. E.

(e) Elle contient au contraire précisément les suites que M. Prevost demande. R. d. E.

, fort te comi trine qu duit, é

APR à contin rates se més. l'Ouest fon log & le fi le Gouv fonnes bles du vaife in attribua demand que la p feils, il verneur

avec les

En e geoient Le Père continu trouva peuplée nomme Seigneu Princes tiennen Le Mif jours at cette lo à l'autre Père M qui a fa & les F toit. étoit d l'espace te avec tacher

> joignoi Ĺе Il falld

parloit

fanterie & es terres: litta qu'aas trouver tre du Père détail (e); es travaux

eux les fuilieux qui ir la partie d'avoir né-

di. lieu de Royaume it autrefois g: mais il ge, auquel oint d'Hô-Temples. rande Ville lles des In-Demon fous flamma fon ique pas la bitans d'Alespèce de une figure Docteur de ouva occunommé; & la Religion pour faire se: "Vôtre ne font pas e répliqua: incompréqu'il est né : quoiqu'on la profonoyages d'un

des éclaircisà la fin de son

" fort

re précifément nde. R.d.E.

, fort long cours, & pour se rendre au lieu où l'on a dessein d'aller". Cet- RELATION DE te comparaison plût au Docteur, mais elle ne put lui faire embrasser la Doctrine qu'il estimoit. Un gros Lingan qu'il portoit au cou, dit le Père Mau-

duit, étoit comme le sceau de sa réprobation,

APRÈS avoir passé quelques jours à Alcatile, le Missionnaire se disposoit à continuer fon Voyage vers l'Ouest. On lui dit que les Mogols & les Marates se faisoient une guerre cruelle, & que tous les chemins étoient fermés. Cette crainte ne l'empécha point de partir pour Velour, qui est à l'Ouest d'Alcatile. Il arriva dans cette Ville avec ses Catéchistes. Il prit son logement chez un Bramine: ce qui lui attira beaucoup de considération & le fit passer pour un Sanias du premier Ordre. Le Durey, c'est-à-dire, le Gouverneur, lui rendit visite, acccompagné d'un grand nombre de perfonnes de distinction. La Forteresse de Velour est une des plus considérables du Pays; & les Officiers de ce poste important étoient alors en mauvaise intelligence avec les principaux Bramines de la Ville. Le Gouverneur, attribuant, au prétendu Sanias, une grande connoissance de l'avenir, lui demanda s'ils ne se réconcilieroient pas bien-tôt? Il répondit adroitement que la paix étoit absolument nécessaire, & que s'ils vouloient suivre ses confeils, ils ne tarderoient point à se réconcilier. Cette réponse fatisfit le Gouverneur; & les Bramines, y ayant fait réflexion, conclurent une paix solide avec les Officiers.

En effet, elle étoit d'autant plus indispensable, que les Mogols ravageoient tout le Pays, & pouffoient leurs courses jusqu'aux portes de Velour. Le Père Mauduit n'espérant aucun succès pour la Religion dans ce trouble. continua fon Voyage à l'Ouest, après avoir batifé quelques Parias, qu'il trouva suffisamment instruits. Cette Contrée lui parut belle & fort bien peuplée. Il vit, sur sa route, plusieurs petites Villes, entre lesquelles il nomme Palliconde, dont il admira la situation. Le Rajas Putres, qui sont Seigneurs de ces Villes, le reçurent fort civilement. C'est une Caste de Princes, venus du Nord, qui se sont établis dans le Pays, & qui s'y maintiennent sous la protection des Mogols, dont ils ont embrassé les intérêts. Le Missionnaire passa, de-là, par la petite Ville de Kuriyetam; & deux jours après, il arriva aux portes d'Erudurgam. C'est une Ville située sous Erudurgam. cette longue chaîne de montagnes, qui coupent, presque d'une extrêmité à l'autre, la grande Presqu'Isle de l'Inde, en deçà du Gange. On arrêta le Père Mauduit, à l'entrée de cette Ville, parceque le fameux Ram-Raja, qui a fait tant de conquêtes dans les Indes, surprenoit autrefois les Villes & les Forteresses, sous un habit de Sanias, tel que le Missionnaire le portoit. Cependant, lorsqu'il eut assuré les Officiers, que son unique dessein étoit de faire connoître le véritable Dieu, on lui permit d'entrer; & dans l'espace d'un seul jour, qu'il passa dans la Ville, il fit une liaison assez étroite avec un Docteur Mahométan, pour regretter beaucoup de n'avoir pû l'attacher à la Foi Chrétienne. C'étoit un homme d'un mérite distingué, qui parloit la langue Tamule avec autant d'élégance que de facilité, & qui joignoit du fçavoir à beaucoup d'esprit & de probité.

Le Père Mauduit trouva d'extrêmes difficultés à continuer fon Voyage. Il falloit traverser des montagnes presqu'inaccessibles. Les Catéchistes, Kkk 2

Velour.

Palliconde;

RELATION DU CARNATE.

Peddu-Naiaken-Durgam.

qu'il faisoit marcher devant, en paroissoient effrayés. Ils lui représentèrent que les Princes, dans les Etats desquels il alloit tomber au-delà de ces hautes montagnes, étoient en guerre, & que la prudence ne permettoit pas de pénétrer, au mépris du danger, dans un Pays peu connu. Les Indiens sont naturellement timides. Sans s'arrêter à leurs imaginations, le Père Mauduit prit le chemin de Peddu-Naiaken-Durgam. Quoique la distance, d'Erudurgam à cette Ville, ne foit que d'une demie journée, il marcha deux jours entiers par des bois & d'affreuses montagnes, incertain de sa route & véritablement égaré. La protection du Ciel lui fit trouver, enfin, quelques Indiens, qui consentirent à lui servir de guides. Il passa heureusement tous ces lieux terribles, où les tigres & d'autres bêtes féroces, ne lui avoient pas causé moins d'inquiétude que la faim & la fatigue. Après s'être délassé, il traversa un gros Bourg, qu'il sut surpris de trouver défert. La crainte des Maures, qui couroient la campagne, avoit fait prendre la fuite aux Habitans. Ce ne fut pas fans avoir partagé leur épouvan-

te, qu'il arriva devant les murs de Peddu-Naiaken-Durgam.

CETTE Ville est petite; mais elle étoit alors si peuplée, par les Habitans des lieux voisins, qui s'y étoient refugiés, qu'il n'y trouva qu'une mauvaise cabane, pour y passer la nuit. Il se présenta le lendemain à la porte de la Forteresse, dans l'intention de saluer le Prince. Il sut arrêté. Cependant quelques Bramines, après lui avoir fait diverses questions, le conduisirent, par quantité de détours, dans l'appartement du Paléagaren. Il y trouva, dit-il, un fort bon homme, qui le reçut honnétement; quoique, pour se concilier son affection, il ne lui eût présenté que quelques fruits du Pays, & un peu de jais, que les Indiens, à la vérité, croyent fort précieux. Ce Prince étoit assis. Il avoit, devant lui, une petite estrade, où il invita le Missionnaire à s'asseoir. Un motif de civilité, qui ne permettoit pas au Père Maudu de prendre une place plus élevée que la sienne, lui fit étendre à terre, sa peau de tigre, sur laquelle s'étant aiss à la manière du Pays, il exposa le sujet de son Vovege, en ces termes: " Je n'ai quitté ma Patrie, Seigneur, & je ne m uis rendu ici, avec des peines & des travaux immenses, que pour re er vos Sujets des épaisses ténèbres où ils vivent depuis si long-tems, en adorant des divinités qui sont , l'ouvrage des mains des hommes. Il n'y a qu'un Souverain Seigneur de toutes choses, qui a créé le Ciel & la Terre. C'est ce Souverain Maître de l'Univers, que tous les hommes doivent connoître, & à qui ils doivent être foumis. C'est sa Loi qu'ils doivent suivre, s'ils veulent être éternellement heureux, & c'est cette Loi sainte, dont je viens instruire vos Peuples. S'ils l'embrassent, & s'ils la gardent sidèlement, on ne verra plus, parmi eux, ni troubles ni divisions, ni violence, ni injustice. La charité, la douceur, la piété, la justice, & toutes les autres vertus feront la règle de leur conduite. Soûmis & fidèles au Prince, qui les gouverne, ils rendront ce qu'ils doivent au Souverain Seigneur, & parviendront ainsi à la souveraine félicité (f)". Ensuite, le Père Mau-

du Père Mauduit à un Prinçe Indien.

Harangue

noblesse & de véritable grandeur que moi, (f) Lettres édifiantes, Tome VI. pages dans un simple Religieux, qui paroît devant 40 & 41. Ceux qui trouveront autant de

duit ex prendr tection re, & pour f

IL . plus, Cepend Bourg de la c'est le tions, longs toit pa leur er fuite, ques a struction

ILa

avoit v

des Ma dance nua fo C'étoit De-là, cienne peuplé goûter fion d' ans à ( étoit u Ce fut feul fo paux I exercic l'idée, fatal c de par éloign portoi réconr de pre ce qu'i

> une Cou pas de

IL

les Habi-

isses ténèés qui sont eigneur de rain Maîà qui ils veulent êviens indèlement, blence, ni ites les auau Prince,

r que moi, aroît devant

pas de ce détail,

Seigneur,

Père Mauduit duit expliqua, au Prince, les principaux attributs de Dieu; & lui ayant fait RELATION DU prendre une haute idée de la Morale Chrétienne, il lui demanda sa protection. Elle lui fut accordée, avec un logement commode pour sa demeure, & des ordres aux Officiers de lui fournir tout ce qui seroit nécessaire pour sa subsistance.

IL partit le lendemain. Lorsqu'on a passé les montagnes, on n'entend plus, dans tout le Pays, d'autre langue que la Talanque ou Canaréenne. Cependant le Missionnaire trouva, près de Peddu-Naiaken-Durgam, un gros Bourg rempli de Tamulers, qui s'y étoient retirés pour se mettre à couvert de la violence des Mogols. Il y reçut la visite de plusieurs Bramenatis; c'est le nom qu'on donne aux femmes des Bramines. Entre plusieurs questions, elles lui demandèrent, si leurs maris, qui avoient entrepris de longs Voyages, reviendroient heureusement. Il leur répondit qu'il n'étoit pas venu pour les tromper, comme leurs faux Docteurs, mais pour leur enseigner le chemin du Ciel. Elles l'écoutèrent avec attention. Enfuite, l'ayant salué civilement, elles se retirèrent sans répliquer. Quelques autres personnes, de moindre qualité, furent plus dociles à ses instructions.

IL arriva le soir à Bairepalli, où il ne trouva qu'un seul Habitant, qui avoit vû prendre la fuite à tous les autres, sans être effrayé de l'approche des Maures. Le lendemain il se rendit à Tailur, petite Ville de la dépendance d'un autre Paléagaren. La Forteresse en est assez bonne. Il continua son chemin vers Sapour, qui n'est qu'à une petite journée de Tailur. C'étoit autrefois une Ville fort peuplée, dont le tems a fait un Village. De-là, il fe rendit à Coralam, autre Ville, qui a beaucoup perdu de fon ancienne splendeur, mais qui ne laisse pas d'être encore fort grande & fort peuplée. Il y trouva, dans plusieurs Habitans, beaucoup de disposition à goûter les vérités de la Foi. Mais, tandis qu'il s'employoit à la conversion d'un Bramine, un Maure, qui avoit voyagé, & qui avoit passé trois ans à Goa, le regarda fort attentivement, & s'écria, tout d'un coup, qu'il étoit un Pranguis; nom de mépris que les Infidèles donnent aux Européens. Ce fut un coup de foudre pour le Missionnaire. Il ne douta point que ce feul foupçon ne fût capable de renverser tous ses desseins. Un des principaux Habitans lui avoit offert une maison, pour y faire librement ses exercices, & plusieurs autres lui avoient promis de se faire instruire. Mais l'idée, qu'il étoit un Pranguis, changea tout-à-fait leurs inclinations; Ce fatal contre-tems, & de fàcheuses craintes, lui firent prendre la résolution de partir. Il se trouvoit alors au milieu des terres, c'est-à-dire également éloigné de la Côte de Coromandel & de celle de Malabar. Ses désirs le portoient à continuer sa marche du côté de l'Ouest; mais le danger d'être réconnu pour Pranguis, & l'approche de la faison des pluyes, l'obligèrent de prendre au Nord, dans l'espérance de trouver, chez quelque Paleagaren, ce qu'il ne devoit plus espérer parmi les Maures.

IL quitta Coralam; & le lendemain, il s'arrêta dans une Ville, qui se Sonna-Kallu.

une Cour Idolatre, assis sur sa peau de tigre, & qui lui tient ce langage, ne se plaindront

CARNATE.

Visite qu'il reçoit des Bramenatis.

Bairepalli.

Tailur.

Sapour.

Coralam.

Contre-tems qui arrêtent le Père Mau-

CARNATE.

Ramafa-Mutteram. Ponganour, Capitale du

Pays.

RELATION DU nomme Sonna-Kallu, entourée de montagnes qui lui fervent de défense. De-là, il se rendit à Ramasa-Mutteram, Ville assez considérable; d'où il prit le chemin de Ponganour, Capitale de tout ce Pays (g). C'est une Ville fort grande & fort peuplée, mais sale & mal bâtie. Il s'y présenta d'abord à l'Alvadar, c'est-à-dire, au Premier Ministre, qui gouvernoit avec une autorité absolue, pendant la minorité du Roi. Les civilités, qu'il reçut de ce Seigneur, l'excitèrent à lui demander la liberté d'entrer dans la Forteresse, où le jeune Roi se tenoit presque toûjours ensermé avec la Reine fa Mère.

Le Père Mauduit obtient la permiffion d'y bâtir une Eglife.

Mais l'Alvadar, l'ayant remis à d'autres tems, ce délai l'obligea de s'arrêter plus long-tems, à Ponganour, qu'il ne l'auroit desiré. Il annonça la Loi Chrétienne au milieu de cette grande Ville; & quoique la plûpart des Habitans, qui font Linganistes, marquassent peu d'attention pour ses discours, il eut la satisfaction d'enrôler quelques ames sous les Enseignes du Christianisme. Un jour, lorsqu'il s'y attendoit le moins, il reçut de l'Alvadar, la permission de bâtir une Eglise au vrai Dieu, dans l'endroit de la Ville qu'il voudroit choisir. Son principal dessein étoit de voir le Roi & la Reine sa Mère, dans l'espérance de convertir cette Princesse, dont on lui parloit avec de grands éloges. Tous ses efforts ne purent lui faire obtenir cet honneur. Un Tamuler l'assura, que la crainte de l'Alvadar étoit qu'il ne fît quelques reproches au Roi, sur le Lingan qu'on lui faisoit porter. Mais il demeura persuadé, dit-il, que, s'il avoit pû faire quelques présens à la Cour, on n'auroit pas fait difficulté de l'introduire. Ce fut apparemment sa pauvreté, qui l'empêcha aussi de bâtir une Eglise à Ponganour. Un jour, qu'il se disposoit à batiser trois Catéchumènes, dix ou douze Tamulers entrèrent dans sa chambre, chacun avec les instrumens qui fervent à bâtir. Il les crut envoyés pour mettre la main à l'œuvre. Mais leur ayant demandé fort ardemment s'ils venoient dans ce dessein; " nous le fouhaiterions, répondirent-ils, & nous contribuerions de toutes , nos forces à une si fainte entreprise; mais nous ne pouvons vous offrir " que nos bras". Il les pria de conserver cette bonne volonté pour d'autres circonstances.

Sa pauvreté nuit à ses desseins.

Objet de fon Voyage.

IL fait observer que le but de son Voyage, n'étant que de reconnoître le Pays, & de s'instruire de tout ce qui pouvoit servir à l'établissement de la Foi, il ne s'arrêtoit, dans chaque lieu, qu'autant qu'il étoit nécessaire pour recueillir ces connoissances.

Terapadi, fameuse Pa gode.

En quittant Ponganour, il s'étoit proposé d'aller à Terapadi, fameuse Pagode, du côté du Nord, où les Gentils se rendent de toutes les Parties de l'Inde, & portent des présens considérables à l'Idole. Mais il sitréflexion que, dans la foule des Pélerins, il pourroit se rencontrer quelqu'un qui le fît passer pour Pranguis, & qui portât, par cet odieux reproche, un coup irréparable à la Mission. Il prit le parti de revenir à Tailur (b), par de

g) Il ne nomme pas les Pays (1). (b) Le Père Mauduit se félicite, comme d'un des plus heureux événemens de sa vie,

d'avoir rencontré en chemin une femme, âgée de près de cent ans, qui ouvrit tout d'un coup l'oreille à ses pieuses leçons, & qui dans

(1) C'est la Capitale de la Province du même nom. R. d. E.

longs Dans f Alcatil deux ( avoir t voient que ri qu'une naire c du poi légume mais o vie, c que ce mener fes inf

> la crain porter of de la b Etang v Mytter (i)de Siam Nota.

> > ne poin

mis la pour y pitale nouve તે forn de dé & d'e: l'or & été d' fuper trop ! fous (

(a) nent c (b)

ans à avoit | : la Reine

ne Eglise à mènes, dix

instrumens à l'œuvre.

e dessein;

s de toutes

vous offrir

. fameuse les Parties it réflexion u'un qui le e, un coup ), par de longs

femme, agée t tout d'un s,& qui dans longs & pénibles détours, qui lui firent éviter la rencontre des Maures. Relation du Dans son retour à Carouvepondi, il revit Peddu-Naiaken-Durgam, Velour, Alcatile, & d'autres Villes, dans quelques-unes desquelles il laissa un ou père Mauduit deux Catéchistes. Son Voyage avoit duré deux mois. Il s'applaudit d'en à Carouve. avoir tiré deux fruits: l'un, de connoître les lieux où les Missionnaires pou- pondi. voient espérer de s'établir; l'autre, d'avoir vérissé, par son expérience, que rien n'a plus de force, pour attirer les Infidèles au Christianisme, qu'une vie austère & pénitente dans ceux qui les instruisent. Un Missionnaire de Carnate & de Maduré, doit renoncer à l'usage du vin, de la chair, du poisson, des œufs; & toute, sa nourriture doit consister dans quelques Missionnaires légumes, ou dans un peu de riz cuit à l'eau. Le lait n'est point interdit; de Carnate & mais on doit en user rarement. C'est une nécessité d'embrasser ce genre de de Maduré. vie, qui est celui des Sanias; parceque tous ces Peuples ont pour maxime, que celui, qui entreprend de les rendre meilleurs, ou plus fages, doit mener une vie plus parfaite que le commun des hommes, & conforme à fes instructions (i).

Qualités qu'il deman-

la crainte de ne pas vivre assez pour se transporter dans une Eglise Chrétienne, le pressa de la batiser sur le champ avec l'eau d'un Etang voisin. Il la satissit, en admirant les Mystères de la Providence. Pag. 57 & suiv.

(i) Pag. 65 & 66. Voyez la Description

de Siam. Nota. Voyez y ausi nôtre Remarque, pour ne point repéter ici la critique des mêmes chofes. Ajoûtons feulement, qu'aujourd'hui les Missionnaires, en celà plus prudens que leurs Prédecesseurs, qui pour avoir voulu imiter la frugalité des Malabares, sont morts jeunes, affectent bien, en public, la même sobriété; mais ils se dédommagent dans le particulier, & se nourissent en secret de poulets & de possisons. Hist. de la Mission Danoise, Tom. I. pag. 222. R. d. E.

SUIPLÉMENT.

## Supplément aux Relations du Carnate.

INE de nos Remarques précédentes contient déja l'introduction à cet Article. Il ne s'agit que de reprendre le récit dont nous y avons promis la suite. Le Père Bouchet étoit trop agréablement établi dans son Topo, Tarcolan. pour y rester long-tems tranquille. Les Gentils de la Ville de Tarcolan, Capitale du Royaume de Carnate (a), ne pouvant souffrir les progrès d'une nouvelle Religion dans leur Pays, commencèrent dès l'année suivante 1703, à former des complots pour la détruire. Le moyen dont ils s'avisèrent sut de déferer le Père Bouchet à Sensaeb (b) Gouverneur de toute la Province, & d'exciter son avidité, en lui persuadant que ce Missionnaire sçavoit faire de l'or & possedoit des richesses immenses (c D'autres accusations n'auroient été d'aucun poids auprès d'un Mahomet , qui se mocquoit lui-même des superstitions Payennes. Mais les trésors qu'on lui promettoit, flattoient trop son avarice pour résister à ces représentations. Ses Gardes vinrent, sous différens prétextes, épier le Missionnaire, qu'ils ne perdirent plus

Perfécution

1703.

(a) Les Pères Tachard & Mauduit donnent ce titre à Cangivaron.

(b) Il est nommé Sek, ci-dessus.

(c) Le Père de la Lane, qui avoit été trois ans à Tarcolan, dit que le Père Bouchet avoit orné une petite Image de quelques

pierres fausses, qu'on crut être fines; ce qui lui attira cette disgrace. (Rec. X. pag. 6.) Le P. Bouchet ne s'en vante pas. Mais en ce cas il eut mérité son sort. Car pourquoi vouloir faire honte aux Idoles des Gentils?

CARNATE. SUPPLÉMENT.

1703.

Le Père Bouchet eft mis en prison avec eux.

RELATION DU de vûe jusqu'au jour qu'il fut pris. Le Capitaine de ces Gardes, en l'arrêtant, lui apprit que Sexfaeb étoit mécontent de fa conduite, fur quelques rapports qui lui avoient été faits; & en même-tems il ordonna aux Soldats de dépouiller les Chrétiens & les Catéchistes.

> QUAND le Père Bouchet vit qu'on se mettoit en devoir d'exécuter les ordres de cet Officier, il lui représenta, qu'il étoit facile aux Chrétiens de se justifier des accusations qu'on pouvoit avoir inventées à leur charge; ajoutant, que si l'on usoit de violence, il en porteroit ses plaintes à Daourkan, Lieutenant Général du Grand Mogol, qui les avoit reçus dans ses Etats. Le Capitaine, qui étoit Rajapout, ne lui fit point d'autre réponse, si ce n'est qu'il devoit obéir à ses ordres. Un des Catéchistes, qui voulut lui opposer quelque résistance, sut maltraité de coups par les Soldats. On enleva aux Chrétiens tout ce qu'ils avoient, & on les traina à l'Eglise pour y être enfermés. Le Père fut pillé à son tour, tandis qu'il récitoit tranquillement son Bréviaire. Ensuite les Soldats se saissirent de lui, & le conduisirent en prison, au milieu des huées d'une foule immense de Spectateurs, qui l'accabloient d'invectives. Il se trouva, dans la Forteresse, avec vingt-trois de ses Néophytes, parmi lesquels il comptoit trois Brames. Leur misère étoit extrême. Dès le second jour de leur détention, le Père Bouchet fut menacé des plus cruels supplices, s'il ne déclaroit où il avoit caché ses trésors. Les Officiers du Gouverneur voyant qu'ils ne pouvoient rien gagner auprès de lui, s'addresserent aux femmes des Chrétiens, pour tâcher d'en tirer quelques lumières. Cette tentative ne leur réussissant pas mieux, ils commencèrent le même jour à faire mettre les fers aux pieds de quelques Chrétiens.

On veut, à force de tourmens, leur faire déclarer leurs préten-

dus tréfors.

CEPENDANT le Rajapout porta à Sexfaeb l'argent qu'on leur avoit pris. Un des Gardes de la Ville, qui l'accompagnoit, raconta aux Prisonniers, que ce Gouverneur, à la vûe d'une si mince somme, n'avoit pû s'empêcher de faire éclater son ressentiment contre les Délateurs, dans des termes qui devoient leur faire craindre le même orage qu'ils s'étoient efforcés d'attirer sur les Chrétiens. La voye des tourmens flattoit encore leur espérance. Quatre Catéchiftes fouffrirent la torture avec constance. Le Mifsionnaire fut tiré à son tour de la prison, & conduit dans la place publique. En y arrivant, il vit ses Catéchistes étendus par terre; ils avoient les pieds violemment pressés entre de grosses pièces de bois attachées avec des cordes. Leurs Bourreaux faisoient rougir au feu de grandes tenailles, pour leur donner un autre genre de tourment encore plus rigoureux. Les Brames & les Rajapouts étoient assis sur un lieu élevé. On fit tenir le Missionnaire debout en leur présence. Le plus ancien des Brames, après lui avoit fait de vifs reproches, lui montrant les tenailles ardentes; ,, Regarde, lui dit-" il, les instrumens de ton supplice, si tu ne nous indiques tes trésors. C'est " de l'argent qu'il nous faut, autrement tes Disciples vont être tourmentés , de nouveau, en ta présence, & ensuite on te tourmentera toi-même". Comme le Père Bouchet ne répondoit plus rien, le Brame ordonna de battre les Catéchistes à grands coups de fouet. Quand on fut las de les frapper, il fit avancer le Missionnaire, qui crut qu'on alloit le livrer aux tourmens; mais il fut bien surpris, lorsque s'étant approché du Brame, il lui commanda simp dans un jurer de mauvais paroles of tems à ver du gu'il n'a ses Caté

Onr ques-uns fuscitée délivroi recomm foient de Il fe tro de la Fo nourritu texte qu ples éto le Père

> Maduré lais de de pare neur, mie he Prifonn aussi-tô de Sexf me foir honneu

LAI

CES Père T la Missi l'a vû, la Prin

(d) L des Letti (e) E que la pr trait, n'e Bouchet peut pas première apparem

XII

s, en l'arrêuelques rapaux Soldats

xécuter les c Chrétiens eur charge; es à Daourus dans ses re réponse. qui voulut oldats. On Eglise pour citoit tran-& le conde Spectaresse, avec ois Brames. n, le Père où il avoit pouvoient iens, pour sissant pas ix pieds de

avoit pris. miers, que 'empêcher les termes orcés d'atleur espé-Le Mifpublique. t les pieds les cordes. rleur donmes & les maire deit fait de , lui ditors. C'est

urmentés -même". de battre trapper, ourmens; comman-

da simplement de le suivre, avec deux autres Brames & un Rajapout, RELATION DE dans une maison voisine. C'étoit pour lui exposer leur embarras, & le coniurer de leur donner quelque argent, pour les tirer, eux & lui, d'un si mauvais pas. Enfin ces Brames lui dirent tant de choses touchantes, & leurs paroles étoient si bien étudiées, que quoiqu'il fut accoutumé depuis longtems à leurs artifices, ils lui persuadèrent que rien ne pourroit plus le sauver du supplice; mais le Capitaine ayant appris qu'il persistoit à assurer qu'il n'avoit nulle ressource, se contenta de le faire reconduire en prison avec fes Catéchistes.

On rendit compte à Sexfaeb de tout ce qui venoit de se passer. Quelques-uns se déchainèrent contre les Auteurs de la persécution qui avoit été fuscitée aux Chrétiens; d'autres, au contraire, lui écrivirent que si on les doucit leurs délivroit de prison, il falloit absolument les chasser du Pays. Les menaces ennemis. recommencerent comme auparavant, de la part de ceux-ci, & ils ne cesfoient de dire au Père, que son supplice n'étoit que differé pour peu de tems. Il fe trouvoit si foible qu'il ne pouvoit presque plus se fostenir. Le Capitaine de la Forteresse, craignant pour sa vie, vint le presser d'accepter quelque nourriture solide, & de prendre l'air dans son jardin; ce qu'il resusa, sous prétexte qu'il lui siéroit mal de profiter de cette offre, tandis que ses Disciples étoient dans les fers: Le Capitaine les leur ôta le lendemain, pour engager le Père à manger des mets qu'il lui présentoit avec tant d'instances.

La nouvelle de sa détention étant parvenue aux Missionnaires du Maduré, le Père Martin en partit sur le champ pour se rendre au Palais de Sexfaeb, fans crainte de s'exposer lui-même à une rude prison dans de pareilles conjonctures. La fermeté avec laquelle il parla à ce Gouverneur, le surprit autant que sa modestie pouvoit lui plaire. Après une demie heure d'entretien qu'il eut avec lui, il lui accorda l'élargissement des Prisonniers, qui étoient enfermés depuis un mois. Le Père Martin se mit aussi-tôt en chemin pour Tarcolan, avec une Lettre qui contenoit les ordres de Sexfaeb. Le Capitaine Rajapout étoit absent; mais à son retour, le même foir, il mit en liberté les Chrétiens, & conduisit le Père Bouchet avec

honneur jusqu'à son Eglise (d).

CES derniers événemens sont confirmés dans une seconde Lettre du Père Tachard (e), qui nous apprend encore quelques circonstances de la Mission des Pères Mauduit & de la Fontaine. Ce dernier, comme on l'a vû, étoit à Ponganour, où, sous la protection du Prince Mineur, & de la Princesse Régente, son Ayeule (f), ses premiers travaux avoient Fontaine.

SUPPLÉMENT. 1703.

Le Gouverneur les fait remettre en

autres Miffions du Car-Le Père de la

(d) Lettre du Père Bouchet, au Rec. XI. des Lettres édif. , pag. 1- à 72.

(e) En date du 30 Sept. 1703. Remarquez que la première, dont M. Prevost a donné l'extrait, n'est que du 4 Fevrier; Ainsi celle du P. Bouchet, qui est consirmée par la seconde, ne peut pas contenir les mêmes événemens que la première, comme cet Abbé l'a cru; fondé apparemment fur ce que les Lettres en ques-

tion ne font point rangées dans l'ordre de leurs dates; Mais il suffit de les lire pour fe convaint e du contraire. Rec VI. pag. 229.
Rec. V. pag 2 9. & Rec. XI. pag. 1re.
(f) Suivant le Père Mauduit, c'étoit l'Al-

vadar, ou Premier Ministre, qui gouvernoit avec une autorité absolue. Le jeune Prince se tenoit presque toujours enfermé dans la Forteresse avec la Princesse sa Mère, &

XIII. Part.

CARNATE. SUPPLÉMENT.

1703.

RELATION DU été suivis d'un bonheur si extraordinaire, que selon l'expression du Père Tachard, ,, on pourroit bien-tôt l'appeller l'Apôtre des Brames, en avant " plus bâtifé lui feul en huit mois, que tous les Missionnaires du Maduré " en dix ans (g)". Mais il eut aussi sa part aux opprobres. Les Brames de Ponganour, jaloux de ses progrès, résolurent de le faire chasser de fon hermitage. Dans cette vûe, ils engagèrent des Néophytes de leur Caste, à l'accuser de quelque crime imaginaire. Après bien des humiliations, la perfécution avoit cessé. & la considération du Missionnaire n'en étoit devenue que plus grande (h).

Le Père Mauduit.

LE Père Mauduit, après son retour à Carouvepondi, sut mis en prison, d'où il écrivoit au Père Tachard, ,, qu'il avoit été dépouillé, battu, baf-" foué & meurtri jusqu'à la mort, avec ses bons Catéchistes (i)".

1709.

En 1709, le Père Mauduit étoit Supérieur de cette Mission. " De-" puis qu'il y est, dit le Père de la Lane, les Brames & les Maures , ne l'ont guères laissé en repos; ils l'ont souvent emprisonné & bat-, tu d'une manière cruelle; ils l'ont infulté dans ses Voyages; ils lui ont enlevé ses petits meubles, & pillé plusieurs fois son Eglise: Mais fon courage, & son intrépidité l'ont mis au dessus de toutes ces épreuves. Il a bâtifé & bâtife encore tous les jours un grand nombre d'Infidèles.

Le Père de la Fontaine s'avance à l'Ouest.

"LE Père de la Fontaine, ajoûte le même Missionnaire, a travaillé dans le commencement avec beaucoup de fuccès, & a conferé le batême , à un grand nombre d'Idolâtres; mais dans la fuite, la jalousie des Bra-, mes lui suscita bien des embarras, dont il s'est tiré par sa patience & sa " fagesse. Il s'est depuis avancé dans les terres du côté de l'Ouest, où la

, foi commence à faire de grands progrès.

Il y est joint par le Père le Gac.

" LE Père le Gac, Missionnaire du Maduré, est allé joindre le Père de ", la Fontaine. A peine étoit-il entré dans le Carnate, que les Maures le mirent en prison, où il eût beaucoup à souffrir pendant un mois. Il en a toûjours été perfécuté depuis; mais sa fermeté & son zèle lui ont fait

furmonter toutes ces difficultés, & je ne doute point qu'il ne fasse de

grands fruits dans cette nouvelle Mission.

"Enfin, le Père Petit, se trouve dans un poste un peu moins exposé " à la fureur des Infidèles. Cependant il ne laisse pas d'éprouver de tems

Le Père Petit.

> non fon Ayeule. Il leur donne aussi les titres de Roi & de Reine. (Voyez ci deffus, pag 446.) Le Père Mauduit devoit être sans doute mieux informé que le Père Tachard, qui n'avoit pas été, comme lui, sur les lieux; Mais il ne faut point se former une trop grande idée de ses Rois & de ses Reines, ni même des Princes, des Princesses, des Cours & des Palais, dont les Missionnaires parlent si souvent dans leurs Lettres, apparemment parcequ'ils manquent d'autres termes. On peut les apprécier, en cénéral, sur le trait suivant d'un de ces Pères. " De tous les Princes du Carnate,

" dit le P. le Caron, je n'en connois pas un " seul qui soit de la première Caste Quel-", ques-uns même sont d'une Caste sort ", obscure. De-là vient qu'il y a des Prin-" ces, dont les Cuisiniers se croiroient des-" honorés, s'ils mangeoient avec les Prin-" ces qu'ils fervent, & leurs parens les , chasseroient de leurs Castes". Lettres édif., Rec. XVI. pag. 136.

(g) Ire. Lettre du P. Tachard, 4 Fev. 1703. Rec. VI. pag. 248.

(b) IIde. Lettre du même, 30 Sept. 1703. Rec. V. pag. 242.

(i) Ibid. pag. 244.

en te Carı 93  $\mathbf{D}_{\Lambda 1}$ 

éclairc quoiqu aussi er le Cam Ville. de fou prendr vent p

UN pour tr neur de accufoi le fit fa nité, l fans vo ment f argent voya, qui pot reprife **l'ayant** 

L'or du Père Cette I le gouv regarde lour; n

Caste (

(k) L 1709. u ne nomi par une celle de qu'il y r 1710., [ revint d le verra

expressé quatre N & qu'il i (m)s'il eut ces disg

(n)preffion

en ayant du Maduré Les Brachasser de es de leur

on du Père

nnaire n'en en prison, battu, baf-

es humilia-

on. "Dees Maures né & bates; ils lui glise: Mais ces épreumbre d'In-

a travaillé le batême e des Bratience & fa uest, où la

le Père de Maures le ois. Il en ui ont fait ie fasse de

ins exposé er de tems ,, en

nnois pas un Cafte Quele Caste fort y a des Prinroiroient desvec les Prinparens les Lettres edif.,

hard, 4 Fev. 30 Sept. 1703.

, en tems des contradictions de leur part. Son Eglise est, de tout le RELATION MU " Carnate, celle qui a le plus de Chrétiens (k)".

DANS cette Lettre, ni dans une autre précédente, qui ne contient aucun éclaircissement historique, le Père de la Lane ne parle pas du Père Bouchet (1), quoiqu'il eut passé trois ans dans sa Mission de Tarcolan, où il dit avoir été la Lane remaussi en bute à la malice des Gentils, & aux vexations des Maures, dont le Camp n'étoit qu'à une demie journée de son Eglise, située auprès de la Ville. Il n'avoit pas tenu à eux qu'il n'eut été battu cruellement à coups de fouet, & chasse de son Eglise (m). Le récit de son avanture peut faire prendre une idée des embarras que les Missionnaires s'attirent le plus sou-

vent par leur propre faute.

Un jeune Brame orphelin s'étant jetté entre les bras du Père de la Lane, pour trouver sa subsistance, les Brames de Tarcolan s'addresserent au Gouver- qui lui arrive. neur de la Province, pour lui demander justice contre le Missionnaire, qu'ils accufoient d'avoir enlevé l'enfant avec violence. Aussi-tôt le Gouverneur le fit saisir par ses Gardes, qui après l'avoir traité avec beaucoup d'inhumanité, le conduisirent en sa préndre. On le condamna d'abord au fouet, sans vouloir l'entendre. Un Gentil, touché de compassion, follicita vivement sa grace & l'obtint du Gouverneur, qui s'étoit flatté de tirer quelque argent du Missionnaire; mais celui-ci n'ayant rien à lui offrir, il le renvoya, sans pousser plus loin les choses. L'enfant sut rendu aux Brames, qui pour le purifier le firent jeuner trois jours, le frottèrent à plusieurs reprises avec de la fiente de vache, & le lavèrent cent neuf fois; après quoi, l'ayant revêtu d'un nouveau cordon, qui est la marque distinctive de leur Caste (n), ils le firent manger avec eux dans un repas de cérémonie (0).

L'ORDRE du tems & le rapport des circonstances placent ici la Lettre du Père Barbier, qui étoit entré, au mois de Mars 1711, dans le Carnate. Cette Lettre s'addresse au Père Petit, que le Père Barbier avoit remplacé dans le gouvernement de la Mission de Pinneypundi (p), dont le premier étoit regardé comme le Fondateur. Il avoit fait construire une Eglise à Adichenelour; mais son Successeur lui marquoit qu'elle venoit d'être entièrement rui-

CARNATE. SUPPLÉMENT.

1709. Le Père de place le Père Bouchet a Tarcolan.

Mission du Père Barbier à l'entrée du Carnate.

17 I I.

(k) Lettre du P. de la Lane, 30 Janv. 1709. ubi fup. Rec. X. pag. 43 & suiv. Il ne nomme pas cette Eglise; mais on apprend, par une Lettre du P. Barbier, que c'étoit celle de Pinneypundi; & que le P. Petit, qu'il y remplaça, en partit l'année suivante 1710., pour retourner en France.

(1) Il étoit repassé en France, d'où il revint dans la suite au Carnate, comme on le verra ci-dessous. Le P. de la Lane dit expressement qu'il n'y avoit alors que les quatre Missionnaires nommés dans sa Lettre, & qu'il faisoit le cinquième.

m) Ce bon Père auroit parlé plus juste, s'il eut dit qu'il n'avoit pas tenu à lui que ces disgraces ne lui fussent arrivées.

(n) Nous employons à dessein cette expression générale. On se rappellera ici les

fameuses disputes que le cordon des Brames a fait naître, pour sçavoir si son usage est purement civil, ou superstitieux. Les Jésuites soutiennent le premier, & leurs Adversaires le second. Ils ont tous raison; car le cordon est en effet un signe de Noblesse, mais d'une Noblesse qui prétend être sortie du Dieu Brumma, dont les Missionnaires, déguises en Sanias, se font nécessairement passer pour les Descendans, dans l'esprit des Idolatres. Il est étonnant qu'on aît pu disputer si long tems, & avec tant d'opiniatreté, sur une chose si claire.

( 0 ) Lettres du P. de la Lane , 1705 & 1709. ubi sup. Rec. X. pag. 397, 26 & suiv.
(p) Au Sud de Carouvepondi, sur la fron-

tière du Royaume de Gingi.

CARNATE. SUPPLÉMENT. 1711.

RELATION DU née. Quelques acquisitions qu'il avoit eû le bonheur de faire à Dieu. presque dans le même-tems, l'avoient bien dedommagé, dit-il, de la peine que lui caufoit cette catastrophe. Cependant la conversion d'un Vieillard, Chef d'une grande famille, qui mourut bien tôt après, muni de tous ses Sacremens, manqua aussi de lui être fatale. Les enfans du deffunt, quoique Gentils, vouloient faire enterrer leur père; mais ses autres parens, qui etoient fort accredités dans la Bourgade, prétendoient que le corps fut brûlé, suivant la coutume de leur Caste. Comme cette contestation faisoit de l'éclat, elle vint bien-tôt à la connoissance du Raja d'Aneycoulam (q), à la Cour duquel les Chrétiens avoient de puissans ennemis. Néanmoins la réponse du Raja sut favorable au Missionnaire, qui entreprit, quelque-tems après, un Voyage à l'Ouest, pour visiter la Chrétienté de Courtempettey, & repassant par le Sud, recueillir les débris de l'Eglise que le Père Petit y

Tournée le Pays.

CETTE tournée lui parut être de près de quatre-vingt lieues, prenant qu'il fait dans depuis Pinneypundi jusqu'à Chingama, d'où passant au Sud, par Adichenelour, & par les Habitations qui bordent la Rivière de Ponarou, on revient par l'Est de Gingi. A son arrivée à Courtempettey, on lui sit le récit des outrages & des infultes que le Père Mauduit avoit essuyés, quelques années auparavant, lorsqu'il fut arrêté à Chingama. Le Père Laynez, alors Evêque de Saint Thomé, Fondateur de cette Mission (r), & le Père Petit, y avoient éprouvé un sort encore plus rude. On menaçoit le Père Barbier d'une destinée toute pareille (s); mais son séjour fut plus tranquille qu'il ne s'y étoit attendu, sur tout après la conversion d'un fameux Gentil, dont les parens avoient été fort irrités.

> En partant de Courtempettey, le Missionnaire prit sa route vers Tandarey, où il dressa un Oratoire sur les ruines d'une Chapelle qui sut bâtie autrefois par le Père Jean de Britto, martyrisé dans le Royaume de Marava. Le Père Barbier se proposoit de relever cette Eglise, dès qu'il en auroit les facultés. Mais il ne paroit pas qu'il exécuta ce dessein, puisqu'on verra dans

la fuite, que le Père Bouchet y en bâtit une.

A son passage par Tirounamaley, il sut frappé de la magnificence des édifices & des portiques que la superstition a confacrés aux Idoles, & à une

Ce qu'il voit à Tirounamaley.

> (q) Ce lieu est apparemment le même que celui qui est nommé, par d'autres, Ayencoulam, ou Ayenkolam, Bourg situé à l'Ouest de Carouvepondi. Voyez ci-dessus, pag.

(r) Elle est sur la frontière du Mais-

four. (s) Il ajoûte; " mais Dieu ne prodigue , pas ces sortes de faveurs à tout le monde. , Il faut les mériter, &c." Un moment après il femble remercier Dieu de ce que l'orage qui le menaçoit n'eût pas de suite. Cependant sa constance étoit tout-à-fait extraordinaire. " Il faut, dit-il, que les ", épines, dont ces prairies sont toutes se-

" mées, soyent bien longues & bien aiguës, " pour ne pas ceder à la fermeté & à l'af-" furance avec laquelle je les foule. Il est " vrai que la vue des lieux confacrés par " les souffrances des anciens Missionnaires, " a bien dequoi encourager leurs Succes-", feurs, & en particulier le fouvenir de vô-" tre prison, dans l'endroit même où je pas-" fois alors, a beaucoup contribué à me " foûtenir dans ce Voyage". Saintes Gafconades!, que nous n'aurions garde de tenir pour suspectes, si le Missionnaire ne les eût démenties lui-même. La fin de sa Lettre en peut faire juger sans partialité.

multitud encore, lever à l après la gi & d'a fécourir " plus, , re me " tenir En I Mauduit çon qu'o une Egli presque re Bouch Bourgad vingt lie rendre. Voyage presque : embarras Ils étoier ter ces d Les pluy

> DEPU Tésuites, avant da la Fonta née 1709 deux ans la part d

terre, &

alors de

première

(t) Le apparemm qu'il tache cherchées (v) Let

ubi sup. R (x) Ou qui s'étoit cequ'il tro yez ci - de (y) Il

paravant,

à Dieu, e la peine Vieillard, e tous ses , quoique ns, qui és fut brûfaisoit de (q), à la imoins la lque-tems pettey, & e Petit y

prenant henelour, vient par it des ouies années lors Evêe Petit, y bier d'une i'il ne s'y itil, dont

ers Tandabâtie au-: Marava. auroit les zerra dans

e des édi-& à une

oien aiguës, é & à l'afule. Il est mfacrés par ffionnaires. urs Succesvenir de vône où je pasribué à me aintes Gasarde de teni**r** e ne les eût le sa Lettre multitude prodigieuse de singes qu'on y nourrit & qu'on y revère. Il y vit RELATION DE encore, avec douleur, fept ou huit monumens, que l'impiété venoit d'é- Supplément. lever à l'honneur des femmes que l'on avoit obligées de se bruler vives, après la mort de leurs maris. Au fortir de Tandarey, le voisinage de Gingi & d'autres grandes Villes, lui firent garder plus de ménagemens pour sécourir les Chrétiens, sans s'exposer à être découvert (t). " Je n'eus " plus, dit-il, d'autre demeure que les bois; encore étois-je obligé d'y fai-" re mes fonctions durant la nvit, me contentant pendant le jour d'entre-" tenir les Infidèles, que la curiofité attiroit au lieu de ma retraite (v)".

En 1714., le Père Bouchet, de retour au Carnate, écrivoit que les Pères Mauduit & de Courbeville, peu de tems avant leur mort, arrivée de la façon qu'on l'a rapporté, dans une Note de l'Article précédent, avoient élevé PèreBouchet, une Eglife a Paroupour, lieu situé au Nord-Ouest de Tarcolan, & qui fut gui s'établit à presque entièrement ruinée par les Guerres. C'est ce qui détermina le Père Bouchet à en bâtir une autre, au Sud-Ouest de Cangibouran, dans une Bourgade appellée Tanderei (x). Quoique cette Bourgade ne foit qu'à vingt lieues de Pondicheri, il dût traverser deux déserts affreux pour s'y rendre. Le Brame, que ce Père avoit amené à Paris, dans son dernier Voyage, lui servoit de Catéchiste. A leur arrivée à Tanderei, ils furent presque inondés des pluyes qui tombèrent en abondance. Leur plus grand embarras, pendant six semaines de séjour, fut de se deffendre des tigres. Ils étoient obligés de tenir toute la nuit de grands feux allumés pour écarter ces dangereux animaux. L'Eglife de Tanderei ne subsista pas longtems. Les pluyes continuelles, qui survinrent ensuite, détrempèrent ses murs de terre, & elle s'étoit enfin écroulée. Le Père de la Lane (y) s'occupoit alors de la construction d'une nouvelle Eglise, à quatre ou cinq lieues de la première (2).

DEPUIS ce tems, il n'est presque plus question, dans les Lettres des Jésuites, que de leurs Missions au Nord-Ouest, qui se sont étendues fort Missions au avant dans les terres. Le Père le Gac, qui s'y trouvoit, avec le Père de la Fontaine, nous en fournit les premiers détails (a). Ils remontent à l'année 1709, dans le cours de laquelle, cette Mission naissante, établie depuis deux ans, à Chinnaballabaram, avoit essuyé un des plus violens orages, de excité par les la part des Dasseris (b), qui se confiant sur leur puissance, & sur la foi- Dasseris, con-

Retour du

Etat des Nord-Ouest.

1709.

Tůmulte blesse tre les Chrétiens de Chinnaballabaram.

(t) Le bon Missionnaire ne se croyoit apparemment pas encore digne des faveurs qu'il tachoit d'éviter ici, après les avoir recherchées inutilement ailleurs.

(v) Lettre du P. Barbier, 1 Dec. 1711, ubi sup. Rec. XI. pag. 232- à 252.

(x) Ou Tandarey, suivant le P. Barbier, qui s'étoit proposé d'y bâtir une Eglise, parcequ'il trouvoit le lieu fort commode. Voyez ci - dessus l'Extrait de sa Lettre.

(y) Il étoit entré, quelques années auparavant, dans la Mission du P. Bouchet. Voyez ci dessus.

(2) Lettre du P. Bouchet, 2 Oct. 1714,

ubi sup pag. 325 & suiv.
(4) Dans une Lettre du 10 Janv. 1709. Quoiqu'antérieure à la précédente, on la range ici, pour ne point interrompre une narration suivie des mêmes événemens & des mêmes lieux.

(b) Les Dasseris composent une Secte particulière d'Adorateurs de Vitchnou, & ce sont les plus grands ennemis des Chrétiens.

RELATION DU CARNATE. SUPPLÉMENT. 1709.

blesse du Prince, résolurent enfin d'éclater, après avoir vû évanouïr toutes leurs trames secrétes. Ces furieux, s'étant assembles en grand nombre, avec quelques Soldats du Palais, le jour du nouvel an, devant l'Eglife des Chrétiens, demandèrent fièrement à parler au Missionnaire. Le Père de la Fontaine parut aussi-tôt en leur présence, avec cet air affable qui lui étoit si naturel, & leur addressa quelques exhortations, auxquelles les Disciples des Gouroux Vitchnouvistes (c), ne répondirent que par des menaces; mais ils en resterent-la pour cette fois.

Le Prince veut faire fortir les Miffionnaires de la Ville.

LE lendemain matin on apprit que les Dasseris s'attroupoient de nouveau, en plus grand nombre, dans les places de la Ville: Les cris menaçans que pouffoient ces féditieux, le bruit de leurs tambours & de leurs trompettes, dont l'air retentissoit de toutes parts, obligèrent le Prince, à envoyer, aux Missionnaires, deux Brames, pour leur donner avis de cette emeute, & les fommer de fortir au plutôt de la Ville; fans quoi il lui feroit imposfible d'appaifer une populace foûlevée uniquement contre eux. Le Père de la Fontaine répondit, qu'il respectoit les moindres volontés du Prince; mais qu'il le croyoit trop équitable pour ne pas rendre, aux Chrétiens,

la justice qui leur étoit dûe.

Nouveaux efforts des Dafferis.

Un moment après, les Dasseris, suivis d'une soule immense de Peuple, vinrent affaillir l'Eglise des Missionnaires. La cour & une grande place vis-à-vis, ne pouvant en contenir la multitude, plusieurs grimpèrent sur les murailles & sur les maisons voisines, pour être témoins de la ruine des Chrétiens. Les Dasseris armés crioient de toutes leurs forces, que s'ils refufoient de fortir du Pays, il n'y avoit qu'à les livrer entre leurs mains. La populace mutinée y joignoit les injures les plus atroces. Tout le monde paroissoit acharné à leur perte, & de tant de personnes, il n'y en avoit pas une qui leur portât compassion, ou qui osat s'intéresser pour eux. Enfin ils alloient être sacrifiés à la fureur de leurs Ennemis, lorsque le Beaupère du Prince, qui tenoit après lui le premier rang dans le Royaume, & qui avoit la direction de la police, envoya des Soldats pour appaifer ce desordre, & dissiper les séditieux. A l'approche de la nuit, ils se retirèrent en corps dans la Forteresse, & la, pour intimider le Prince, ils se présentèrent aux principaux Officiers, l'épée à la main, menaçant de se tuer euxmêmes (d), si l'on ne chassoit au plutôt les Chrétiens de la Ville & de la Fortereffe.

On protège les Miffionnaires contre leurs enne.

Ils refusent d'abandonner leur Eglise.

Quolque le foûlevement fut général, que le Beaupère du Prince fut du nombre des Dasseris, & que le Prince lui-même fut fort attaché au culte de ses fausses Divinités, cependant les ordres se donnoient & on veilloit fous main à la feureté des Chrétiens. Ce n'est pas qu'on quittât le dessein de les chasser de la Ville. Au contraire, ils reçurent coup sur coup plusieurs a-

(c) Ce sont les Prêtres de cette fausse Divinité des Indiens.

(d') C'est une des menaces ordinaires aux Religieux Gentils, qui l'exécutent bien aussi quelquefois, quoique fort rarement; mais

les Peuples, dans la crainte de s'attirer la colère de leurs Dieux, si un pareil malheur arrivoit par leur faute, ne manquent presque jamais de les satisfaire.

fédition ! Populace mais ils r retraite l un jour v reillemen voit d'ail gnée de d'expulse ples. Co naires à tir à ce de la par Eglife qu

CEPE

a tout m

vis du Pi

par force le curiofi de l'entre ils lui doi on cessa lorfque le de donne l'Eglise: ils ne po ceux qui cette efp fortir de maisons encore c autre Re où il éto té par le la fin d'A un ordre Religion

> DAN four ful les Chré fur les t d'en fair

dont on

(e) O1 la Carte d (f) Le anouïr touen grand el an, de-Missionnaivec cet air tions, auxent que par

nt de nous menaçans rs trompetà envoyer, te emeute, roit impos-. Le Père és du Prin-Chrétiens,

de Peuple, rande place erent fur les e des Chrée s'ils refumains. La t le monde 'y en avoit pour eux. ue le Beauyaume, & iser ce dese retirèrent fe préfenle tuer euxle & de la

Prince fut ché au culon veilloit e desTein de plusieurs a-VIS

le s'attirer la areil malheur anquent pref-

vis du Prince, qui leur conseilloit d'en sortir, du moins jusqu'à-ce que la RELATION DU fédition fut appaifée, parcequ'il ne se croyoit plus le maître de contenir la Populace. Les Missionnaires firent remercier le Prince de cette attention; mais ils ne jugèrent pas à propos de déferer à fes confeils; attendu que leur retraite leur ôtoit pour jamais l'espérance du retour, & celle de s'avancer un jour vers le Nord, puisqu'on eût pris de-là occasion de les chasser pareillement de Devandapallé, où ils avoient aussi deja une Eglise. On sçavoit d'ailleurs que les Prêtres Gentils de Chillacatta (e), petite Ville éloignée de Chinnaballabaram d'environ trois lieues, avoient formé le dessein d'expulser entièrement les Chrétiens du Pays, & de détruire leurs Temples. Ces considérations & beaucoup d'autres, déterminèrent les Missionnaires à fouffrir plutôt toute forte de mauvais traitemens, que de confentir à ce qu'on leur proposoit; Ainsi ils firent réponse, à ceux qui vinrent de la part du Prince, qu'ils étoient dans la réfolution de n'abandonner leur Eglise qu'avec la vie.

CEPENDANT le tumulte qui continuoit à croître, leur faisoit craindre à tout moment de se voir livrés aux Dasseris, ou chasses honteusement & par force de la Ville. Mais plusieurs des principaux Habitans, que la seule curiofité avoit d'abord attirés près de l'Eglise, surent ensuite si fatisfaits de l'entretien qu'ils eûrent avec le Père de la Fontaine, qu'en le quittant ils lui donnèrent parole de s'employer en faveur des Chrétiens. Bien-tôt on cessa de les inquiéter, & le calme paroissoit rétabli dans les esprits, lorsque les Pretres Gentils firent publier, dans toute la Ville, une défense de donner du feu, ou de laisser puiser de l'eau, à ceux qui viendroient à vers qu'él'Eglise: & par-là les nouveaux Chrétiens étoient chassés de leurs Castes; ils ne pouvoient plus avoir de communication avec leurs parens, ni avec ceux qui exercent les professions les plus nécessaires à la vie. Enfin, par cette espèce d'excommunication ils étoient déclarés infâmes & obligés de fortir de la Ville. Les Disciples des Gouroux couroient dans toutes les maisons pour jetter l'épouvante parmi les Chrétiens. L'orage n'étoit pas encore cessé, au moment que le Père le Gac finissoit sa Lettre (f). Une autre Relation de ce Père nous apprend, que la Mission de Devandapallé, où il étoit destiné, essuya à son tour un petit orage, qui lui fut aussi suscité par les Dasseris de la meme Ville. Cette persecution commença vers le la fin d'Août 1710, & ne fut interrompue, au bout de deux mois, que par un ordre du Prince, qui permettoit aux Chrétiens le libre exercice de leur Religion (g). Mais trois ans après, ils en éprouvèrent une plus rude, dont on rapportera incellamment les circonitances.

Dans cet intervalle, le Père Dacunha, Missionnaire Portugais du Maisfour, fut la victime de la fureur des Dafferis, qui devenoit générale contre établie fur les les Chrétiens de tout le Pays. L'ancienne Eglife, que ce Missionnaire avoit terres du Roi sur les terres du Roi de Cagonti, ayant été brûlée par les Maures, il venoit d'en faire construire une nouvelle, où pendant qu'il célébroit sa première

> Rec. X. pag. 253- a 267. (g) Autre Lettre du même, 1 Dec. 1714.

Rec. XIV. pag. 228 & fuiv.

la Carte de M. d'Anville. C'est peut-être Cot-M. Cotta. (f) Lettre du P. le Gac, 10 Janv. 1709,

(e) On ne trouve point cette Ville dans

SUPPLÉMENT. 1709.

Les princi-Ville s'intéreffer t pour

Trifle releurs Difci-

Autre orage contre les Chrétiens de Devandapal-

1710.

CARNATE. SUPPLÉMENT. 1710.

Le Père Dacunha y est maltraité par les DasTeris.

RELATION DU Messe, qui fut aussi la dernière, on vit arriver une troupe de Dasseris, avec des bannières, des timbales & des haut-bois. Le Magistrat de la Bourgade. qui avoit permis l'ouverture de l'Eglise, sit partir aussi-tôt un Exprès pour informer la Cour de ce qui se passoit, & en rapporter des ordres. Il étoit addressé au Delaway, ou Général des Troupes du Royaume, qui, peu de tems auparavant, avoit fait, au Pere Dacunha, une reception des plus gracieuses, & l'avoit assuré de sa protection. Mais les Dasseris n'attendirent pas sa réponse pour entrer dans l'Eglise. Ils coururent d'abord au Père, qui fut roué de coups, & traîné devant le Gourou, Chef de la Religion dans ces quartiers. Celui-ci étoit assis sur un tapis, & faisoit paroitre autant d'orgueil & de colère, que le Missionnaire montroit d'humilité & de constance. Après beaucoup de questions sur sa Religion & sur celle des Gentils, le Gourou prit à témoin les Magistrats de la Bourgade, des blasphêmes que le Père Dacunha avoit proferés, suivant lui, contre leur Divinité principale. On l'eut sans doute fait mourir sur le champ, si quelques Gentils, touchés de son état, n'eussent conjuré le Gourou, de lui épargner un reste de vie, qui ne devoit pas être de longue durée. On le fit partir le même foir, sous l'escorte de quelques Gardes, qui avoient ordre de ne point le quitter qu'ils ne l'eussent mis hors du Royaume. Le Père voyant qu'il ne pouvoit plus différer, & que l'Exprès qu'on avoit envoyé à la Cour ne revenoit pas, jetta un tendre regard sur son Eglise, dit adieu à ses Chrétiens, qui fondoient en larmes, & partit à pied, pour aller coucher à une autre Bourgade, où il avoit aussi des Néophytes. Ce fut-là que ses douleurs se firent sentir plus vivement; il s'en trouva si accablé, que ne pouvant plus se sostenir, ce ne sut qu'avec bien de la peine qu'on le transporta jusqu'à Capinagati, lieu de sa résidence ordinaire. Il y expira dix-huit jours après, entre les bras du Père de Sant Jago, Auteur de la Relation de sa mort, & son Successeur dans cette Mission. On lui avoit donné, dit-il, plus de deux cens coups de bâtons, ou d'épées; de-forte qu'il étoit surprenant, que ce Père eut pû survivre tant de jours à ses bleffures.

Il meurt de ses blessures.

Punition de ses Persécuteurs.

Le Delaway fut si touché de la mort du Père Dacunha, qu'il sit emprifonner le Gourou, avec ordre de ne lui point donner à manger de trois jours. On assura le Père de Sant Jago, qu'il s'étoit tiré de la prison par l'intercession de quelques Brames favoris du Prince, après avoir payé foixante pagodes; mais que poursuivi par la justice Divine, il avoit trouvé sa maison en deuil pour la mort de son fils, qui venoit de se tuer en tombant dans un puits. A l'égard des Dasseris, complices de l'assassinat du Père Dacunha, on les condamna à des amendes applicables à la guerison des Chrétiens, qui avoient partagé l'infortune de leur Missionnaire; mais foit que ces amendes n'eussent pas été levées, soit qu'on les eut employées à un autre usage, les Chrétiens n'en ressentirent aucun soulagement. ,, Le Delaway, ajoûte le Père de Sant Jago, leur a fait encore , annoncer, qu'un autre frère du deffunt viendroit prendre sa place à Ca-,, gonti, & que non-seulement il lui en donnoit la permission, mais de , plus qu'il prenoit la chose à cœur. Le Père supérieur pourra y faire un ,, tour, & je crois qu'il fera bien reçu des Seigneurs du Pays & d'une " grande

,, gran naire tiers, t te du P cunha, demi bleffi

informa LE 1 mois d Nord, dans la fier fes arrivan Million Maures fe passo lui pour devoit Supérie d'excite res à to que le à venir le Gou s'affeml ordre, cès de tes fort tiens. violenc infultes rer, & filence leurs o famille

> milles d LE tes; ma

(b) L 1711. Re (i) C gent à pl Jago, qu à l'Histo outre la

XII

afferis, avec la Bourgade, Exprès pour es. Il étoit e, qui, peu tion des plus is n'attendi-

d'abord au f de la Reli-& faifoit paroit d'humiligion & fur a Bourgade, lui, contre le champ, si

urou, de lui durée. On i avoient oryaume. Le on avoit enn Eglise, dit

, pour aller Ce fut-là accablé, que ine qu'on le Il y expira

Auteur de la On lui avoit es; de-forte jours à ses

'il fit empriger de trois a prifon par avoir payé I avoit troue fe tuer en l'affaffinat du i la guerifon nnaire; mais les eut em-

cun foulagefait encore place à Ca-

on, mais de ra y faire un ys & d'unė " grande

, grande partie du Peuple, qui fouhaitent ardemment d'y voir un Mission- RELATION DE " naire (h)". Ce Supérieur fit, en effet, quelque-tems après, dans ces quartiers, un Voyage dont on trouvera les circonstances dans la Relation suivante du Père le Gac, qui confirme aussi la catastrophe du Père Emanuel Dacunha, " lequel, dit-il, fut si maltraité des Dasseris, à deux journées & " demie de Chinnaballabaram (i), qu'il mourut peu de jours après de fes " blessures". Il ajoûte que l'Archeveque de Cranganor venoit de faire les

informations d'une si glorieuse mort (k). LE Père le Gac, qui étoit parti de Devandapallé, au commencement du mois de Mai 1713, pour Chruchnabouram, à trois journées de-la vers le Nord, y reçut avis d'un nouveau tumulte que les Dasseris avoient excité dans la première de ces deux Villes. Il se hâta d'y retourner, pour fortifier ses Néophytes, dont la constance avoit déja mérité ses éloges. En arrivant à Ponganour, il y reçut des lettres du Père Platel, Supérieur de la Mission de Maissour, qui étoit à Cotta-Cotta, Ville de la dépendance des Maures, à trois lieues de Devandapallé, & qui lui donnoit avis de ce qui fe passoit dans cette Mission. Le Père le Gac se rendit aussi-tôt auprès de lui pour le remercier de ses peines, & le consulter sur la conduite qu'on devoit tenir dans des circonstances si critiques. Il sçut de la bouche de ce Supérieur, que depuis plus de six mois, les Dasseris de Maissour, tâchoient d'exciter un orage dans sa Mission; qu'ils avoient écrit des lettres circulaires à tous ceux de leur Secte; qu'ils s'étoient attroupes à Cotta-Cotta; & que le Gouverneur Maure, informé de leurs desseins, avoit invité le Père à venir disputer avec eux; mais que pas un Dasseri n'ayant osé paroitre, le Gouverneur, outré de cette conduite, avoit ordonné que si ces Payens s'affembloient encore, on chatiat les plus mutins de la troupe. Sur cet ordre, ils s'étoient retirés à Devandapallé, où ils espéroient plus de succès de la foiblesse du Gouvernement. Ces furieux y avoient commis toutes fortes de desordres, tant dans l'Eglise que dans les Habitations des Chrétiens. Ceux-ci coururent au Palais pour demander justice d'une pareille violence. On les y fit attendre jusqu'au soir, exposés aux railleries & aux infultes des Dasseris; Enfin, le Prince leur fit dire qu'ils pouvoient se retirer, & qu'il examineroit leur affaire. Le lendemain les Dasseris, que le filence du Prince sembloit en quelque façon autoriser, recommencèrent leurs outrages, & se rendirent maîtres de l'Eglise, dont ils chasserent une famille Chrétienne de Brames, qui y demeuroit, & y établirent des familles de leur Secte.

LE Père le Gac brûloit d'impatience de se rendre auprès de ses Néophytes; mais les Gardes avoient deffense de ne laisser entrer aucun Missionnai-

CARNATE. Supplément. 1713.

Nouvelle fédition des Devandapal-

Les Chrétiens sont exposés à leur

Père le Gac

(b) Lettre du P. de Sant Jago, 8 Août

1711. Rec. X. pag. 98 - à 118. (i) Ce font ces rapports qui nous engagent à placer ici la Relation du P. de Sant Jago, quoiqu'elle appartienne proprement à l'Histoire des Missions de Maissour, mais outre la liaison des faits, on doit remarquer

encore, que la Carte de M. d'Anville, dresfée sur celles des Jésuites, place Cagonti & Capinagati dans le Carnate, en changeant un peu les noms. C'est Cangondi & Capiganati, suivant ce Géographe.

(k) Lettre du P. le Gac, 1. Dec. 1714. ubi sup. pag. 290.

XIII. Part.

Mmm

CARNATE. SUPPLÉMENT.

1713.

RELATION DU re dans la Ville. Cependant il trouva moyen de s'y introduire la nuit. sans être reconnu. Le matin il parut sur une éminence à l'entrée de la Forteresse, où les Dasseris, bien-tôt avertis de son arrivée, le traitèrent avec les dernières indignités. Il porta fes plaintes aux Ministres du Prince, offrant même de debattre la cause des Chrétiens contre les Dasseris, qui n'eurent garde d'accepter le défi. Après avoir passé deux jours & une nuit dans le même lieu, exposé aux injures de l'air, sans autre nourriture que quelques poignées de riz sec, le Missionnaire sut obligé de se retirer, pour faire place à une procession de Gentils, dont on vouloit le forcer d'honorer l'Idole.

Ordre aux Chrétiens de fe retirer ailleurs.

Un ancien Brame, qui avoit du crédit auprès du Prince, s'en fervit en faveur du Missionnaire; mais un autre Brame plus puissant s'étant déclaré hautement contre les Chrétiens, il n'y eut plus personne qui osat s'intéresser pour eux. Des lors les Dasseris se crurent en droit de tout entreprendre. Le Prince règnant étoit encore fort jeune, & son Beau-père, qui commandoit ses Troupes, n'aimoit pas les Chrétiens. Ce fut par son ordre qu'on en arrêta quelques-uns, tandis que les Dasseris, accompagnés des Archers de la Ville, parcoururent de nouveau les maisons des autres, & leur ordonnèrent, de la part du Prince, de renoncer à la foi, ou de sortir de la Ville. Cet ordre fut encore accompagné de plusieurs mauvais traitemens. Mais les Dasseris épargnoient au moins la vie des nouveaux Chrétiens, & ne cherchoient qu'à les mettre dans la nécessité de rentrer dans le Paganisme, ou d'abandonner la Ville.

**Protection** que leur accorde le Nabab d'Arcate.

COMME le Père le Gac ne gagnoit rien auprès du Prince, il écrivit au Supérieur de Maissour, qui étoit encore à Cotta-Cotta, pour le prier d'aller une seconde fois à l'Armée de Maissour, dont il connoissoit les principaux Chefs, afin d'y ménager de la protection. Il le fit; mais pendant huit jours qu'il resta au Camp, il ne put rien obtenir. D'un autre côté, le Père de la Fontaine, Supérieur de la Mission du Carnate, & chargé du foin de la Chrétienté que gouvernoient les Pères Mauduit & de Courbeville, morts depuis peu, crut que le meilleur moyen d'arrêter le cours de cette persécution, étoit de s'addresser au Nabab d'Arcadou (1), & de solliciter des Lettres de recommandation pour le Prince de Devandapallé. Il eut recours à un François, nommé M. de St. Hilaire (m), que son habileté dans la Médecine avoit mis en grande réputation auprès du Neveu (n) du Nabab. Il obtint les Lettres de recommandation, qu'il porta auffi-tôt luimême à Devandapallé, d'où le Père le Gac avoit été obligé de fortir deux jours auparavant. Son zèle le conduisit auprès de quelques Chrétiens qui s'étoient retirés dans des cavernes. Il y fit rencontre du Père Platel, qui, au retour de l'Armée de Maissour, s'étoit rendu en ce lieu, dans les mêmes

(1) Ou d'Arcate. C'étoit le Viceroi qui commandoit dans ce Pays pour le Grand Mogol.

(m) Gentil-homme Gascon, à qui son zèle pour la Religion avoit mérité d'être fait Chevalier de l'Ordre de Christ, par le Viceroi de Portugal, au nom du Roi son Mattre. C'est le Père de Bourzes, qui nous fournit cette circonstance. Lettres édif. Rec. XIV. pag. 470.

(n) Suivant le même Père de Bourzes, il se nommoit Baker faibu, & étoit Gouverneur de la forte Place de Velour dans le Car-

vaes d vint pe vandar rent fu fecond parti à de se r

CEP avoir d les deri na à Vo tres, c contre ce fut-l Au bou glise de phans. **f**trumer Dafferis leur cô en cred Camp. fa nouv te deffe Devand au Naba vouloit au refus re au Pi fit justic avoit do leur per

> une Egli proche & d'un mes, y Affiégea de pilot nons de qui ont mois de de la co Affiégea éventée

rentrère

DAN Ville de la nuit, ée de la raitèrent Prince, eris, qui une nuit iture que er, pour d'hono-

en fervit étant déofat s'inut entrepère, qui fon ordre gnés des utres, & de fortir is traiteaux Chréer dans le

écrivit au prier d'alles prins pendant itre côté, chargé du Courbevilrs de cetde folliciapallé. Il n habileté eu (n) du Mi-tôt luiortir deux étiens qui atel, qui, les mêmes

es, qui nous Lettres édif.

vûes

Bourzes, il oit Gouverdans le Carvûes de consoler & de fortifier ces Néophytes. Le Père de la Fontaine y RELATION DU vint peu après. La Lettre du Nabab, qu'il avoit remis au Prince de De-Supplément. vandapallé, n'ayant produit aucun effet, les trois Missionnaires dépêchèrent sur le champ un Exprès à M. de St. Hilaire, pour lui en demander une seconde, qui est encore le sort de la première; Ainsi il n'y eut pas d'autre produitaucun parti à prendre pour les Missionnaires, que de permettre aux Chrétiens effet. de se retirer dans quelqu'autre Ville.

CEPENDANT comme la perte de la Mission de Devandapallé pouvoit avoir des suites plus fâcheuses, on n'en jugea pas moins nécessaire de tenter recommandales derniers efforts pour rétablir les choses. Le Père de la Fontaine retour- tions plus na à Velour, auprès de M. de St. Hilaire, dont il obtint de nouvelles Let- efficaces. tres, que le Missionnaire porta au Nabab, qui s'avançoit avec son Armée contre le Maissou. Il la trouva campée aux portes de Devandapallé, & ce fut-là qu'il présenta ses Lettres. Le Nabab lui fit un accueil distingué. Au bout de deux jours, il lui annonça qu'il pouvoit retourner dans son Eglife de Devandapallé, & il ordonna qu'on l'y conduisit sur un de ses éléphans. Ce fut ainsi que le Missionnaire entra dans la Ville, au son des instrumens, & accompagné de quelques Chofdars, ou Huissiers du Nabab. Les Dasseris, qui ne purent voir son triomphe qu'avec depit, cherchèrent de leur côté de la protection dans l'Armée du Nabab, auprès d'un Brame en credit, qui là-dessus fit prier le Père de la Fontaine de l'aller trouver au Camp. Après diverses questions, il lui déclara, que s'il enseignoit desormais fa nouvelle Loi aux Indiens, il lui feroit couper le nez & les oreilles. Cette deffense, qui fut bien-tôt publiée par les Dasseris, empêcha le Prince de Devandapallé de recevoir les Chrétiens dans la Ville. On recourut encore au Nabab; mais il fit entendre qu'il n'en avoit déja que trop fait, & qu'il ne vouloit plus être importuné sur cette affaire. Un Colonel Maure suppléa au refus de son Chef, en ordonnant à l'Envoyé de Devandapallé, d'écrire au Prince, que le Nabab & les principaux de l'Armée, vouloient qu'on fit justice aux Chrétiens. La réponse du Prince de Devandapallé, fut qu'il avoit donné leurs maisons, & qu'il ne pouvoit plus les reprendre; mais qu'il leur permettoit d'en bâtir de nouvelles. Ce fut ainsi que les Missionnaires Eglise. rentrèrent en possession de leur Eglise.

DANS le même tems, l'Armée de Maissour leva le Siège de devant la Siège de Ville de Chinnaballabaram, où, comme on l'a vû, les Chrétiens avoient aussi Chinnaballaune Eglise, que le Père de la Fontaine sut obligé de faire démolir, à l'ap-baram. proche des Ennemis. Quoique cette Ville ne fut entourée que d'un fossé & d'un rempart de terre, l'Armée ennemie, composée de cent mille hommes, y fut arrêtée neuf mois, sans pouvoir la prendre. Les tranchées des Assiégeans consistoient en des parapets de terre & de bois, plantés en forme de pilotis, à l'epreuve du canon. On ne se sert dans ce Pays que de canons de fer, & de boulets de pierre d'une grosseur énorme. On en voit qui ont jusqu'à deux coudées de circonference & même plus. Après neuf mois de Siège, les tranchées n'avoient été poussées qu'à la portée du pistolet de la contrescarpe: ce qui suppose un travail extrêmement pénible. Les Affiégeans avoient fait une sappe pour attacher le Mineur; mais la mine fut éventée.

Mmm 2

1713.

On obtient

Oppolition des Dasseris.

Les Chrévrent leur

Levée du

RELATION DU CARNATE. SUPPLÉMENT.

Peste, dont le Père de la Fontaine est attaqué.

Il en réchappe.

Voyage du Père le Gacà Chruchnabouram.

Il est dépouillé par des Brigands.

Autre malheur.

Continuation des mouvemens à Devandapallé.

La peste suivit de près la levée de ce Siège, & répandit la désolation dans la Ville. Le Père de la Fontaine, qui y étoit de retour, ne s'occupoit plus que du soulagement des Chrétiens. Il sut attaqué lui-même du mal contagieux. Le Père le Gac vola à son secours. Leur état étoit des plus tristes; logés avec trois de leurs Catéchistes malades, sous un méchant appentis, qui ne les garantissoit pas des injures de l'air. M. de St. Hilaire, dont le zèle pour les Missionnaires ne se ralentissoit jamais, se hâta d'envoyer, au Père de la Fontaine, des rafraschissemens & des remèdes convenables à son état. Il sit partir en même-tems son palanquin, avec douze Porteurs pour le transporter près des Côtes, où le changement d'air lui sit bien-tôt retrouver ses forces.

Le Père le Gac, après s'être arrêté quelque-tems à Chinnaballabaram, en partit pour aller visiter la nouvelle Eglise de Chruchnabouram. Il sut attaqué sur sa route, par six Cavaliers Marates, qui dépouillèrent d'abord cinq de ses Catéchistes. Le Missionnaire regut, dans l'estomac, un coup de hampe, qui ne lui sit qu'une legère blessure. Mais les Brigands le mirent bien-tôt dans le même état que ses Compagnons. L'approche de la nuit les obligea de se retirer dans un Village voisin, où un Brame sur le seul qui est la charité de leur offrir quelque assistance; encore ne consistoit-elle qu'en une poignée de grosse cassonade & autant de farine, pour en faire leur repas. Le Père le Gac resta deux mois à Chruchnabouram, dont l'Eglise, qui étoit la meilleure de cette Mission, sut peu après réduite en cendres, & rebâtie ensuite par les soins du Père de la Fontaine.

Der uis le rétablissement des Chrétiens à Devandapallé, les Dassers n'avoient point cessé de faire de nouveaux essorts, pour les en chasser une seconde sois. Mais sur la fin du mois d'Octobre de cette année, ils firent une tentative encore plus éclatante que la première. C'est le tems où les Gentils de ces Quartiers vont à Tiroupati, le plus célèbre Pélérinage qu'il y aît aux Indes, & où les Peuples accourent de plus de soixante lieues à la ronde (0). Les Dassers arrêtèrent ceux de leur Secte qui passoient par cette Ville, afin d'exciter une sédition générale: Ils sollicitèrent l'appui des principaux Marchands & des Chess des Troupes. Ensin, ils n'attendoient plus que l'arrivée d'un fameux Dassers, pour faire main basse sur les Chrétiens. Ce Heros de leur Secte arriva avec sa troupe, & sut conduit en pompe au Palais. Le Prince donnoit, ce jour-la, un repas aux Dassers, en l'honneur de Vitchnou; coutume qu'il observoit régulièrement deux sois

(e) Voyez ci-dessus, pag. 446., où M. Prevost, contre son original, avoit écrit Tesassadi, pour Terapadi, ou plutôt Tiroupati. Dans la Carte de l'Indoustan de M. Bellin, on distingue Teressadi & Tirupatti; sans compter encore Tripeti, beaucoup plus au Nord-Ouest, & qui doit être cette célèbre Pagode. Nous ne sçavons lequel des deux, de l'Historien ou du Géographe, a sourni à l'autre le premier de ces noms, qui ne se trouve ni dans les Lettres, ni dans les Cartes des Missonnaires Jésuites. Nous ne déciderons pour

tant point si c'est une saute de M. Bellin, qui peut avoir, pour Teressaid, des Garants que nous ignorons; mais au moins M. Prevost avoit à parler de Terapadi, & non de Terassaid, su puposé que ce soyent deux lieux différens, comme l'a cru M. Bellin, qui n'est d'ailleurs pas infaillible; témoin le Fort François de Karikal, qu'il avoit placé au Nord de Tranquebar, c'est-à-dire sens dessus dessons des corrigée dans nôtre Edition de la même Carte.

chaque i ger, fic du Princ nèrent,

P

LE conus tran célébrer te la Vi Chrétien volte gé les Chréfensé si Méconte

recourir
M. de S
Mogol,
facile à d
triomphe
norable,
,, Romai
,, de Bai
Miffionn
rations,
propos.

CE de

& cherc

efforts in

Forteref faction, de dix n tion de Chef, que dans Chrétier ces Mut le foûtie obtenu, eurent le ils ne ga controit fuivis de conduits

(p) C' baram, V

## PRESQU'ISLE EN DECA DU GANGE, Liv. III.

chaque mois, le 11 & le 27 de la Lune. Ces Mutins refusèrent de manger, sion ne leur promettoit de chasser les Chrétiens de la Ville. La réponse du Prince ne fut pas favorable; mais ils n'en mangèrent pas moins, & bor-

nèrent, pour cette fois, leur ressentiment à de simples menaces.

LE calme paroissoit renaître, lorsque les Dasseris, qui ne s'étoient tenus tranquilles que pour mieux concerter leurs mesures, s'assemblérent pour célébrer une de leurs principales fêtes. Leur Chef les conduisant par toute la Ville, ne cessoit de crier qu'il falloit absolument raser l'Eglise des Chrétiens. Ils se rendirent au Palais, & menacèrent le Prince d'une révolte générale, s'il ne leur accordoit leur demande. On leur répondit, que les Chrétiens avoient été rétablis par ordre du Nabab, qui pourroit être offensé si on les insultoit; mais qu'on chercheroit le moyen de satisfaire les Mécontens, pourvû qu'ils prissent patience encore quelques jours.

CES nouveaux troubles firent juger, au Père de la Fontaine, qu'il falloit

recourir au Nabab, pour le prier de foûtenir fon Ouvrage. Il convint avec M. de St. Hilaire, que le meilleur parti étoit de demander l'étendart du tendart du Mogol, pour mettre leur Eglise hors d'insulte. Ce n'étoit pas une chose Mogol. facile à obtenir; cependant la patience & l'activité de M. de St. Hilaire, triomphèrent des obstacles. L'étendart sut accordé, avec une Patente honorable, par laquelle le Nabab déclaroit, ,, qu'il permettoit aux Saniassis " Romains, de l'arborer dans la cour de leurs Eglises de Devandapalle & " de Ballabaram (p)". Deux Cavaliers furent chargés d'accompagner le Missionnaire, pour porter l'étendart au Prince, qui après bien des délibérations, leur fit enfin dire qu'ils pouvoient le placer où ils jugeroient à

propos.

CL dernier triomphe augmenta la fureur des Dasseris; Ils s'attroupèrent, & cherchèrent à foulever la Milice & le Peuple. Leur Chef, voyant ses efforts inutiles, conduisit sa troupe à la Pagode de la Ville, qui est dans la Forteresse; Il déclara qu'il n'en fortiroit point qu'on ne lui eût donné satisfaction, avec menaces, au cas de refus, d'assembler, dans peu de jours, plus de dix mille hommes, au moyen desquels il ravageroit le Pays. L'exécution de ces menaces n'étant pas sans exemple (q), on tâcha d'appaiser le Chef, qui n'en devint que plus intraitable. Enfin, il fallut lui promettre que dans deux jours on chasseroit les deux plus considérables familles de Chrétiens, qui avoient renoncé à fa Secte, & on lui tint parole. Bien-tôt ces Mutins demandèrent le bannissement de six autres familles, qui étoient le foûtien de cette Chrétienté naissante. Soit qu'ils l'eussent véritablement obtenu, ou qu'ils se prévalussent du nom & de l'autorité du Prince, ils eurent le pouvoir d'envoyer des Soldats chez tous les Chrétiens; après quoi ils ne gardèrent plus de mesures, & maltraitoient de coups ceux qu'ils rencontroient dans les rues. La persécution devint générale. Les Dasseris, suivis de Soldats, ne quittoient point ces Infortunés qu'ils ne les eussent tiens sont conduits hors des portes de la Ville.

RELATION DU CARNATE. SUPPLÉMENT. 1714

Menaces des

accorde aux

Fureur de leurs enne-

On leur donne fatis-

chassés de la Ville.

(p) C'est la même Ville que Chinnabasta-(4) Voyez ci dessus, pag. 454. baram. Voyez ci-dessous.

Mmm 3

ne s'occumême du étoit des n méchant St. Hilai-, se hâta ièdes conavec dount d'air lui llabaram,

défolation

m. Il fut nt d'abord , un coup nds le miche de la me fut le ne confifour en faire dont l'Eréduite en

afferis n'afer une seils firent ms où les age qu'il y lieues à la Noient par l'appui des ttendoient les Chréconduit en asseris, en deux fois cha-

M. Bellin . des Garants ins M. Pre-, & non de t deux lieux Bellin, qui moin le Fort it placé au à-dire sens été corrigé**e** Carte.

RELATION DU CARNATE. SUPPLÉMENT. F714.

Ils y rentrent peu après.

On ne cesse de les inquiéter.

Les Missionnaires veulent en vain se plaindre au Prince.

Dispute qu'ils ont avec trois Brames.

Les Chrétiens font de nouveau chassés.

Progrès de l'Eglise de Ballabaram.

Le Père de la Fontaine se plaignit hautement, au Prince, du mépris qu'on faisoit de la protection du Nabab, & protesta qu'il alloit déchirer, en leur présence, l'étendart qui lui avoit été donné, si l'on n'arrêtoit pas la fureur des Dasseris. Ces paroles firent impression. On parla d'accommodement. Après bien des allées & des venues, un Brame, favori du Prince, vint annoncer au Père, qui s'obstinoit à ne vouloir pas quitter le Palais, qu'on alloit faire entrer les Chrétiens dans la Ville. A sa demande cet ordre fut immédiatement exécuté, au grand chagrin des Dasseris, qui ne se rebutèrent cependant pas encore. On les vit le lendemain en beau. coup plus grand nombre, marcher en armes vers la Forteresse, criant comme des furieux, & protestant qu'ils ne seroient pas contens, qu'ils n'eussent vû couler le sang des Prêtres de la nouvelle Loi. Ils en vinrent jusqu'à empêcher qu'on ne fit, dans la Pagode du Prince, les facrifices accoutumés, tandis qu'on ne cessoit d'inquieter les Chrétiens, qui manquoient de tout dans la Ville, parcequ'ils n'avoient plus la liberté d'y travailler

pour pourvoir à leur fublistance.

Les ordres du Prince, en leur faveur, étant si mal exécutés, les Pères de la Fontaine & le Gac, crurent devoir lui renouveller leurs instances. Ils se rendirent, dans ce dessein, à la Forteresse; mais ils surent arrêtés à la première porte, & repoussés rudement par les Gardes. La nuit les contraignit de se retirer à l'entrée d'une Pagode voisine, où ils essuyèrent toutes fortes d'avanies de la part de quelques Dasseris, qui étoient instruits de leur démarche infructueuse. Le lendemain, trois des plus sçavans Brames de la Ville leur furent envoyés par le Ministre du Prince. La dispute de controverse qu'ils entamèrent, avec les Missionnaires, mérite d'autant moins d'être rapportée, que ces Brames étoient de trois Sectes différentes, & par conféquent peu d'accord entr'eux fur leurs principaux dogmes. Ils partirent assez contens des réponses des Missionnaires, qui restèrent encore trois jours à l'entrée du Temple. Le quatrième jour, trois autres Brames des plus distingués, vinrent, à ce qu'ils disoient, de la part du Prince, pour les assurer qu'il leur donneroit audience, & qu'il termineroit cette affaire à leur satisfaction. Ils conduissrent les Pères à leur Eglise, où ils leur résterèrent les memes assurances; Mais quelque instance qu'ils firent dans la fuite, il leur fut impossible d'aborder le Prince, ni de mettre fin à ces vexations. Les Chrétiens n'eurent d'autre parti à prendre que de se retirer ailleurs. C'est ainsi que se passèrent les années 1713 & 1714.

On craignoit, avec raison, que ces troubles ne se communiquassent à Ballabaram, Ville bien plus confidérable que Devandapallé, & qui n'en est qu'à quatre lieues. Lorsque le Père de la Fontaine y bâtit une Eglise, environ sept ans auparavant, les Dasseris éclatèrent, & l'on sut sur le point d'en chasser les Chrétiens. L'ordre en fut intimé aux Missionnaires, de la part du Prince; mais l'exécution ne s'ensuivit pas. Malgré les efforts des Dasseris de Devandapallé, il arriva au contraire, que dans le tems même que cette Chrétienté étoit le plus vivement perfécutée, celle de Ballabaram faifoit des progrès étonnans. Un grand nombre de familles y avoient depuis reçu le Batême, & entr'autres plusieurs d'une des premières Castes

parmi tant pl ble por

ON grès de fionnair néanmo encore tante d éloigné

Tou ce, nor ré & in

DEU me il vi de l'y r Gouver attendo. ainsi les fon frèr

UNE dans for personn bla les p des ferv dirent q tés. U

(r) Ce. naballabai par le mé noms diffe Ville.

(s) Let Rec. XIV. s'en fallut Idoles ne quelques a " Ballabar " Eglife " porter " fur un " d'un élé " dont il " quantité " croyable , l'Idole. " faire file

" la Divin " L'ann

" te se tro

"ri, eut r

par-

u mépris déchirer, êtoit pas d'accomi du Printer le Pademande sferis, qui

en beau. e, criant ns, qu'ils en vinrent ces accouanquoient travailler

s Pères de inces. Ils rrétés à la it les coneffuyèrent nt instruits avans Bra-La dispute te d'autant lifférentes, gmes. Ils ent encore res Brames du Prince, it cette afoù ils leur firent dans

e se retirer iquassent à ui n'en est Eglise, enur le point ires, de la efforts des ems même de Ballabas y avoient ères Caites par-

e fin à ces

parmi les Choutres, qui est celle du Prince (r). Ces conversions sont d'au. RELATION DE tant plus singulières, que ceux de cette Caste ont un attachement incroyable pour leurs Idoles (s).

On trouve, dans deux autres Lettres du Père le Gac, la suite des progrès de la nouvelle Eglise de Chruchnabouram, & des travaux de ce Mis- celle de fionnaire. Quoiqu'il aît la modestie de ne pas se nommer, on découvre Chruchnanéanmoins, par d'autres récits, qu'il parle de lui-même. Il avoit pénétré bouram. encore plus avant vers le Nord-Ouest, à l'occasion de la conversion éclatante du Chef d'un gros Village, de la Caste des Rettis, dont le Pays est éloigné de Chruchnabouram d'environ douze lieues (t).

Tour ce Pays, qu'on appelle l'Andevarou, étoit gouverné par un Prince, nommé Prasappia Naidou, qui avoit la réputation d'être également éclai-

ré & inflexible.

DEUX exemples de févérité lui avoient acquis cette réputation. Com- vère. me il visitoit une de ses Forteresses, des Mécontens formèrent le dessein de l'y renfermer le reste de ses jours, & de substituer son frère dans le de sa rigueur. Gouvernement. Le Prince, averti du complot, partit plutôt qu'on ne s'y attendoit, pour retourner à Anantapouram, sa Ville Capitale, & rompit ainsi les mesures des Conjurés, qui furent tous mis à mort, à la reserve de fon frère.

Une autre fois qu'il étoit en Voyage, ses Porteurs le croyant endormi dans son palanquin, s'échappèrent en des discours peu respectueux pour sa personne. Il dissimula jusqu'à son retour. Quelques jours après, il assembla les principaux de sa Cour, & leur demanda quel châtiment méritoient des ferviteurs qui avoient parlé de leur Maître avec mépris. Tous répondirent qu'ils étoient dignes de mort. Dès le lendemain ils furent exécutés. Une justice si rigide n'est pas ordinaire aux Indes, où communé-

(r) Ces détails ne conviennent qu'à Chinnaballabaram, dont le Siège est rapporté, par le même Missionnaire, sous les deux noms différens; de forte que c'est une même

(s) Lettre du P. le Gac, 1. Dec. 1714. Rec. XIV. pag. 128- à 320. Cependant peu s'en fallut, suivant le P. le Caron, que ces Idoles ne perdiffent entièrement leur crédit, quelques années après. " Dans la Ville de " Ballabaram, dit il, où nous avons une " Eglife (en 1720), le Prince règnant fait " porter continuellement un de ses Dieux " sur un palanquin, précedé d'un cheval & " d'un éléphant, richement caparaçonnés, " dont il lui a fait présent. Le bruit de " quantité d'instrumens attire une foule incroyable d'Infidèles, qui viennent adorer " l'Idole. Par intervalles un Héraut fait " faire filence, & il récite les louanges de

" L'année dernière, la Princesse règnan-" te se trouva fort mal. Le Prince, son Ma-" ri, eut recours à toutes les Idoles, & leur

CARNATE. Supplément.

1714. Etat de

Pays de gouverné par un Prince sé-

" fit faire des sacrifices, pour obtenir sa gué-" rison; & afin de les fléchir, il fit appli-" quer, avec un fer rouge, sur les deux é, " paules de cette Princesse, la figure d'une ", de ses principales Divinités. La douleur " abrégea fans doute fes jours; car elle " mourut après cette cruelle opération. Le " Prince en fut si irrité contre ses Dieux, " qu'il cessa entièrement de faire des fêtes " en leur honneur. Sa colère s'est enfin a-" doucie, & le mois dernier il commença " une nouvelle fête plus magnifique que " toutes les autres". (Lettres édif. Rec. " toutes les autres". (Lettres édif. Rec. XVI. pag. 127 & 128.) On pense apparemment au Carnate comme par-tout ailleurs, où la foi des prodiges est établie. Ce n'est jamais la faute de l'Idole, si elle n'accorde pas ce qu'on lui demande. Il y a toûjours quelqu'autre cause secréte qui empêche le miracle. Voyez en un exemple remarqua-

ble, ci-dessus, pag. 412.
(t) Darmavaran, Ville considérable, est dans ces environs.

CARNATE. SUPPLÉMENT.

1714. On táche en vain de l'exciter contre les Chrétiens.

Incursion des Marates. Charité des nouveaux

Chrétiens.

Le Missionnaire demande une Eglise pour eux.

Le Prince fouhaite de voir ce Père.

Accueil diitingué qu'il en reçoit. Description

du Palais.

Succès de cette audience.

RELATION DU ment les plus grands crimes ne sont punis que de l'exil, ou de quelque amende pécuniaire.

CE fut à ce Prince redoutable, qu'un fameux Gourou présenta requêtecontre les nouveaux Chrétiens Rettis: Mais ne pouvant point obtenir d'audience, il faisit le moment que le Prince alloit à la promenade, & paroissant devant son palanquin, le corps tout couvert de cendres, & l'épée nue à la main, il se mit à déclamer de toutes ses forces contre les Missionnaires. Le Prince l'écouta assez froidement, & lui sit dire que les Saniassis Romains ne demeuroient pas dans ses terres; mais dans le Pays de Bal-

labaram, & que c'étoit-là qu'il devoit porter ses plaintes.

CES mouvemens du Gourou, qui ne laissérent pas d'inquiéter les nouveaux Chrétiens, furent suivis d'une incursion des Marates, qui ravagèrent leur Pays. Dans cette dure nécessité, les Rettis convertis, s'assistèrent mutuellement les uns les autres, & ceux qui avoient perdu leurs biens, retrouvèrent des secours dans la charité de leurs frères. Des effets si convenables au Christianisme, ne pouvant qu'augmenter leur attachement à ce nouveau culte, ils follicitèrent vivement le Missionnaire de Chruchnabouram, pour avoir une Eglife au milieu d'eux. La difficulté étoit d'en obtenir la permission du Prince; & c'étoit une démarche à laquelle on n'osoit s'exposer. Le Père se hazarda néanmoins à lui envoyer un Catéchiste, pour lui présenter, de sa part, des raisins, qui sont extrêmement rares dans l'Inde. Le Prince reçut le présent avec de grands témoignages d'estime pour le Père, & il lui fit dire qu'il seroit charmé de le voir. Ce favorable accueil raffura les esprits, & le Missionnaire ne songea plus qu'à se rendre dans le Pays de l'Andevarou.

LE Prince, informé de son arrivée, lui envoya son Premier Ministre, pour le recevoir à la porte de la Ville. Il fut conduit au Palais, à la clarté des flambeaux & au son des instrumens. Le Prince étoit dans sa grande falle d'audience, qui offroit une espèce de théatre, élevé de trois à quatre pieds, dont le toit, en plate-forme, étoit foûtenu par de hautes colomnes, & le parterre, vaste & à découvert, embelli de deux jets-d'eau, l'un au bas du théatre, & l'autre à soixante pieds plus loin, au milieu d'une belle allée d'arbres. Le théatre étoit couvert d'un tapis de Turquie, sur lequel le Prince étoit assis, appuyé contre un grand coussin en broderie. Il avoit, à son côté, un poignard & une épée, dont les poignées étoient d'agathe, garnies d'or. Ses Parens & fes principaux Officiers l'environnoient. Les Brames occupoient le fond de la falle, & le parterre étoit rempli de Soldats

& de Bas-Officiers.

Aussi-tôt que le Prince apperçut le Missionnaire, il se leva, & après l'avoir falué, il lui fit figne de s'affeoir fur des couffins qui étoient auprès de lui. Le Père refusa cet honneur, & se plaça deux ou trois pas au desfous. Les Catéchistes, qui l'accompagnoient, mirent aux pieds du Prince, une sphère, une mappemonde & d'autres curiosités de cette nature. Ensuite le Père ayant fait tomber l'entretien sur la Religion Chrétienne, le Prince, qui l'écouta attentivément, suggera aux Brames, de questionner à leur tour le Missionnaire, sur ce qu'il pensoit de leur culte. La véhémence avec laquelle il déclama contre les ridicules Divinités des Payens, excita dan filence lui fit moins vantag lender da le l naire i ba, V ples. même

> CE manqu blèren de cel riaux lage le inforn Daffer plainte le que leurs 1 Roma appris ce le des qu la diff

> l'honn ΑP opposi propo Nabal pareill naire, réitera ta, en **c**élébr

DA Prince gnée c curieu trine, Lettre re, qui prendi plus he XII que amenta reguêt**e**tenir d'au-

e, & pa-, & l'épée es Millionles Saniafıys de Bal-

er les nou-, qui raertis, s'afperdu leurs res. Des r leur attaonnaire de a difficulté arche à laui envoyer it extrêmeands témoi• armé de le

r Ministre, , à la clarté s fa grande is à quatre colomnes, u , l'un au d'une belle fur lequel Il avoit,

e ne fongea

t d'agathe, oient. Les i de Soldats

va, & après ient auprès pas au defdu Prince, ature. Enrétienne, le uestionner à a véhémeniyens, excita dans l'affemblée un murmure confus, qui obligea le Prince de rompre son RELATION DE silence, pour prier le Père de ne pas pousser plus loin sur cet article. On lui fit plusieurs autres questions, dont les réponses n'embarrassèrent pas moins les Brames. Le Prince augmenta leur trouble, en décidant, à l'avantage du Missionnaire, une dispute qui avoit duré plus d'une heure. Le lendemain elle recommença & finit encore de même. Le Prince y feconda le Père. Il le pressa de venir s'établir dans sa Capitale; mais le Missionnaire fe borna à lui demander la permission de bâtir une Eglise à Madigoubba, Village qui n'en est qu'à deux lieues, & ou il avoit plusieurs Disciples. Le Prince promit de fournir tout le bois nécessaire, sans épargner

même les arbres de fon Jardin de plaifance.

CE monument, qui s'élevoit au milieu de la Gentilité, ne pouvoit pas manquer d'irriter les ennemis du Christianisme. Aussi les Dassers s'assem- mouvemens blèrent-ils bien-tôt, en grand nombre, à Cloumourou, Village à une demie lieue de celui de Madigoubba, où ils méditoient d'aller mettre le feu aux matériaux qu'on employoit à bâtir l'Eglife. Mais les Brames de ce dernier Village leur perfuadèrent de différer jusqu'à la réponse du Prince, qu'on avoit informé de leurs griefs. Des Soldats Maures, dépêchés de sa part aux Dasseris, leur ordonnèrent de se rendre à la Capitale, pour y porter leurs plaintes contre les Chrétiens. Ils y accourarent en foule, tant de la Ville que des Villages. Le Prince fit dire aux Dasseris qu'ils devoient envoyer leurs plus célèbres Docteurs, pour défendre leur cause contre le Saniassi Romain, & qu'il prononceroit lui-même entr'eux. Le Missionnaire ayant appris ces nouvelles, partit sur le champ pour Anantapouram, où le Prince le reçut avec des démonstrations d'estime & d'amitié, encore plus grandes que la première fois. Il fit aussi-tôt appeller les Brames, & engagea la dispute, dans laquelle il voulut que le Missionnaire lui laissat presque tout l'honneur de la victoire fur les Brames.

Après l'audience, le Père, dans la vûe de prévenir le Prince sur les oppositions qu'on formoit de toutes parts contre le Christianisme, jugea a propos de lui montrer la Patente que M. de St. Hilaire avoit obtenue, du Nabab d'Arcate, quelques années auparavant, dans une occasion à-peu-près pareille. Le Prince, en finissant la lecture de cette Patente, assura le Missionnaire, qu'il pouvoit compter sur la même protection dans ses Etats. Il réitera ses ordres pour pousser la construction de la nouvelle Eglise, & ajouta, en congédiant le Père, qu'il vouloit affister à la première fête qui s'y

célébreroit.

DANS ces entrefaites le Père reçut, à Madigoubba, deux Députés d'un Prince Maure, Gouverneur de Manimadougou, petite Ville qui en est éloignée de dix-huit à vingt lieues. Ce Gouverneur étoit homme d'esprit & curieux. Ayant appris qu'un Saniassi Romain enseignoit une nouvelle doctrine, il souhaita de le voir & de l'entretenir. C'est ce que contenoit sa Lettre, qui étoit écrite fur du papier, semé de fleurs d'argent. Mais le Père, qui sçavoit que ce Voyage n'aboutiroit à rien, ne crut pas devoir l'entreprendre. La femme du Nabab de Chirpi, qui l'invita peu de jours après, fut plus heureuse que le Prince Maure. A la vérité elle joignit à ses instances, d'un autre

XIII. Part.

SUPPLÉMENT. 1714. Confusion des Brames.

Le Prince veut faire bàtir une Eglise aux Chré-

Chagrin &

Ils sont Cour, où le Père dispute avec cux.

Nouvelles affurances de protection lui donne.

Invitation que lui fait un Gouverneur

de ce Père la Gouverneur.

CARNATE. Supplément.

1714.

RELATION DU la permission de bâtir une Eglise dans l'étendue de son Gouvernement, lus laissant le choix de Chirpi, Colalam, ou Cotta-Cotta, qui sont de grandes Villes fort peuplées; mais elle le prioit de venir lui-même en personne. Le Père s'étant rendu à Cotta-Cotta, fut aussi-tôt conduit dans l'appartement de la Princesse Maure, dont le Mari étoit absent, & le Fils aîné détenu à la Cour du Mogol, jusqu'à-ce que son Père eut satisfait à une dette considérable. Cette bonne Dame venoit d'être cruellement la dupe de quelques Faquirs, qui se vantant de posseder le sécret de faire de l'or, avoient trouvé le moyen de lui voler toutes ses pierreries. La perte étoit grande, & la crainte du retour du Nabab causoit à la Dame de mortelles inquiétudes. Comme elle s'étoit laissée persuader que le Missionnaire avoit le véritable fécret de faire de l'or, elle le conjura, avec larmes, de la tirer du mauvais pas où elle s'étoit engagée. Son expérience passée ne pouvoit encore la guérir de son entêtement, sur le sécret imaginaire de la pierre philosophale. Le Père eut beau dire qu'il n'entendoit rien dans cette Alchymie; elle le pressoit encore davantage. Enfin, sans un de ses Fils, qui commandoit en l'absence du Nabab, le Missionnaire n'auroit pas obtenu si aisément la permission de se retirer.

De retour à Madigoubba, après cette plaisante avanture, le Père se disposa à célébrer la fête de Pâques dans sa nouvelle Eglise. Comme le Prince s'y étoit invité lui-même, il lui envoya ses Catéchistes, pour le prier de vouloir honorer l'assemblée de sa présence. Il y avoit quelques jours qu'une indisposition l'empêchoit de sortir de son Palais; mais il sit venir un de ses Parens, & il lui ordonna d'assister de sa part à la fête, avec une nombreuse escorte de Soldats, auxquels il joignit encore ses Artificiers & ses Musiciens. Les Dasseris avoient formé le dessein de mettre le seu à l'Eglise; mais ils n'osèrent paroître, & la sête se passa dans le meilleur

ordre.

Second Voyage du Missionnaire à la Cour.

Le Prince

d'Anantapou-

ram est prié d'assister à une

Il y envoye

un de ses Pa-

fête des'

rens.

Chrétiens.

Sa dispute avec les Bra-

17.15.

Le Prince fe rend à l'Eglise des Chrétiens.

QUELQUE tems après, le Missionnaire alla remercier le Prince, qui lui témoigna, d'une manière obligeante, combien il étoit fâché de n'avoir pû affister à la fête. On ne parloit alors, à la Cour, que du fameux sacrifice appellé Egnam, qu'on venoit de faire par ordre du Prince, qui n'avoit pû résister aux sollicitations des Brames. La dépense qu'il fit pour ce facrifice, monta à plus d'onze mille livres. Le Père en prit occasion pour interroger les Brames sur l'avantage qu'ils pouvoient espérer d'un tel sacrifice. L'absurdité de leurs réponses lui fournit assez d'argumens pour les combattre. La fureur se peignoit sur leur visage, tandis que le Prince, attentif à ce qui se disoit de part & d'autre, sembloit ne prendre aucun parti; mais il se divertissoit en sécret de l'embarras des Brames. Ce fut la dernière dispute que le Missionnaire eut avec eux, & jusqu'aux Pâques suivantes, il ne se passa plus rien de particulier, si ce n'est quelques allarmes causées de tems en tems par les Dasseris.

On ne pouvoit guères se dispenser d'inviter le Prince à cette seconde fête de Pâques. Quoiqu'il eût alors la fièvre, il y vint avec un nombreux cortège, & affista à toutes les cérémonies. Ce Prince avoit un abcès qui lui causoit de vives douleurs. Il se l'étoit ouvert lui-même, mais avec si

peu d' Père l témoig dre, à campê maufol tude, 1 causoit naire, **fionnai** 

VE posé le Concub ches pe procha porta f la gorg vant le cequ'ils fièreme , done en ré CET avoit a époufa née de de feco qu'elle grettoit Prince rance s' trainte ne fut p elle que LA

les prei bien-tô dapa, niasti R la Peup Ballaba ce, qui fort fen lui que

les nou

profitaf

ent, luf ndes Vilnne. Le artement détenu à considéquelques ent trouande, & uiétudes. véritable ı mauvais encore la ilofopha-

mie: elle

nmandoit

ément la

e Père fe omme le pour le quelques nais il fit ête, avec Artificiers e le feu à meilleur

nce, qui de n'avoir meux fance, qui e qu'il fit e en prit voient efassez d'are, tandis mbloit ne s des Bra-, & jussi ce n'est

e feconde nombreux abcès qui is avec fi peu

peu d'adresse, que la playe paroissoit incurable aux Médecins Indiens. Le RELATION DO Père lui envoya un peu de baume dont il se sentit bien-tôt soulagé. Il en témoigna sa réconnoissance au Missionnaire, qui s'étoit rendu, par son ordre, a la Cour, où on le retint pendant plusieurs jours. Le Prince étoit campe sous des tentes hors de la Ville, sur un petit côteau, auprès d'un mausolée qu'il faisoit construire depuis sa maladie. Cependant l'inquietude, pour la mort prochaine du Prince, avoit déja fait place à la joye que causoit sa convalescence, lorsqu'un événement aussi imprévu qu'extraordinaire, termina tout-à-coup sa vie, quatre jours après le départ du Missionnaire.

Vers la minuit, après que les Officiers se furent retirés, & qu'on eût posé les sentinelles à l'ordinaire, il ne resta, dans la tente du Prince, qu'une Concubine, & un jeune garçon, dont la fonction étoit de chasser les mouches pendant son sommeil. Cette malheureuse éteignit les lampes, s'approcha du lit du Prince, & prenant son sabre lui en déchargea un coup qui porta fur la joue. Le Prince voulut crier; mais un fecond coup lui coupa la gorge. Au bruit qui se fit, les Gardes entrèrent dans la tente, & trouvant le Prince qui nageoit dans son sang, ils saissirent la Concubine, parcequ'ils virent qu'elle prenoit la fuite. Loin de se déconcerter, elle dit fièrement au Général des Troupes, qui mettoit la main sur elle; " Est-ce , donc ainsi que vous faites la garde? On vient d'égorger le Prince; vous " en répondrez".

CETTE femme étoit une de ces Danseuses Indiennes, que le Prince avoit achetée de ses l'arens. Comme sa première semme étoit stérile, il épousa celle-ci, dont il eut quatre enfans. Elle étoit plutôt chargée qu'ornée de perles & de diamans. Il lui avoit accordé le titre & les honneurs de feconde femme, & il lui donnoit toute sa confiance. Quelque agrément qu'elle eût dans le Palais, elle n'en pouvoit supporter la gêne, & elle regrettoit sans cesse son premier genre de vie. La maladie dangereuse du Prince lui avoit fait espérer de recouvrer bien-tôt sa liberté. Cette espérance s'étant évanouie, par le rétablissement de sa santé, l'ennui de la contrainte & l'amour du libertinage la portèrent à ce noir attentat, dont elle ne fut punie que par une prison perpétuelle, sans doute, plus rude pour

elle que le dernier supplice. La mort de ce Prince fut un coup sensible pour le Missionnaire & pour les nouveaux Chrétiens. On craignoit que les Brames & les Dasseris ne profitassent de cette conjoncture, pour susciter quelque nouvel orage. Mais les premières démarches du Successeur, frère du Prince deffunt, dissipèrent bien-tôt ces inquiétudes. Comme il revenoit de l'Armée du Nabab de Cadapa, & qu'il passoit auprès de Chruchnabouram, il sit demander si le Saniassi Romain y étoit. Les Gentils ne voulant point donner entrée, dans la Peuplade, à un Prince étranger, répondirent faussement qu'il étoit à Ballabaram. Le Père, qui en eût avis, alla dès le lendemain faluer le Prince, qui s'étoit arrêté à une de ses Forteresses peu éloignée. Le Prince sut qu'il a avec fort sensible à cette marque d'attention, & il assura le Missionnaire, que tant re. lui que les Chrétiens, pouvoient compter sur son affection, comme ils a-

CARNATE. 1715. Le Missionnaire le guérit d'une maladie desespe-

Ce Prince est égorgé par une de les femmes.

Son Succes. craintes des

CARNATE. Supplément.

1715. Il lui fait une réception

Le Père s'affure de fa protection, en guérissant la Princesse.

favorable.

1718.

Accueil distingué que le Prince de Tatimini fait Fontaine.

Missionnaire.

Son éloge.

RELATION DU voient compté sur celle de son frère. Un mois après, ayant appris que le Père étoit de retour à Madigoubba, il vint le voir avec toute sa Cour, où il invita le Missionnaire de se rendre. L'accueil qu'on y fit au Père sut des plus gracieux. Après les civilités ordinaires, le Prince, qui étoit allé à fa rencontre jusques dans la rue, le conduisit droit à l'appartement de la Princesse. Une sièvre continue, accompagnée de plusieurs accidens, avoit presque réduit cette Dame à l'extrémité. On avoit épuisé vainement toute sorte de remèdes. Le Missionnaire lui donna de la thériaque & quelques pastilles cordiales, dont l'effet sut si heureux, qu'en peu de jours la Princesse se trouva parsaitement rétablie. Ce succès sut, pour les Chrétiens, un nouveau gage de la protection du Prince; Mais on verra dans la suite qu'ils n'en jourrent pas long-tems.

La considération de la Mission de Chruchnabouram, étoit encore beaucoup augmentée, depuis la réception honorable que le Prince de Tatimini (v), avoit fait, en 1718, au Père de la Fontaine, Supérieur général des Missions du Carnate. Ce Prince, qui dans un âge encore tendre, montroit une grande pénétration d'esprit, avoit souhaité de voir le Misau Père de la fionnaire. Il l'écouta avec autant d'attention que de plaifir, & pendant les trois jours qu'il le retint à Tatimini, il lui donna des marques de bonté & même de respect, qui surprirent toute sa Cour. Mais le Père de Mort de ce la Fontaine n'eut pas la fatisfaction de recueillir d'autres fruits de cette visite, étant mort la même année, extrêmement regretté des François & des Malabares, qui le regardoient comme le Fondateur de la Mission du Carnate, sur-tout de celle de Chruchnabouram, située au-delà des

> " Les Eglises qu'il a fondées, dans ce Pays, dit le Père le Gac, seront des " monumens durables de fon zèle. Madame la Vicomtesse d'Harnoncourt ", fa Mère, lui faisoit tenir chaque année une aumône considérable, qui , le mettoit en état de fournir à ces fraix. Il est difficile de montrer plus " de courage, plus d'activité & plus de tranquillité d'ame, qu'il en a fait " paroître dans diverses persécutions. Dans celle de Ballabaram, sa dou-" ceur charma tellement les Soldats envoyés pour le prendre, qu'ils fu-,, rent tout-à-coup changés en d'autres hommes, & que se jettant à ses pieds, ils lui demandèrent pardon des indignités qu'ils avoient exercées " à son égard. Dans une autre persécution, où l'on avoit soulevé tou-" te la Ville contre les Missionnaires & les Chrétiens, un seul entretien " qu'il eût avec le Chef des Troupes, le convainquit des vérités de la Religion, & sur le rapport qu'il en fit au Prince, il y eut dé-, fense d'inquiéter les nouveaux Fidèles. On ne sauroit exprimer a-, vec combien de peines & de fatigues il a recouvré l'Eglise de Devandapallé qui nous avoit été enlevée. Depuis qu'il fut nommé Supérieur général, il ne pensoit qu'à ramener les esprits prévenus, sans perdre de vûe cette Mission (de Chruchnabouram), qui étoit le

(v) Sa résidence est à quatre ou cinq lieues au Nord de Chruchnabouram.

princ porto Chré LE E

fion, la il ne no avec un aslista à fionnair retiré. qu'il fe i traverse posessio étoit le dre fon ayant fa cachets goûter c du Miffi un peu voit auf attentiv ouvrant thousiasi " plus 1

congédi TEL dont on nant à p dérable bouram. teurs de fistance, fein, ils mandoit

(x) De Chruchna de Ballaba pag. 153. nous antic deux Lett le Gacà vante pas conde Le ge du Pèr de la mor

rapportées

" principal objet de ses soins. Il espéroit l'affermir davantage, & il RELATION DU " portoit ses vues encore plus loin, afin d'étendre de plus en plus la Foi

SUPPLÉMENT.

Chrétienne (x)".

s que le

our, où

e fut des

allé à fa

la Prin-

, avoit

ent tou-

& quel-

de jours es Chré-

erra dans

re beaue Tatimi-

général

tendre.

r le Mif-

pendant

s de bon-

Père de

de cette

François

Mission

-delà des

eront des

arnoncourt

able, qui

itrer plus

en a fait , fa dou-

qu'ils fu-

ant à fes

exercées

levé touentretien érités de

y eut dé-

rimer a-

de De-

mmé Su-

us, fans

i étoit le

ram.

" prin-

1719.

Le Père le Caron, qui étoit entré dans cette Mission, en 1719, eut occasion, la même année, d'annoncer l'Evangile dans les Etats d'un Prince, dont il ne nous apprend pas le nom, & qui vint le trouver à Chruchnabouram avec un grand cortège. C'étoit un Vieillard âgé de foixante-cinq ans. Il affifta à l'Eglife, & fut si content de ses entretiens particuliers avec le Mis-deux nutres sionnaire, qu'il lui promit d'embrasser le Christianisme. Après qu'il se fut Princes. retiré, le Père le Caron lui envoya un Catéchiste, avec des Livres de piété, qu'il se fit lire durant quelques jours, sans se déclarer. Les Brames, qui traversent les Missionnaires dans presque toutes les Cours, où ils sont en possession des premières charges, avoient persuadé au Prince que le Père étoit le plus grand Magicien qui fut aux Indes. Ils lui firent si fort craindre son pouvoir, que six ou sept jours après sa visite, le Père le Caron lui ayant fait présenter un panier de raisins, auquel il avoit appliqué quelques cachets, le crédule Prince n'ofa y toucher, malgré l'envie qui le portoit à goûter de ce fruit; Mais ayant fait ôter les cachets par un des Catéchistes du Missionnaire, il mangea des raisins avec avidité. Les Brames furent un peu déconcertés de cet expédient. Un autre Prince, à qui le Père avoit aussi envoyé un Catéchiste, avec un Livre de la Religion, en écoutoit attentivément la lecture, lorsqu'un Brame Astrologue, pour l'interrompre, ouvrant tout-a-coup son Livre d'Astrologie, lui dit avec une espèce d'enthousiasme; " Prince, selon le cours présent des étoiles, il ne vous est " plus permis de rester ici; retirez-vous au plutôt". Le Prince obeit. & congédia fon Lecteur.

espérances que donnent

**Tel** fut le fuccès des premières dispositions de deux Princes puissans (y), dont on s'étoit formé les plus belles espérances. Le Missionnaire se bornant à parler de lui-même, raconte que l'année suivante, un parti consi-enlever le dérable de Maures étoient venus pour l'enlever dans l'Eglife de Chruchna-Père le Caron. bouram, ayant deux Brames à leur tête, qui étoient apparemment les Auteurs de cette entreprise. Cependant comme ils craignoient quelque résistance, après avoir investi la maison, sans rien communiquer de leur dessein, ils s'addresserent au Prince, tributaire du Seigneur Maure qui commandoit le détachement, & le firent prier d'envoyer la garnison de la For-

Tentative : Maures pour

1720.

(x) Deux Lettres du P. le Gac, l'une de Chruchnabouram, le 20 Dec. 1718, & l'autre de Ballabaram, le 21 Janv. 1722. Rec. XVI. pag. 153 - à 299. On croira, peut-être, que nous anticipons les faits contenus dans ces deux Lettres; que nous envoyons le Père le Gaca Anantapouram, quoiqu'il ne s'en vante pas; & qu'enfin nous ajoutons, à la fe-conde Lettre, les circonstances du Voya-ge du Père de la Fontaine à Tatimini, & de la mort de ce Missionnaire, qui se trouvent rapportées au commencement & à la fin de la

première Lettre. Mais ce que nous en avons fait est fondé sur de très - bonnes raifons, qu'il seroit trop long de déduire. Il fusfit de prévenir l'objection pour ne plus la craindre. Ceux qui voudront faire attention aux rapports qu'on découvre, tant dans les deux Lettres originales que dans celles de quelques autres Missionnaires, ne nous accuseront pas d'avoir mal à propos renversé l'ordre des événemens.

(y) Suivant le Père du Halde, un des Editeurs des Lettres édifiantes.

Nnn 3

CARNATE. Supplément. 1720.

RELATION DU teresse pour tenir les Chrétiens en respect. Le Prince, qui affectionnoit le Millionnaire, s'en excusa, sur ce qu'il ne pouvoit pas exercer des actes d'hostilité sur les terres d'un Prince voisin, avec qui il étoit en paix. Ladessus les Maures résolurent d'enlever le Père, sans éclat, à la faveur des tenèbres; Mais le Commandant de la Forteresse, instruit de leur complot, alla trouver le Père le Caron, pour lui en donner avis & lui conseiller en même-tems de se refugier dans la Forteresse. Le Missionnaire suivit son conseil, & fortit par une issue inconnue aux Maures, qui voyant leur coup manqué, se retirerent dans leur Camp, hors de la Ville. Le même soir ils lui envoyèrent un Exprès, pour l'inviter à s'y rendre, sous prétexte que leur Commandant souhaitoit avec passion de le voir & de l'entendre: Mais, sur son resus ils décampèrent le lendemain matin. Le Père le Caron, embarrassé d'expliquer cette avanture, suppose que les Brames avoient persuadé aux Maures qu'il sçavoit faire de l'or, & possédoit de grandes richesses. Depuis peu la même accusation avoit été fatale à un autre Misfionnaire, que les Maures retinrent deux ans entiers dans une rude prifon, & qu'ils appliquèrent deux fois à la torture. (z).

Suite de l'Hittoire de la Mission du Carnate.

Ses grands progrès.

1723.

Travaux du Père Aubert.

Considération dont il jouït dans le Pays.

QUELQUES Extraits des Lettres des Missionnaires, rangées dans l'ordre de leurs dates, feront connoître l'état des Missions du Carnate pendant les années suivantes. Le Père Barbier, qui après avoir fait un assez long séjour au Bengale & à Pondichery, étoit de retour à Pinneypundi, en 1720, écrit que l'année précedente, un de leurs Missionnaires & ses Catéchistes avoient bâtifé trois cens vingt-huit Adultes & huit cens quarante-huit Enfans (a). TROIS ans après, le Père Barbier, qui desservoit encore la même Eglise,

peint les succès de la Mission du Carnate en ces termes. " Le Père Au-" bert, qui seul cultive, maintient & augmente, depuis quelque-tems, les Chrétientés répandues en deça des montagnes du Canavay, dans un ter-" ritoire d'environ soixante lieues, a administré cette année, (1723) les " Sacremens à environ trois mille Chrétiens, & bâtifé plus de deux cens Adultes; ce qui est d'autant plus extraordinaire, que la famine, qui afflige cette Contrée depuis trois ans, a obligé la plûpart des Habitans à se retirer dans d'autres Provinces. Ce Père, par ses charités, & par les " mesures qu'il sçait prendre pour accrediter la Religion, s'est attiré " une estime générale. Les Princes & les Gouverneurs reçoivent avec distinction les visites qu'il seur fait faire par ses Catéchistes, & viennent " le visiter eux-mêmes. Le Gouverneur de Cangivaron est venu tout ré-" cemment à Vayaour, & s'est trouvé honoré de passer la nuit dans la pauvre cabane du Missionnaire. Plusieurs Cramanis, ou Chefs de Peupla-

(3) Lettre du P. le Caron, Rec. XVI. pag. 121- à 162. On apprend par l'Epitre Dedicatoire du même Tome, que le Père le Caron mourut bien-tôt après, d'un mal contagieux, dont il fut attaqué à Ponganour, avec un Brame fon Catéchifte, le même qui avoit suivi quelques années auparavant le

P. Bouchet en Europe. On ne sçait quelle raison peut avoir empêché l'Auteur de cette Epitre, de parler aussi de la mort du P. de la Fontaine, qui est rapportée dans le même Volume.

(a) Lettre du P. Barbier, 7 Janv. 1720. pag. 400.

déja i comp fionna les fr que i rues , ces, vers ce s'étoit t se de C Brames : la mort o " main Unr de passe loigne du Ca depuis mière cent li tres, Miffic Auber Pondi la mo

(b) C vepondy, plus bas. eft fans dans les B

Père l

pour v

de l'I

leur f le Gra

On a

quantité

à la fuit

les spectac fêtes & c farces not rie de lei comprend re moins

(c) Le

(d) C' plus diffic ectionnoit des actes aix. Laaveur des complot, feiller en fuivit fon leur coup nême foir prétexte entendre; ère le Cas avoient grandes riautre Mif-

ans l'ordre endant les z long fé-, en 1720, Catéchistes rante - huit

de prison,

me Eglise, Père Au--tems, les ans un ter-(1723) les deux cens e, qui af-Tabitans à , & par les 'est attiré vent avec z viennent nu tout réans la pau-

,, de, e sçait quelle teur de cette ort du P. de ans le même

de Peupla-

Janv. 1720.

de, se font actuellement instruire. Le Chef de ceux de Cavepondi (b) a RELATION DU déja reçu le Batême. Les Gentils même, par une bizarrerie difficile à comprendre, mais qui pourra faciliter leur conversion, sollicitent le Missionnaire de faire une sête magnifique, & ils prétendent fournir à tous les fraix. Les Chrétiens, qui ont affifté à celle de Noël, m'ont dit tes de sa Misque j'aurois été charmé de l'empressement de ces l'ayens à orner les rues, à allumer des lampes, & a donner d'autres marques de réjouissan-" ces, dans tous les endroits où la procession devoit passer (c)". Ce sut vers ce tems-là, ajoûte le Missionnaire, que le Cramani de Vailatour, qui s'étoit trouvé gueri d'une dangereuse maladie, en entrant dans l'Eglise de Carvepondy, pensoit sérieusement à se faire Chrétien, lorsque des Brames vinrent lui dire qu'il falloit faire un facrifice pour l'anniversaire de la mort de son Père. ,, Il rejetta d'abord la proposition; mais le respect hu-,, main l'emporta sur les premières impressions de la Grace" (d) (e).

Un nouveau Missionnaire, nommé le Père du Cros, qui étoit sur le point de passer au Carnate, en donnoit, en 1725, les avis suivans. ,, Plus on s'éloigne des Côtes, plus on trouve de Chrétiens. Dans la feule Mission du Carnate, que les Jésuites François ont fondée, & qu'ils cultivent seuls depuis environ trente ans, on a déja élevé onze Temples. De la première Eglife, qui est à Pinneypundi, jusqu'à la dernière, il y a plus de cent lieues. Nous y comptons huit à neuf mille Chrétiens, partie Choutres, partie Parias, & cette Chrétiente n'est desservie que par quatre Missionnaires. Encore n'y en a-t'il maintenant que trois; car le Père Aubert, qui résidoit à l'entrée de la Mission, vient de nous rejoindre, à Pondichery, pour se rétablir d'une maladie qui l'a mis à deux doigts de la mort. Les Pères Gargan & du Champ demeurent à l'extrémité, & le Père le Gac, qui est Supérieur, fait ses excursions de l'un à l'autre bout, pour voir, animer, règler tout (f). Les Brames, comme dans le reste de l'Inde, font nos plus cruels ennemis, & nous ne pourrions réfister à leur fureur, si nous n'étions protegés par le Viceroi du Carnate & par

le Grand Mogol même (g)' On a l'obligation au Père Calmette, de plusieurs éclaircissemens, & de quantité de remarques curieuses, dont on sentira d'autant mieux le prix, à la suite des détails précedens. Ce Missionnaire, qui étoit à Ballabaram,

CARNATE. SUPPLEMENT. 1723.

Etat du Christianisme au Car-

1725.

Nouveaux éclaircissemens fur ces Missions.

(b) C'est peut-être une faute pour Carvepondy, comme le même Missionnaire écrit plus bas. Le nom de Carouvepondy, qui est sans doute le même, a souvent paru dans les Relations précedentes.

(c) Les Indiens, qui aiment le faste & les spectacles, regardoient apparemment ces fêtes & ces processions comme autant de farces nouvelles pour eux; ainfi la bizarrerie de leur curiosité n'est pas fort difficile à comprendre & leurs réjouissances sont encore moins édifiantes.

(d) C'est ce qui devoit paroitre beaucoup plus difficile à comprendre, si le miracle eut

été bien autentique. Celui que le Missionnaire rapporte ensuite, de la vision d'un autre Gentil, qui se préparoit alors à recevoir le Bateme, semble être cité fort à propos, pour décider de ces sortes de prodiges.

(e) Lettre du P. Barbier, Rec. XVIII.

pag. 418 & fuiv.

(f) Le P. Bouchet, dont il a fouvent été fait mention ci-dessus, se trouvoit alors, depuis douze ou treize ans, à Arian-Coupan, à une petite lieue de Pondichery, où les Missionnaires Jésuites ont une belle Eglise.

(g) Recueil XVIII. pag. 30 & fuiv.

CARNATE. SUPPLÉMENT. 1730.

Ville de Ballabaram.

RELATION DU en 1730, donne d'abord une idée claire & distincte de cette Ville. ,, Bal-" labaram, dit-il, est la Capitale de la Province de ce nom. Sa situation " est par les treize degrés vingt-trois minutes de latitude septentrionale " observée, & de quatre-vingt-seize degrés de longitude estimée. La Ville, ,, deja considérable par elle-même, l'est encore plus par le Siège qu'elle soû-", tint, il y a vingt ans, contre toutes les forces du Roi de Maissour. & par la défaite d'une Armée de cent mille hommes, qui termina leur dif-"férend. C'est sous le Prince qui soûtint ce Siège, que nous avons fait " cet établissement (h)".

Succession du Prince.

Après sa mort, le Missionnaire ajoute, qu'on sollicita vivement son Successeur de détruire l'Eglife des Chrétiens. Il calma l'orage par fa réponse: ,, A Dieu ne plaise, dit-il, que j'éteigne la lampe que mon Père a , allumée". Le frère a succedé à celui-ci, au préjudice du fils, ce qui est assez ordinaire dans l'Inde. Son Etat est plus florissant que jamais. Il y compte plusieurs Places fortes, & entretient une Armée de vingt mille

Dernière persécution contre les Chrétiens.

CETTE Ville a donné plus d'une scène en matière de persécutions. Le Père Calmette ne faisoit qu'entrer dans la Mission, lorsque la dernière s'étoit élevée à l'occasion suivante. Le Père Supérieur bâtissoit une nouvelle Eglife, parceque l'ancienne n'étoit plus affez vafte. Le Prince avoit permis de couper le bois dans ses forêts, & l'ouvrage s'avançoit à force; mais bien-tôt la jalousie des Prêtres Gentils, inspira les Ministres, ameuta les Peuples, foufla l'esprit de sédition parmi les Troupes, fit changer la fermeté du Prince, & dispersa dans peu de jours le troupeau qui étoit confié aux foins des Missionnaires. Trois choses arrivées coup sur coup, préparèrent à cet événement & allumèrent l'incendie.

Première cause.

Un homme aigri contre son beau-père, par un procès qui ne réüsfissoit pas à son gré, le défera au Gourou du Prince comme Chrétien, & ajoûta, que ceux qui étoient venus porter cette Religion dans l'Inde, n'étoient que des Pranguis (i), qui traitoient de Demons les Dieux du Pays. Le Gourou, qui voyoit diminuer chaque jour son tribut, avec le nombre de fes Disciples, faisit aussi-tôt cette occasion de ruiner le Christianisme. Les Dasseris, Sectaires de Vitchnou comme lui, secondant ses vûes, alloient au fon de leurs instrumens, irriter la populace, & s'assembloient eux-mêmes tumultuairement pour intimider les esprits. Mais ils ne pouvoient encore rien faire fans l'Armée. Elle étoit déja ébranlée, lorsqu'un second événement la détermina.

Seconde caufe.

Un Soldat, qui paroissoit hors de son bon sens, vint un soir, au tems

(b) On voitici que les noms de Ballabaram & de Chinnaballabaram sont donnés indifféremment à la même Ville.

(i) On a parlé plusieurs fois du mépris que les Indiens ont pour les Pranguis. Le Missionnaire remarque que c'est le nom quils donnèrent d'abord aux Portugais, & successivément à tous les Européens. Quelques uns font venir ce mot de Para angui,

qui signifie, dans la Langue du Pays, Habit etranger. Mais il paroit plus vraisemblable que c'est le mot Frangui, que les Indiens, qui n'ont point la lettre F, prononcent à l'ordinaire par un P, & que ce mot Prangui n'est autre chose que le nom qu'on donne aux Européens à Constantinople, & qu'apparemment ce sont les Maures qui l'ont introduit aux Indes.

de la toient murai lustre. étant Lepoi tiens, Le So ci en 1 fé du offent tiens. resse. l'obéïf Leurs en atta

Un venu v chamb tre jou tre le t tie, lu Le Ca fa-bou deffus cris. le desir larcin. & se r une es re a en qui éto

dans la vée de la pour étoient point ( armés le, par qu'on années peu de

veur de

& il fe

PLU

XII

lle. "Bal-Sa fituation otentrionale e. La Ville, qu'elle foû-Iaissour, & na leur difavons fait

rement son par fa rémon Père a fils, ce qui jamais. 11 vingt mille

utions. Le lernière s'éne nouvelle e avoit peroit à force; res, ameuta changer la ni étoit concoup, pré-

ui ne réüshrétien, & l'inde, n'éeux du Pays. e nombre de inisme. Les **,** alloient au eux-mémes bient encore cond événe-

ir, au tems

du Pays, Habit vraisemblable e les Indiens, prononcent à ce mot Pranle nom qu'on stantinople, & laures qui l'ont

de la prière, dans l'Eglife où le Père du Champ & quelques Chrétiens é- RELATION DU toient assemblés. Il avoit le poignard à la main, dont il donna contre les murailles, & s'avançant vers l'Autel, frappa à coups redoublés fur la ballustre. On le sit retirer. Le Missionnaire, qui ne s'étoit apperçu de rien, étant tourné vers l'Autel, le trouva au premier détour près de la porte. Le poignard, qui brilloit dans les tenèbres, attira les Domestiques & les Chrétiens, qui chassèrent ce forcené de l'Eglise, & le suivirent jusques dans la Ville. Le Soldat se retournant blessa légèrement le Catéchiste à l'épaule. Celuici en porta ses plaintes, sans consulter le Missionnaire. Le Soldat sut chasfé du service; mais l'Armée, aigrie déja par le Gourou du Prince, se crut offensée dans la personne du Soldat, & tout parut s'unir contre les Chrétiens. On infinua, au Prince, que l'Eglise qu'ils bâtissoient étoit une Forteresse. Il lui sut facile de vérifier le contraire, & de se convaincre de l'obéiffance des Missionnaires à ses ordres, pour la construction de cet Edifice. Leurs ennemis n'ayant pu venir à bout de détruire l'Eglife, crurent y réuffir en attaquant le Missionnaire; & c'est ici la troissème cause de la persécution.

Un Gentil, qui feignoit des dispositions pour le Christianisme, étant venu voir le Missionnaire, laida tomber adroitement son petit sac dans la chambre. Le Père, qui s'en apperçut, le lui remit entre les mains. Un autre jour cet homme trouva l'occasion de cacher secrétement sa bourse entre le toit & la muraille. Peu de jours après, il prend le Catéchiste à partie, lui redemande son sac, avec trente pièces d'or qui étoient dedans. Le Catéchiste, se doutant de la fourberie, lui répondit, que n'ayant consié sa bourse à personne, il n'en devoit demander compte qu'à lui-même. Làdessus le Gentil se mit à se plaindre, & sit retentir toute la Ville de ses cris. L'affaire fut portée au Palais, où l'on croyoit trop bien connoitre le desintéressement des Missionnaires pour les juger capables d'un pareil larcin. Le Calomniateur desesperé de voir son stratagème inutile, se jette & se roule par terre, en présence du Prince, comme s'il étoit tombé dans une espèce de délire. En même-tems son père déclare que le Missionnaire a enforcelé son fils par des oranges qu'il lui a données. Un des Princes qui étoit présent, découvrit l'artifice, & témoigna hautement en faveur des Pères. Il avoit mangé lui-même, disoit-il, des fruits de leur jardin, & il se portoit cependant à merveille.

Plus on trouvoit de tranquillité au Palais, plus la rumeur augmentoit dans la Ville. Le nombre des Dasseris croissoit de jour en jour, par l'arrivée de ceux que le bruit du tumulte, & les lettres du Gourou appelloient à la pourfuite de la cause commune. Les Pères du Champ & du Cros, qui étoient alors dans l'Eglife, apprenoient à tout moment qu'on étoit sur le point de la détruire; Les Soldats paroissoient par troupes, & les Dasseris armés s'avançoient en grand nombre. Ils furent arrêtés à la porte de la Ville, par ordre du Prince, à qui ces mouvemens déplaisoient d'autant plus. qu'on n'ignoroit pas, qu'un Missionnaire du Maduré, avoit été, quelques années auparavant, si maltraité dans une émeute des Dasseris, qu'il mourut

peu de jours après de fes blessures (k).

(k) C'est le P. Dacunha, Voyez ci-dessus. XIII. Part. Ooo SUPPLÉMENT.

Troifième

CE-

RELATION DU CARNATE. SUPPLÉMENT. 1730. CEPENDANT le Prince parut enfin se rendre, & fit prier les Missionnaires de se retirer. Le Père du Champ répondit qu'il ne le pouvoit, ni pour l'honneur des Pères, puisqu'ils étoient accusés, ni pour celui du Prince, à qui l'émeute du Peuple & de l'Armée faisoit violence; mais on n'en pressa pas moins les Missionnaires de sortir de la Ville.

Etat déplorable des Chrétiens.

L'ORAGE tomba bien-tôt sur les Chrétiens, qui surent déclarés insâmes & déchus de leur Caste. On fit dessense à tous les Ouvriers & Artisans de travailler pour eux; on jetta de la bouë dans leurs maisons, & on n'oublia rien pour les couvrir d'opprobres. Ce que la Capitale venoit de faire, les Villes du second ordre & les Villages le firent à son exemple. L'épreuve étoit rude pour des Indiens convertis; car sans parler de la Caste, dont ils sont extrêmement jaloux, la famine désoloit le Pays; de-sorte que c'étoit les condamner à mourir lentement de misère. Cependant leur constance paroissoit augmenter avec leurs besoins. Le Mathan, ou le lieu de la résidence que le Père Supérieur bâtissoit alors à Vencatiguiry, Capitale de la Principauté de ce nom, en recueillit plusieurs. Quantité d'autres cherchèrent de l'emploi, chez les Princes voisins, & le reste s'est dispersé en dissérens Pays.

Arrivée du Père Supérieur. Sur ces entrefaites, le Père Supérieur, qui se pressoit de finir l'Eglise de Vencatiguiry, arriva pour soulager les Missionnaires. Il voulut rester seul dans la Ville, & envoya les deux autres Pères pour prendre soin des Eglises externes. Quoique les attroupemens ne sussent plus les mêmes, & que le seu parût amorti, on ne parloit encore que de venir massacrer le Missionnaire. Les meubles de l'Eglise, les livres & les autres effets avoient été la plûpart transportés ailleurs, & on se préparoit à tout événement; Mais peu après, le calme succedant à l'orage, l'Eglise s'affermit plus que jamais. Une maladie populaire, qui affligea ensuite la Ville, sur regardée comme une punition de la perfécution faite aux Chrétiens. La disette générale, qui dura près de trois ans, & divers autres événemens malheureux, persuadèrent encore davantage que le Ciel étoit irrité, & vengeoit sa cause.

Le calme fuccede à l'orage.

Une perfécution, qui s'étoit élevée dans le Maduré, obligea bien-tôt le Père Calmette de se rendre à Velour, pour solliciter la protection du Nabab en saveur des Pères de cette Mission, qui l'en avoient prié par lettres. Il y rencontra le Père Aubert, Missionnaire de Carvepondy, qu'une autre persécution, concernant son Eglise, avoit amené dans les mêmes vûes. Comme personne, dans la Mission, n'avoit autant d'accès que lui, auprès des Seigneurs Maures, le Père Calmette lui remit l'affaire du Maduré, pour laquelle il oublia le sujet qui l'avoit conduit en cette Ville, & ne pensa à son Eglise particulière, que lorsqu'il eut obtenu les Lettres dont la Mission du Sud avoit besoin.

Perfécution contre l'Eglife de Carvepondy.

CARVEPONDY est la première Eglise que les Fondateurs de la Mission du Carnate ont batie. Sa situation, dans un territoire dépendant des Brames, quoique sujet au Nabab, l'exposoit plus que toute autre Eglise aux persécutions de ces Religieux Gentils. Ils n'avoient cessé, depuis trente ans, d'inquiéter les Missionnaires, & bien qu'ils en eussent été punis quelque-

fois perdu Camalou Mission

rain.
nate,
il ne
lir les
fortir
il lui
l'encle
laiffa
des D
cate,
ne fu
Pinne
contre
préva

décon

de de pour

de Ca La Gouvla vûd fecta eut de mière Miffic premi Lettre chang tie. A même

rant q

LE

Soldar fa per trema Naba celle par d pièce fon c

y vai

fois par les Maures, Seigneurs de cette Contrée, ils n'avoient jamais Relation pu perdu de vûe le dessein de ruiner l'Eglise des Chrétiens.

CETTE dernière année, un Reddi, Créature du Gouverneur d'Outremalour, ayant eû en Chef le Village de Carvepondy, étoit venu insulter le Missionnaire, à qui il avoit demandé de quelle autorité il occupoit ce terrain. Le Père lui fit voir la Patente du grand Nabab, ou Viceroi du Carnate, que celui-ci rejetta avec mépris. Comme le Reddi étoit foûtenu, il ne tarda pas d'éclater contre les Chrétiens. Il envoya ses gens pour cueillir les fruits du jardin des Missionnaires, & sit desfense aux Chrétiens de fortir de la résidence, avec menace que s'il en trouvoit quelqu'un dehors, il lui feroit couper les pieds & les mains; après quoi, fermant la porte de l'enclos, il y apposa le sceau, selon l'usage du Pays. Le Missionnaire ne laissa pas d'ouvrir la porte. Il se retira au Village le plus voisin, où il avoit des Disciples, dans l'intention de continuer sa route le lendemain vers Arcate, ou Velour, pour y chercher un appui contre ces vexations. A peine fut-il dans le Village, qu'il vit arriver le Père Vicary, Missionnaire de Pinneypundi, qui ne sçavoit rien de ce qui se passoit. C'étoit une rencontre heureuse dans l'absence du Missionnaire, dont le Reddi auroit pû se prévaloir pour exécuter ses mauvais desseins contre sa Maison. Il fut si déconcerté de l'arrivée de l'un, & du départ de l'autre, qu'il jugea à propos de demeurer tranquille jusqu'à l'arrivée de la première lettre. Le Père Aubert, pour n'offenser personne, crut devoir s'addresser d'abord au Gouverneur de Carvepondy, qui étoit à Arcate.

La Lettre qu'il en obtint, ne fit qu'aigrir davantage le Reddi, à qui le Gouverneur Maure d'Outremalour n'avoit procuré le Village que dans la vûe de se l'approprier; de-sorte que le Reddi, se sentant appuyé, affecta de méprifer les ordres de son Gouverneur immédiat. Le Père Vicary eut donc de nouvelles bourasques à essuyer. Le Reddi renouvella les premières deffenses, à celà près qu'il n'osa plus mettre le scellé à la porte. Le Missionnaire informa aussi-tôt le Père Aubert du succès qu'avoient eu ses premières démarches. Celui-ci ayant obtenu du Nabab Bakerhalikan, une Lettre, avec deux Députés pour le Gouverneur d'Outremalour, l'affaire changea de Tribunal, & le Protecteur du Reddi devenoit ainsi juge & partie. Aussi ne fit-il que lier la playe sans y apporter aucun remède. C'étoit le même Gouverneur qui avoit autrefois tenu le Père Mauduit en prison du-

rant quarante jours.

Le Nabab, instruit de ce qui se passoit, prit le parti de renvoyer le Père Aubert à son Eglise, dans un de ses palanquins, avec une escorte de accorde sa Soldats, & une Sauve-garde, qui devoit rester continuellement auprès de Missionnaire. fa personne. L'arrivée du Missionnaire déplut fort au Gouverneur d'Outremalour, qui se joignit au Reddi pour perdre les Chrétiens. Comme le Nabab de Velour dépendoit de celui d'Arcate, dont la dignité répond à celle de Viceroi du Carnate, il se flatta de le surprendre ou de le gagner par des offres d'argent. Il promettoit même de lui donner trois mille pièces d'or, s'il livroit le Missionnaire à leur discrétion. Le Reddi, de son côté, parcouroit les Villages voisins, & en affembloit les Chefs. ,, Je ,, vais, leur disoit-il, détruire l'Eglise & la Maison du Missionnaire. Les " Mau-000 2

CARNATE. Suppi ément. 1730.

Le Nabab protection au

des Brames, aux perfé-

Iistionnai-

, ni pour

Prince, à

'en pressa

és infâmes

Artifans de

n n'oublia

e faire, les

L'épreuve

e, dont ils

ue c'étoit

constance

de la resi-

tale de la

tres cher-

lifperfé en

l'Eglife de

rester seul

oin des E-

mêmes, &

naffacrer le

ets avoient

vénement;

t plus que

it regardée

difette gé-

alheureux,

vengeoit fa

ea bien-tôt

otection du

rié par let-

idy, qu'une

iêmes vûes.

, auprès des

ré, pour la-

pensa à son

Million du

la Mission

trente ans,

fois

nis quelque-

RELATION DU CARNATE. SUPPLÉMENT. 1730.

Pareille fa-

veur qu'il fait

aux Chrétiens

de Pouchpa-

guiry.

" Maures feront du bruit; mais on les appaisera aisement avec de l'argent. " Il ne s'agit que de trouver l'amende, & nous sommes sûrs du succès". Les Chefs des Villages resuserent d'entrer dans une affaire si odieuse, & les Missionnaires eurent lieu d'être contens du train qu'elle prenoit à Arcate.

DOSTHALIKAN, Neveu & Successeur designé du Viceroi, renvoya l'affaire au Nabab son Oncle, en disant que pour lui, s'il devoit juger le Reddi, il lui feroit couper la tête. Le Nabab avoit été prévenu par M. Pereyra, son Médecin, & par Chittijorou, Ministre & Favori du Viceroi. qui venoit de donner aux Missionnaires un terrain pour bâtir une Eglise dans la Ville d'Arcate. Comme il se trouva présent, il appuya fortement leurs intérêts; de sorte que le Gouverneur d'Outremalour, qui étoit dans l'antichambre, ne gagna rien à fon audience. Il n'eut d'autre accufation à porter contre les Pères, sinon qu'ils faisoient par tout des Disciples. " Aimez-vous mieux, lui répondit le Viceroi, fervir le Diable que le Dieu , des Chrétiens, qui après tout est le vôtre & le mien. Depuis trente ans, " ajouta-t'il, que les Sanias font dans le Pays, on n'a reçu aucune plainte ,, légitime de leur conduite. Vivez en paix avec eux, & que je n'entende ,, plus parler de cette affaire". Le Gouverneur d'Outremalour fut à peine revenu chez lui, qu'il reçut une corbeille de fruits, de la part du Misfionnaire; il prit occasion de ce présent, pour se reconcilier avec lui, & c'est ainsi que se termina l'affaire.

It n'y avoit pas long-tems que le Viceroi avoit donné aux Missionnaires, une pareille marque de protection, au sujet d'une samille de Chrétiens persecutés pour la Religion; avec cette disférence, qu'il s'intéressa pour eux, à la simple prière des Chrétiens, sans attendre que les Pères lui en portassent leurs plaintes. La chose s'étoit passée à Ariendel, Village du District de Pouchpaguiry (1) dont le Père Calmette, qui gouvernoit alors cette Eglise, se trouvoit éloigné de deux journées. A son retour il en apprit les circonstances, qui offrent plusieurs traits singuliers assez curieux.

C'étoit à l'occasion d'une sête d'Idole, dans laquelle, entr'autres cérémonies remarquables, on marie la Déésse avec un jeune Parias, qui doit lui attacher pour cet esse un brasselet. La cérémonie sinie, il acquiert le droit de battre l'Idole. Si on lui en demande la raison, il répond qu'il bat sa semme, & que personne n'y peut trouver à redire. Il y a, dans chaque Village, un homme de service, appellé Totti, qui est chargé des impositions publiques, & entr'autres de celle qu'on lève pour cette sête, dans les lieux où l'Idole est honorée. Ils sont quelquesois deux, & alors ils partagent ensemble & le service & les droits qu'ils perçoivent dans le Village. C'est à la faveur de cette société que le Chef de la famille dont on parle, se dispensoit, depuis plusieurs années, de tout acte public mélé de superstition, laissant à son Confrère Gentil le soin de ces cérémonies. L'année dernière le Gentil se brouilla avec cette famille, & lorsqu'il sut question de faire la fête, il déclara que ce n'étoit pas son tour, & qu'on n'averse de la service de la service de qu'on les passentes de qu'on les sont cour, & qu'on n'averse de la service de la

(1) Ce lieu est situé, suivant la Carte des Jésuites, au Sud-Quest de Velour.

voit q Chréti compo à pren ger, de ils répe vinités

des Proquin.
teftationer le
nier n
tête de
fir &
courur

LES

d'abore fecouri des ch Nabab Seigne les Chi fa con tenoit poutre & jour famille Brame re coup naces cipalen leur co Carvep Tirouvadres vi

s'étend capoura fuites. des M Père V

tion (

EN

(m)

SUPPLÉMENT.

1730.

l'argent. fuccès". odieuse. prenoit à

renvova juger le par M. Viceroi. ne Eglise ortement oit dans ccufation Disciples. ie le Dieu ente ans. ie plainte n'entende ut à pei-

du Mif-

i, & c'est

liffionnaide Chrés intéressa Pères lui illage du noit alors our il en curieux. res céré-, qui doit cquiert le l qu'il bat ns chaque s impofi-, dans les ils parta-· Village. on parle, de fupers. Lanfut quefvoit qu'à s'addresser à son associé. Son but étoit de brouiller la famille RELATION DU Chrétienne, ou avec le Village, ou avec les autres Chrétiens. Ceux qui composoient cette famille ne balancèrent point sur le parti qu'ils avoient à prendre. Comme le Chef du Village disputoit avec eux pour les engager, de gré ou de force, à faire la fonction de mettre le brasselet à l'Idole. ils répondirent constamment qu'ils ne reconnoissoient pas leurs fausses Divinités.

La dispute s'échauffoit par le concours des Voisins, & par la fermeté des Profélytes, lorsque le Brame, Intendant de ce Canton, passa dans son palanquin. Il demanda quel étoit le fujet de cet attroupement & de leurs contestations. A peine lui eut-on répondu que ces Indiens refusoient de donner le brasselet à l'Idole, & qu'ils parloient de leurs Divinités avec le dernier mépris, que transporté de colère, il jetta un bâton ferré à la tête de l'un d'eux, qui heureusement évita le coup; après quoi il les fit saisir & mettre aux fers. Deux de ces Prosélytes, qui s'étoient échappés, coururent en donner avis aux Missionnaires.

Les Chrétiens de la Caste des Parias, qui sont à Arcate, surent informés d'abord de ce qui se passoit, & ne tardèrent pas à prendre des mesures pour fecourir leurs frères. Comme la plûpart avoient soin des éléphans & des chevaux de l'Armée, & qu'ils appartenoient ainsi en quelque sorte au Nabab, ils trouvèrent moyen de lui faire parler par un des principaux Seigneurs de sa Cour. La réponse du Viceroi sut des plus savorables pour les Chrétiens. Le Brame d'Ariendel eut ordre de venir rendre compte de sa conduite, après qu'il auroit remis en liberté les deux frères Chrétiens, qu'il tenoit étroitement resservés, les pieds enclavés dans l'ouverture d'une grosse poutre. Durant neuf jours que dura leur prison, ils y furent attachés nuit & jour, fans pouvoir le remuer de leur place. On avoit déja chaffé leur famille de la maison, enlevé leurs bestiaux & mis le sceau à la porte. Le Brame étoit si irrité contre ses Prisonniers, qu'il ne parloit que de leur faire couper la tête. Quoique la chose passat son pouvoir, ce sont des menaces dont l'Indien timide se laisse aisément effrayer. Il s'en servoit principalement pour engager les Chrétiens à adorer les Dieux du Pays; mais leur constance n'en fut point ébranlée. Le Père Aubert, Missionnaire de Carvepondi, traitoit, par le moyen d'un Catéchiste, avec le Gouverneur de Tirouvatourou, auquel le Brame d'Ariendel étoit subordonné, lorsque les ordres vinrent de la Capitale, qui firent entièrement cesser cette persécution (m).

En 1733, le même Père Calmette écrivoit, que la Mission du Carnate s'étendoit déja jusqu'à deux cens lieues, depuis Pondichery jusqu'à Bouccapouram, à la hauteur de Masulipatnam, le dernier établissement des Jéfuites. Il y avoit seize Eglises dans les terres de ce Royaume, à l'usage Carnate, des Missionnaires, outre les deux de Pondichery & d'Arian-Coupan, où le Père Vicary se trouvoit alors.

1733.

QUEL-

(m) Lettre du P. Calmette, à Ballabaram, le 28 Sept. 1730. Rec. XXI. pag. 6- à 52.

0003

Velour.

qu'on n'avoit Relation du Carnate, Supplément, 1733.

Quelques unes, nouvellement fondées, entr'autres celle de Bouccapouram, faisoient espérer de grands succès par leurs commencemens., Nous
, avons, dit-il, des Missionnaires, qui comptent dans leur District près de
, dix mille Disciples ". Outre ces seize Eglises, il y en avoit encore plusieurs autres, auxquelles les Chrétiens donnoient ce nom, & qui leur servoient, dans les Villes, pour y tenir leurs assemblées & recevoir l'instruction d'un Catéchiste. Le Père Calmette venoit de permettre à quelques
Chrétiens du District de Vencatiguiry, où il faisoit sa résidence, de bâtir
une pareille Chapelle. "C'est ce qui se pratique sur-tout, ajoûte-t'il,
,, dans la Caste des Parias, la plus vile & en même-tems celle qui a four,, ni le plus de Prosélytes (n). Le Gouverneur Mahométan de Velour
,, s'en est fait une Compagnie de Soldats, où il ne veut que des Chré,, tiens (o)".

Particularités touchant celle de Chruchnabouram.

En supprimant de la dernière Lettre du Père Calmette, les avantures particulières, entremèlées de prodiges, dont elle est presque toute composée, le reste offre peu de lumières pour l'Histoire & la Géographie du Nord de cette Contrée. Cependant on ne négligera pas le moindre éclaircissement qui puisse appartenir à ces deux objets. La conversion d'un de ses Catéchistes, nommé Paul, fournit au Missionnaire l'occasion de parler d'un Beau-père du Prince de Cotta - Cotta , qui étoit venu visiter l'Eglise de Chruchnabouram, éloignée de trois lieues de fa résidence (p). Sa fille, nommée Vabalamma, qui l'accompagnoit, quoiqu'âgée feulement de huit ans, conçut tant d'inclination pour le Christianisme, que dans la suite, ne pouvant sortir du Palais pour aller trouver les Missionnaires, elle prit le parti de convertir quelqu'un des Domestiques du Prince son Père, & ce fut sur Paul qu'elle jetta les yeux. Celui-ci ayant reçu le Batême, fit part de ses instructions à la Princesse. Mais il se vit bien-tôt réduit à chercher son salut dans la fuite. Il se retira auprès du Père Calmette, qui le fit son Catéchifte. La Princesse mourut, après bien des disgraces, sans que ni son Père, ni fon Epoux eussent voulu lui accorder la permission d'embrasser le Christianisme. " Cependant, ajoûte le Père Calmette, l'odeur de ses vertus fit encore plus d'impression sur les esprits, que n'avoient fait ses dis-, cours. Quelques Dames du Palais, ses parentes, ont reçu depuis le Ba-,, tême avec leurs enfans, & le Prince même a paru fouhaiter qu'on bâtit, une Eglife dans la Ville où il fait sa résidence". Le Catéchiste Paul, qui avoit eû la confiance de cette Princesse, après avoir élevé une nouvelle

(n) Ceci prouve la distinction que les Jéfuites mettent entre cette Caste & les autres. Ces Missionnaires, favorisant la fausse idée des Indiens, à l'égard des Parias, les abandonnent aux soins de leurs Catéchistes, & se gardent bien d'avoir la moindre communication avec eux.

(0) Autre Lettre du même, Vencatiguity, le 24 Janv. 1733. Rec. XXI. pag. 450 & fuiv. Ce Miffionnaire dit dans la précéden-

te, que le Gouverneur de Velour avoit témoigné, à des Européens, que s'il n'étoit pas Mahométan, il fe feroit Chrétien, & qu'il approuvoit tout ce que cette Religion enfei-

gne, auculte des Images près. Rec. XXI. pag 43.

(p) Cette Ville est au Sud-Ouest de Chruchnabouram. Il y en a une autre, du même nom, au Sud-Est de Devandapallé, dont on a souvent parlé ci-dessus. Cotta, signifie Fotteresse.

glife of CE
perféc
contre
ces Da
des fai
ment,
ce (r)
ciers of
vifite of
& le F
que fa
princip
feris r
tiens.

Chréti

Le des M Venca Franço Le Pè cer fa buts tout

dit à f comm quitter Enfin, entra c re, & rain d envoy

fionna Dès co nouve par m On av rent c fut en

Αp

naballa ans au été athi le d'un e Boucca-. ,, Nous ict près de core plui leur ferr l'instruca quelques , de bâtir ioûte - t'il . ui a four-

de Velour

des Chréavantures compofée. ord de cetement qui atéchistes, au-père du uchnaboummée Vais, conçut ouvant forarti de conit für Paul de fes inher fon fafit fon Caaue ni fon d'embrasser de ses verfait ses dis-

our avoit té-'il n'étoit pas tien, & qu'il eligion enfei-XXI. pag 43. 1d - Ouest de ne autre, du pevandapallé, lus. Cotta, fi-

epuis le Ba-

qu'on bâtit

e Paul, qui

ne nouvelle

Chré-

Chrétienté à Vavelipadou, au Nord de Ponganour, vint demeurer dans l'E. RELATION DU glise de Ballapouram (q), où le Père Calmette se trouvoit en 1736. -CE Missionnaire s'étend fort au long sur les circonstances d'une rude perfécution que les Dafferis avoient excitée, environ huit ans auparavant,

contre les Chrétiens de cette Contrée. La conversion d'un des Chefs de ces Dasseris, & les outrages qu'elle lui attira, de la part des autres, sont sur la Mission des faits particuliers, qui ne nous arrêteront pas. On remarquera feulement, que dans le plus fort de ces troubles, Bairé Gavoudou, Oncle du Prince (r), étant malade, fit appeller le Missionnaire, à qui il envoya des Officiers de sa Maison & des Soldats, pour l'accompagner par honneur. La visite que le Père lui rendit se passa avec toute la bienséance convenable, & le Prince paroiffoit entièrement résolu d'embrasser le Christianisme, lorsque sa mort sit évanouir, trois jours après, de si belles espérances. Mais le principal avantage que le Missionnaire retira de sa visite, fut que les Dasferis n'ofèrent pousser plus loin leurs mauvais desseins contre les Chré-

Le Père Calmette passant ensuite à des détails plus intéressans sur l'état des Missions du Sud, remonte d'abord aux premières traces de celle de celle de Ven-Vencatiguiry, Capitale de la Principauté de ce nom, où les Jéfuites François avoient bâti, sept ou huit ans auparavant, une assez belle Eglise. Le Père Gargan, qui avoit entrepris cet Edifice, trouva matière à exercer sa patience, par les délais, les variations, les froideurs & les rebuts qu'il ent à essuyer du côté du Palais. Mais il vint à bout de

tout par sa douceur & par sa persévérance. Un jour que le Prince fortoit, pour aller à la promenade, le Père l'attendit à son retour, & lui présenta sa requête. Il en sut reçu fort froidement comme à l'ordinaire; mais le Missionnaire, qui avoit pris le parti de ne pas le quitter qu'il n'en eût reçu une réponse positive, marcha toûjours à ses côtés. Enfin, après avoir passé beaucoup de tems à visiter ses écuries, le Prince entra dans la falle d'audience, où il fit affeoir honorablement le Missionnaire, & lui fit faire diverses questions par un Brame. La concession du terrain demandé fut le fruit de cette conversation, & des Officiers furent envoyés, à l'heure même, pour marquer l'emplacement de l'Eglise.

A peine eût-on commence l'Edifice, que le Prince rendit visite au Misfionnaire, qui logeoit alors fous une miférable cabane faite de feuillages. Dès ce jour même, le Prince prit de l'affection pour le Père, & pour la nouvelle Eglife, qui étoit fon ouvrage. Il s'y rendoit deux ou trois fois par mois, & prenoit plaisir à se faire instruire de la Religion Chrétienne On avoit tout à espérer de sa pénétration & de sa droiture. Mais ce surent ces qualités mêmes qui abrégèrent ses jours; car quelque-tems après il lente du Prinfut empoisonné par des Brames, dont il éclairoit de trop près la conduite. teur des Chré-

SUPPLÉMENT. 1736.

Remarques de Ballaba-

Origine de

ce, Protec-

(q) C'est encore la même Ville que Chinnaballabaram & Ballabaram, qui, vingt - cinq ans auparavant, dit le P. Calmette, avoit été affiégée par l'Armée de Maissour. Il parle d'une Ville voisine, qu'il nomme Gouri-

banda, C'est apparemment Goudi-banda, fuivant la Carte de M. d'Anville, qui la place au Nord-Ouest de la première.

(r) L'Auteur ne dit pas si c'étoit le Prince de Ballabaram, ou quelqu'autre.

CARNATE. SUPPLÉMENT.

1736. Siège de Vencatiguity par les Mau-ICS.

Destruction de l'Eglise des Chrétiens.

Prife de la Ville.

Le Miffionnaire obtient la per-mission de rebâtir fon Eglise.

Faveur qu'il reçoit du Prince de Drongam.

Sort funeite de deux Chefs, ennemis des Chrétiens.

RELATION DU Ce Prince, dont on vantoit les lumières & l'expérience, gouvernoit absolument ce petit Etat, quoique son frère en fut alors le véritable Seigneur. comme il l'étoit encore du tems du Père Calmette.

> PENDANT trois ou quatre ans, cette nouvelle Chrétienté devint florissante sous la protection de ces deux Princes. Mais les Maures ayant formé enfuite le Siège de Vencatiguiry, le Prince, qui se vit attaqué du côté où étoit l'Eglife, envoya un détachement pour en abbatre le mur d'enceinte. Gopala Naioudou, Beau-frère du Prince, & Rangapa Naioudou, Frère du Prince de Cangondy, que des divisions de famille avoient obligé de se retirer à Vencatiguiry, voulurent être de ce détachement, afin de fatisfaire la haine secréte qu'ils portoient au Christianisme. Ils allèrent bien au delà des ordres du Prince; car ils abbatirent les toits de l'Eglise & de la Maison, renversèrent une partie des murs, pillèrent ce qui étoit à leur bienféance, & brulèrent tout le reste.

> La Ville ne tarda pas d'éprouver le même fort de la part des Maures, & le Prince ne pût conferver fa Citadelle qu'en payant un tribut excessif. Quand l'Armée ennemie se fut retirée, le Missionnaire sollicita souvent, & toûjours en vain, le rétablissement de fon Eglise. Enfin, on lui proposa un autre terrain auprès de la Citadelle. Mais il ne jugea pas à propos d'accepter un emplacement qui l'exposoit trop à la vûe des remparts. Ainsi il fallut attendre un tems plus favorable. Au bout de deux ans, le Missionnaire ayant fait présenter au Prince, un type d'Eclipse, obtint la permission de bâtir son Église dans l'emplacement où étoit la première, avant sa destruction. Peu de jours après, le Prince vint rendre visite au Père, dans son Eglise ruinée. Il avoit à sa suite un grand nombre d'Officiers & de Brames. Ces derniers ne manquent jamais de donner lieu à quelques disputes de controverse. Le Prince les écoutoit volontiers, & ne fe laffoit point de faire des questions intéressantes sur la Religion Chrétienne.

> LE Missionnaire, dans la disette du bois nécessaire pour rélever son Eglise, fit demander au Prince de Drongam, des Etats duquel Vencatiguiry est un démembrement, la permission d'en couper dans ses forêts. Ce Prince, qui, pour le distinguer des Cadets, dont Vencatiguiry fait la portion héréditaire, est appellé le grand Prince, reçut avec bonté les Envoyés du Missionnaire, & leur accorda la permission qu'ils demandoient. Il s'informa ensuite, en détail, de la Doctrine Chrétienne, & le Père Calmette remarque, que c'est la première fois qu'elle a été annoncée à cette Cour, où l'on continuoit de leur témoigner une affection toute particulière.

LES deux Chefs, qui avoient faccagé l'ancienne Eglise de Vencatiguiry, eurent un sort funeste, que le Missionnaire veut faire regarder comme l'effet de la vengeance Divine, & dont le récit peut au moins se rapporter à l'Histoire de ce Pays. Gopala Naioudou s'aveugla jusqu'au point de conspirer contre fon Prince. Il fit faire fecrétement des fers pour l'enchaîner, auffitôt qu'il l'auroit en sa puissance. Le Prince, informé de ses menées sourdes, le fit arrêter, & il fut chargé des mêmes fers qu'il préparoit à un autre. Il trouva cependant le moyen de s'évader, & d'échapper au supplice; mais toute sa famille sut emprisonnée & ses biens confisqués. Ses Con-

Confid fugiti groffe

RA fes pa tiguiry fes vo du Na bab d' ganou ce fon resse d ganou ge, av

demai LE Naiou étoit r nance fait dé pieds. de dén mais i neur d fon to fe con exorab difting malher dre té toutes me par tale, d têtes a cedoie & les: devant

le, en IL fa cold tributa dans le ne tro l'avoie gner a s'y cro propos

 $\hat{X}I$ 

oit abfolu-Seigneur.

t florissanant formé du côté où d'enceinte. Frère du de se reti-

e fatisfaire en au delà le la Maileur bien-

s Maures, ut excessif. ouvent. & n lui propas à proremparts. ix ans, le obtint la emière, afite au Pèd'Officiers eu à quelrs, & ne gion Chré-

fon Eglise, y est un dénce, qui, héréditaiu Missionforma enremarque, , où l'on

catiguiry, e l'effet de er à l'Hifconspirer ner, auffnées fourtà un auer au fupqués. Ses ConConfidens eurent part au châtiment; Un de leurs Chefs, qui avoit suivi le RELATION DE fugitif, fut massacré par lui-même; les autres furent condamnés à une groffe amende, & après l'avoir payée, ils s'exilèrent d'eux-mêmes.

RANGAPA NAIADOU, frère du Roi de Cangondi, étoit auprès d'un de ses parens à Cadapa-Nattam, Citadelle des Maures, limitrophe de Venca- Cadapa-Nattiguiry, lorsque le Prince de Ponganour, qui étoit toûjours en guerre avec tam, par le ses voisins, après avoir pillé plusieurs Bourgades, & surpris une Citadelle du Nabab de Colalam, vint tomber sur Cadapa - Nattam, qui dépend du Nabab d'Arcate, le plus puissant de ces quartiers de l'Inde. Le Prince de Ponganour vouloit tirer vengeance d'un Maratte, qui étoit au fervice du Prince son Père, & qui, après avoir livré aux Maures, la principale Forteresse de son Etat, s'étoit retiré dans cette Citadelle. Les Troupes de Ponganour furent d'abord repoussées avec perte; mais elles revinrent à la charge, avec tant de furie, qu'elles prirent la Ville cette même nuit, & le len-

demain la Citadelle.

Les Prisonniers de considération, parmi lesquels se trouva Rangapa Naioudou, furent conduits à Gandougallou, Place frontière où le Prince étoit resté. Le Maratte, qui s'attendoit à la mort, avança avec une contenance fière, & répondit en termes fort arrogans. Le Prince, après l'avoir fait décapiter, fit le tour du cadavre, en lui insultant, & le soulant aux pieds. On fit avancer ensuite Gopala Naioudou, qui n'ayant jamais en de démélé avec le Prince de Ponganour, avoit d'abord obtenu sa grace; mais il en fut exclus ensuite, sans qu'on en sache les raisons. Le Gouverneur de Cadapa-Nattam, qui avoit été blessé dans l'action, fut amené à fon tour, avec fon fils âgé feulement de dix ans. Il conjura le Prince de se contenter de sa mort & d'épargner son ensant. Mais le Prince sut inexorable, & le fils fut massacré aux yeux de son père. Trente-sept personnes distinguées, par leur naissance ou par leurs emplois, périrent de la forte. Le malheureux Gouverneur fut décapité le dernier, parcequ'on voulut le rendre témoin de cette tragique scène. Le Prince de Ponganour sit apporter toutes ces têtes, sur lesquelles, en se mocquant, il jetta des sleurs, comme par manière de facrifice. Le lendemain il les fit transporter à fa Capitale, où il s'en fit un triomphe barbare, ayant fait attacher deux de ces têtes aux deffenses de l'éléphant qu'il montoit, tandis que ceux qui le précedoient, par un jeu également cruel, jettoient les autres têtes en l'air, & les recevoient dans leurs mains. Ces têtes furent exposées tout le jour devant la falle des Gardes, & on les suspendit le lendemain, près de la Ville, entre deux colomnes.

IL en couta cher au Prince, pour s'être ainsi livré aux mouvemens de fa colère. L'Armée des Maures promptement affemblée, & les Princes tributaires rétinis, ayant formé un Corps d'Armée considérable, entrèrent dans le Pays de Ponganour. Le Prince perdit courage. Au desespoir de ne trouver de falut que dans la fuite, il fit ténailler celui dont les confeils l'avoient précipité dans le malheur; après quoi il ne fongea qu'à gagner au plus vîte fa principale Forteresse dans les montagnes. Mais ne s'y croyant pas encore en fûreté, il fe rendit à Cadapa, comptant mal-àpropos sur la protection du Nabab, dont il étoit tributaire. Celui-ci,

XIII. Part.

CARNATE. SUPPLÉMENT.

1730. Prise de Ponganour.

Cruauté de ce Prince.

Il éprouve à son tour les revers de la

CARNATE. SUPPLÉMENT.

1736. Destruction de Ponganour & de l'Eglife

Ils font rétablis dans cette Ville.

Particulari-

tés relatives

aux Missions

du Nord.

Relation pu qui étoit d'intelligence avec le Nabab offensé, l'amusa pendant quelque-tems, & le mit ensuite aux fers, où il étoit encore en 1726.

CEPENDANT la Ville de Ponganour fut prife après quelques jours de réfistance. Le Palais du Prince sut détruit, la Ville brûlée & les murs renversés. Les Chrétiens eurent part à la désolation commune. & leur Eglise ne sut pas épargnée. Les Maures, après avoir mis la Principauté sur des Chrétiens. la tête d'un Enfant du Prince, établirent le Brame Sommana pour Général de l'Etat, donnèrent la paix à tout le Pays, & se retirerent.

LE Missionnaire n'ayant pû, durant ces troubles, visiter la Chrétienté de Ponganour, profita des premiers momens de calme pour s'y rendre. Il choisit la maison d'un Chrétien, la plus propre à servir d'Eglise, & il sit proposer une entrevûe au Brame Administrateur. Celui-ci fit l'honneur au Missionnaire de venir le trouver avec une suite de cinquante personnes. On parla d'abord de Sciences, & ensuite de Religion. A la fin de cet entretien. le Père demanda un terrain dans l'enceinte de la Ville, pour y bâtir une Maifon, & le Brame le lui accorda. Cette Maifon fut bien-tôt con-

struite. & ne tarda pas à enfanter de nouveaux Chrétiens.

La fin de cette Lettre contient un Supplément curieux, aux Relations du Père le Gac, dont elle fert à éclaireir plusieurs circonstances. La nouvelle Chrétienté de Bouccapouram, s'étoit fort accrue depuis deux ans. On y comptoit entr'autres, la famille des Reddis Tammavarou, principaux fondateurs de l'Eglife de Madiggouba. Cette famille, dont le Chef avoit été bâtisé par le Père le Gac, plusieurs années auparavant, s'étoit augmentée depuis ce tems là, jusqu'à près de deux cens personnes, & possedoit de grandes richesses. Les Reddis Tammavarou demeuroient autrefois à Alamourou, qui est de la dépendance d'Anantapouram. On les défera aux Marattes comme puissamment riches. Madou Raioudou, Brame Maratte, qui étoit à la tête d'un Camp volant, alla affiéger la Ville. Les Reddis, qui en étoient les maîtres, comptant peu fur le fecours du Prince, dont le Gouvernement étoit foible, prirent le parti de se désendre; & faifant des Habitans autant de Soldats, ils foûtinrent le Siège pendant trois mois. Durant ce tems, il n'y eut pas un seul Chrétien de blessé, tandis que les ennemis perdirent une grande partie de leur Armée. Cependant le Chef des Reddis Chrétiens se rendit à la Cour, pour exposer au Prince les besoins de la Citadelle.

Lacheté du Prince envers Jes Reddis Chrétiens.

Ils fortent de ses Etats.

LE Prince lui donna des armes, en récompense de sa bravoure, & le fit conduire en triomphe par la Ville fur son éléphant; mais au-lieu de lui fournir le fecours qu'il demandoit, il abufa lâchement de fa confiance, & le força de lui faire un billet de fix mille piftoles.

Aussi-tôt que le Reddi fut de retour à Alamourou, il assembla ses frères, & après leur avoir rapporté la criante & honteufe vexation que leurs richesses leur avoient attirée, de la part de leur propre Prince, ils prirent de concert la réfolution d'abandonner le Pays, & de retourner à Bouccapouram, d'où ils étoient fortis autrefois. L'exécution en étoit difficile. La multitude de leurs bestiaux, leurs effets, leur argent, & plus que tout celà, un grand nombre de petits enfans, rendoient la marche périlleuse & embarrassante. Ils prirent le tems de la nuit, pour se dérober à la vigilance de leur Ennemi, & leur marche fut des plus heureuses. QUEL-

infor tats; une ( Dépu Princ un ét fe à le tre-vi moin maine eft vo mille

Q

CE eft l'o du Go pour ' rendit voien re; A d'estir yant l pourg rang, té d'A " ord , de Gouv Il fe f

CE l'accre cens ( d'Ario

princi

Itruct

RE fieurs qui ét trouv

(s) la Car pouran le non Bisnag du Ro quinze

(t)

dant quel-1736. es jours de s murs rene leur Eglicipauté fur our Général

arétienté de rendre. Il fe. & il fit honneur au fonnes. On e cet entreour y bâtir n-tôt con-

Relations du La nouvelle ans. On y baux fondaf avoit été augmentée possedoit de trefois à Adéfera aux Brame Ma-Ville. Les rs du Prinléfendre; & endant trois essé, tandis Cependant le u Prince les

ire, & le fit i de lui fourance. & le

assembla ses exation que nce, ils priner à Boucoit difficile. us que tout périlleuse & à la vigilan-QUEL-

Que Loue tems après leur départ, le Prince d'Anantapouram en étant Relation pu informé, leur envoya des Députés pour les engager à rester dans ses Etats; mais cette négociation ayant été inutile, il en envoya d'autres avec une Compagnie de Soldats pour appuyer la négociation. Cette feconde Députation arriva trop tard, & les Reddis n'étoient plus sur les Terres du Prince. Ils avoient fait vœu, en partant d'Alomourou, que s'ils obtenoient un établissement, dans le lieu où ils se retiroient, ils y batiroient une Eglife à leurs fraix. Ils continuèrent paisiblement leur route, qui étoit de quatre-vingt lieues. & cette nombreuse famille arriva à Bouccapouram sans la moindre incommodité. Le Prince leur donna d'abord une ferme du Domaine, & leur accorda ensuite d'autres Villages, dont le plus considérable est voisin de l'Eglise d'Aricatla, petite Ville, où l'on compte cinq à six mille Habitans (s).

CETTE nouvelle Eglise, qui est à une journée de celle de Bouccapouram, est l'ouvrage d'un Indien converti, qui obtint, avec beaucoup de peine, du Gouverneur, la permission de former cet établissement, & son agrément pour y faire venir un Missionnaire. Le Père Gargan, qui fut appellé, se rendit à Aricatla, pour conférer avec le Gouverneur. Les Brames, qui l'avoient déja ébranlé, firent de nouveaux efforts à l'arrivée du Missionnaire; Aussi le Père Gargan le trouva-t'il tout-à-fait changé, & aux marques d'estime près, il n'en put recevoir aucune réponse positive. Le Père, vovant l'inutilité de ses raisons & de ses démarches, demanda au Gouverneur, pourquoi il l'avoit fait appeller, & s'il étoit permis à un homme de son rang, de se jouer d'un Missionnaire, qui venoit, dans son Pays, en qualité d'Ambassadeur de l'Etre suprème. ,, Ce grand Dieu, ajoûta-t'il, nous ,, ordonne de fecouer la poulsière de nos fouliers contre ceux qui refusent de nous recevoir"; & se mettant en devoir d'exécuter cet ordre, le Gouverneur effrayé s'arrêta, & donna fon confentement de bonne grace. Il fe fit meme un changement si grand dans le cœur du Brame Ramanna, le principal Auteur de cette opposition, qu'il se chargea de présider à la conitruction de l'Eglise.

CES deux Eglises étant proche l'une de l'autre, s'entre-soûtiennent pour l'accroiffement de la foi. Celle de Bouccapouram eut bien-tôt plus de deux cens Chrétiens; & par l'arrivée des Reddis, venus de Madiggouba, celle

d'Aricatla se trouve une Eglise toute formée (t).

REVENONS d'une extremité du Carnate à l'autre, pour recueillir plufieurs détails intéressans que le Père Saignes nous offre. Ce Missionnaire, qui étoit à Atipakam, en 1736, fait d'abord la description des lieux où se trouvoient ses Eglises. , Je ne suis éloigné, dit-il, que de trois lieues

(s) On ne trouve point cette Ville dans la Carte de M. d'Anville. Celle de Bouccapouram, qui en est voisine, y paroit, sous le nom de Bancapouram, au Nord-Ouest de Bisnagar, ou Chandegri, autrefois Capitale du Royaume de Narfingue, à la hauteur de quinze degrés quarante minutes.

17 Sept. 1735. pag. 105- à 195. En 1737, ce Missionnaire se trouvoit à Vencatiguiry, d'où il écrit, que depuis le mois d'Août de l'année dernière, la famine, qui duroit enco-

re, avoit désolé tout ce Pays, & causé une grande mortalité; mais sa consolation étoit d'avoir conféré le Batême à deux mille deux (t) Lettre du P. Calmette, Ballapouram, cens quarante-deux Indiens, la plûpart en-

CARNATE. SUPPLÉMENT.

1736. On vent en vain les retenir dans le

Ils s'émbliffent à Bouccapouram, où ils batiffent une Eglife.

Fondation d'une autre Eglife à Ari-

Détails fur les Missions du Sud.

Atipakam.

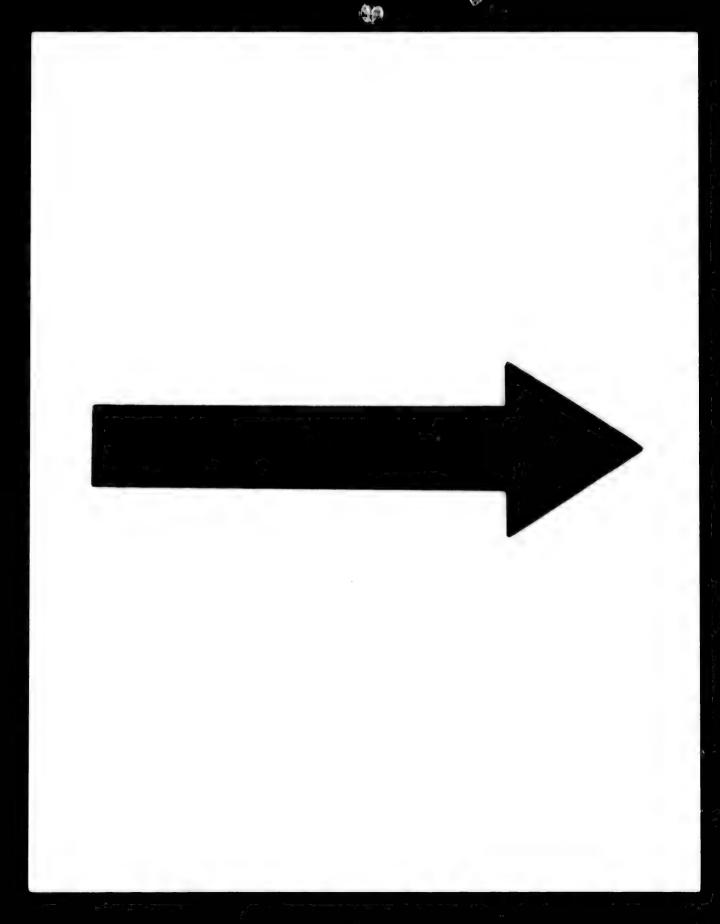



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

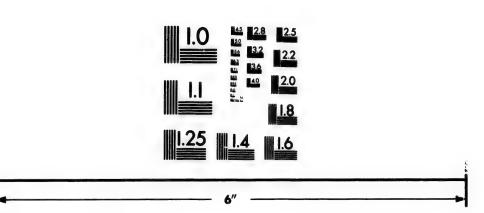

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



RELATION DU CARNATE. SUPPLÉMENT. 1736. Citadelle de Carnate.

Arear, grande Ville & réfidence du Viceroi du Mogol.

Forteresse de Velour.

Eglise au Nord de cette Ville.

Prince Timmanaiken, tributaire du Nabab de Velour.

" de la montagne sur laquelle est située la fameuse Citadelle nommée Carna-", ta, qui a donné son nom à tout le Pays (v). Mon Eglise est bâtie au " pied d'une grande chaîne de montagnes, d'où les tigres descendoient ,, autrefois en grand nombre & dévoroient quantité d'hommes & d'ani-", maux. Mais depuis qu'on y a élevé une Eglise au vrai Dieu, on ne ", les y voit plus paroître, & c'est une remarque que les Infidèles mêmes ,, ont faite (x).

" J'AI une seconde Eglise à Arear (y), où l'on compte plus de quatre ", mille Chrétiens. C'est une grande Ville Maure, à laquelle on donne ,, neuf lieues de circuit; mais elle n'est pas peuplée à proportion de sa " grandeur. Le Nabab y fait son séjour ordinaire. C'est le Viceroi de ce Pays pour l'Empereur Mogol. Ces fortes de Vicerois font plus puif-

" fans que le commun de nos Vicerois en Europe.

" J'AI foin d'une troisième Eglise à Velour, autre Ville Maure également " confidérable, & la demeure d'un Nabab différent de celui d'Arear. On y voit une forte Citadelle à double enceinte, avec de larges fosses toûjours pleins d'eau, où l'on entretient des crocodiles pour en fermer le passage aux ennemis. J'y en ai vû d'une grosseur énorme. Les Criminels qu'on leur jette, font à l'instant mis en pièces, & dévorés par ces cruels animaux. Ce font les anciens Rois Marattes, qui ont construit cet-" te Citadelle. Elle est encore recommandable par un superbe Pagode, , qui fait maintenant partie du Palais du Nabab.

", A une journée de Velour, tirant vers le Nord, j'ai une autre Eglife, bâtie dans une forêt, toute composée de ces arbres merveilleux, dont les Indiens retirent tant de services. C'est ce qui a beaucoup contribué à peupler cette forêt, où l'on voit un grand nombre de petites Habitations. Dès que je sus arrivé à la mienne, j'eûs peine à suffire à toutes les visites qu'on me rendit; & plusieurs de ces Indiens, que mes discours avoient édifiés, me promirent de venir, dans la suite, écouter mes instructions. Après deux jours de repos, je commençai mes courses accoutumées

dans les Villages.

" Le Prince, nommé Timmanaiken, dans les Etats duquel est mon E-" glise (z), est tout-à fait contraire à la Loi Chrétienne. Cependant j'ai ,, jusques dans sa Cour, trois familles de Catéchumènes, qui ne crai-" gnent point de s'attirer sa disgrace. Mais ce Prince, encore plus ", politique qu'ennemi de la Religion, étant tributaire du Nabab de Ve-

fans prêts d'expirer. Les autres Missionnaires en avoient pareillement bâtifé un grand nombre chacun dans fon district. Cette dernière Lettre du P. Calmette ne contient pas d'autres éclaircissemens historiques. Rec.

XXIV. pag. 443 & 444.
(v) Cette remarque intéressante paroit être échappée à Mrs. d'Anville & Bellin, dont les Cartes n'offrent point de Place particulière appellée Carnate; à moins qu'on ne veuille chercher ce nom sur la Côte Occidentale, dans le Royaume de Canara, où ils le donnent i'un & l'autre à un Bourg situé au Nord de Mangalor, & qui doit être plutôt Canara, suivant les Cartes Hollandoifes.

(x) A mesure qu'un Pays se peuple d'hommes, il se dépeuple d'animaux séroces. Les Infidèles font trop philosophes sur ce point, pour y supposer quelque cause surnaturelle.

(y) C'est Arcate, lieu de la résidence du grand Nabab, ou Viceroi de tout le Carnate.

(2) C'est apparemment celle d'Atipakam, d'où le P. Saignes date sa Lettre, & qui est située dans les Terres du Chila naiken, au Sud-Ouest de Gingi.

dant Le P tiré au N reve pron fa pr faire Princ bren 22 que o Dieu ans o

lour

mes

LE I termes,  ${f V}$ elour un appu d'une C bre dar CE S deux O cremen

> mefure & quati ter du p la plus fut trait Velour, férends qu'il vo LE le

préfente

nèrent i re mont tre de fe autres ( verfer u d'autres dans und d'un rich de. Un Missionn tait figne

(4)

le quatre on donne on de fa iceroi de olus puif-

galement ear. On ossés toûfermer le es Crimipar ces ruit cet-Pagode,

e Eglife, , dont les ué à peubitations. les visites avoient tructions putumées

: mon Ehdant j'ai ne craiore plus b de Ve-,, lour, i doit être es Hollan-

iple d'homroces. Les ce point, irnaturelle. éfidence du e Carnate. Atipakam, & qui est naiken, 2u

, lour, n'ignore pas que ce Nabab m'honore de sa protection. Un de RELATION DU , mes Catéchistes, ayant été maltraité, sans raison, par un Brame, Inten-,, dant du Prince, je crus devoir l'en informer & lui en demander justice. " Le Prince répondit, que le Brame, mécontent de son service, s'étoit re-, tiré hors de ses Etats; Mais sur la menace que je lui sis de m'addresser au Nabab de Velour, il m'envoya un Exprès pour me dire qu'il feroit revenir son Intendant, & que j'eusse à lui envoyer le Catéchiste, avec promesse qu'il examineroit cette affaire. Ils parurent l'un & l'autre en sa présence. Le Prince, reconnoissant le tort de l'Officier, lui ordonna de " faire excuse au Catéchiste. Le surlendemain j'envoyai remercier le ,, Prince, & lui fis demander en même-tems la permission de prêcher librement dans ses Etats. Elle me sut accordée, & durant les huit jours que cette affaire traîna à Toumande (a), où réside le Prince, la Loi de Dieu fut plus annoncée aux Grands, qu'elle ne l'avoit été depuis trente " ans dans cette Cour".

Le Missionnaire, dont on abrége le récit, en conservant ses propres termes, s'étend beaucoup sur les effets de cette protection du Nabab de Velour, dans la personne duquel, la Religion persécutée trouvoit toûjours un appui contre la fureur des Princes Gentils. Sa garde étoit composée d'une Compagnie de vingt-cinq Chrétiens, & il y en avoit un grand nombre dans fon Armée.

CE Seigneur Musulman avoit envoyé, depuis peu, au Père Saignes, deux Officiers Brames, pour le prier de venir administrer les derniers Sacremens à un de ses Médecins. A son arrivée à Velour, le Nabab lui fit présenter le Battiam, ou la nourriture de chaque jour, qui consiste en une mesure de riz, une demie mesure d'une sorte de pois du Pays, du beurre, & quatre pièces de monnoye de cuivre, de la valeur d'un fol, pour acheter du poivre, du fel & du bois. C'est la manière la plus honorable & la plus polie, dont les Grands reçoivent les Etrangers. Le Missionnaire fut traité de même pendant les quinze jours que ce Viceroi le sit rester à Velour, pour terminer, felon les règles de la Loi Chrétienne, quelques différends furvenus entre les Chrétiens de fa Cour. Après quoi il lui fit dire qu'il vouloit le voir avant son départ, & qu'il l'enverroit chercher.

LE lendemain matin, un Officier de la Chambre & un Ecuyer, lui amenèrent un cheval, magnifiquement caparaçonné, sur lequel le Missionnaire monta pour se rendre à la Cour, suivi de ces deux Officiers & de quatre de ses Disciples. Arrivé à la première porte, il y sut reçu par deux autres Officiers de la Garde, & six Soldats, qui après lui avoir fait traverser une grande cour, le remirent, à une seconde porte, entre les mains d'autres Officiers. Ceux-ci le conduifirent, par une autre grande cour, dans une longue gallerie, où le Nabab étoit assis sur une estrade couverte d'un riche tapis. Toute sa Cour étoit debout sur les deux aîles de l'estrade. Un Huissier, tenant une baguette d'argent à la main, précedoit le Missionnaire, & le mena jusqu'au bas de l'estrade. Le Nabab lui ayant fait signe de monter, se leva, l'embrassa, & le prenant par la main, le sit

(a) Ce lieu n'est pas marqué dans la Carte de M. d'Anville.

Supplément. 1736.

Effets de la protection de ce Nabab.

Audience qu'il donne

CARNATE. SUPPLÉMENT. 1736.

RELATION DU affeoir auprès de lui, & reçut, avec bonté, quelques bagatelles que le Père lui présenta, pour se conformer à la coutume des Indes. Le Viceroi lui fit diverses questions sur le gouvernement, sur les mœurs & les usages de l'Europe. Il parut satisfait de sos réponses; mais ce qui lui fit sur-tout plaifir c'est que le Missionnaire lui parloit en langue Maure. Cependant l'heure de l'audience publique approchant, le Nabab le congedia, après lui avoir présenté le bétel, que les Grands donnent à ceux qu'ils honorent de leur estime.

Description du célèbre Temple de Tirounamalev.

Dans un Voyage que le Père Saignes fit à Courtempetti, où il avoit une Eglise, il passa par Tirounamaley, qui signifie la Sainte Montagne, une des plus anciennes & des plus fameuses Villes de cette Peninsule. L'idée générale qu'on a pris de la magnificence de fes édifices, dans la Relation du Père Barbier (b), doit en avoir fait fouhaiter une description plus particulière. Le Père Saignes, qui eut la curiofité de voir ce Temple, dont les Indiens racontent tant de merveilles, le compare à une Citadelle, de forme quarrée, qui feroit environnée de fossés & d'une forte muraille de pierre de taille, dans un circuit d'environ un quart de lieue. Chacun de ses angles est flanqué d'une tour quarrée, d'une hauteur prodigieufe. Les façades font ornées de représentations de toutes fortes d'animaux; elles sont terminées en tombeau, soûtenu aux quatre coins par autant de taureaux, & furmonté de quatre petites pyramides. Sous chaque tour est une vaste salle, où l'on conserve les chars des Dieux, & plusieurs autres meubles du Temple. Il n'y a qu'une seule porte à l'Orient, sur laquelle est une cinquième tour, plus belle que les autres, & chargée d'ouvrages de sculpture jusqu'au sommet. La perspective y est si bien ménagée, qu'à proportion que la tour s'élève, les figures y font aussi plus grandes. Cette tour s'appelle la Tour de Vitchnou, parcequ'on y a représenté les neuf métamorphoses de cette fausse Divinité des Indiens (c).

LA falle, qui est fous cette tour, sert de Corps de garde à des Soldats, préposés pour empêcher le desordre. Quand il se présente des Etrangers de confidération, on leur fait l'honneur de leur donner un Soldat & un Gardien du Temple, qui les conduit par tout. En entrant dans cette vaste enceinte, qui est toute pavée de pierre de taille, on voit d'abord la façade du Temple, qui a foixante pieds de hauteur, & qui est ornée de quatre corniches d'un travail bizarre. Sur les corniches, on a placé, de distance en distance, des statues des Dieux. La longueur du Temple est d'environ cent cinquante pieds sur soixante de largeur. La voûte est soûtenue de deux rangs de piliers, chargés des histoires de Bruma. Les murailles font couvertes de peintures à l'huile, qui représentent des facrifices, & des danses fort obscènes. Le fond du Temple est rempli par six colomnes, sur chacune desquelles est placée une Déësse, tenant des fleurs en ses mains. On est frappé de voir, entre les colomnes, une statue de Routren, d'une taille gigantesque, qui est debout, tenant de la main droite

(b) Voyez ci-dessus, pag. 452. (c) Ces neuf métamorphoses sont, 1º. en Poisson, 2º. en Tortue, 3º. en Cochon, 4º. en Homme-Lion, 5°. en Brame, 6°. 7°. & 8,

en un Roi, nommé Ramen, qui est né trois fois fous la même figure; & 9°. en un Heros, nommé Chrisnen.

un fabre t'on le. eft plac tre pied qui est d que le n figure la Tout le

En fo de, au l On y de prière & nent se l de petit faut fe l de cet e que le M te, & e lut lui fa les autre le laisse d'être rable.

> On 1 la longu C'est un belles pi pierre h des com Déeffes. nent de rant la 1 mence v que loge ficateurs Danfeuf tant, p arrivé, raconte LE G

une fête trouvaff fent ave bien leu de vingt colliers, tout ce rien ne ie le Père ceroi lui isages de tout plaiependant ia, après honorent

ı il avoit igne, une . L'idée la Relaotion plus Temple, Citadelle, e muraille

Chacun rodigieuanimaux; autant de ique tour fieurs aufur laquel-'ouvrages gée, qu'à les. Cetneuf mé-

s Soldats. les Etran-Soldat & lans cette d'abord la ornée de placé, de emple est te est soû-Les mules facrifioli par fix des fleurs statue de ain droite

est né trois en un He-

un fabre nud, avant des veux étincellans, & un air terrible; auffi l'appelle- RELATION DO t'on le Dieu destructeur. Un taureau furieux, qui est sa monture ordinaire, Supplément. est placé en dehors, à l'entrée du Temple, sur un piédestal haut de quatre pieds, ayant la tête tournée vers la prétendue Divinité. Ce taureau. qui est de grandeur naturelle, est fait d'une seule pierre noire, aussi polie que le marbre. C'étoit au gout du Missionnaire, qui en sut surpris, la figure la plus régulière, & la plus hardie, qu'il eut vû dans ce Temple.

Tout le reste lui parut peu naturel, gêné & sans vie.

En fortant du Temple, on trouve, du côté du Sud, une belle esplanade, au bout de laquelle se voit un fort grand étang, plus long que large. On y descend par de grandes rampes. C'est-là que les Brames, avant la prière & les autres fonctions qu'ils ont à remplir dans le Temple, viennent se laver & se purifier. A l'Ouest du Temple, on trouve une espèce de petite Chapelle, où l'on a fix marches à monter: mais auparavant il faut se laver les pieds, dans un bassin toûjours plein d'eau, qui est au bas de cet escalier. Le Brame, qui étoit à la porte de la Chapelle, voyant que le Missionnaire se dispensoit de cette cérémonie, y rentra au plus vite, & en ferma la porte. Celui qui accompagnoit le Père Saignes, voulut lui faire quitter sa chaussure de bois, pour marcher nuds pieds comme les autres; & le Père Saignes, fans nous dire s'il eût cette complaifance, le laisse deviner, en ajoûtant, que la coutume du Pays ne permet pas d'être chaussé dans la maison même d'un Particulier un peu considérable.

On le fit tourner enfuite sur la droite au Nord. Une place élevée, de la longueur de l'étang, qui est au Midi, fait un point de vûe admirable. C'est une colonnade magnifique, ouverte de tous côtés, & plasonnée de belles pierres de taille. Il y a neuf cens colomnes; chacune d'une feule pierre haute de vingt pieds. Elles font toutes ouvragées, & représentent des combats de Dieux avec des Géants, & divers jeux de Dieux & de Déesses. Le travail en est immense. C'est-là que les Pélerins, qui viennent de toute l'Inde visiter ce Temple célèbre, se retirent en partie durant la nuit. Derrière cette colonnade, à cinquante pas plus loin, commence un Corps de Logis qui règne jusqu'à la muraille de l'Est. C'est-là que logent un grand nombre de Brames, d'Andis, de Saniassis, de Sacrificateurs, de Gardiens du Temple, de Musiciens, de Chanteuses & de Danfeuses, filles fort au dessous d'une vertu médiocre, qu'on appelle pourtant, par honneur, Filles du Temple, ou Filles des Dieux. Il leur étoit arrivé, l'année dernière, une assez plaisante histoire, que le Missionnaire raconte avec trop de naïveté pour rien changer à ses termes.

LE Gouverneur Maure de cette Ville fit dire à ces filles, qu'il avoit une fête à donner tel jour qu'il leur marqua; qu'il fouhaitoit qu'elles s'y trouvassent, & qu'elles en feroient tout l'agrément, pourvû qu'elles y vinf- vée aux silles fent avec tous leurs atours; & que s'il étoit content d'elles, il sçauroit ple, bien leur en témoigner sa réconnoissance. Elles s'y rendirent au nombre de vingt, avec leurs habits & leurs parures les plus superbes; chaînes d'or, colliers, pendans-d'oreilles, bagues, brasselets de diamans & de perles, & tout ce qu'elles avoient d'ornemens les plus riches & les plus précieux, rien ne fut oublié. Quand

RELATION DU CARNATE. SUPPLÉMENT.

Le Gouverneur Maure Jes débarrasse de leurs ornemens.

Quand le festin sut sini, & qu'elles eurent bien chanté, dansé, épuisé tous leurs tours d'adresse, & qu'elles s'attendoient à recevoir de magnisiques présens, le Gouverneur les invita à entrer dans une autre salle, où il passa aussi lui-même avec quatre de ses Officiers, & ferma la porte. Il les sit ensuite ranger selon l'ordre de leur ancienneté. "Vous avez bien dan, sé, Mesdames, leur dit-il; mais vous danserez encore mieux & plus légèrement, lorsque vous serez déchargées de tout ce poids d'ornemens inutiles. Mettez, chacune à vôtre rang, tout ce vain attirail sur cette table". Et s'addressant à la première; "Vous, Madame, qui êtes la plus ancienne, commencez la première". Elle obést, puis on lui ouvrit la porte, & on la sit sortir. On en sit autant à toutes les autres; après quoi le Gouverneur les sit reconduire fort poliment au Temple. Il est à remarquer, que les Maures, qui regardent les Gentils comme leurs Esclaves, ne font nulle difficulté de s'approprier leurs biens, quand ils en trouvent l'occasion. L'Alcoran leur donne ce pouvoir, dans les Pays qu'ils ont conquis sur les Idolâtres.

Courfes & fouffrances du Mission-naire.

Après avoir satisfait sa curiosité à Tirounamaley, le Missionnaire se rendit à Courtempetti, où il s'arrêta quatre mois, pendant lesquels il fit encore une tournée à Velour, mais en fécret, " parceque, dit-il, quoique " le Nabab nous protège, nous n'entrons guères dans cette Ville que la " nuit, & avec précaution (d)". Ces fréquentes courses, sous un climat brûlant, jointes à de continuels travaux, incommodèrent si fort le Père Saignes, que ses Supérieurs jugèrent à propos de le rappeller à Pondichery pour quelque-tems. Il fait la peinture de ses souffrances. ,, Durant ces " chaleurs extraordinaires, qui ont défolé le Pays, j'ai changé, dit-il, juf-", qu'à trois fois de peau; elle tomboit par lambeaux, à-peu-près comme " elle tombe aux vieux ferpens; & ce qui me faifoit le plus de peine, c'est que " la peau nouvelle qui revenoit, n'étoit pas plus noire que la première; & " la couleur blanche n'est pas favorable en ce Pays, à cause de l'idée de , Prangui que ces Peuples y ont attachée. Quand, dans un jour de marche, " nous trouvions un peu d'eau toute bourbeufe, nous nous croyions heu-", reux, & elle nous paroissoit excellente. Une fois la nuit nous surprit ", dans un bois, fans avoir pû rien prendre de tout le jour. Il nous fallut " coucher fous un arbre, après avoir allumé du feu pour écarter les tigres, " les ours & les autres bêtes féroces. Malheureusement le feu s'éteignit " pendant nôtre sommeil, & nous fûmes réveillés par les cris affreux d'un tigre qui s'approchoit de nous. Le bruit que nous fîmes, & le grand " feu que nous allumâmes promptement, l'éloignèrent; mais il ne nous " fut pas possible de fermer les yeux le reste de la nuit".

Dangers qu'il évite.

UNE autre incommodité vient de la part des serpens, qu'on trouve en quantité dans ce Pays. Un jour que le Père Saignes s'étoit endormi sous un arbre, il sut réveillé par les cris extraordinaires d'un oiseau qui se battoit

(d) Dans un autre endroit, ce Missionnaire, qui écrivoit à une Dame, la prie, ,, de ,, demander pour lui, au Seigneur, qu'on ne ,, s'en tint point à de vaines menaces, comme ,, celles qu'on lui avoit fait quelquefois, de lui

" arracher la langue, de lui couper les " pieds & fendre la tête en deux". Pourquoi donc fe cacher, dans un lieu même où on les protège?

evec u ce fur l cha de Cette 1 tache c gnes av l'occasi vre qui trêmité fures fo il more mée d'i c'étoit que le c tit terti femblal des, il " qu'il " coud

", fa d'a L'EX nate, a années. tangs, lés dans ple, qu abando rir de fi des enfa voient 1 poifonn ver un nous "fans, femblab Le fruit

ARE
c'étoit a
pluye.
nue, le
reille qu
tous dan

une infi

(e) Vo (f) Lo rement po XII ifé, épuile magnifalle, où te. Il les bien dan-& plus léornemens fur cette ui êtes la lui ouvrit es; après Il est à re-Esclaves, ivent l'oct conquis

onnaire fe uels il fit , quoique lle que la un climat rt le Père ondichery Ourant ces dit-il, jufès comme e **, c**'est que mière; & l'idée de e marche, ions heuus furprit nous fallut les tigres, s'éteignit freux d'un k le grand l ne nous

trouve en mi fous un se battoit avec couper les x". Poureu même où

evec un serpent sur cet arbre. Le serpent mis en suite, descend & s'élance sur le Missionnaire, qui ayant fait un mouvement, en se levant, l'empê. cha de l'atteindre. Il étoit long de quatre pieds & parfaitement verd. Cette forte de serpent se tient ordinairement sur les arbres, & ne s'attache qu'aux yeux des Passans, sur lesquels il se jette (e). Le Père Saignes avoit toûjours douté qu'il y eut des serpens à deux têtes; mais il eut s'occasion de s'en convaincre par ses propres yeux, en examinant une couleuvre qui avoit été tuée dans sa chambre, & qui se désendoit des deux extrêmités du corps. Ce serpent avoit en effet deux têtes, dont les morsures sont également mortelles. De la première, qui est la mieux formée, il mord; & la seconde, qui n'a point de dents comme la première, est armée d'un aiguillon dont il pique. Le plus gros serpent qu'il eût encore vû, c'étoit celui qu'on nourrissoit dans un Pagode de Gentils. Il étoit aussi gros que le corps d'un homme, & long à proportion. On lui offroit, sur un petit tertre fait exprès, des agneaux, de la volaille, des œufs & autres choses semblables qu'il dévoroit à l'instant. Après s'être bien repû de ces offrandes, il se retiroit dans le bois voisin qui lui étoit confacré. ,, Austi-tôt ", qu'il m'apperçut, dit le Missionnaire, il se dressa de la hauteur de deux " coudées, & toûjours les yeux attachés sur moi, il ensta son col, & pous-", sa d'affreux sifflemens. Je sis lesigne de la croix, & me retirai bien vite (f)".

L'extrême misère, qui depuis deux ans étoit générale dans tout le Carnate, avoit enlevé un grand nombre d'anciens Chrétiens. Pendant ces deux années, il n'étoit pas tombé une seule goutte de pluye. Les Puits, les Etangs, plusieurs Rivières même, avoient été à sec; & tous les grains brûlés dans les campagnes. Rien n'étoit plus commun parmi ce pauvre Peuple, que de passer un & deux jours sans manger. Des samilles entières, abandonnant leur demeure ordinaire, alloient dans les bois, pour se nourrir de fruits sauvages, de seuilles, d'herbes & de racines. Ceux qui avoient des enfans, les vendoient pour une mesure de riz; d'autres qui ne trouvoient point à les vendre, les voyant mourir cruellement de faim, les empoisonnoient pour abréger leurs souffrances. Un père de famille vint trouver un jour le Missionnaire, ,, nous mourons de faim, lui dit il; donnez-,, nous dequoi manger, ou je vais empoisonner ma femme, mes cinq en-, fans, & ensuite je m'empoisonnerai moi-même". Dans des occasions semblables, les charitables Pères sacrificient jusqu'à leurs propres besoins. Le fruit qu'ils retiroient de leurs libéralités, étoit de donner le Batême à une infinité d'enfans de parens idolâtres.

. Arear est une grande Ville, où la famine faisoit le plus de ravages, & c'étoit aussi le lieu où l'on prioit avec le plus de ferveur pour obtenir de la pluye. Le Nabab, en habit de Fakir, ou de Pénitent Mahométan, tête nue, les mains liées avec une chaîne de fleurs, & traînant une chaîne pa- Gentils, reille qu'il avoit aux pieds, accompagné de plusieurs Seigneurs de sa Cour, tous dans le même équipage, se rendit en grande pompe à la Mosquée,

> jouter toûjours un second moyen au premier, pour le rendre efficace.

RELATION DO CARNATE. SUPPLÉMENT. 1736.

Couleuvre à deux têtes.

Gros ferpent adoré dans un Pa-

Sécheres**se** & famine qui

Pénitences extraordinaires des Maures & des

(e) Voyez ci-dessus, pag. 411. (f) Le Missionnaire semble être intérieurement persuadé de la nécessité qu'il y a d'a-

XIII. Part.

CARNATE. SUPPLÉMENT.

1736.

RELATION DU pour obtenir de la pluye au nom de Mahomet. Ses vœux furent inutiles. & la fécheresse continua à l'ordinaire. Quelque-tems après, un fameux Pénitent Gentil, que les Infidèles regardoient comme un homme à miracles, se déchiqueta tout le corps avec un couteau, en présence du Peuple, en promettant une pluye abondante. Il ne fut pas plus exaucé que le Nabab. Quatre mois après, un Chef des Fakirs se sit enterrer jusqu'au col, bien résolu de ne pas sortir de sa sosse que la pluye ne sut venue. Il passa ainsi deux jours & deux nuits, ne cessant de crier de toutes ses forces au Prophête, qu'il y alloit de sa gloire s'il n'accordoit pas de la pluye. Enfin, perdant patience, il se sit déterrer le troissème jour, sans qu'il sut tombé une feule goutte de pluye, bien qu'il l'eût promise avec tant d'assurance (g).

Incursion des Marattes.

CES calamités publiques furent suivies, peu de tems après, d'une irruption des Marattes, qui vinrent fondre à main armée sur toutes les terres de la Peninfule de l'Inde. Les circonstances de cette guerre fameuse sont rapportées dans une autre Lettre du même Missionnaire (h); mais comme elles forment une partie essentielle de l'Article de Pondichery, que nous avons détaché du Tome IX. de l'Edition de Paris, pour le faire reparoître, dans le Volume suivant, augmenté de nouveaux détails intéressans; c'est ici que nous bornerons les Relations du Carnate, dont l'Histoire devient inféparable de celle des Contrées Méridionales qui nous restent à décrire, ainsi que toute la Côte Orientale de la Presqu'Isle, entre le Cap de Comorin & le Gange.

Remarques géographiques touchant le Carnate.

Quelques remarques géographiques, qui n'étoient pas nécessairement liées avec les détails précedens, termineront cet Article. La Mission du Carnate, dit le Père de la Lane, commence à la hauteur de Pondichery, & n'a point d'autres limites, du côté du Nord, que l'Empire du Mogol. Du côté de l'Ouest, elle est bornée par une partie du Maissour. Ainsi par la Mission du Carnate, on ne doit pas entendre seulement le Royaume qui porte ce nom. Elle renferme encore beaucoup de Provinces & de différens Royaumes, qui sont contenus dans une étendue de Pays fort vaste; de-sorte qu'elle comprend, du Sud au Nord, plus de trois cens lieues dans sa longueur, & environ quarante lieues, de l'Est à l'Ouest, dans sa moindre largeur, & dans les endroits où elle est bornée par le Maissour: Car par-tout ailleurs elle n'a point d'autres bornes que la Mer, des deux côtés de la Presqu'Isle.

Gouvernement de ses divers Etats.

Les principaux Etats de cette grande Mission, sont les Royaumes de Carnate, de Visapour, de Bisnagar (i), de Canara (k) & de Golkonde. On ne parle point d'un grand nombre de plus petits Etats, dont quelquesuns ont déja été nommés, & qui appartiennent à des Princes, ou Seigneurs particuliers, pour la plûpart tributaires du Grand Mogol. A cette condition, on leur a laissé la conduite de leurs Provinces; mais ils sont dans une telle dépendance, que sur un simple soupçon, on les dépouille souvent de

(g) Lettre du P. Saignes, 3 Juin 1736. Rec. XXIV. pag. 185- à 265.

(b) Du 18 Janv. 1741. Rec. XXVI. pag.

i) Ou Bijanagaran, suivant le Missionnaire. (k) C'est le nom sous lequel le Pays est le plus connu; Le Père de la Lane lui donne celui d'Ikkeri, qui est le nom de la Capitale des Etats d'un petit Prince, située à l'Orient du Canara propre & des montagnes de Gate, par le quatorzième degré de latitude septentrionale, suivant la Carte de M. d'Anville.

1eur So leurs E vernen

LE Village les Peu rables, le Princ Ses Off due de vont fa y appli ils vien & quel ple, au dit le P en ont leur en parcequ font ob

> LE lieues d diens fe titre de Gouve cueillir que per qui ne f le font l les Offi ve-t'il bouc (n) près le

CES gui offi les Crit plus no parties côtés, Q 🛭 1

pire du Castes,

> & fuiv. 134. On

leur Souveraineté; de-forte qu'on peut dire qu'ils font moins les Maîtres de Relation ou leurs Etats, que les Fermiers des Maures, Officiers du Mogol, qui gou-

vernent le Pays, sous le titre de Nababs ou Vicerois.

inutiles,

ameux Pé-

miracles,

euple, en

e Nabab.

, bien ré-

passa ainsi

s au Pro-

Enfin, per-

ombé une

une irrup-

terres de

e font rap-

comme el-

e nous a-

eparoître ,

ans; c'est

levient in-

crire, ainsi

omorin &

ffairement

a Mitlion

ondichery,

logol. Du

infi par la

yaume qui

e différens

; de-forte

ins fa lon-

bindre lar-

ar-tout ail-

refqu'Isle.

vaumes de

Golkonde.

quelques-

Seigneurs

tte condi-

t dans une

ouvent de

e lui donne e la Capitale le à l'Orient

es de Gate, tude septen-

d'Anville.

leur

ce(g).

LE Pays est fort peuplé, & on y voit un grand nombre de Villes & de Villages. Il seroit beaucoup plus fertile, si les Maures ne fouloient pas Peuples. les Peuples par leurs continuelles exactions. Les Indiens sont fort misérables, & ne retirent presque aucun fruit de leurs travaux. Le Roi, ou le Prince de chaque Etat, a le domaine absolu & la propriété des terres. Ses Officiers obligent les Habitans d'une Ville à cultiver une certaine étendue de terrain qu'ils leur marquent. Au tems de la moisson, ces Officiers vont faire couper les grains, & les ayant fait mettre en un monceau, ils y appliquent le sceau du Prince & se retirent. Quand ils le jugent à propos ils viennent enlever les grains, dont ils ne laissent que la quatrième partie, & quelquefois moins, au pauvre Laboureur. Ils les vendent ensuite au Peuple, au prix qu'il leur plaît, fans que personne ofe se plaindre (1). C'est, dit le Père le Caron, un crime aux Particuliers d'avoir de l'argent: Ceux qui en ont l'enterrent avec foin; autrement on trouve mille prétextes pour le leur enlever. Les Princes n'exercent ces vexations sur leurs Peuples, que parceque les Maures lèvent, fur ces Princes, des impôts exorbitans, qu'ils sont obligés de fournir, sans quoi le Pays seroit mis au pillage (m).

LE grand éloignement de la Cour Mogole, qui est d'environ cinq cens lieues de Pondichery, contribue beaucoup à la manière dure dont les Indiens sont traités. Le Mogol envoye, dans ces terres, un Ossicier, qui a le titre de Gouverneur & de Général de l'Armée. Celui-ci nomme les Sous-Gouverneurs ou Lieutenans, pour tous les lieux considérables, afin de recueillir les deniers qui en proviennent. Comme leur gouvernement ne dure que peu de tems, ils se pressent fort de s'enrichir. D'autres leur succèdent qui ne sont pas moins avides. Aussi ne peut-on guères être plus misérable que le sont les Indiens de ces terres. Il n'y a de riches que les Officiers Maures, ou les Officiers Gentils qui fervent les Rois ou Princes particuliers; Encore arrive-t'il fouvent qu'on les recherche, & qu'on les force, à grands coups de Chabouc (n), de rendre ce qu'ils ont amassé par leurs concussions; de-sorte qu'après leur Magistrature ils se trouvent d'ordinaire aussi gueux que apparavant.

CES Gouverneurs rendent la justice sans beaucoup de formaties. Celui qui offre le plus d'argent, gagne presque toûjours sa cause; & par ce moyen la justice. les Criminels échapent souvent au châtiment que méritent les crimes les plus noirs. Ce qui arrive même affez communément, c'est que les deux parties offrant à l'envi de grandes sommes, les Maures prennent des deux côtés, sans donner satisfaction ni à l'une ni à l'autre.

QUELQUE grande que foit d'ailleurs la fervitude des Indiens, fous l'Empire du Mogol, ils ont la liberté de se conduire selon la coûtume de leurs Castes, ils peuvent tenir leurs assemblées, & souvent elles ne se tiennent les Chrétiens.

CARNATE. SUPPLEMENT. 1736. Misère des

> Concussions des Officiers

Venalité de

Etat des Gentils & leur haine contre

(1) Lettre du P. de la Lane, Rec. X. pag. 3

(m) Lettre du P. le Caron, Rec. XVI. pag. 134. On a vû ci-dessus, dans une Note, l'idée que le même Missionnaire donne de ces Prin-

(n) Gros fouet de courroyes, dont les coups sont extrêmement sensibles.

CARNATE. SUPPLÉMENT. 1736.

RELATION DU que pour rechercher & pour chasser ceux qui se sont faits Chrétiens. Leur haine est favorisée par les Maures. Ils en sont toûjours écoutés quand ils parlent contre les Missionnaires. Ils leur persuadent aisément qu'ils sont riches, & sur ces faux rapports les Gouverneurs les sont arrêter, & les retiennent long-tems dans d'étroites prisons. On en a vû plusieurs exem-

Villes du Carnate.

Cangibouram, fa Capitale.

Loix gravées fur des

lames de cuivre.

Observation fur ces

extraits.

ples dans nos précedens extraits. LES Villes, quoique grandes & fort peuplées, n'ont rien de la beauté ni de la magnificence de celles d'Europe; les maisons n'étant pour la plûpart que de terre, peu élevées & couvertes de paille (o). Cangivaron, ou Cangibouram (p), car on lui donne indifféremment ces deux noms, est la Capitale du Carnate (q). C'étoit autrefois, dit le Père Bouchet, une Ville célèbre, qui renfermoit dans ses murs plus de trois cens mille Habitans, si l'on en croit les Indiens. On y voit, comme ailleurs, de grandes Tours, des Pagodes, des Salles publiques & de fort beaux Etangs. Les Indiens assurent qu'on gardoit autrefois, dans une grande tour à Cangibouram, des lames de cuivre qui contenoient ce qui regardoit en particulier chacune des Castes, & l'ordre que les Castes différentes devoient observer entr'elles. Les Maures ayant presque entièrement ruiné cette grande & fameuse Ville, on n'a pû découvrir ce qu'étoient dévenues ces lames. Avant ce tems, s'il s'élevoit, parmi les Indiens, quelque dispute sur la Caste, ils alloient à Cangibouram, pour plaider leur cause devant les Brames dépositaires de ces loix; & encore aujourd'hui, que cette Ville commence à se rétablir, il y a dix ou douze Brames qu'on consulte souvent, & dont on suit les décissons. S'ils n'ont pas lû ces sor-

On n'emprunte, des Relations du Carnate, que ce qui peut servir à jetter du jour sur la Géographie & l'Histoire de cette Contrée, indépendamment des observations qui lui sont communes avec les autres Parties de la Presqu'Isle de l'Inde; & nous osons assurer, que par rapport à ces deux objets, nous n'en avons pas omis la moindre circonstance; de-forte qu'on trouvera ici, de fuite, le précis de quantité de détails qui sont répandus de côté & d'autre

tes de loix, du moins ils font mieux instruits que d'autres de la tradition (r).

dans une vingtaine de Volumes.

(0) Lettre du P. de la Lane, Rec. X. pag. 8 & suiv.

(p) Bouram, fignifie Ville.
(q) On a remarqué ci-dessus, pag. 447, que le P. Bouchet fait Tarcolan, Capitale du Royaume de Carnate; mais c'est peut-être une faute d'impression, puisque le même Missionnaire donne ici ce titre à Cangibouram, qui est située au Nord de la Rivière de Sadrafpatnam. Voyez la Carte de M. Bellin, qui s'accorde avec la première des Jésuites. La feconde, dreffée par M. d'Anville, quoique plus détaillée, n'offre point ce nom; Mais elle donne le titre de Capitale à Chettam pettou, qu'elle place au Nord-Ouest de Gingi; ce qui fait une grande différence. Tarcolan est aussi une grande Ville, située au Nord de Cangibouram, à la hauteur de Madras & de Saint Thomé, par le treizième degré de latitude septentrionale. Quoique les Lettres des Missionnaires Jesuites passent avec justice pour très-correctes, une vilaine faute d'impression y a mis cette Ville au troisième. Rec.

X. pag. 397. Au-reste, il est nécessaire d'avertir, que dans toutes ces remarques, nous n'avons point eû en vûe les belles Cartes ultérieures de M. d'Anville, sur-tout la dernière en deux feuilles, parce qu'on y viendra dans

(r) Lettres du P. Bouchet, Rec. XV. pag. 75. & Rec. XIV. pag. 332.

Alonnoyes,

tre.

Monn

le prix

le tem

de con

yes de

font co

cens ti

livres

l'Ecu c

La pro

c'est-à

un ma

C'est d

noye,

Quoiq

neo, 1

que, l

te que

les Pri

fage de

tendre

rins, l

cheuse

nent p

faire le

ze & v

mange

& fi la

pièces

pas fan

ver.

cus. s'en fa

L'o

LE

**ტტტტტტ:ტტტტტტტტ**ტზФФФФФФФФ

Monnoyes, ou diverses sortes de Pièces métalliques, de Coquilles 69 d'Amandes, qui passent pour Monnoyes dans toute l'Asie.

MONNOYES

**\UOIQU'ON** n'aît pas négligé cet important Article, dans toutes les Relations où les Voyageurs l'ont traité, il n'y a personne qui n'en trouve ici volontiers toutes les parties rassemblées sous un même titre. Mais les variations, qui font arrivées par degrés dans nos propres Monnoyes, obligent nécessairement de faire observer quel étoit en France le prix de l'or & de l'argent vers la fin du dernier siècle; c'est-à-dire, dans le tems où les lumières qu'on emprunte, ont été publiées. C'est un terme de comparaison, d'après lequel il sera facile de réduire toutes les Monnoyes des Indes à la valeur que les nôtres ont aujourd'hui.

LE Marc d'or, en 1679, & pendant quelques années suivantes, qui font celles des principales Relations de ce Volume, valoit en France quatre cens trente-fept livres neuf fous huit deniers; & celui d'argent, vingt-neuf livres six sous onze deniers. Le Louis d'or valoit onze livres dix sous, & l'Ecu d'or fix livres. Le Louis d'argent, ou l'Ecu, étoit de foixante fous. La proportion de l'argent fin, à l'or fin, étoit de quinze & un quart à un; c'est-à-dire, qu'il falloit quinze marcs & un quart d'argent fin, pour payer

un marc d'or fin (a).

L'ORDRE qui paroît le plus naturel, est de commencer par l'Arabie. C'est dans cette Région qu'on fabrique particuliérement l'espèce de Mon- d'Arabie. noye, qui se nomme Larin, & qui est une des plus anciennes de l'Asse. Quoique, depuis Bagdad jufqu'aux Isles de Ceylan, de Celebes & de Borneo, tout le Commerce se fasse par larins, sur-tout le long du Golfe Persique, les larins, suivant Tavernier, ne sont proprement Monnoye couran- Demis-larins. te que dans les trois Arabies, & à Balfora. Leur titre est celui de nos écus. Cinq larins, ou dix demis-larins, valent nôtre écu. Cependant il s'en faut environ huit sous qu'ils ne le pèsent. C'est ce que les Emirs, ou les Princes d'Arabie, prennent pour leur fabrique, ou leur profit, au paffage des Marchands qui se rendent en Perse ou aux Indes. Ils viennent attendre les Caravanes, pour prendre leurs droits, & faire changer, en larins, les écus, les piastres, ou les ducats d'or: tyrannie d'autant plus fâcheuse pour les Marchands, que l'adresse & la violence ne peuvent les sauver. Si les Emirs voyent qu'on ne leur propose rien à changer, ils ne prennent point leurs autres droits; & feignant que le tems leur manque, pour faire les comptes, ils entreprennent des parties de chasse, qui durent quinze & vingt jours, pendant lesquelles de malheureux Etrangers languissent & mangent leurs provisions, fans aucune ressource pour en trouver d'autres: & si la Caravane vouloit passer, sans payer les droits, elle seroit taillée en pièces, elle perdroit ses chameaux & toutes ses marchandises; ce qui n'est pas sans exemple. Tavernier raconte que, dans un de ses Voyages, il

Monnoyes

Larins &

(a) Le Blanc, Traité historique des Monnoyes, pag. 392 & 417.

 $\mathbf{Q}$  q q 3

Alonnoyes,

ns. Leur

quand ils u'ils sont

r, & les

rs exem-

beauté ni

a plûpart

ou Cangi-

ı Capitale

lèbre, qui

en croit Pagodes,

ju'on garde cuivre

s, & l'orires ayant

pû décou•

oit, parmi

ram, pour

encore au-

ze Brames

lû ces for-

lition (r).

ir à jetter

nment des Prefqu'Ifle

ets, nous

uvera ici, & d'autre

u Nord de

Madras & de

egré de lati-

Lettres des

avec justice faute d'im-

isième. Rec.

avertir, que

ous n'avons ultérieures

dernière en

iendra dans

ec. XV. pag.

MONNOYES DE L'ASIR.

fut arrêté par un de ces Princes, l'espace de vingt & un jours; après lesquels il se trouva fort heureux d'en être quitte, en lui donnant tout ce qu'il demandoit. Si les larins avoient le poids des Monnoyes pour lesquelles on les prend, un Marchand n'auroit à se plaindre que d'une cérémonie fort incommode; mais, enfuite, étant obligé, lorsqu'il arrive aux Indes, de porter ses larins à la Monnoye (b), il perd nécessairement huit sous sur chaque écu; c'est-à-dire, quatorze & demi pour cent.

Monnoyes de l'Indoustan.

Rouples d'or & d'argent.

Tour l'or & l'argent, qui entre sur les Terres du Grand Mogol, est rafiné au dernier titre, avant que d'être battu en Monnoye de l'Empire, qui porte le nom de Roupie. La roupie d'or pèse deux gros, un quart & onze grains, & vaut, dans le Pays, quatorze roupies d'argent. Ainsi la roupie d'or revient à vingt-une livres de France, & l'once d'or à cinquante-huit livres quatre deniers. Cet or est de la finesse de celui que nous estimons cinquante-quatre livres l'once. En apportant de cet or en lingots, ou en ducats d'or de l'Europe, on a toûjours sept & un quart pour cent de profit, si l'on peut éviter de payer les droits aux Douanes. La demie-roupie d'or revient à dix livres dix fous, & le quart à cinq livres cinq fous. Anciennement la forme des roupies étoit quarrée. Elle est ronde aujourd'hui. Quoique la roupie d'argent se compte à trente sous, elle ne pèse que trois gros; & nos pièces de trente sous pèsent trois gros & demi, quatre grains; mais la roupie est de meilleur argent. En un mot, ceux qui entendent le Commerce, & qui portent d'ici de l'or ou de l'argent, fur les Terres du Grand Mogol, ont toûjours sept ou huit pour cent de gain, s'ils peuvent éviter les Douanes; car, en payant les droits, ce profit s'y trouve employé. Il y a des demies-roupies d'argent, qui reviennent à quinze fols; des quarts, à sept sous & demi; & des huitièmes, à trois sous neuf deniers.

Pièces de cuivre.

Pechas.

Coquilles.

Mamoudis.

Amandes.

Les Monnoyes de cuivre de l'Indoustan, ont différens noms, & valent plus ou moins, fuivant la quantité de cuivre qu'on apporte à la Monnoye. Ordinairement, la plus grande vaut deux sous de nôtre Monnoye; celle qui fuit, un fou; & celle d'après, qu'on nomme Pecha, fix deniers.

Les Koris, ou les Coquilles, font en usage aussi dans l'Indoustan. Comme elles viennent des Maldives, plus on est proche de la Mer, plus on en donne pour le pecha; & le nombre ordinaire est de cinquante à soixante.

Les Mamoudis & les demis-mamoudis, qui font des pièces d'argent, n'ont cours que dans la Province de Guzarate. Cinq mamoudis passent pour un écu. Les koris ne font pas reçus dans cette Province: mais on y reçoit une forte de petites Amandes, qui viennent des environs d'Ormus & des Déserts du Royaume de Lar. Quarante valent le pecha; & quelquefois quarantequatre, suivant la quantité de ces amandes qu'on apporte dans le Pays. Les arbres, dont elles sont le fruit, n'en produisant pas toûjours la même quantité, cette Monnoye hausse ou baisse à proportion; & les Changeurs y trouvent leur compte. Les amandes font dans leurs coquilles. Il n'est pas

(b) C'est ce qu'on a vû dans toutes les Relations.

à crait amer (

EN qui on tou-cha jouit c en cu grande la Nat que di il y a auffi le mirabl les Ha & fans Monn pèse q fix & devier valeur cuivre

> celles fadeur ce Got en élép pôt co plus lo depuis grés di charge bremei foûmet pour u

LE

delà d

LE battre qu'on quart c terres

(c) V la figure l'Edition étoit ma R. d. E. à craindre que les enfans les cassent pour manger le noyau; car il est plus

amer que la coloquinte (c).

près lef-

t ce qu'il

uelles on

e fort in-

, depor-

fur cha-

ngol, eft

Empire,

quart &

Ainsi la

cinquan-

que nous

n lingots,

r cent de

emie-rou-

cing fous.

e aujour-

e ne pèse

emi, qua-

ceux qui

gent, fur

de gain,

profit s'y

nt à quin-

fous neuf

1s, & va-

orte à la

tre Mon-

Pecha, fix

an. Com-

ler, plus

nte à soi-

ent, n'ont

pour un

reçoit une

es Déferts quarante-Pays. Les

eme quan-

angeurs y

l n'est pas

ENTRE les Princes tributaires du Grand Mogol, on en compte plusieurs qui ont le droit de faire battre Monnoye. Le Pays, ou le Royaume de Matou-cha, qui est au Nord d'Agra, & renfermé dans de hautes montagnes, tes du Mogol. jouit de ce privilège. Son principal Commerce, avec ses voisins, consiste en cuivre, dont il a deux mines fort abondantes, qui fournissent la plus Massucha. grande partie de l'Indoustan, d'où il tire du sel en échange. Ce sel, que la Nature a refufé aux Peuples de Matou-cha, leur coute fort cher; parceque du lieu dont il leur vient, qui est sur la Côte des Indes, vers Baçaïm, il y a quatre mois de chemin. Il se transporte sur des bœufs, qui rapportent aussi le cuivre. Matou-cha produit d'excellent bled, de bon raisin, d'admirables fruits, toutes fortes de bestiaux, du lapis & des grenats: mais les Habitans, qui font tous idolâtres, regrettent amérement d'être fans fel & fans riz; deux marchandifes précieuses à leur Religion. La principale Monnoye de Matou-cha est d'argent, au même titre que la roupie, & ne pèse qu'un gros, & dix-neuf grains. La différence, dans le cours, est de fix & demi pour cent. Plus on avance vers le Nord, plus l'or & l'argent deviennent chers. Les pièces de cuivre du même Pays (d) n'ont que la valeur du pecha, quoiqu'elles foyent de la moitié plus péfantes; [mais le cuivre n'en est pas si bon.

Le Raja de Parta Jajoumola est un des plus grands Princes qui soyent au-Ses terres sont droit au Nord de Patna, & touchent à joumola. delà du Gange. celles du Roi de Boutan. Tous les ans, il est obligé d'envoyer un Ambassadeur au Gouverneur de Patna, avec un présent de vingt éléphans, que ce Gouverneur fait au Grand Mogol. Ses principales richesses consistent en éléphans, en musc & en rhubarbe; & manquant de sel, il lève un impôt considérable sur celui qui se consume dans son domaine, ou qui passe plus loin. Tout ce fel vient des terres du Grand Mogol & se transporte depuis la Côte maritime, jusqu'à cinquante, & même à cinquante-cinq degrés du Nord. On en charge plus de quinze cens mille bœufs; & chaque charge, fortant des falines, paye une roupie, au Mogol, pour passer librement par toutes ses terres. Cette nécessité seule a forcé le Raja de se soûmettre au tribut. Sa Monnoye, qui est une espèce de roupie, passe

pour une des plus belles des Indes (c).

Le Raja d'Ugen, Pays entre Brampour, Seronge & Amadabath, fait battre une Monnoye d'argent, qui n'a de cours que sur ses terres, & d'Ugen. qu'on rejette même sur celles du Grand Mogol. Elle passe pour un quart de roupie; mais l'argent en est bas. On fabrique aussi, dans les terres de ce Prince, des pechas de cuivre de six deniers, qui ont cours dans

Monnoves DE L'ASIE.

Diverses Monnoyes P.vs de

Monnoyes

<sup>(</sup>c) Voyez la Planche Ire., qui représente la figure de toutes ces Monnoyes. Dans l'Edition de Paris, le quart de roupie d'or étoit marqué pour la demie roupie d'argent.

<sup>(</sup>d) Planche II. No. 1., est la Monnoye d'argent; & N°. 2., la Monnoye de cuivre de Matou-cha. R. d. E. (e) Même Planche, Nos. 3 & 4. R. d. E.

Monnoves de l'Asie. les Etats du Mogol jusqu'aux Portes d'Agra. Les koris y sont la plus petite Monnove (f).

Monnoyes de Golkonde, de Vifapour, de Carnate & de Velouche.

On peut s'en rapporter hardiment au témoignage de Tavernier, sur ces espèces d'or qu'on nomme Pagodes, & qui n'ont proprement cours que dans les terres de Golkonde, de Visapour, de Carnate & de Velouche (ou plutôt Velour). Son principal Commerce l'ayant conduit plusieurs fois aux Mines de Diamans, il s'étoit vû dans la nécessité d'approfondir parsaite-

ment la valeur d'une Monnoye, dont il faisoit un usage continuel. Toutes les pagodes, dit-il, quoique de figures différentes, ont la même valeur dans ces différens Pays, & doivent être du poids de nôtre demie pistole; mais

Différence des vieilles pagodes & des nouvelles. l'or est à plus bas titre. Cependant, quoique l'once ne vaille pas plus de quarante-deux à quarante-trois livres, elle ne laisse pas de passer pour quatre roupies (g). Aussi lui parut-il que c'étoit la meilleure Monnoye qu'on pût porter aux Mines. Il distingue les vieilles pagodes, des nouvelles. Les premières sont du tems que les Rajas étoient Maîtres de Golkonde, & n'ont qu'une petite marque d'un côté (b). Elles sont de même poids que les nouvelles; mais, quoiqu'elles ne soyent pas de meilleur or, elles sont quelquesois plus estimées de vingt à vingt-cinq pour cent. La raison qu'il en apporte, c'est que les Cherafs, c'est-à-dire les Changeurs, qui sont tous

en apporte, c'est que les Cherafs, c'est-à-dire les Changeurs, qui sont tous idolatres, ont la superstition de croire que si cette Monnoye étoit resondue, le Pays seroit menacé de quelque desastre; & dans cette crainte, ils donnent au Roi de Golkonde, en cerraines années, jusqu'à vingt mille pagodes, pour obtenir qu'il ne la fasse pas resondre. Mais ces vieilles pagodes n'ont cours que dans le seul Royaume de Golkonde. Tavernier croit au

n'ont cours que dans le seul Royaume de Golkonde. Tavernier croit au fond que l'intérêt des Cherafs y a plus de part que leur superstition. Dans tout ce Royaume, on ne parle, dit-il, que de vieilles pagodes pour le Commerce: non qu'il ne soit également permis de faire les payemens en pagodes neuves, ou en roupies; mais ceux qui reçoivent des pagodes neuves, ou des roupies, trouvent toûjours le moyen de gagner un quart, ou un demi, & quelquesois un pour cent, sous prétexte que ces nouvelles

Anglois & des Hollandois. D'un autre côté, si le payement se fait en vieilles pagodes, le Cheraf est encore plus sûr de quelque prosit, parcequ'en payant l'intérêt ordinaire, pour l'argent qui lui reste entre les mains (i),

Monnoyes font de Visapour, ou de Carnate, ou de Velouche, ou des

il a mille moyens de le faire valoir à son avantage (k).

(f) Même Planche, Nos. 5 & 6. R. d. E. (g) C'est la pagode, qui passe pour quatre roupies, & non l'once, comme M. Prevost

femble ici le comprendre. R. d. E. (b) Même Planche II. No. 1. Ce font ces vieilles pagodes des Rajas; 2., celles du Roi de Golkonde; 3 & 4., du Roi de Visapour; 5 & 6., du Raja de Carnate; 7 & 8., du Raja de Velouche. Nos 9. 10. 11 & 12.

ce font des demies-pagodes de ces Rois & de ces Rajas. R. d. E.

(i) Il ne se fait point de payement consi-

dérable, sans un Cheraf, qui le reçoit, & qui garde la somme entre ses mains, si les Vendeurs n'en ont pas besoin sur le champ; en leur payant l'intérêt sur le pied de huit pour cent par an [ & quelquesois jusqu'à douze], ne gardàt-il l'argent que deux jours. Il arrive de-là que les Cherass ont toujours la plus grande partie de l'argent du Royaume, & que malgré l'intérêt qu'ils en payent, ils y sont de très-grands prosits. Tavernier, pag. 10.

 $O_N$ 

vernier, pag. 10.

(k) Le détail de ces moyens est instruc-

Profit des Cherafs ou des Changeurs. ľ.

plus pe-

r, fur ces cours que buche (ou s fois aux parfaitealeur dans ole; mais pour qua-oye qu'on nouvelles. konde, & poids que elles font ison qu'il font tous refondue, , ils don-nille pago-es pagodes r croit au es pour le emens en s pagodes un quart, nouvelles , ou des it en vieilparcequ'en hains (i),

ON

e reçoit, & nains, fi les ir le champ; pied de huit s jusqu'à dous deux jours ont toujours t du Royau-pu'ils en paprofits. Ta-

est instructif.

## MONNOYE D'ARABIE, || ARABISCHE MUNT.





MONNOYES DES ETATS DU GRAND MOGOL.



MUNTEN VAN DE STAATEN DES GROOTEN MOGOLS.

Roupie d'Or.

Goulde Ropy.

Demic Roupie d'Or.

2 de Roupie d' Demie Roupie d'Or. Goude Halve Ropy.



A de Roupie d'Or.





Roupie d'Argent, Zilvere Ropy.









Demie Roupie d'Argent. Zilvere Halve Ropy.



de Roupie d'Argent. Zilvere Ropy.





g de Roupie d'Argent, g Zilvere Ropy.





Quatre Pechas de Cuirre. Vier Koopere Pechas Stuk.





Deux Pechas de Cuirre. Twee Koopere Pechas Stuk.







Coris ou Coquilles, Corys of Schelpen:







Demi Marroudi. Halve Vamoedi.



Amande. Amandel



LS.

Prie d'Or.

Ropy.

d'Argent.

Querre, Pecha

nande. andel.

N.ºI.

Monnoyes d'un Roi et de deux Rajas, tous trois Tributaires du Grand Moge!.

Munten van eeuen Koning en van twee Radjas, alle drie aan den Grocen Mogol cynsbaar

















Espèces d'Or qu'on nomme Pagodes.
Goude Specien Pagoden genaamt,

























Fanos - Fanums:











d' 2' S Lines

Nº II.

en ut & de quinz qui re Benga Mont

tout of toire qu'on rien à

tif. Pr tes les dées l'u parts. fées qu plus de de dem parcequie merv pagodes les rogs légitime cer par & tirent qu'à la beaucou fur le fa tre, par qui gag près avo trous av bien fer extrême cette rai ment, f & quand pièces, est de d qu'il se Cheraf par cent plique s nombre me est li le payen yer, il r à celui q

reconnoi les espèc XIII

me Chan

MONNOTES DE L'ASIE.

On verra, dans la Figure, une autre Monnoye de Commerce, qui est en usage dans les mêmes Pays, & qui se nomme Fanos (1). Elle est d'or, & de différens titres. Il y en a de six pour un écu, & d'autres de dix à quinze, entre lesquelles il s'en trouve de fort bas aloi. C'est la Monnoye qui règne sur la Côte de Coromandel, depuis le Cap de Comorin jusqu'au Bengale; avec les pechas de cuivre, & les koris, qui fervent de petite

Quoique Tavernier ne doive être consulté qu'avec, précaution, dans tout ce qu'il rapporte d'historique, on ne peut rejetter absolument l'histoire des roupies qui représentent les douze Signes du Zodiaque, telle qu'on la trouve au Tome II. de ses Voyages, pag. 24. On ne changera

rien à ses termes.

qui portent les douze Signes du Zodiaque.

Histoire des roupies

" SUL-

tif. Premièrement, le Cheraf examine toutes les vieilles pagodes; & les ayant regardées l'une après l'autre, il en fait cinq ou six parts. Il dit des unes qu'elles sont plus u-fées que d'autres, parcequ'elles ont passé par plus de mains; Aux autres, c'est un déchet de demi pour cent, ou d'un quart, &c., parcequ'elles ont été forées. C'est une cho-le merveilleuse que ce forage. Comme les pagodes sont fort épaisses & qu'on ne peut les rogner, ceux qui cherchent un profit illégitime, se servent d'un foret, pour les percer par le bord, jusqu'à la moitié, ou plus, & tirent quelquefois de l'or d'une pièce jusqu'à la valeur de deux ou trois fous. Avec beaucoup de précaution pour n'être pas pris fur le fait, ils préfèrent ce métier à tout autre, parcequ'il y a peu d'Artisans aux Indes qui gagnent plus de trois sous par jour. A-près avoir tiré le foret, ils frappent sur les trous avec un petit marteau, & les savent si bien fermer, qu'il faut avoir une expérience extrême pour découvrir la fraude. C'est par cette raison qu'on ne reçoit jamais de payement, sans faire voir les espèces au Cheraf : & quand il ne regarderoit que deux ou trois pièces, le moindre salaire, pour sa peine, est de deux liards ou d'un sou. 2°. Lorsqu'il se fait un payement considérable, le Cheraf met les pagodes, par cinquante ou par cent, dans de petits sacs auxquels il applique son cachet, & sur le sac est écrit le nombre des pagodes qu'il contient. La fomme est livrée dans cet état à celui qui reçoit le payement. Quand celui-ci veut l'employer, il n'ouvre point les facs pour la donner à celui qu'il paye. On fait appeller le même Changeur qui a cacheté les sacs, & qui, reconnoissant son cachet entier, répond que les espèces sont bonnes. Elles passent ainsi

des années entières, sans que les sacs soyent ouverts. Mais chaque fois qu'ils changent de mains, on envoye chercher les mêmes Cherafs, qui tirent toûjours quelque chose pour cent de leur visite. Cependant il est plus ordinaire, dans les intervalles, de leur laisser la somme entre les mains pour en tirer d'eux l'intérêt. 3°. Voici comment ils la font valoir à leur profit : c'ett l'usage du Pays que les gens de guerre y soyent payés tous les mois; mais la plupart n'attendent pas que le mois soit sini & viennent prendre leur argent chez les Cherafs, qui en font le décompte à dix-huit & vingt pour cent ; joint qu'ils les payent en pagodes auxquelles il y a quelque chose de manque. S'il y a quelque gros diamant à vendre, ou quelque beau rubis, ils ne l'ignorent pas long-tems, & bien tôt ils trouvent le moyen de l'avoir en gage. Les Marchands, qui arrivent du Pegu & des autres lieux, doivent ordinairement quelque chose; & comme les Loix obligent de payer dans la quinzaine, du jour que le Marchand est forti du Vaisseau, il met en gage ce qu'il a de plus précieux, pour satisfaire ceux qui ont contribué aux fraix du Vaisseau, ou qui lui ont prêté de l'argent pour ses emplétes. Ensuite il vend ses autres marchandises, pour payer le Cheraf, auquel il a fait des emprunts à fon arrivée. Ceux qui travaillent aux Mines de diamans, & les Marchands qui les afferment, ont peu de belles pierres qu'ils ne vendent à ces Changeurs, parcequ'ils font fûrs d'y trouver de l'argent comptant. Souvent ils les leur donnent en gage, jusqu'à-ce qu'ils ayent trouvé des Marchands pour les acheter. Ibidem.

(1) Même Planche II. Nos. 13. 14. 15.

16 & 17. R. d. E.

XIII. Part.

Rrr

Monnoyes DE L'ASIE.

", Sultan Selim, dit-il, nomme Jehan-Guir, neuvième (m) Empereur des " Mogols, avoit une vive tendresse pour une de ses semmes, qui en étoit digne aussi par son rare mérite (n). Elle avoit beaucoup d'esprit. El-" le étoit belle, libérale, & si adroite à ménager l'humeur du Souverain. " que non-seulement il ne pouvoit vivre sans elle, mais qu'elle étoit en possession de tout obtenir de lui. Elle avoit deux noms: celui de Nour-Gehan-Begum, qui signifie Princesse, lumière du Monde; & c'étoit le nom ,, qui étoit fur fon cachet: l'autre étoit Nour-Mahal, qui fignifie, lumière du " Serrail. Elle fut coûjours grande Ennemie des deux fils du Roi, particuliè-" rement du second, appellé alors Sultan Kourom, ou Corone (o), & qui depuis étant monté sur le Trône, se sit nommer Cha-Jehan. Il s'opposoit à tous les desseins de cette Princesse, qui de son côté gouvernoit si bien l'esprit du Roi, qu'elle le portoit à se tenir la plus grande partie de l'année en " campagne, foulevant, fous main, contre lui, quelques Rajas des frontières, pour l'obliger d'aller à la guerre & l'éloigner de ses fils. Dans les vûes de son ambition, elle crut ne pouvoir éterniser plus sûrement sa " mémoire, qu'en faisant fabriquer, en son nom, quantité de Monnoye, dont la marque fût différente de celle qui est en usage dans l'Indoustan. Elle n'auroit jamais réussi dans son dessein, si le Prince Kourom eût été à la Cour; mais elle prit le tems que le Roi avoit fait crever les yeux à Sultan Kofrou (p) (q), fon fils aîné, après l'avoir pris les armes à la main dans l'intention de le chasser du Trône. Kourom ayant été envoyé avec une puissante Armée contre le Roi de Vitapour qui remuoit, Nour-Mahal, qui fe vit délivrée de ceux qui pouvoient la traverser dans fes desseins, prit cette occasion pour redoubler ses flatteries auprès de Jehan-Guir. Un jour que le vin l'avoit rendu fort gai, & qu'il avoit pris beaucoup de plaisir à la voir danser, il lui avoua qu'il l'aimoit plus que toutes ses autres femmes, & que sans elle il seroit mort de chagrin, après l'audace criminelle de son fils, qui avoit voulu le détrôner. S'il est vrai, (m) C'étoit le dixième. R. d. E.

(n) Les Auteurs rapportent fort différemment l'origine & l'élévation de cette Princesse. L'opinion la plus reçue est qu'elle étoit fille d'un des principaux Seigneurs de la Cour, nommé Etbamandaulet, ou Etimen - Doulet, qui ayant suivi le parti du malheureux Sultan Cofrou contre Selim, ou Gehan Guir fon Père, ne racheta sa vie qu'en payant une somme de deux mille leks de roupies. Sa fille, nommée Meer - Metsia, veuve de Cheeraf-Chan, alloit souvent chez la Sultane Rockia, Mère du Mogol, qui ne pouvoit se passer d'elle. Le Mogol la rencontra un jour dans son Serrail, où la Sultane l'avoit fait entrer avec sa fille, qui n'étoit agée que de cinq ou fix ans. Ce

Monarque lui leva son voile, & lui dit qu'il

vouloit être le Père de sa fille. Sa passion

devint si forte pour Meer - Metsia, que peu

de tems après il la fit demander en mariage à Ethamandaulet son Père, & la prit pour femme, avec les solemnités ordinaires, changeant fon nom de Meer-Metsia, en celui de Nour-Mabal, dont la signisication est connue. Ethamandaulet, de prifonnier qu'il étoit, fut fait Premier Minis-tre, & les principales charges de la Cour tombèrent entre les mains d'Ajapb-Chan fon fils, & de ses autres parens, R. d. E.

, lui

re 99

fou

for

dro

feig

jou.

loit

pot

mê

voi

àlı

am

l'on "

une

si g

pre

les. 99 Il n

fécr

ces que

qua le e

me de l

pièc

des qui "

le e

en l

le c

ren

Sult

m'o

rev

cute 99

qu'e

d'or

non

de

avo

fon

, rec

99 cou

99

(o) C'étoit le troissème. R. d. E. (p) D'autres le nomment Coronfros. (q) C'est un fait dont Thomas Rhoene dit pas le mot, quoiqu'il eût même parle à ce Prince. Dautres pretendent que Gehan-Guir son Père, pour l'aveugler, lui fit distiller, dans les yeux , du jus d'Atek, qui n'eût pas l'effet de lui faire perdre entièrement la vûe. R. d. E.

Monnoves de l'Asie.

, lui dit-elle, que je vous sois si chère, vous m'accorderez ce que je dési-" re depuis long-tems avec la plus vive passion, qui est de pouvoir regner n fouverainement l'espace de vingt-quatre heures. Cette demande surprit , fort le Roi, & le rendit triste pendant quelques jours. Cependant l'a-" droite Nour-Mahal s'efforçoit de le réjouir par de nouveaux plaisirs, & " feignoit de ne pas s'apperçevoir de son chagrin. Ensin, le cinquième jour de la demande, ne pouvant résister à sa passion, il lui dit qu'il al-" loit se retirer pour vingt-quatre heures, & que dans cet intervalle elle , pouvoit monter sur le Trône, pour commander souverainement. En , même-tems, il fit venir, en sa présence, tous les Grands qui se trou-», voient à la Cour, auxquels il donna ordre d'obéir à Nour-Mahal comme " à lui-même. Il y avoit long-tems qu'elle avoit fait ses préparatifs, en , amassant, en sécret, quantité d'or & d'argent dans toutes les Villes ou , l'on bat Monnoye, & faisant fabriquer tous les coins. C'est assurément " une chofe surprenante, qu'une femme aît sçu conduire si adroitement un " si grand dessein, qu'elle aît pû faire graver vingt-quatre coins, & tenir " prets, tant en or qu'en argent, plus de deux millions dans toutes les Vil-, les, fans que jamais, ni le Roi, ni les Grands en ayent rien découvert. , Il n'y avoit que les seuls Maîtres des Monnoyes qui eussent part à son " fécret. Elle avoit sçu les gagner par des bienfaits & de grandes espéran-" ces, se tenant comme assurée d'obtenir un jour sa demande, & jugeant ,, que si tout n'étoit prêt, elle ne pourroit exécuter son dessein dans vingt-, quatre heures. Le jour étant donc venu qu'elle s'assit sur le Trône, el-", le envoya promptement des Couriers par toutes les Villes du Royaume, , avec ordre de battre des roupies, tant d'or que d'argent, jusqu'à la som-" me qu'elle avoit amassée. Il faut remarquer que toutes les Monnoyes " de l'Indoustan n'ont que des caractères du Pays, des deux côtés de la ,, pièce; mais cette Princesse sit mettre, de chaque côté des siennes, un " des douze Signes du Zodiaque; ce qui est contre la loi de Mahomet, , qui désend toutes fortes de représentations d'hommes & d'animaux. El-", le eut ce respect pour le Roi, qu'au revers des pièces, elle sit mettre, ,, en lettres Arabes, le nom de Jehan-Guir avec le fien, & celui de la Vil-, le où les roupies avoient été battues. Quand le Roi & les Grands sçu-,, rent la chose, ils furent extrêmement étonnés, mais particulièrement " Sultan Kourom, ennemi mortel de Nour-Mahal. Quelques gens du Pays " m'ont affuré qu'il en perdit d'abord l'esprit, & qu'il eut de la peine à " revenir d'une si grande surprise. Mais la chose sut si promptement exé-" cutée, sur-tout dans le lieu où elle étoit alors, que deux heures après , qu'elle fut sur le Trône, elle fit jetter au Peuple quantité de ces pièces " d'or & d'argent, qui pendant le règne de Jehan Guir ont toûjours eu " cours & passé pour des roupies. Lorsque Sultan Kourom, qui prit le , nom de Cha-Jehan, eut succedé à son Père, il sit désense, sous peine ,, de la vie, d'employer de ces roupies. Il fut ordonné à tous ceux qui en , avoient, tant d'or que d'argent, de les porter à la Monnoye, pour en , recevoir la valeur & y être fondues. De-la vient qu'à présent elles ont fort rares, particulièrement celles d'or, & entr'autres deux ou trois Rrr 2

pereur des ni en étoit prit. El-

I.

ouverain, e étoit en i de *Nour*particulièe qui de-

ppposoit à ien l'esprit l'année en es frontiè-

Dans les rement fa Monnoye, Indoustan. m eût été es yeux à

ermes à la été envoremuoit, erfer dans

auprès de avoit pris plus que rin, après

l est vrai,
,, lui
r en maria& la prit
és ordinaier-Metsia,

er-Metsia, t la signisilet, de prinier Minisde la Cour

Afapb - Chan R. d. E. E. nfroe. Rhoene dit parle à ce

ie Gehanui fit distilqui n'eût èrement la MONNOYES DE L'ASIE.

Monnoyes des Portugais aux Indes Orientales, ,, que l'on ne trouve que mal-aisément, ayant payé pour une jusqu'à cent ,, écus (r)".

La Monnoye d'or, que les Portugais font battre à Goa, est de meilleur titre que celui de nos Louïs, & pèse un grain de plus que nôtre demiepistole. Ils affectent de la tenir fort haute (s), afin qu'elle ne sorte point du Pays. On l'appelle Saint-Thomé (t). Autresois, lorsqu'ils avoient le Commerce du Japon, de Macassar, de Sumatra, de la Chine, avec celui de Mosambique, qu'ils ont encore, on admiroit la quantité de cette Monnoye d'or, qu'ils faisoient battre, & celle des ouvrages d'or qui se fabriquoient dans toutes leurs Villes; mais sur-tout de ces ouvrages de filigrane, qu'ils envoyoient aux Pays étrangers, & jusqu'aux Indes Occidentales, par la voye des Philippines. Mais, depuis que Mosambique est presque le seul Pays qui fournisse de l'or à Goa, ils craignent qu'il n'en sorte en espèces mêmes. Outre les Monnoyes étrangères, ils ont d'ailleurs des pièces d'argent, qu'ils nomment Pardos, & qui passent pour la valeur de vingtsept sous de France. Les petites Monnoyes de cuivre & d'étain sont aussi fort communes à Goa, & s'ensilent comme celles du Tonquin & du Japon.

Monnoye Angloife aux Indes.

Les Anglois ont fait battre affez long-tems, dans leur Fort de Madras, des pagodes d'or, comme celles des Rois & des Rajas du Pays. Elles étoient de même poids, de même titre, & de même valeur. Ils [ne faifoient auparavant point battre de Monnoye d'argent ni de cuivre (v),] parcequ'ils trouvoient plus de profit à porter, dans leurs Comptoirs, de l'or d'Angleterre. Mais, après le mariage de Charles II, avec une Princesse de Portugal, qui lui donna le Fort de Bombay pour une partie de son Douaire, ils prirent le parti de faire battre, dans ce Fort, de la Monnoye d'argent, de cuivre & d'étain. A la vérité, cette Monnoye n'a jamais eu de cours à Surate, ni dans toute l'étendue des terres du Grand Mogol & des autres Puissances des Indes. Elle ne passe qu'entre les Anglois du Fort même, & jusqu'à deux ou trois lieues dans les Terres, ou dans les Villages de la Côte. Les Paysans, qui leur apportent leurs denrées, reçoivent

(r) Voyez la Planche III. Valentyn avoit vû, avec étonnement, toutes ces roupies, en or & en argent, dans le magnifique Cabinet de Médailles antiques, Grecques, Romaines & autres, de M. Jacob de Wilde à Amfterdam. Il est rare de trouver une seule de ces pièces d'or; combien plus difficile n'estil pas de les rassembler toutes, avec celles d'argent, parsaitement bien conservées? M. Camper, de Leide, en avoit douze d'or & six d'argent. M. Van den Burg, Avocat à la Haye, possedoit aussi douze des premières, de même que M. Dieriks, autresois Directeur à Surate, & M. Otto Luca, sameux Négociant à Hambourg. Ce sont là presque les seules roupies d'or & d'argent de cette Princesse, qui sussemble de Europe,

quoiqu'il puisse vraisemblablement s'y en trouver encore beaucoup d'autres. Les Curieux qui en ont, & ceux qui auront occasion de s'en procurer quelques unes, liront cette Note avec plaisir. R. d. E.

(s) Tavernier dit que pendant qu'il étoit à Goa, le Saint Thomé valoit quatre roupies d'argent, ou six francs de nôtre Monnoye.

(t) Voyez la figure de cette Monnoye, au bas de la même Planche III. R. d. E.

(v) Au · lieu des mots qu'on renferme ici entre deux crochets, l'Edition de Paris porte, qu'ils avoient d'abord négligé cette resjource; ce qui veut dire précisément le contraire. R. d. E.

II.

ıfqu'à cent

de meilleur otre demiele ne forte l'ils avoient e, avec ceté de cette or qui fe fages de filis Occidenue est presen forte en des pièces de vingtétain sont quin & du

e Madras,
Elles és [ne faivre (v),]
ptoirs, de
une Prinrtie de fon
Monnoye
jamais eu
Mogol &
is du Fort
les Villareçoivent
vo-

ent s'y en es. Les Cuuront occaunes, liront

t`qu'il étoit quatre rouôtre Mon-

Monnoye, R. d. E. enferme ici e Paris porette resourai-



Monnoyes qui représentent les douze Signes du Zodiaque. Munten vertoonende de twaalf Tekens van den Zonnekring.

























Revers de toutes ces pieces portant les noms du Roi, de la Reine, et de la Ville où elles ont été battues. Weerzyde van alle deeze Stukken, inhoudende de Naamen van den Koning, van de Koningin, en van de Stad daar die gesslaagen zyn.





o Honnoyes d'Or d'Argent et de Curre, que les Fortuguis font battre aux Indes Orientales.
Goude, Zilvere en Kopere Munten die de Portugeessen in Oost-Indien doen flaan.





9.7.8. direce

Nº III.

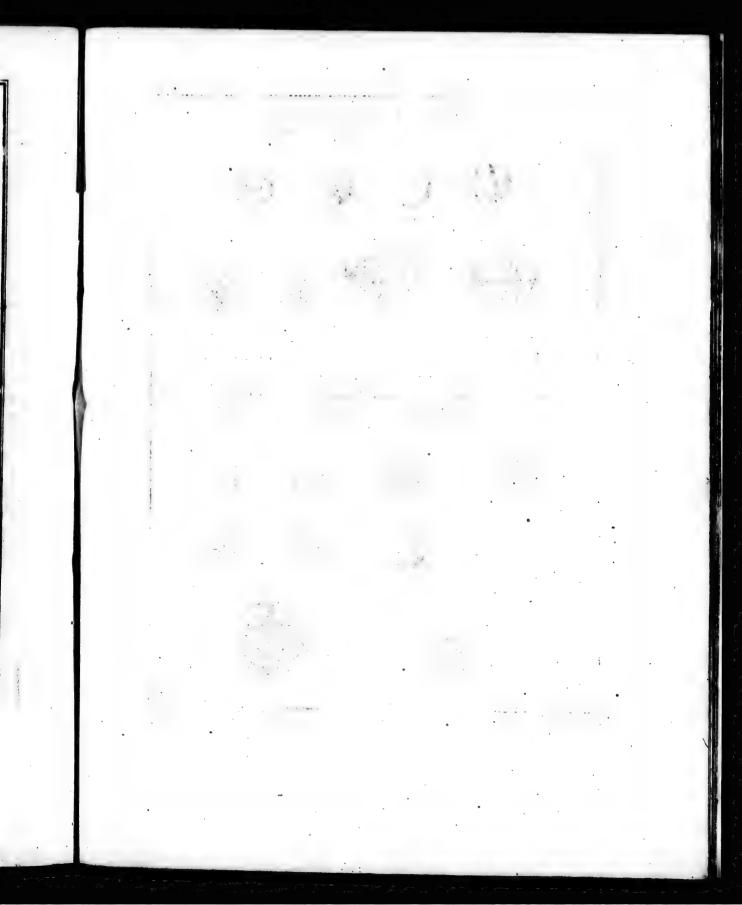

Monnoyes que les Anglois et les Hollandois font battre aux Indes.

Munten die de Engelschen en de Hollanders in Indien doen slaan.

















Memoyes d'Or et d'Etain du Roi d'Achem, avec celles d'Or du Roi de Machesar eu de Celebes, et celles d'Argent et de Cuirre du Roi de Camboye. Soude en Tinne Munten van den Koning van Achem, nevens de Goude van den Koning van Makaffar of Celebes, en de Zilvere en Kopere Munten van den Koning van Cambodia.





















mei I

où peu gloi
On roupag d'or com que Pali leur ge de l dre ven foit propre pu don cinco huit eft c feiza de r L dour L'or C C I d'or

vol

Planc godes Holla leur p

noye aux l me 1 volontiers cette Monnoye; parceque, dans un Pays misérable & sans Com-

merce, ils n'en voyent pas beaucoup d'autre.

PALIACATE est un l'ort des Hollandois, sur la Côte de Coromandel. où l'on fabrique aussi des pagodes du meme poids que les autres, mais un Hollandone. peu meilleures, pour le titre, que celles des Princes du Pays & des Anglois. La différence, à leur avantage, est de deux ou trois pour cent. On frappe aussi, à Paliacate, des roupies d'argent, qui ont le poids des roupies du Grand Mogol, & qui portent, d'un côté, la marque de la Compagnie Hollandoise. Mais les Indiens n'en jugent pas comme des pagodes d'or du même lieu; c'est-à-dire qu'ils en font moins de cas que des roupies communes, & que dans le Commerce elles perdent un demi pour cent, quoique l'argent n'en soit pas inférieur. Les Hollandois sont battre encore . à Paliacate, une petite Monnoye de cuivre, dont ils payent ordinairement Tavernier observe qu'ils ont eu raison d'aspirer au privilège de faire battre Monnoye. Comme ils ne rapportent, du Japon, que de l'or, de l'argent & du cuivre en barre, de Macaflar, que de l'or en poudre, & de la Chine, que de l'or en pain ou en masse, ils ont reconnu qu'en vendant toutes ces richesses aux Cherafs, ils perdoient cinq ou six pour cent, foit par la mauvaise foi de ces Changeurs, ou par celle des Chefs de leurs propres Comptoirs. Le profit, qui passoit à ces infidèles Agens, demeu-

re présentement à la Compagnie (x).
Dans l'Isse de Sumatra, le Roi d'Achem fait battre une Monnoye d'or, dont le titre est meilleur que celui de nos Louïs. L'once en vaudroit bien cinquante francs. Ces pièces pèsent dix grains, & reviennent à seize sous huit deniers de nôtre Monnoye. La petite Monnoye du même Royaume est d'étain, & pèse huit grains. En mettant cet étain, qui est fort bon, à feize sous la livre, il faudroit soixante & quinze de ces pièces pour faire un

de nos fous.

La Monnoye d'or du Roi de Macassar, dans l'Isle de Celebes, pèse douze grains, & les Hollandois la prennent pour un florin de leur Monnoye. de Macaffar.

L'or en est fort bon.

Celle du Roi de Camboye est d'argent. Elle pèse trente-deux grains. Ce Prince n'en fait jamais battre de plus haute; & quoiqu'il aît quantité d'or dans ses Etats, il aime mieux le négocier au poids, comme à la Chine, que de le convertir en Monnoye. Mais il fait battre aussi une Monnoye de cuivre, qui fert apparemment de modèle au Roi de Bantam, & aux Rois des Moluques; car ils n'en ont que de la même forme & de la même matière (y). A l'égard des Monnoyes d'argent, ils laissent un cours

MONNOYES DE L'ASIE.

Monnove

Monnova d'Achem.

Monnove

Monnoye de Camboye, de Bantam & des Molu-

(x) Voyez, pour ces deux articles, la Planche IV. Nos. 1 & 2., représentent les pagodes d'or des Anglois; 3 & 4, celles des Hollandois; 5 & 6, leurs roupies; & 7 & 8, leur petite Monnoye de cuivre. R. d. E.

(y) Voyez, pour ces trois derniers articles, la partie inférieure de la même Plan-

che IV. Nos. 1 & 2, représentent la Monnove d'or du Roi d'Achem; 3 & 4, sa petite Monnoye d'étain; 5 & 6, celle d'or du Roi de Macassar; 7 & 8, celle d'argent du Roi de Camboye; & 9 & 10, celle de cuivre du même Prince, R. d. E.

Monnoves De L'Asie. Monnoye de Batavia. libre, dans leurs Etats, à celles qui viennent des Pays étrangers, fans jamais les faire fondre. Dans Bantam, dans Batavia, & toute l'Isle de Java, dans plusieurs lieux des Moluques, on ne voit que des piastres d'Espagne, des richedales d'Allemagne, & des écus de France. Mais, dans Batavia, comme en Hollande, on a de plus, pour petite Monnoye, des escalins, des double-sous, & des sous.

Monnoye de Queda & Pera.

Dans le Royaume de Queda & Pera, on ne bat que de la Monnove d'étain. Plusieurs mines de ce métal, qu'on y a trouvées en divers tems, ont causé beaucoup de tort aux Anglois; car l'Angleterre en fournissoit autrefois une partie de l'Asie. Il s'y en consume beaucoup, sur-tout dans les Etats du Grand Mogol, & plus encore dans l'Arabie & la Perse, où toute la vaisselle est de cuivre, & demande d'être étamée tous les mois. Mais les Hollandois, & d'autres Marchands, l'achétent à présent du Roi de Queda. & le transportent dans toutes les Parties de l'Orient. S'il entre quelques Monnoyes d'or ou d'argent dans le Royaume de Queda & Pera, elles demeurent entre les mains du Roi & des Grands. Le Peuple ne voit que des pièces d'étain & des koris. Les plus grandes pièces sont du poids d'une once & demie, & valent, dans le Pays, deux de nos fous; quoiqu'au prix où l'étain est en Europe, elles n'y puissent valoir qu'un sou trois deniers. Les bords en sont épais, mais le dedans est aussi mince que du papier. La petite pièce vaut quatre deniers, & répond à la valeur de cinquante koris (2).

Monnoyes d'Asem, de Tipoura, d'Arrakan, & du Pegu.

Toutes les Monnoyes d'argent des Royaumes d'Asem, de Tipoura, d'Arrakan & du Pegu, sont au même titre que nos écus, en les mettant à trois livres dix fous l'once, comme ils y étoient du tems de l'Auteur. Celle d'Asem pèse trois, gros quatre grains. Celle de Tipoura pèse deux gros & demi, vingt-deux grains. Elle porte d'un côté cette inscription, Aragari, qui fignifie Dieu en langue du Pays (a); & de l'autre, Chatermani, Roi de Tipoura. Ce Royaume, qui est d'ailleurs peu connu des Européens, commence à deux journées de Daca, au Nord-Ouest. La Monnoye du Roi d'Arrakan pèfe deux gros & demi, quinze grains. Dans ce Pays, l'or se négocie sans être Monnoye; mais il est à très-bas titre, & ne passe point quatorze carats. Le poids de la Monnoye d'argent du Pegu est de deux gros & demi, douze grains. On fait battre aussi, dans cet Etat, de petites pièces d'or, qui ne pèsent que sept grains, & dont quinze passent pour la valeur d'une piastre. L'or en est fort bas. Ces pièces se nomment Fanos. Asem en a de même nom & de même poids, mais à plus bas titre encore. Pour la valeur d'une piastre, il en faut vingt-deux (b).

 $O_N$ 

(2) Planche V. Nos. 1 & 2, les grandes pièces; 3 & 4, les petites; & 5 & 6, les coquilles, qui font déja représentées sur la Planche première. R. d. E.

(a) On doute si cette explication est justee. L'Auteur dit, qu'en langue du Pays, le Roi s'appelle Dieu-Ara-gari; inscription que porte d'un côté sa Monnoye, R. d. E.

(b) Voyez la partie inférieure de la même Planche V., dont les Nos. 1 & 2, repréfentent la Monnoye d'argent du Roi d'Afem. 3 & 4, celle du Roi de Tipoura; 5 & 6, celle du Roi d'Arrakan; 7 & 8, celle du Roi de Pegu; 9 & 10, ses Fanos d'or; & 11 & 12, ceux du Roi d'Afem. R. d. E.

fans jade Java, Espagne, Batavia, escalins,

Monnoye ers tems, aiffoit autidans les où toute s. Mais i de Quetre queltra, elles voit que du poids is; quoifou trois e que du nr de cin-

ripoura, nettant à eur. Celeux gros, Araga-nani, Roi ropéens, noye du lays, l'or effe point de deux, de pere passent tomment bas titre

On

de la mê-2, repréloi d'Asem. & 6, celle du Roi de 11 & 12,



dem goci n'y i deux noye plati fer à n'a p & de tre a doit ne ré fi, p Mald

Orne s'y cuivr gots les Hà-peu d'or. tre, comôtre tié m. A l

fieurs fuivar gots o d'arge chofe ce qui leurs p March monde trouve

Louberd d'un rou le milie côté l'u ble fur cone reprepéens, explique

On bat à Siam une Monnoye d'or, qui pèfe dix grains plus que nôtre demic-piftole. L'or en est au méme titre. Si les Marchands, qui vont négocier dans cette Contrée, en rapportent de l'or ou de l'argent, c'est qu'ils n'y trouvent point de marchandises qu'ils puissent acheter; car ils n'ont pas deux pour cent de prosit, sur ces deux métaux. Les Siamois ont une Monnoye d'argent, qui se nomme Tical, de la grosseur d'une bonne noisette, applatie, en demi rond, des quatre côtés, dont trois sont sendus, comme un fer à cheval, & deux portent quelques caractères du Pays. Tout l'Orient n'a point de Monnoye d'une si étrange sabrique (c). Elle pèse trois gros & demi, & vingt-cinq grains. Le titre en est le même, que celui de nôtre argent à trois livres dix sous l'once. La Monnoye de cuivre de Siam d'oit avoir, avec celle d'argent, une proportion connue, puisqu'on en donne régulièrement deux cens pièces pour une d'argent (d). On s'y sert aussi, pour la plus basse Monnoye, de ces coquilles de Mer qui viennent des Maldives.

MONNOTES

DE L'ASIE.

Monnoye
de Siam.

On a remarqué dans les Descriptions de la Chine & du Tonquin, qu'il ne s'y bat aucune Monnoye d'or ni d'argent; que la petite Monnoye est de cuivre; & qu'on n'employe dans le Commerce, que des masses ou des lingots d'or, dont chacun a son poids. Ces morceaux d'or sont nommés par les Hollandois, Goude-Schuyten, c'est-à-dire Batteaux d'or, parcequ'ils ont à-peu-près la forme d'un Batteau. Les autres Nations les appellent Pains d'or. On n'en voit que de deux dissérentes grosseurs. L'or en est à tel titre, que l'once en France ne vaudroit que quarante-deux sivres. Le grand morceau revient à douze cens slorins de Monnoye Hollandoise, & de la nôtre, à treize cens cinquante livres. L'autre morceau, qui pèse la moitié moins, est d'une valeur proportionnée.

Monnoye de la Chine & du Tonquin.

A l'égard des pains ou des morceaux d'argent, on en distingue de plufieurs grosseurs & de divers poids, dont la valeur par conséquent varie, suivant cette dissérence. Dans les grands payemens, on employe des lingots qui valent jusqu'à cent francs; mais on voit aussi de petits morceaux d'argent qui ne sont pas de la valeur d'un fol. Ceux qui achétent quelque chose, ont toûjours des instrumens prêts, pour couper d'un gros morceau, ce qui manque à leur somme. Au-reste, lorsque les Chinois transportent leurs pains ou leurs batteaux d'or dans les Pays étrangers, il n'y a point de Marchand qui les reçoive, sans les faire couper par le milieu. Tout le monde se désie de cette Nation, sur-tout les Hollandois, qui ont souvent trouvé, au milieu de ces pains d'or, un tiers de cuivre ou d'argent. Les

(c) Leur figure, dit plus nettement la Loubere, est celle d'un petit cilindre, ou d'un rouleau fort court, tellement plié par le milieu, que ses deux bouts reviennent à côté l'un de l'autre. Leur coin, qui est double sur chaque pièce, au milieu du rouleau, ne représente rien qui soit connu des Européens, & que les Siamois mêmes puissent expliquer. Voyez ci-dessus la Description

tu Pegu

r Pegit.

de Siam, au Tome XII.

(d) La Monnoye d'or de Siam est un petit quarré-long, avec quelques marques consuses sans aucune forme, des deux côtés. On n'en donne point ici la figure. Celle du tical se trouve au Tom. XII., & la Monnoye de cuivre est peu différente de celles qu'on voit au bas des Planches IV & VI., sous les Nos. 9 & 10. R. d. E.

MONNOYES DE L'ASIR.

Chinois font si rusés, qu'il y a peu d'Etrangers qu'ils ne trompent. Ils n'ont pas moins d'habileté à se désendre des ruses d'autrui. On ne les voit iamais fans leur poids, qui est une espèce de petite Romaine, d'environ huit pouces de long, avec laquelle ils pefent tout l'or & l'argent qu'ils reçoivent.

La petite Monnoye de la Chine & du Tonquin est de cuivre. Ce font de petites pièces rondes, qui s'enfilent par un trou qu'elles ont au milieu. & dont on met enfemble douze, vingt-cinq, cinquante, ou cent, pour s'épargner la peine de les compter, lorsque le nombre est au-dessus de dou-

ze (e).

Lingots du Japon.

CE qu'on nomme les Lingots ou les barres du Japon, est une sorte de Monnoye d'argent très-informe, & dont la variété n'est pas moindre dans le poids que dans la figure & la marque. Les plus gros sont de sept onces, qui reviennent à vingt-quatre livres dix fous de France; & les moindres, d'environ un gros & demi (f).

Monnoves du Japon.

Tout l'or que les Japonois convertissent en Monnoye, est au même titre, & supérieur, de quelque chose, à nos Louis. Il est au titre de l'or que nous payons cinquante francs l'once. Les plus grandes pièces pèfent une once fix gros, & reviennent à quatre-vingt-sept livres dix sous. Le poids des moindres est le tiers des grandes; c'est-à-dire demie once quarante-huit grains, & revient a dix-neuf livres trois fous quatre deniers. Toutes ces pièces portent différentes marques, dont on donne la figure. Les pièces d'argent sont de même poids entr'elles, quoiqu'elles soyent marquées aussi différemment. Chacune pèse quatre grains moins que nos pièces de trente fous; quoique dans le Commerce, elles ayent cours pour la même valeur (g). L'argent est au même titre que celui de nos Monnoyes; ce qui n'empêche pas que fur les terres du Grand Mogol, où les Hollandois apportent également les Monnoyes d'argent, & les barres ou les lingots du Japon, on ne leur donne toûjours que deux & jusqu'à trois pour cent, plus qu'on ne leur donneroit des écus de France, des richedales, & des piastres (h). 6. II.

(e) Voyez, pour ces trois articles, la Planche VI. No. 1., est le grand morceau d'or; 2, le petit; 3, un d'argent. Le No. 4, représente la forme de la Monnoye de cuivre. R. d. E.

(f) La partie inférieure de la même Plan-che VI., offre depuis Nº. 1. jusqu'à 8, différentes sortes de ces lingots, dont il seroit assez inutile de marquer la valeur, qui est

p. oportionnée au poids.

Les Nos. 9 & 10, de cette Planche, représentent les deux côtés de la Monnoye de cuivre du Japon. Elle s'enfile, comme au Tonquin, en différent nombre, jusqu'à six cens, qui font la valeur d'une Telle, ou d'un Tael d'argent. C'est la manière de compter du Japon. Les Hollandois évaluent une telle à trois florins & demi de leur Monnoye; ce qui revient à quatre livres, cinq

fous de celle de France. R. d. E.

(g) Planche VII. No. 1., est la plus grande pièce d'or; 2 & 3, font les deux moindres pièces; 4, représente la marque du reseaux par libera d'un marque du revers de ces trois pièces d'or; 5 & 6, deux pièces d'argent; & 7, le revers de ces deux

pièces. R. d. E.

(b) Kompfer s'exprime autrement sur ces Monnoyes du Japon. Il n'y a, dit-il, dans tout l'Empire, qu'un poids & qu'une mesure. Autresois la Casie, petite Monnoye qui vaut communément un peu plus qu'un de nos deniers, varioit beaucoup pour le poids; chaque Province ayant le sien: mais, peu de tems après la réunion de tout le Japon, sous les Cubosamas, l'Empereur fit refondre toutes les différentes Monnoyes & fabriquer une

II.

npent. Ils ne les voit d'environ t qu'ils re-

cent, pour lus de dou-

ne forte de bindre dans le fept on-& les moin-

t au même itre de l'or ces pèfent fous. Le nce quaraners. Tougure. Les trarquées s pièces de ir la même moyes; ce Hollandois les lingots pour cent, les, & des §. II.

livres, cinq l. E. t la plus gran-

deux moinnarque du re-5 & 6, deux s de ces deux

ement fur ces, dit-il, dans u'une mefure, tope qui vaut in de nos dee poids; chanais, peu de e Japon, fous refondre toufabriquer une cafie



\*Iapansche Zilvere Staaven die voor Munt dienen.





Monnoyes d'Or et d'Argent du Japon. Iapaniche Goude en Zilvere Munten.

Nº VII.

raffe of même les ne y a au haute réaux & le t ce. I en fau fix réall'autre le, ou

lation nion pon croyer les H cette fuppo IL qu'on prix, plus l'A que le groffe Eft. Europ deffor V res d'a tagner tre de IL celui e Mi Champ

XI

casse de cuivre qui court par-tout. Il acheta même une partie des anciennes, plus qu'el-ies ne valolent, siin de les retirer toutes. Il y a aufit trois Monnoyes d'or, dont la plus haute, nommée Cobang, est du poids de fix réaux, qui font quarante Siumemes, ou taels; & le tael est de cinquante . sept sous de France. Les deux autres sont fort petites. Il en faut dix de l'une, pour faire le poids de fix réaux & deml, & autant de pièces de l'autre ne font que cinq huitièmes d'une réale, ou un tael, & la seizième partie d'un

tael. L'allisge de l'argent est le même que celui de nos écus: les pièces sont en forme de bâton, ou de lingots, qu'on pèse, & dont on prend autant qu'il faut pour suire la valeur de trente taels. On les enveloppe enfemble dans un fac, & l'on compte les facs, fans les dépaqueter. Il y a encore une petite Monnoye d'argent, nommée Maas, qui n'a pas de poids fixe, & qui pese depuis un Schelling jusqu'à dix. Voyage de Kampfer

MONNOYES DE L'ASIE.

#### C. II.

#### D'où l'Asse tire l'or & l'argent.

IL n'est pas question des voyes du Commerce, qui font passer aux Indes une grande partie des richesses de l'Europe. On cherche, dans les Relations des Voyageurs, ce que l'Asie tire de son propre sein. L'opinion commune est que, de toutes les parties de cette vaste Région. le lapon est celle qui fournit la plus grande quantité d'or. Quelques-uns croyent qu'on y en porte une partie considérable, de l'Isle Formosa. Mais les Hollandois, qui ont eu, pendant quelque-tems, un Etablissement dans cette Isle, n'ont pû découvrir quel étoit le Commerce, du côté où l'on suppose qu'il y a de l'or.

IL en vient aussi de la Chine, que les Chinois changent contre l'argent qu'on leur porte. Comme ils n'ont point de Mines d'argent, prix pour prix, ils le préfèrent à l'or; d'autant plus que l'or de la Chine est presqu'au

plus bas titre de tout l'or de l'Asie.

L'Isle Celebes, ou de Macassar, produit aussi de l'or, qui se tire des

Rivières, où il roule avec le sable.

Dans l'Isle de Sumatra, l'on trouve, après la saison des pluyes, & lorsque les torrens sont écoulés, des veines d'or dans des cailloux de diverses grosseurs, que les eaux ont entraînés des montagnes qui regardent le Nord-A l'Ouest de la même Isle, les Paysans apportent quantité d'or aux Européens qui vont y charger du poivre. Mais c'est un or fort bas, audessous même de l'or de la Chine (a).

VERS les montagnes du Tibet, qui sont l'ancien Caucase, dans les Terres d'un Raja, au-delà du Royaume de Kachemire, on connoît trois montagnes, proches l'une de l'autre, dont l'une produit d'excellent or, une au-

tre des grenats, & la croisième du lapis.

IL vient de l'or du Royaume de Tipra, mais presqu'aussi bas de titre que celui de la Chine.

MENDEZ PINTO raconte, qu'entre les Royaumes de Camboye & de Champa, une Rivière, qui se décharge dans la Mer, à neuf degrés de la-

(a) Voyez le Voyage de Beaulieu, au Tome XII. R. d. E. XIII. Part.

OR ET AR-GENT DE L'ASIE.

OR ET AR.
GENT DE
L'Asie.

titude du Nord, vient d'un Lac nommé Binator, à deux cens cinquante lieues dans les terres; que ce Lac est environné de hautes montagnes, au pied desquelles on trouve, sur le bord de l'eau, trente-huit Villages; que près d'un des plus grands, qui se nomme Chincaleu, la Nature a placé une Mine d'or très-riche, d'où l'on tiroit, chaque année, la valeur de vingt-deux millions de nôtre Monnoye; qu'elle faisoit le sujet d'une guerre continuelle, entre quatre Seigneurs de la même famille, à qui la naissance y donnoit les mêmes droits; que l'un d'eux, nommé Raja-Hitau, avoit sous terre, dans la cour de sa maison, six cens bahars d'or en poudre; ensin, que près d'un autre de ces Villages, nommé Buaquirim, on tiroit, d'une carrière, quantité de diamans sins, plus précieux, dit-il, que ceux de Lave & de Tajampure (b).

A l'égard de l'argent, on n'en connoît guères d'autres Mines, dans toute l'Asie, ne celles du Japon, dont toutes les Relations vantent l'abondance. Cependant le Voyageur, dont on vient d'employer le témoignage, parle de celles qui se trouvent en abondance sur les bords du Lac de Chiamnay, d'où l'on transporte, dit-il, l'argent, le cuivre, l'étain & le plomb, sur des éléphans, aux Royaumes de Sornau, que les Européens nomment Siam, de Passiloca, Savadi, Tangu, Bim, Calaminham, & dans d'autres Provinces, éloignées des Côtes maritimes de deux ou trois mois de chemin. Il ajoute, que ces Pays montagneux sont divisés en Royaumes, habités par des hommes plus ou moins blancs, & qu'en échange de leurs métaux, ils

reçoivent volontiers de l'or, des diamans & des rubis (c).

MAIS, si l'Asie n'est pas plus séconde en or, elle en tire beaucoup en poudre & en lingots, pour l'échange des toiles qu'elle sait passer en Afrique. Toute la Côte Orientale ne cesse pas de lui en fournir. Il ne saut pas s'imaginer que les Portugais soyent jamais parvenus à faire entrer exclusivement

les richesses de ce grand Pays dans leurs coffres.

A la vérité, le Gouverneur de Mozambique a fous lui les Commandans de Sofala & de Chepon-Goura, deux des plus abondantes fources de l'or. Le premier de ces deux petits Gouvernemens est sur la Rivière de Sena, à soixante lieus de son embouchure; & l'autre est dix lieues plus haut. Depuis l'embouchure de la Rivière jusqu'à ces deux Places, on rencontre quantité d'Habitations de Nègres, dont chacune est commandée par un Portugais. Ces Commandans, depuis long-tems Maîtres du Pays, y vivent en Seigneurs, & se sont quelques la guerre entr'eux. Quelques uns ont jusqu'à cinq mille Castres dans leur dépendance; ce qui n'empêche pas qu'ils ne soyent fort soîmis au Gouverneur de Mozambique, qui leur sournit des toiles & d'autres marchandises. Un Gouverneur de Mozambique, qui part de Goa pour aller prendre possession de son Gouvernement, emporte quantité de marchandises; sur-tout des toiles teintes en noir. Ses Correspondans de Goa lui envoyent aussi, tous les ans, deux Vaisseaux bien chargés, dont il fait passer les effets du côté de Sosala & de Chepon-

(c) Ibidem.

recu M cien recte par l les P tes s'éte VOVE men fin d fouil dans la fui qu'au Surat leque tié, dîner fens chev paffa ce qu pieds cieux unes D'au ocula , qu ,, bo ,, lor L

Gou

les Bá
fe po
recue
d'apr
Sans
me a
pie p
comm
attrib

reux,

<sup>(</sup>b) Voyages de Mendez Pinto, au Tome XII. de ce Recueil.

Goura. C'est par toutes ces voyes, que les Portugais sont en possession de OR ET As-

recueillir une partie des richesses de l'Afrique.

inquante

gnes, au

ges; que

placé une

le vingt-

erre con-

iffance y

voit fous

e; enfin,

it d'une

x de Lavo

dans tou-

'abondan-

ioignage,

de Chiam-

le plomb,

nomment

utres Fro-

e chemin.

abités par

étaux, ils

ucoup en

n Afrique.

pas s'ima-

ulivement

mmandans

e l'or. Le

le Sena, à

aut. De-

ntre quan-

un Portu-

vivent en

s-uns ont

pêche pas

leur four-

zambique,

ient, em-

noir. Ses

Vaisfeaux

e Chepon-

Goura.

Mais quantité de Peuples, dont nous connoissons à peine les noms, anciennement prévenus contre la Nation Portugaise, aiment mieux tirer di- des Indiens rectement leurs toiles des Indiens; fur-tout ceux qui font liés avec eux, avec l'Afripar la profession du Mahométisme. Les uns portent leur or jusques dans que. les Ports de l'Abissinie, qui regardent la Mer rouge; d'autres, sur les Côtes Orientales. L'Empereur même du Monomotapa, dont la Domination s'étend jusqu'aux Confins de l'Abissinie, prend l'une ou l'autre de ces deux voyes, & se dispense, autant qu'il peut, de contribuer à l'aggrandissement des Portugais. C'est de ses Etats que vient l'or le plus pur & le plus fin de toute l'Afrique. On n'a besoin, pour le tirer de la terre, que d'y fouiller à la profondeur de deux ou trois pieds. On prétend même que dans plusieurs Cantons, que leur sécheresse rend déserts, il se trouve, sur la furface de la terre, des morceaux d'or de toutes fortes de formes, jusqu'au poids de deux onces. Tavernier raconte que, pendant son sejour à Surate, il y vit arriver un Ambassadeur du Monarque des Abissins, avec lequel il eut quelque relation. Ce Ministre, dont il avoit obtenu l'amitié, en lui donnant une paire de pistolets garnis d'argent, l'invita un jour à dîner, avec un autre François, nommé d'Ardiliere, & leur fit voir les présens dont il étoit chargé pour le Grand Mogol. C'étoit quatorze beaux chevaux, reste de trente qu'il avoit amenés, & dont il avoit perdu seize en passant la Mer; quantité de jeunes Esclaves de l'un & de l'autre sexe; ensin, ce qui méritoit beaucoup plus d'admiration, un arbre d'or, haut de deux pieds quatre pouces, & gros de cinq ou six pouces par la tige. Ce pré- nes & ses cieux Ouvrage de la Nature avoit dix ou douze branches, dont quelques- branches, unes étoient de presqu'un demi pied de long, & de la grosseur du pouce. D'autres étoient plus petites. L'Auteur, qui donne son témoignage pour oculaire, ajoute: ,, qu'à divers endroits des grosses branches on voyoit ,, quelque chose de raboteux, qui ressembloit, en quelque sorte, à des ,, bourgeons. Les racines de l'arbre étoient petites & courtes. La plus " longue n'avoit pas plus de quatre ou cinq pouces (d)".

Les Peuples de la Côte Orientale d'Afrique, sçachant dans quelle Saison les Bâtimens des Indes arrivent dans cette Mer, s'approchent du rivage pour se pourvoir de toiles & d'autres marchandises. Ils apportent l'or qu'ils ont recueilli; ou s'ils en manquent une année, ils s'obligent de payer l'année d'après, & les Marchands ne font pas difficulté de se fier à cette promesse. Sans cette confiance, le Commerce finiroit bien-tôt, avec les Portugais comme avec les Indiens. C'est aux mêmes conditions, que les Peuples d'Ethiopie portent tous les ans de l'or au Grand-Caire. On apprend des Indiens, comme des Portugais, que les Nègres du Monomotapa vivent peu; ce qu'on content du attribue aux mauvaises eaux de leur Pays. Dès l'âge de vingt-cinq ans, ils Monomocommencent à se ressentir de l'hydropisse; & la plûpart se croyent fort heu- tapa.

reux, lorsqu'ils passent quarante ans. La Province, où la Rivière de Sena

GENT DE L'ASTE.

Ce que les

(d) Tavernier, Tom. II. pag. 355.

508

OR ET AR-CENT DE L'ASIE. prend fa fource, se nomme Mankaran, & commence environ cent liques au-dessus de Chepon-Goura. Ses Peuples trouvent quantité d'or en poudre, dans plusieurs Rivières qui viennent se joindre à la Sena; mais cet or est plus bas que l'autre. Le Pays est fort sain, & l'on y vit aussi long-tems qu'en Europe. Dans certaines années, on voit venir, sur la Côte, des Caffres de beaucoup plus loin, & du voisinage même du Cap de Bonne-Espérance. Ceux qui se sont informés de leur Pays, nous apprennent seulement qu'il se nomme Sabia; qu'ils vivent sous la Domination d'un Roi, & qu'ils employent ordinairement quatre ou cinq mois pour se rendre à la Côte. L'or, qu'ils apportent, est excellent, & par morceaux, comme celui de Monomotapa. Ils le trouvent, disent-ils, sur de hautes montagnes, dont ils ouvrent seulement la terre à dix ou douze pieds (e). On ne les voit jamais arriver, fans une quantité considérable de belles dents d'éléphans. Ces animaux font en si grand nombre dans leurs campagnes, que toutes les palissades des Forteresses & des Parcs n'y sont composées que de leurs dents. Leur chair est la nourriture commune des Habitans. Mais les eaux du Pays sont si mauvaises, que la plûpart de ces Caffres ont les jambes enflées, & qu'ils admirent eux-mêmes ceux qui peuvent se garantir de cette disgrace (f).

(e) Voyez les Relations d'Afrique, aux Tomes III. & IV. de ce Recueil. (f) Voyages de Tavernier, Tom. II. pag.

Fin de la Treizième Partie.



TABLE

Av

Av

Voya ko Para tb Para M I oyu ge Para O Para Ca Voya le Voy0 Para ľÌ Para

# TABLE

DES

### TITRES ET PARAGRAPHES

### CONTENUS DANS CE VOLUME.

#### VOYAGES DANS LA PRESQU'ISLE EN DEÇA DU GANGE.

#### LIVRE TROISIÈME.

OYACE de Dellon, aux Etablissemens François de la Côte de Mala-Voyages aux Mines de Diamans, de Golkonde, de Visapour & de Bengale, 19 Parag. I. Voyage de Guillaume de Methold, aux Mines de Diamans, . 20 Parag. II. Voyages de Tavernier, aux Mines de Diamans, 23 Voyage de Nicolas de Graaf, for le Gan-Parag. I. Etat des Portugais and Indes Orientales, Parag. II. Histoire de Dom Pedro de Caltro. Voyage de Luillier, au Golfe de Benga-Voyages dans l'Indoustan, Introduction, Parag. I. Voyages de Thomas Rhoe dans du Grand Mogol, . . . . . 122 Voyage de Jean Albert de Mandelsso, dans l'Indoustan, 143
Voyage de Bernier au Royaume de Kachemire, 179
Voyages de Tavernier dans l'Indoustan, 220
Parag. I. Premiers Voyages de Tavernier dans l'Indoustan, 219
Parag. III. Voyages de Tavernier à Batavia, 263
Description de l'Indoustan, 283
Parag. III. Voyage de Tavernier à Batavia, 263
Description de l'Indoustan, 283
Parag. III. Etat de la Cour du Mogol, depuis le départ de Nadir Chab, 325
Liste Genéalogique des Grands Mogols, 330
Parag. IV. Forces & Richesses des Grands Mogols, 233
Parag. V. Gouvernement & Police de l'Indoustan, 344
SS 3
Parag. V. Gauernement & Police de l'Indoustan, 344

TABLE

nt lieues

ais cet or ong-tems lôte, des

e Bonneient feul'un Roi, endre à la

omme ceontagnes, On ne les nts d'élérnes, que

es que de

ns. Mais es ont les e garantir

om. II. page

#### TABLE DES TITRES ET PARAGRAPHES.

Parag. VI. Religion, Figure, Habits, Mœurs & Usages des Peuples de l'Indoustan, 333
Parag. VII. Sectes Idolâtres des Indes, 367
Description de la Côte de Malabar, 387
Parag. I. Mœurs & Usages du Malabar, 392
Parag. II. Histoire Naturelle du Malabar, 405
Description du Royaume de Golkonde, 414
Parag. I. Origine du Royaume de Gol-

konde, & sa dernière Révolution, 423
Parag. II. Supplément à la dernière Révolution de Golkonde, 432
Relations du Carnate, par quelques Missionnaires Jésuites, 439
Supplément aux Relations du Carnate, 447
Monnoyes, ou diverses sortes de Pièces métalliques, de Coquilles & d'Amandes, qui passent pour Monnoyes dans toute l'Asie. 493
Parag. II. D'où l'Asie tire l'Or & l'Argent, 505

FIN DE LA TABLE DES TITRES ET PARAGRAPHES.

De l'Imprimerie de JACQUES VAN KARNEBEEK à la Haye.



CC DR BC

\* B: \* W: \* If D: \* V: \* C:

P

# AVIS AU RELIEUR,

POUR

### PLACER LES CARTES ET LES FIGURES

. DU

## TREIZIÈME VOLUME.

|     |                                |               |         | •       |         |          |           |       |                 |
|-----|--------------------------------|---------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-------|-----------------|
| _   | ANANOR, .                      | •             | •       |         |         |          | Pag.      | 66    |                 |
|     | Fort Hollandois de Palliaca    | ate, nomm     | é Gu    | eldre,  |         |          |           | 274   |                 |
| *   | Nouvelle Carte du Royaum       | ne de Benga   | ale.    |         |         |          |           | 48.   | _               |
|     | Palais & Jardins de Cha-S      | Soufa. Prin   | ce de   | Ragi-   | Moh     | ol. P    | lan de    |       |                 |
| -   | la Ville de Mongher (          | (a).          |         |         |         |          |           | 50    |                 |
|     | Carte de l'Indoustan, Ire F    | enille.       |         |         | •       | 30       | -         | 85    |                 |
|     | Suite de la Carte de l'Indo    | nuftan IIde   | Feuil   | le co   | mnrei   | nant la  | Pref-     | .03   |                 |
| -   | qu'isse de l'Inde;             | Julian's True | 1 6011  | . , .   | mpre    | idile id | 1101-     | 25    | _               |
|     | Cour du Grand Mogol,           | •             | •       | •       | •       | •        |           | 163   |                 |
| *   | Côte de Debul                  | •             | •       | •       | • 0     | •        | • •       |       |                 |
| *   | Côte de Dabul,                 |               | •       | •       | •       | *        | •         | 174   | _               |
|     | Rauchenara - Begum,            | •             | •       | •       | •       | •        | • •       | 188   |                 |
|     |                                | •             | •       | •       | •       | •        | •         | 188   |                 |
|     | Begum-Saheb,                   | • •           | •       | •       | •       | •        | • •       |       |                 |
| 344 | Cha-Jehan,                     | Sandwal d'A   |         | 7.h     | Jana    | Con C    |           | 310   | -               |
| *   | Mir-Sumla, Nabab, ou C         | Formas        | ureng   | -Zeb,   | dans    | 1011 3   | erran,    |       |                 |
|     | fe divertiffant avec fes       |               | •       | •       | •       | ,        | • •       | 311   |                 |
| 71  | Sceau des Grands Mogols        | i n c         | •       | •       | •       | •        | • •       | 333   |                 |
|     | Coches Mogols tirés par        | des Bœuts,    |         | •       | •       | •        | • ' •     | 360   | -               |
|     | * Biruma, ou Brama,            | •             | •       | •       | •       | •        |           | 369   | Lawre           |
|     | * Wischtnu,                    | •             | •       | •       | •       | •        |           | 369   | Mark B          |
|     | * Ifuren,                      |               | •       | •       | •       |          |           | 369   | SERVICE SERVICE |
|     | Différentes fortes de Faki     | rs,           |         | •       |         | •        |           | 371   |                 |
|     | * Vûe de Cananor,              |               | •       | •       |         | •        |           | 389   | -               |
| *   | * Cananor,                     |               |         | • -     |         | •        |           | 389   | -               |
| *   | * Plan de la Forteresse de C   | ranganor,     | avec    | fes Ou  | vrage   | s exté   | rieurs,   |       |                 |
|     | & le Projet d'un nouv          | zeau Fort;    | Fait (  | en 170  | 9,      |          |           | 390   | -               |
|     | * Ville de Cochin, .           |               | •       |         |         |          |           | 390   |                 |
| *   | * Plan de la Forteresse de     |               | •       | •       |         |          |           | 391   |                 |
|     | Monnoyes, Planches No          | s I & II,     |         | •       |         |          |           | 497   |                 |
|     | No                             | III & IV      | ,       |         |         |          |           | 501   |                 |
|     | No                             | . v,          |         |         |         |          |           | 503   |                 |
|     | No                             | S VI & VI     | II.     |         |         |          |           | 504   |                 |
|     |                                |               |         | -       |         |          |           | J - T |                 |
|     | (a) Ce Plan a rapport à la pag | g. 56.        | nouvel  | les Car | tes & 1 | Figures  | qui ne se | trou- |                 |
|     | Nota. L'Afterisque est pour m  | arquer les    | yent pe | oint da | ns l'Ed | lition d | Paris.    |       |                 |
|     |                                |               |         |         |         |          |           | •     |                 |

|                      |                                                                              |            |                         | ,     | C. 1 | Tres | zi.   | me             | Vol          | ume    | con         | Rien | t. |       |            |         |    |       |     |              |   |     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------|------|------|-------|----------------|--------------|--------|-------------|------|----|-------|------------|---------|----|-------|-----|--------------|---|-----|
|                      | Ce Treizième Volume confient.  65 Feuilles y compris le Titre Rouge, à 1 sol |            |                         |       |      |      |       |                |              |        | Flor. Sols. |      |    |       |            |         |    |       |     |              |   |     |
|                      | 31                                                                           | Fig        | uilles<br>gures<br>gnet | &     | Ca   | pri: | s le  | e Ti           | itre<br>graj | Rophiq | uge<br>lues | , à  | 3  | fo fo | ol,<br>ols | $f_{i}$ | mt | 3 4 0 | -   | 5<br>13<br>2 | - | C   |
|                      |                                                                              |            | -                       |       |      |      |       |                |              |        |             |      | 4  |       |            |         |    | 8     | -   | 0            | - | . 0 |
|                      |                                                                              |            | *                       | 1     | Et : | pou  | ir le | e Gi           | and          | l Pa   | pier        |      |    | •     |            | •       | •  | 12    | •   | 0            | • | C   |
| Selon les<br>fcrit n | Co<br>e p                                                                    | ndi<br>aye | tions<br>cont:          |       |      |      |       |                |              |        |             |      |    |       |            |         |    |       |     |              |   |     |
|                      | _                                                                            |            |                         | D     | 2011 | · la | P.    | tit F          | ani          | er c   | nue         |      |    |       |            |         |    | б     | -   | 14           | • | C   |
| ,                    |                                                                              |            |                         | F     | ou   | r le | Gr    | tit P<br>and I | Pap          | ier (  | uę          | ٠    | ٠  | •     |            | •       | •  | 10    | -   | . 0          | • | C   |
| •                    |                                                                              |            |                         |       |      | 5    |       |                |              | 2      |             |      |    |       |            | _       |    |       |     |              |   |     |
| M                    | oye                                                                          | nna        | nt q                    | u'ils | re   | tire | nt    | ce T           | Vo!          | lum    | e av        | rant | le | I     | de         | Ju      | un | 17    | 750 | ).           |   |     |

## FAUTES À CORRIGER.

Pag. 2. Nota, ligne dernière, après Thevenot, ajoutez, Neveu du.
Pag. 48. Note (k), lifez, C'est une petite Isle, différente de celle qu'on nomme, &c.
Pag. 163. Note (d), Ou, lisez, On.
Pag. 167. Note (0), 1727, lisez, 1627.
Pag. 200. Note (t) Dentas, lisez, Deutas.
Pag. 362. Après la Note (1), ajoutez, R. d. E.

FIN DU TREIZIÈME VOLUME.

Sols.
- 5 - 0
- 13 - 0
- 2 - 0

- 0 - 0

- 14 - 0 - 0 - 0

56.

omme, &c.